L'É@

## HISTOIRE UNIVERSELLE

DE

# L'ÉGLISE CATHOLIQUE

TOME NEUVIÈME.

Tuomin, Abrahm

Warner, Ehralte. .

#### ET GUVBAGE SE TROUVE AVISST

Turbergue, libraire. BESANÇON, chez CORNU, libraire. Perisse frères, imprimeurs-libraires. LYON, GIRARD et JOSSERAND, libraires. Couvar, libraire. METZ. PALLEZ et Rousseau, imprimeurs-libraires. Laine frères, imprimeurs-libraires. ANGERS. E. BARASSÉ, impriment-libraire. VANNES. LAFOLYE, libraire. NANCY, Thomas, libraire. NANTES, MAZEAU frères , libraires. TOULOUSE. CLUZON, libraire. F. SEGUIN, libraire. MONTPELLIER-MALAVIALLE, libraire. NIMES, WATON, libraire.

- Corbrie, imprimerie de Crété. -

'É6

DOCTEU

BEVI

GAUN

### HISTOIRE UNIVERSELLE

DE

# L'ÉGLISE CATHOLIQUE

PAR

#### L'ABBE ROHRBACHER

DOCTEUR EN THÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, ETC., ETC.

> Άρχη πάντων ἐστίν ή καθολική καὶ άγία . Έκκλησία.

Le commencement de toutes choses est la sainte Église catholique.

S. ÉPIPHANE, l. I., c. 5, CONTRE LES HÉRÉSIR Ubi Petrus : ibi Ecclesia. Où est Pierre', là est l'Église. S. Amer. In'psalm. 40, n. 50.

#### DEUXIÈME ÉDITION

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR.

TOME NEUVIÈME.



PARIS

GAUME FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue Cassette, 4.

1850

7 1 B x 945 38388

LARBE ROHEBACHER

MIANO, BU NOLODYAN THERAVONA NA SENDONYE EL BENTON

The real

Here has explained a resolution real.

A STATE OF THE STA

State of the state

ADITIAL ENGINEER

"Alexan, to well deliverance at Figure

and the area was a

C. Barrier

N. M. Section

PARIS

UME PRÉBES, LIBRALIES-ÉDITEURS

A purposed built

1877

L'É(

LIVI

. .

DI

Autorité du Grande-H Arabes so reuse. — L Boëce. — ) ple et ses faite que

Nous avon ierre, et sur er ne prévau oyaume des se cieux, et ieux <sup>1</sup>. Tel es étuelle unité avincible fern ous les siècle Tertullien é efs à Pierre,

Math., 16. T tibi dabo clave atum et in cœl dis. — Tert. S as hic Dominum

IX.

## HISTOIRE UNIVERSELLE

DE

# L'ÉGLISE CATHOLIQUE

# LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME.

DE L'AN 519 A L'AN 536 DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.

Autorité du Pape en Orient. — Grand nombre de saints dans la Grande-Bretagne et dans l'Irlande. — Une foule d'illustres Arabes souffrent la mort pour Jésus-Christ dans l'Arabie Heureuse. — L'Eglise respire en Afrique. — Ouvrages et martyre de Boëce. — Législation de Justinien, qui l'énerve par son exemple et ses variations. — Saint Benoît : sa législation, plus parfaite que celle de Justinien.

Nous avons vu le Fils de Dieu dire au chef de ses apôtres : Tu es ierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'ener ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clefs du oyaume des cieux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans es cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les eux 1. Tel est l'éternel fondement de l'Église catholique, de sa perétuelle unité dans la doctrine et dans le gouvernement, et de son avincible fermeté contre toutes les attaques du monde et de l'enfer. ous les siècles chrétiens l'ont reconnu.

Tertullien écrivait dès le second siècle : Le Seigneur a donné les efs à Pierre, et par lui à l'Église <sup>2</sup>. Saint Cyprien dit après Tertul-

<sup>1</sup> Math., 16. Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. tibi dabo claves regni cœlorum; et quodcumque ligaveris super terram, erit atum et in cœlis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in elis.— 2 Tert. Scorp., n. 10. Si adhuc clausum putas cœlum, memento claves hic Dominum Petro, et, per eum, Ecclesiæ rei juisse.

lien: Notre-Seigneur, en établissant l'honneur de l'épiscopat, dit à Pierre, dans l'Évangile: Tu es Pierre, etc., et je te donnerai les clefs du royaume des cieux. C'est de là que, par suite des temps et des successions, découle l'ordination des évêques et la forme de l'Église, afin qu'elle soit établie sur les évêques <sup>1</sup>. Saint Optat de Milève dit après saint Cyprien: Saint Pierre a reçu seul les clefs du royaume des cieux pour les communiquer aux autres pasteurs <sup>2</sup>. Saint Augustin dit après saint Optat de Milève: Le Seigneur nous a confié ses brebis, parce qu'il les a confiées à Pierre <sup>3</sup>. Saint Ambroise disait avant saint Augustin: Où est Pierre, là est l'Église. Vers le même temps, saint Grégoire, évêque de Nysse, disait en Orient: Jésus-Christ a donné, par Pierre, aux évêques les clefs du royaume céleste <sup>4</sup>.

En parlant ainsi, les Pères de l'Église ne font que professer la foi de la Chaire apostolique, qui prononce, par la bouche de saint Léon. que tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il le leur a donné par Pierre. Et encore : Le Seigneur a voulu que le ministère de la prédication appartînt à tous les apôtres; mais il l'a néanmoins confié principalement au bienheureux Pierre, le plus élevé de tous les apôtres, afin que de lui, comme du chef, ses dons se répandissent dans tout le corps 5. Avant saint Léon, Innocent Ier écrivait aux évêques d'Afrique : Vous n'ignorez pas ce qui est dû au Siége apostolique, d'où découle l'épiscopat et toute son autorité. Et un peu plus loin: Quand on agite des matières qui intéressent la foi, je pense que nos frères et coévêques ne doivent en référer qu'à Pierre, c'est-à-dire à l'auteur de leur nom et de leur dignité. Et dans une lettre à Victrice de Rouen : Je commencerai avec le secours de l'apôtre saint Pierre. par qui l'apostolat et l'épiscopat ont pris leur commencement en Jésus-Christ 6.

Mais à aucune époque, ni sous aucune forme, cette vérité fondamentale de l'Église de Dieu ne fut proclamée d'une manière plus solennelle que sous le pape saint Hormisda et dans la formule juridique de réunion avec l'Église romaine. Orient et Occident

à 536 de l'è empereurs mes de joi pierre je b qu'il était ligion cath saint Pierr de la religi nion de l'É avec cette ( nion, il faut tes les héré professent s de l'Occider conciles œc ment cette qu'elle a été ples et les p nité. Toujou romaine qu maintient l'o

A Constar de plus en p l'un et l'autr mort après successeur, légat Dioscon Jean et donn gnait vouloir la paix et l'u d'envoyer, su fier son élec fut reçue à R vait que plair pereur et l'in ques, des me dévotion pour de garder ave divins que les de Pierre, leu dres années; i Il adore et il p

manité entiè

¹ Dominus noster... episcopi honorem et Ecclesiæ suæ rationem disponens, is evangello loquitur et dicit Petro: Égo tibi dico, etc. Indè per temporum et successionum vices, episcoporum ordinatio et Ecclesiæ ratio decurrit, ut Ecclesia super episcopos constituatur. Cyp., Epist. 33, aliàs 27. — ² S. Opt. Cont. Parmen., l. 7, n. 3. Bono unitatis, Beatus Petrus... et præferri apostolis omnibus meruit et claves regni cælorum, communicandas cæteris, solus accepit. — ³ Aug Serm. 296, n. 11. Commendavit nobis Dominus oves suas, quia Petro commendavit. — ⁴ Greg. Nyss., t. 3, p. 314; Paris. Per Petrum episcopis dedit (Christus claves cælestium bonorum. — ⁵ S. Leo., t. 1, col. 16 et 633, édit. Baller. - ⁴ Coustant, col. 888, 896, 747.

copat, dit à crai les clefs emps et des de l'Église, e Milève dit lu royaume aint Augus-a confié ses roise disait es le même ent : Jésus-oyaume cé-

IV. - De 519

fesser la foi saint Léon, , il le leur a le ministère néanmoins é de tous les épandissent ait aux évêge apostoliun peu plus je pense que c'est-à-dire re à Victrice saint Pierre, ment en Jé-

vérité fonne manière la formule et Occident.

disponens, is corum et suct, ut Ecclesie et. Cont. Partolis omnibus epit. — 3 Augetro commendedit (Christus dit. Baller. –

empereurs et sénats, pontifes et peuples, y reconnaissent avec des larmes de joie que cette parole du Christ : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, a eu son entier accomplissement, et qu'il était impossible qu'elle ne l'eût pas ; qu'en conséquence, la religion catholique est toujours demeurée inviolable dans la Chaire de saint Pierre; que dans cette Chaire réside la vraie et entière solidité de la religion chrétienne; que ceux-là sont séparés de la communion de l'Église catholique qui ne sont pas d'accord en toutes choses avec cette Chaire; qu'enfin, pour mériter d'être dans cette communion, il faut suivre cette Chaire en toutes choses, et condamner toutes les hérésies et tous les hérétiques qu'elle condamne. Voilà ce que professent solennellement les pontifes et les peuples de l'Orient et de l'Occident; voilà ce que souscriront et ce que proclameront des conciles œcuméniques. Ce n'est pas qu'on observera toujours fidèlement cette règle si solennellement proclamée. Mais toujours est-il qu'elle a été proclamée à la face de l'univers, pour diriger les peuples et les pontifes, et servir à les juger dans le temps et dans l'éternité. Toujours est-il que c'est cette unité fondamentale de l'Église romaine qui, malgré les révolutions des siècles et des empires, maintient l'ordre et l'union dans la chrétienté, et par suite dans l'humanité entière.

A Constantinople, la grande affaire de la réunion se consolidait de plus en plus. Le patriarche Jean et l'empereur Justin y mettaient l'un et l'autre de la bonne volonté et du zèle. Le patriarche étant mort après trois ans d'épiscopat, il eut, le 25 de février 520, pour successeur, le prêtre Épiphane, son syncelle. Quatre jours après, le légat Dioscore en informa le Pape par une lettre où il fait l'éloge de Jean et donne de bonnes espérances de son successeur, qui témoignait vouloir se conformer en tout aux règles des Pères et cimenter la paix et l'unité. Le nouveau patriarche, on ne sait pourquoi, omit d'envoyer, suivent la coutume, des députés au Pape pour lui notifier son élection, et se contenta d'une simple lettre, qui encore ne fut reçue à Rome que le 17 de septembre. La lettre en soi ne pouvait que plaire au Pape. Après avoir parlé de son élection par l'empereur et l'impératrice, avec le consentement des grands, des évêques, des moines et du peuple, Épiphane témoigne une grande dévotion pour la Chaire apostolique, un ardent désir d'embrasser et de garder avec amour, comme son plus précieux trésor, les dogmes divins que les apôtres de Dieu ont spécialement confiés à la Chaire de Pierre, leur chef. Il a été nourri dans cette foi dès ses plus tendres années; il en a nourri les catéchumènes qu'il a eus à instruire. Il adore et il prêche, comme il a toujours fait, le symbole de Nicée,

les décrets des trois autres conciles, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, ainsi que les lettres de saint Léon. Autant il aime ceux qui sont dans ces sentiments, autant il rejette ceux d'une doctrine opposée. Il cite, en preuve de son amour pour le Pape, qu'il ne fait point réciter, dans les saints mystères, ceux qu'il a ordonné d'effacer des diptyques. Enfin il prend à témoin de tout ce qu'il dit les cinq légats d'Hormisda, Germain, Jean, Félix, Dioscore et Blandus <sup>1</sup>.

Le Pape lui répondit par la lettre suivante : Nous avons été longtemps suspendus dans l'attente que votre élévation nous fût annoncée, et, au milieu des félicitations et de la commune allégresse, ce n'est pas sans un profond étonnement que nous avons vu négliger l'usage antique; car la concorde des églises, heureusement rétablie par le secours de Dieu, demandait que ce devoir de paix fraternelle fût pleinement rempli, d'autant plus que ce n'est pas l'orgueil qui s'arroge un droit nouveau, mais les règles qui réclament leur propre observance. Il était donc dans l'ordre que vous eussiez envoyé des députés au Siége apostolique dans les commencements de votre pontificat, afin que d'un côté vous connussiez sans aucun doute les sentiments que nous vous devons, et de l'autre pour remplir régulièrement les formes prescrites par l'ancienne coutume. Mais, quoique vous ayez omis de vous y conformer, jugeant qu'il suffisait de nous informer à l'occasion et par écrit de ce qui nous concerne, néanmoins, pressés par l'Esprit-Saint, nous rompons la barrière que nous imposait une si juste attente, pour vous rendre les paroles de charité que vous nous adressez. L'impatience pleine d'amour de notre propre cœur, jointe au rapport de nos légats, mettant un terme au silence que nous commandait une telle cause, nous a portés à cette démarche de douceur, par laquelle nous vous témoignons aujourd'hui notre joie, et nous acquittons des devoirs d'une amitié en quelque sorte particulière. Mais, appuyés sur les constitutions antiques, et en vertu de l'autorité dont nous soutenons, avec l'aide de la grâce, depuis longtemps le fardeau, nous exigeons de vous une légation, pour vous exprimer plus manifestement et la joie que nous ressentons de l'honneur où vous avez été élevé, et notre satisfaction des soins que vous prenez, ainsi que nous l'ont attesté plusieurs fois nos légats, pour la propagation de l'unité 2.

La légation que réclamait le Pape arriva finalement à Rome le dernier de novembre, avec des lettres synodales, tant du patriarche que d'un grand nombre de métropolitains et d'évêques : la lettre de 4 536 de l'è

ces dernie

Pape les rensieurs lettres
Justin, deux
des députés
beaucoup plument de tant
consistait pri
légat du Sain
vous mettre e
compte à Die
tres, ceux qui
apostolique, y

bienheure Théophile. stantinople de la réuni assurent le faire sentir souscrite d Théophile ter cette let et un diacre dont une le Héraclien, troisième fu lent de tou vouloir bie dire de vive Le patriarel églises du F cepter la ré se résoudre étaient mor d'user de co Justinien et ces mêmes d de charité, u calice d'arge Les déput

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1534. - 2 Ibid., 1533.

<sup>1</sup> Labbe, t. 4,

de tout ce , Dioscore s été longus fût anallégresse, vu négliger ent rétablie fraternelle orgueil qui eur propre nvoyé des s de votre doute les plir régus, quoique it de nous ne, néane que nous de charité tre propre au silence tte démarujourd'hui n quelque ques, et en e la grâce, légation, us ressen-

V. - De 519

, d'Éphèse

Autant il

ceux d'une

le Pape,

ux qu'il a

Rome le patriarche a lettre de

action des

rs fois nos

ces derniers porte dans l'inscription : A notre seigneur, saint et bienheureux Père des Pères, l'archevêque e. patriarche Hormisda; Théophile, Basilisque, Isaïe et le reste du concile assemblé à Constantinople. Après avoir exprimé leur joie et remercié le Très-Haut de la réunion des églises, ils font un grand éloge du nouvel évêque, assurent le Pape de leur obéissance canonique, et le prient de leur faire sentir de plus en plus son affection paternolle. La lettre est souscrite de vingt évêques, dont dix métropolitains, parmi lesquels Théophile d'Héraclée tient le premier rang. Pour porter et présenter cette lettre, on envoya, suivant la coutume, un évêque, un prêtre et un diacre. Le premier fut Jean, évêque de Claudiopolis en Isaurie, dont une longue maladie avait retardé leur départ; le second fut Héraclien, prêtre de la grande église et syncelle du patriarche; et le troisième fut Constantin, diacre de la même église. Les évêques parlent de tous les trois avec beaucoup d'éloge, et prient le Pape de vouloir bien les écouter favorablement sur ce qu'ils auraient à lui dire de vive voix touchant la complète réunion de toutes les églises 1. Le patriarche parlait de la même affaire dans sa lettre. C'est que les églises du Pont, de l'Asie et surtout de l'Orient, voulaient bien accepter la réunion et souscrire le formulaire; mais elles ne pouvaient se résoudre à effacer des diptyques les noms de leurs évêques, qui étaient morts pendant la division. Le patriarche suppliait le pape d'user de condescendance envers ces multitudes de fidèles. Le comte Justinien et l'empereur Justin lui écrivirent dans le même sens. Par ces mêmes députés, le patriarche envoyait à l'Église romaine, en signe de charité, un calice d'or entouré de pierreries, une patène d'or, un calice d'argent et deux voiles de soie 2.

Les députés de Constantinople ayant passé l'hiver à Rome, le Pape les renvoya, vers la fin du mois de mars 521, chargés de plusieurs lettres : une au concile de Constantinople, deux à l'empereur Justin, deux au patriarche Épiphane, dont l'une marque la réception des députés et des présents pour l'église de Saint-Pierre; l'autre, beaucoup plus ample, contient la résolution du Pape sur l'attachement de tant d'églises aux noms de leurs évêques. Cette résolution consistait principalement dans la nomination du patriarche comme légat du Saint-Siége pour cette affaire. Vous devez , lui dit le Pape, vous mettre en ceci à ma place, et vous souvenir que vous a indrez compte à Dieu de votre conduite. Vous nous déclarerez, par vos lettres, ceux qui vous seront unis de communion et, par vous, au Siége apostolique, y insérant la teneur des formulaires qu'ils auront don-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1524. — <sup>2</sup> Ibid., 1537.

nés. Ainsi pourront être absous Sévère et ses complices. Mais, en usant d'humanité envers ceux qui se soumettent, rejetez ceux qui demeurent dans l'hérésie, ou qui feignent d'être catholiques, et ne sont d'accord avec nous que de parole. Quant à ceux de Jérusalem, dont vous nous avez aussi écrit, et de la pert desquels il nous a été envoyé une confession de foi, ils doivent s'en tenir à ce que les Pères ont défini, particulièrement au concile de Chalcédoine. Si donc ils désirent la communion du Siége apostolique, qu'ils nous envoient la profession de foi qu'ils ont présentée à nos légats, à Constantinople, ou qu'ils vous la donnent pour nous la faire tenir ¹. C'est ainsi que se consomma pacifiquement la grande affaire de la réunion des églises.

Sévère, dont parle ici le Pape, était l'évêque intrus d'Antioche. Après la réunion si heureusement accomplie à Constantinople, on s'occupa de donner à Antioche un évêque catholique. Ce ne fut pas sans de grandes difficultés, suscitées par ceux qui s'opposaient à la réunion des églises, et qui étaient principalement quelques moines scythes, de la maison de Vitalien, duquel, suivant le témoignage des légats, toute l'Églis déplorait la conduite dans cette occasion. L'empereur voulait mettre à Antioche le diacre Dioscore, un des légats du Pape; mais, comme il était Alexandrin, le Pape jugea qu'il serait plus utile de l'ordonner évêque d'Alexandrie, que de l'envoyer dans un pays éloigné et inconnu. Les légats voulaient que l'évêque d'Antioche fût élu d'entre ceux de cette église qui s'étaient absterus de l'anathème prononcé par Sévère contre le concile de Chalcédoine. Les autres, c'est-à-dire les moines scythes soutenus par Vitalien, s'y opposaient en disant : Tous ceux qui étaient dans la communion du Siége apostolique sont nestoriens, et il faut plutôt se fier à ceux qui y reviennent maintenant. Après plusieurs disputes, qui durèrent plus de trois mois, l'empereur, de son autorité, choisit un prêtre de l'église de Constantinople, nommé Paul, disant entre autres choses, qu'étant à Antioche, pendant deux ans, il avait fortement résisté à l'hérétique Sévère, et tous les catholiques lui rendaient le même témoignage. On voulait l'ordonner à Constantinople; mais le légat Dioscore l'empêcha, soutenant que le Pape voulait qu'il fût ordonné sur les lieux, suivant l'ancienne coutume 2.

Les légats donnèrent avis de cette élection au Pape, par leur relation du 29 de juin 519. L'empereur Justin envoya ordre au comte d'Orient d'arrêter le faux patriarche Sévère, et de le faire mener à Constantinople rendre compte de sa conduite. Mais Sévère se sauva de nuit, au mois de septembre 519, et se réfugia près de Timothée,

a 536 de l'èlévêque d'Apereur env tous leurs d'Ingtemps volontaires de vivre en donnèrent temps aprè Euphrasius

cing ans. Au milie de Thessale Hormisda f d'assemble: de réunion. sence du co affaire. Le stantinople, l'un d'entre les for aulai renvoya ave avait ameut être persécu il baptisa pl cal, comme sans baptêm corbeilles, e nier longton

L'évêque que, le commonmé Aris sés à la réun avait des aun'est pas en loué; sinon, séparèrent et avant même sur l'évêque blessa lui-mêdans le bapt

1 Labbe, t. 4

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, 151. - 2 Ibid., t. 4, 1512, 1514.

V. - De 519

. Mais, en

z ceux qui

ues, et ne

Jérusalem,

nous a été

e les Pères

Si donc ils

envoient la

tantinople, insi que se

les églises.

'Autioche.

inople, on

ne fut pas

saient à la

es moines

ignage des

ion. L'em-

s légats du

qu'il serait

voyer dans

eque d'An-

bstenus de

doine. Les

en, s'y op-

nunion du

à ceux qui

i durèrent prêtre de

es choses, t résisté à

même té-

is le légat

it ordonné

ar leur re-

au comte

e mener à

e se sauva

Timothée,

évêque d'Alexandrie, qui avait succédé à Dioscore le jeune. L'empereur envoya aussi en exil Xenaïas d'Hiéraple, Pierre d'Apamée et tous leurs complices. Paul, le nouvel évêque d'Antioche, n'y fut pas longtemps tranquille. Accusé par son peuple et son clergé, il renonça volontairement à l'épiscopat, demandant permission de se retirer et de vivre en repos. L'empereur et le patriarche de Constantinople en donnèrent avis au Pape, le 1er de mai 521 l. Paul mourut peu de temps après, ayant tenu le siége d'Antioche environ deux ans, et Euphrasius lui succéda. Il était de Jérusalem, et occupa le siége cinq ans.

Au milieu de ces graves circonstances, la conduite de Dorothée de Thessalonique fut aussi indigne et odieuse que celle du pape Hormisda fut grande et généreuse. Dorothée avait promis aux légats d'assembler son concile après Pâques, et de souscrire le formulaire de réunion. Le concile se tint, le formulaire y fut souscrit, en présence du comte Licinius, envoyé à Thessalonique pour une autre affaire. Le comte y apposa même son cachet, et, de retour à Constantinople, en informa les légats. Ceux-ci envoyerent l'évêque Jean, l'un d'entre eux, avec un prêtre nommé Épiphane, pour recevoir les foi pulaires, comme il était convenu; et l'empereur à leur prière, renvoya avec eux le comte Licinius. Mais, dans l'intervalle, Dorothée avait ameuté tout le peuple, en lui faisant accroire que l'Église allait être persécutée. En conséquence, deux jours avant l'arrivée du légat, il baptisa plus de deux mille personnes, quoique hors le temps pascal, comme s'il eût été à craindre que les enfants ne mourussent sans baptème; et il fit distribuer au peuple l'Eucharistie à pleines corbeilles, et en si grande quantité, qu'ils avaient de quoi communier longtemps.

L'évêque Jean et le prêtre Épiphane étant arrivés à Thessalonique, le comte Licinius en avertit Dorothée, qui envoya un prêtre nommé Aristide avec deux évêques, qu'il savait être les seuls opposés à la réunion. Ils voulurent d'abord disputer, en disant qu'il y avait des articles à corriger. Jean et Épiphane répondirent : Cela n'est pas en notre pouvoir. Si vous voulez faire la réunion, Dieu soit loué; sinon, nous vous avons salués, nous passerons outre. Ils se séparèrent et revirent le lendemain tenir les mêmes discours. Mais avant même que l'on fût entré en dispute, le peuple, furieux, se jeta sur l'évêque Jean, légat du Pape, tua deux de ses domestiques et le blessa lui-même. Ils auraient été tués tous, s'ils ne se fussent sauvés dans le baptistère de l'église de Saint-Marc et s'ils n'avaient été se-

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1555.

courus par la force publique. Après cette violence, Dorothée déchira devant le peuple le formulaire de réunion qu'il avait souscrit avec ses évêques, en disant : Je n'en ferai rien tant que je vivrai, et ne consentirai point qu'on en fasse. Comme le légat Jean et les siens étaient cachés dans le baptistère, les schismatiques, ayant délibéré entre eux, voulurent les faire embarquer de nuit, sous prétexte de les délivrer de ce péril, mais, en effet, pour les jeter dans la mer. Jean et les siens répondirent: Tout le monde sait que nous sommes chez vous. Si vous voulez véritablement nous sauver, faites-nous demain appeler secrètement par cinq ou six sénateurs et le comte Candide, dont les biens et les vies répondront de nous; qu'ils sachent où l'on nous emmène, et nous ferons ce qu'ils voudront. Les schismatiques ne répondirent rien pour lors; mais le lendemain ils excitèrent encore une sédition, dont le légat et les siens se sauvèrent à grande peine 1.

Le pape saint Hormisda ayant appris ces fâcheuses nouvelles par une autre voie que de ses légats, leur écrivit avec une modération et un calme dignes du premier pontife: Je ne me plains pas tant du peuple; il sera au pouvoir de l'empereur de punir comme il voudra l'injure faite à son règne et à un évêque catholique. Mais ce qui nous regarde et à quoi vous devez travailler, c'est que personne ne se convertisse sans connaissance de cause, ou ne se plaigne que le prince l'oblige à faire une profession de foi sans en être persuadé. Donc, puisque l'évêque de Thessalonique, qui, sous prétexte d'interroger, s'efforce d'empêcher par des longueurs la paix de l'Église, n'a pas voulu recevoir votre instruction, demandez que l'empereur l'envoie à Rome, pour recevoir celle du Siége apostolique et apprendre de nous la résolution de ses doutes. Que, s'il ne veut pas s'instruire, il fait voir clairement par quel esprit il résiste à l'ordre de notre Dieu et méprise l'exemple du prince orthodoxe 2.

Les nouvelles de Thessalonique ayant été portées à Constantinople, les catholiques en furent tous profondément affligés. L'empereur promit d'en faire justice, et donna ordre pour emmener à Constantinople Dorothée et les autres évêques coupables. Car les légats lui déclarèrent que le Pape ne pouvait compter Dorothée pour évêque, ni le recevoir à sa communion, ni ceux qui communiqueraient avec lui. En attendant qu'on jugeât l'affaire, Dorothée fut conduit à Héraclée. Les légats du Pape demandèrent, suivant ses ordres, qu'il fût mené à Rome, avec le prêtre Aristide, pour y être instruit de la doctrine catholique. Mais l'empereur répondit qu'il n'était pas rai-

536 de l'ère onnable de leur serait orothée d'é ire satisfact ppelle son ue d'affection our l'évêque bsence. Le l as de ses be ant comme e Thessalon aine, aurait suivre 1. E lablit le pat chever la réi e Thessaloni Dans leurs : ape rencont ng ou six m ouillons, no ques avaient oposition: l riconque n'er rsonne de la catholique affaire de la r tétés ne vou prétendaient ires de réunie nces chez le his au momer lier avec leur ( iople à Rome ésenter dans npereurs; en y auraient e pporta longt uple de Rom

nsul de l'an 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1509. — <sup>2</sup> Ibid., 1508.

chée déchira buscrit avec ivrai, et ne et les siens ant délibéré prétexte de ans la mer. bus sommes faites-nous et le comte l'ils sachent Les schisain ils exci-

sauvèrent à

IV. - De 519

uvelles par dération et as tant du ne il vou-Mais ce qui ersonne ne gne que le persuadé. texte d'inle l'Église, 'empereur et apprent pas s'inl'ordre de

nstantinoempereur Constanlégats lui r évêque, tient avec uit à Héres, qu'il ruit de la t pas rai-

onnable de les y envoyer, parce que, leurs accusateurs n'y étant pas, leur serait plus aisé de se tirer d'affaire. Au lieu de cela, il obligea orothée d'envoyer à Rome des députés, au nom de son église, pour ire satisfaction au Pape. Dorothée écrivit à saint Hormisda, qu'il ppelle son très-saint et bienheureux père, une lettre qui ne parle ue d'affection et de dévouement; il y soutient qu'il a exposé sa vie our l'évêque Jean, et qu'on le voit par des informations faites en son bsence. Le Pape lui fit connaître, par sa réponse, qu'il ne se payait as de ses beaux discours, et qu'il ne pouvait se justifier qu'en reveant comme les autres à l'unité de l'Église, d'autant plus que l'église e Thessalonique, ayant toujours été étroitement unie à l'Église roaine, aurait dû donner en ceci l'exemple , au lieu de tant tarder à suivre <sup>1</sup>. Enfin , dans la même lettre où le Pape saint Hormisda ablit le patriarche Épiphane de Constantinople son légat pour chever la réunion des églises, il le charge aussi de terminer l'affaire e Thessalonique, si l'on faisait ce qu'il fallait 2.

Dans leurs négociations pour la réunion des églises, les légats du ape rencontrèrent à Constantinople un obstacle inattendu dans nq ou six moines de Scythie, que protégeait Vitalien. Ces moines ouillons, non contents de tout ce que les quatre conciles œcuméques avaient décidé, voulaient à toute force qu'on y ajoutât cette oposition : Un de la Trinité a souffert ; et traitaient de nestorien niconque n'entrait pas dans leur idée. Entendue dans ce sens : Une rsonne de la Trinité a souffert, cette proposition n'avait rien que catholique, mais ce n'était pas une raison d'en compliquer ffaire de la réunion, déjà si difficile par elle-même. Les moines têtés ne voulaient pas même qu'on dît une personne au lieu d'un, prétendaient qu'on ajoutât textuellement leur phrase aux formures de réunion. Pour les calmer et les instruire, on tint des confénces chez le patriarche, chez Vitalien, et même chez l'empereur. ais au moment que l'empereur les faisait chercher, pour les réconier avec leur évêque, Paterne de Tomi, ils se sauvèrent de Constanople à Rome, où ils se mirent de même à brouiller, jusqu'à se ésenter dans l'assemblée du peuple et crier auprès des statues des npereurs; en sorte que si le peuple fidèle ne leur eût résisté, y auraient excité de la division. Le pape saint Hormisda les pporta longtemps, espérant les guérir par sa patience; mais le uple de Rome finit par les chasser 3. Vitalien, leur protecteur, nsul de l'an 520, fut assassiné au mois de juillet par la cabale du

Labbe, t. 4, 1539, 1510. — 2 lbid., t. 5, 185. — 3 lbid., 1814, 1519, 1612.

comte Justinien, au moment qu'il entrait dans le palais impérial. Les moines de Scythie, étant encore à Rome, écrivirent une lettre aux évêques d'Afrique relégués en Sardaigne par les Vandales. Elle contenait deux parties : la première sur l'Incarnation, la seconde sur la grâce. Saint Fulgence fut chargé par ses collègues d'y répondre. Il y avait environ douze ans que ces saints évêques avaient été exilés par Trasamond, roi des Vandales, ennemi implacable de la religion catholique. Ce prince artificieux employait les menaces, les promesses et les disputes, feignant de vouloir s'instruire et écouter patiemment les réponses à ses objections. Ce qui donna occasion à plusieurs catholiques de le réfuter solidement. Quelques-uns aussi, embarrassés par les objections des ariens, écrivaient aux évêques exilés, particulièrement à saint Fulgence; et c'est le sujet de plusieurs de ses ouvrages. Ainsi un jeune homme, nommé Donat, très-fidèle à la religion catholique, mais plus instruit des lettres humaines que de la théologie, consulta saint Fulgence sur l'égalité du Père et du Fils; et le saint évêque lui répondit par le tivre intitulé : De la Foi orthodoxe, où il lui explique le mystère de la Trinité. C'est aussi le sujet du livre adressé au notaire Félix, pour lui donner moven de se

défendre contre les artifices des hérétiques. Cependant le roi Trasamond s'informa qui était le plus puissant défenseur de la doctrine catholique. On lui nomma Fulgence entre les évêques exilés. Aussitôt le roi le fit venir à Carthage. Le saint évêque, y profitant de l'occasion, instruisait soigneusement du mystère de la Trinité les catholiques qui venaient le trouver à son logis, leur enseignant comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu, quoique la différence des personnes subsiste. Tous les fidèles s'empressaient à le venir entendre; car il parlait avec une grace particulière. Il répondait à tous ceux qui l'interrogeaient, sans en mépriser aucun, toujours prêt à écouter lui-même les autres, et à apprendre d'eux, s'il se trouvait que Bieu leur eût révélé quelque chose de meilleur. Il enseignait à ceux qui s'étaient laissé rebaptiser à pleurer leur faute, et les réconciliait ensuite à l'Église. Il soutenait les autres prêts à tomber, qui, à leur tour, se trouvant fortifiés par ses discours, attaquaient avec confiance les ariens. Le roi, averti des progrès que la foi catholique faisait dans Carthage, par le ministère de saint Fulgence, lui envoya un écrit rempli du . venin de l'hérésie arienne, avec ordre d'y répondre au plus tôt Comme cet écrit était fort long, le saint évêque le réduisit à quelques objections divisées par articles, auxquelles il joignit des réponses nettes et solides. Avant de les envoyer à Trasamond, il les examins longtemps avec plusieurs personnes habiles, les fit même connaître

au peuple, pu Trasamond les loua son humi peuple de Carr réfutées, se ré avait remporté

Pour éprouv d'autres questi fois devant lui. que saint Fulge comme la prer fois qu'il avait mais le roi le p Trasamond lui vous vous souv ment un volu Comme il était on lire à la ha qu'on me donn le refusa absolu mais vous ne n questions. Ains j'ai entendu lés vous ne m'accu

Avec un exo core le moyen s'instruire de la occupé continu désir si ardent gens de loisir o Barbares se piq Ensuite saint F livre, des deux principalement le second, il tra de sa passion, vinité qui a sor faire de questi nommé Pinta, futa comme les

Le roi Trasai à Carthage. Mai au peuple, puis il les donna au roi, qui les attendait avec impatience. Trasamond les lut attentivement, admira l'éloquence de leur auteur, loua son humilité, mais n'en profita pas mieux pour lui-même. Le peuple de Carthage, sachant que les propositions du roi avaient été réfutées, se réjouit secrètement de la victoire que la foi catholique avait remportée sur l'arianisme.

Pour éprouver encore la science du saint évêque, le roi lui envoya d'autres questions, enjoignant au posteur de les live reulement une

d'autres questions, enjoignant au porteur de les lire seulement une fois devant lui, sans lui permettre d'en tirer copie. Ce prince craignait que saint Fulgence n'insérât dans sa réponse les paroles de l'écrit, comme la première fois, et que toute la ville ne connût une seconde fois qu'il avait été vaincu. Saint Fulgence ne voulait point répondre; mais le roi le pressa tant, qu'il composa trois livres adressés au roi Trasamond lui-même. Voici comme il commence : Je pense que vous vous souvenez, roi très-pieux, que vous m'envoyâtes dernièrement un volume par Félix, m'ordonnant d'y répondre aussitôt. Comme il était long et que le jour était près de finir, à peine en puton lire à la hâte le commencement. C'est pourquoi je demandai qu'on me donnât une nuit pour le lire tout entier. Votre clémence le refusa absolument. J'attendais vos ordres pendant quelques jours ; mais vous ne me demandâtes que la réponse, sans me donner les questions. Ainsi, je vous envoie le peu que je puis dire, sur ce que j'ai entendu légèrement du commencement de l'écrit, de peur que vous ne m'accusiez d'un dédain superbe ou de défiance de ma foi.

Avec un exorde si sage, si humble et si poli, le saint trouve encore le moyen de louer le persécuteur vandale de son application à s'instruire de la religion. Il est rare, dit-il, de voir qu'un roi barbare, occupé continuellement des soins de son royaume, soit touché d'un désir si ardent d'apprendre la sagesse : il n'y a d'ordinaire que des gens de loisir ou des Romains qui s'y appliquent si fortement; les Barbares se piquent d'ignorance, comme de leur propriété naturelle. Ensuite saint Fulgence entre en matière, et traite, dans le premier livre, des deux natures de Jésus-Christ en une personne, montrant principalement qu'il a une âme raisonnable, outre la divinité; dans le second, il traite de l'immensité du Fils de Dieu ; dans le troisième, de sa passion, pour montrer principalement que ce n'est pas la divinité qui a souffert. Le roi, étonné de cette réponse, n'osa plus faire de questions à saint Fulgence; mais un des évêques ariens, nommé Pinta, fut plus hardi. Il composa un écrit que lo saint réfuta comme les précédents.

Le roi Trasamond voulait retenir saint Fulgence plus longtemps à Carthage. Mais les ariens lui dirent : Seigneur, il rend votre zèle

s puissant ence entre . Le saint ement du iver à son .-Esprit ne s subsiste, r il parlait

l'interro-

-même les

eût révélé

ient laissé

à l'Église.

e trouvant

ariens. Le

Carthage,

plus tôt.

à quelques

s réponses

s examina

connaître

rempli du .

V. - De 519

impérial.

une lettre

Vandales.

la seconde

es d'y ré-

es avaient

able de la

enaces, les

et écouter

ccasion à

uns aussi,

x évêques

plusieurs

très-fidèle

naines que

Père et du

De la Foi

st aussi le

inutile; il a déjà perverti quelques-uns de nos évêques, et si vous n'y donnez ordre promptement, notre religion périra. Le roi céda à cette remontrance, et renvoya Fulgence en Sardaigne. Pour dérober au peuple le départ du saint, il le fit embarquer de nuit : mais les vents contraires arrêtèrent le vaisseau sur la côte pendant plusieurs jours : ce qui donna lieu à presque toute la ville de s'y assembler pour lui dire adieu, et de communier de sa main. Voyant un homme vertueux, nommé Juliatée, qui s'affligeait extrêmement, il lui dit : Ne pleurez point ; nous reviendrons bientôt, et l'Église catholique recouvrera sa liberté. Mais il lui recommanda le secret, craignant de passer pour prophète; et il en usait ainsi à l'égard de tous les dons surnaturels. Il ne demanda jamais à Dieu de faire des miracles; et si on recommandait à ses prières des malades ou d'autres affligés, il disait : Vous savez, Seigneur, ce qui convient au salut de nos âmes; que votre volonté soit premièrement accomplie! Les miracles, disait-il, ne donnent pas la justice, mais la renommée, qui, sans la justice, ne sert qu'à notre condamnation.

Arrivé en Sardaigne, il bâtit un nouveau monastère, avec la permission de Brumas, évêque de Cagliari, près de l'église du martyr saint Saturnin, loin du bruit de la ville. Il assembla en ce lieu plus de quarante moines, auxquels il faisait observer exactement la règle de leur profession, surtout de n'avoir rien en propre, mais tout en commun; ce qu'il regardait comme l'essentiel de la vie monastique. Il disait qu'un moine pouvait quelquefois être obligé par l'infirmité de son corps à prendre une nourriture plus délicate; mais que de s'attribuer la propriété même de petites choses, c'était un signe d'orgueil et d'avarice. Il distribuait lui-même avec une grande discrétion aux serviteurs de Dieu ce qui leur était nécessaire, faisant attention aux forces ou à la faiblesse de chacun, avertissant ceux auxquels il donnait davantage, de s'en humilier à cause de leur faiblesse. Comme il avait grand soin de prévenir les demandes de ses religieux. aussi ne voulait-il pas qu'ils le prévinssent, mais qu'ils attendissent avec une entière résignation. C'était assez, pour être refusé, que de lui demander. Il regardait comme de véritables moines ceux qui, en mortifiant leurs volontés, étaient toujours prêts à se conformer en tout aux avis et aux préceptes de l'abbé. C'est pourquoi il ne permettait pas que celui qu'il avait préposé au gouvernement de son monastère fit quelque chose sans l'avoir consulté auparavant. Il préférait ceux en qui il voyait un grand amour pour la lecture et la science spirituelle, quand même la faiblesse de leur corps les eût absolument empêchés de travailler de leurs mains, à ceux qui ne s'occupaient qu'au travail corporel.

4 536 de l'ère chr.]

Pendant ce te tation, où il déc duire. Nous n'av De la rémission o à la consultation porte au même t consulté par plu les principes de et au bien, à la v lui montre, dans hommes au péch tine que ce qu'il est point un, éta compris dans la p Dans le second e des ariens sur l'é

Pendant ce sec tres d'édification à en Afrique et à P grande réputation dore. Proba était brassé la virginité plutôt deux traite de la virginité et sœur de Proba, f a'avait pas vécu u Fulgence l'instrui goire, pape, a écr était un sénateur Dieu et embrassa licite de cet heurei ple des grands, qu

Ce fut dans ce necurent la lettre de Saint Fulgence y nation et de la Gradian et de la Trice que ne voulaie dire simplement un partie du traité estenfants, et contre de

. - De 519 t si vous oi céda à r dérober ; mais les plusieurs assembler oyant un ement, il Eglise cacret, craid de tous e des mid'autres ı salut de plie! Les

mée, qui, ec la peru martyr lieu plus t la règle is tout en nastique. 'infirmité que de un signe le discrént attenauxquels faiblesse. eligieux, endissent , que de x qui, en er en tout ettait pas

astère fit

ceux en

irituelle,

mpêchés

u'au tra-

Pendant ce temps, il écrivit aux Carthaginois une lettre d'exhortation, où il découvrait tous les artifices dont on usait pour les séduire. Nous n'avons plus cette lettre ; mais nous avons les deux livres De la rémission des péchés, écrits dans le même temps, pour répondre à la consultation d'un homme vertueux, nommé Euthymius. On rapporte au même temps ses trois livres à Monime, son ami, qui l'avait consulté par plusieurs lettres. Monime s'était imaginé que, d'après les principes de saint Augustin, Dieu prédestinait également au mal et au bien, à la vertu et au péché, à la mort et à la vie. Saint Fulgence lui montre, dans son premier livre, que Dieu ne prédestine point les hommes au péché, mais seulement à la peine, parce qu'il ne prédestine que ce qu'il veut faire; or, il ne fait point le mal, et la peine n'en est point un, étant l'effet de sa justice. Le péché est donc seulement compris dans la prescience de Dieu, mais non dans sa prédestination. Dans le second et le troisième livre, il répond à plusieurs objections des ariens sur l'égalité du Père et du Fils.

Pendant ce second exil encore, saint Fulgence écrivit plusieurs letres d'édification à des personnes qui demeuraient en Sardaigne même, en Afrique et à Rome, à des sénateurs, des veuves et des vierges de grande réputation. Telles sont les lettres à Proba, à Galla et à Théodore. Proba était une fille de grande naissance à Rome, qui avait embrassé la virginité. Saint Fulgence lui écrivit deux grandes lettres, ou plutôt deux traités, pour la confirmer dans la vertu; le premier est de la virginité et de l'humilité; le second, de la prière. Galla était sœur de Proba, fille du consul Symmaque et veuve d'un consul qui l'avait pas vécu un an avec elle. Elle embrassa la continence, et saint Fulgence l'instruisit des devoirs d'une veuve chrétienne. Saint Grégoire, pape, a écrit depuis ses vertus et son heureuse mort. Théodore tait un sénateur qui fut consul en 505; ensuite il se donna tout à Dieu et embrassa la continence avec sa femme. Saint Fulgence le féicite de cet heureux changement, et marque combien importe l'exemple des grands, qui perdent ou sauvent avec eux plusieurs personnes.

Ce fut dans ce même temps que les évêques relégués en Sardaigne reçurent la lettre des moines de Scythie, sur l'incarnation et la grâce. Saint Fulgence y répondit au nom de tous, par le Traité de l'Incarnation et de la Grâce, qui porte les noms de quinze évêques. Saint Fulgence y approuve la foi des moines scythes. Toutefois il dit qu'une personne de la Trinité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est né de la Vierge. Ce que ne voulaient pas les moines; car ils soutenaient qu'il fallait dire simplement un de la Trinité, et non pas une personne. La seconde partie du traité est contre ceux qui niaient le péché originel dans les enfants, et contre ceux qui attribuaient à l'homme le commencement

de la foi. Les moines avaient nommé et anathématisé en particulier Fauste de Rièz. Saint Fulgence ne le nomme pas, et se contente d'établir la vraie doctrine. Pour éclaircir le fond de la difficulté de par et d'autre, il ne lui a manqué que de distinguer nettement, comme on a fait plus tard, le bien de l'ordre naturel, où l'homme déchu peut encore quelque chose, d'avec le bien de l'ordre surnaturel, où l'homme ne peut absolument rien sans la grâce. Il est à croire que ce furent encore les moines scythes qui lui envoyèrent de Constantinople les deux livres de Fauste de Rièz. Il y répondit par sept livres, que nous n'avons plus, où il travaillait à expliquer la doctrine catholique, plutôt qu'à convaincre Fauste 1.

Quelque temps auparavant, un évêque africain, nommé Possessor, ratiré à Constantinople, avait écrit au pape saint Hormisda, pour le consulter sur les écrits de ce même Fauste de Rièz. Il faut, disait-il, recourir au chef quand il s'agit de la santé des membres. Quelques-uns de nos frères sont scandalisés des écrits de Fauste sur la grâce d'autres les soutiennent. Ils m'ont consulté. Je leur ai dit que les écrit des évêques ne devaient pas être tenus pour loi, comme les écritures canoniques ou les décrets des conciles; mais qu'on devait les estimer ce qu'ils valaient, sans préjudice de la foi. Ils ont pris cela pour une excuse. C'est pourquoi je vous envoie mon diacre Justin, vous priant de déclarer, par l'autorité apostolique, ce que vous croyez des écrits de cet auteur, vu principalement que vos fils Vitalien, maître de la milice, et Justinien, désirent aussi d'en être instruits par votre réponse.

Le Pape, après s'être plaint de la conduite turbulente des moines scythes à Rome, dit à Possessor sur le dernier article : Quant à ceux qui vous ont consulté sur les écrits d'un certain évêque de Gaule, nous leur répondons que nous ne le recevons point, et qu'aucun de ceux que l'Église catholique ne reçoit point entre les Pères ne peut causer de l'ambiguité dans la discipline, ni porter préjudice à la religion. Les Pères ont déterminé ce que les fidèles doivent croire. Tout ce qui s'aecorde avec la vraie foi doit être reçu, et on doit rejeter tout ce qui y est contraire, soit que cela se trouve dans des discours consacrés à l'édification du peuple, soit dans tout autre écrit. Le Pape ne blâme point ceux qui lisent des livres où il y a quelque chose à reprendre, mais ceux qui en suivent les erreurs, n'étant point défendu de connaître ce que l'on doit éviter; autrement le docteur des nations n'aurait point dit aux fidèles : Éprouvez tout, et gardez ce qui est bon. Pour ce qui est de la doctrine de l'Église romaine, tou-

à 536 de l'ère ch chant le libre a divers écrits de à Hilaire et à J archives de l'É si vous les juge

Cette répons
Maxence, un d
qu'elle n'était
et des plus viru
ter d'hérétique
Un de la Trinit
il traitait implie
ques d'Afrique
quelques phras
Pape n'ayait pa
vêque Possesso
nie manifeste.
que tout le rest
thes 2.

Saint Fulgen de Fauste de R mourut le 28 d Son successeur pereur Valentin avait emmenée Victor de Tunne il n'ouvrirait p point leurs priv en donnant ces ques catholique religion catholic générait même que, il permit d Carthage, où l'e Ainsi l'Afrique après soixante de Genséric, en

Saint Fulgence exilés sous le règ des confesseurs

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 9 cl 27. Ac'a SS., 1 jan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 15

particulier ontente d'éalté de part comme on léchu peut où l'homme e ce furent atinople les s, que nous

lique, plu-

IV. - De 519

Possessor, da, pour le tt, disait-il, Quelques-r la grace ; le les écrits es écritures les estimer a pour une cous priant des écrits aître de la votre ré-

des moines ant à ceux de Gaule, d'aucun de es ne peut ce à la re-roire. Tout ejeter tout cours con-Le Pape e chose à point déporteur des gardez ce

aine, tou-

chant le libre arbitre et la grâce de Dieu, quoiqu'on puisse la voir en divers écrits de saint Augustin, et surtout dans ceux qu'il a adressés à Hilaire et à Prosper, il y a néanmoins des articles exprès dans les archives de l'Église, que je vous enverrai, si vous ne les avez pas, et si vous les jugez nécessaires <sup>1</sup>.

Cette réponse du pape saint Hormisda échauffa la bile de Jean Maxence, un des moines scythes. Supposant ou feignant de supposer qu'elle n'était pas du Pape, il y fit une réponse des plus emportées et des plus virulentes. La première partie consiste tout entière à traiter d'hérétique et de nestorien quiconque ne disait pas littéralement : Un de la Trinité a souffert, mais une personne de la Trinité, par où il traitait implicitement d'hérétiques et saint Fulgence et tous les évêques d'Afrique exilés en Sardaigne. Dans la seconde partie, il cite quelques phrases de Fauste de Rièz qui ne sont pas exactes; mais le Pape n'avait pas dit le contraire. Quand il ajoute que le Pape et l'évêque Possessor déclaraient ces phrases catholiques, c'est une calomnie manifeste. Enfin cette réponse de Jean Maxence prouve mieux que tout le reste le caractère brouillon et turbulent des moines scythes 2.

Saint Fulgence finissait ses sept livres sur la grâce, contre les deux de Fauste de Rièz, lorsque vint à finir son exil. Le roi Trasamond mourut le 28 de mai 523, après avoir régné plus de vingt-sept ans. Son successeur fut Hildéric, fils d'Hunéric et d'Eudocie, fille de l'empereur Valentinien et petite-fille du grand Théodose, que Genséric avait emmenée quand il pilla Rome. Trasamond, à ce que rapporte Victor de Tunnes, avait fait jurer à Hildéric que, pendant son règne, il n'ouvrirait point les églises aux catholiques, et ne leur rendrait point leurs priviléges. Mais Hildéric crut ne pas fausser ce serment en donnant ces ordres avant que d'être roi. Il rappela donc les évêques catholiques et fit ouvrir les églises, sans professer pour cela la religion catholique. Il était doux, affable, bienfaisant; sa bonté dégénérait même en faiblesse. Ayant rendu la liberté à l'Église d'Afrique, il permit d'ordonner partout des évêques, et premièrement à Carthage, où l'on élut Boniface, recommandable pour sa doctrine. Ainsi l'Afrique recouvra le libre exercice de la religion catholique, après soixante ans d'interruption, à compter depuis la persécution de Genséric, en 457.

Saint Fulgence retourna donc en Afrique avec les autres évêques exilés sous le règne de Trasamond. Ils furent reçus à Carthage comme des confesseurs de Jésus-Christ, surtout saint Fulgence, qui était plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1529. - 2 B.bl., PP., t. 9.

connu que les autres dans cette ville, d'où il était sorti seul. Le peuple, assemblé sur le rivage, ne l'eut pas plus tôt aperçu, qu'il s'éleva un grand cri de joie, et on entendit chanter les louanges de Dieu en toutes sortes de langues. C'était à qui recevrait le premier sa bénédiction, et tous s'efforçaient de le toucher au moins du bout des doigts. Les évêques allèrent d'abord à l'église de Saint-Agilée, précédés et suivis du peuple, qui les conduisait comme en triomphe. Les plus zélés environnèrent saint Fulgence, pour le soulager dans la chaleur et lui faire un passage libre. Dieu, pour montrer la charité de ces peuples, permit qu'il survint une grande pluie; ils n'en furent pas dérangés. Comme saint Fulgence marchait la tête nue, les plus nobles étendirent sur lui leurs manteaux pour le garantir de la pluie. Le saint, après avoir visité ses amis à Carthage, en sortit pour se rendre à Ruspe. Pendant tout le chemin, qui était long, les peuples vinrent au-devant de lui de tous côtés, portant des lampes, des flambeaux et des branches d'arbres, en bénissant Dieu de ce qu'il leur faisait voir un si saint personnage.

Retourné à Ruspe, il continua de vivre avec les moines. Mais, pour ne pas diminuer l'autorité de l'abbé Félix, il voulut lui-même être soumis à un autre, ne faisant rien dans son propre monastère sans avoir consulté l'abbé Félix auparavant. Il ne voulut pas même s'attribuer rien en propre dans le monastère, ni user d'aucune autorité sur les moines. Et afin que ses successeurs ne pussent rien prétendre au préjudice des religieux de son monastère, il déclara, par écrit, qu'il n'y prétendait rien lui-même, et que, s'il y demeurait, ce n'était pas qu'il en eût le droit, mais parce qu'on voulait bien le lui permettre. Il poussa plus loin ses précautions; car il acheta une maison dans le voisinage de l'église, et la bâtit commodément, pour qu'elle servît de demeure à l'évêque de Ruspe. Il pourvut encore aux logements des clercs et au règlement de leurs mœurs; voulant qu'ils fussent tous proches de l'église; que chacun d'eux cultivât un jardin de ses propres mains; qu'ils s'étudiassent à psalmodier avec grâce et à bien prononcer; qu'ils évitassent le faste dans leurs habits, et qu'ils ne s'ingérassent pas dans le maniement des affaires séculières, de peur que cette occupation ne les détournât trop souvent des fonctions de leur ministère. Il les choisit presque tous d'entre ses moines. Il prescrivit deux jours de jeûne la semaine, le mercredi et le vendredi, à tous les clercs, aux veuves et à ceux des laïques qui le pouvaient, leur ordonnant en outre de se trouver aux offices et aux prières du jour et de la nuit.

Sur la fin de l'année 524, il se tint un concile à Junque, dans la province de Byzacène, où saint Fulgence assista comme évêque de Ruspe. Un év

mais tout le pour le mom Mais dans le c affligé de ce j publiquement que les évêqu

Boniface, é
toutes les pro
Missor, prima
rendue à l'égli
était troublée
déférer à leurs
trois de ses co
l'église de Car
cause de son g
la Pâque doit
525. Il lui env
cesseurs.

Les députés évêques, qui s l'église de sai année du règne à Dieu de la lil Les évêques té dignement rem maintenir les c Ensuite Bonifac consulaire, de c trois provinces é césarienne ; ma pêché les autres à Carthage, et témoigna être co dont le primat L écrit deux fois. main. Cependan des provinces d'A 418, où l'on voy ou carthaginoise

Acta SS., 1 jan

IY. - De 519 il. Le peuu'il s'éleva de Dieu en sa bénédicdes doigts. récédés et . Les plus la chaleur

rité de ces furent pas olus nobles pluie. Le

se rendre les vinrent mbeaux et

faisait voir Mais, pour

nême être stère sans nême s'atne autorité prétendre par écrit, it, ce n'éle lui perne maison our qu'elle aux logequ'ils fusjardin de grâce et à , et qu'ils

lières, de fonctions moines. Il vendredi, ouvaient,

rières du e, dans la vêgue de

17 Ruspe. Un évêque, nommé Quod-vult-Deus, lui disputa la préséance; mais tout le concile jugea en sa faveur. Saint Fulgence ne dit mot pour le moment, pour ne point préjudicier à l'autorité du concile. Mais dans le concile qui se tint ensuite à Suffète, voyant l'autre évêque affligé de ce jugement, et craignant d'altérer la charité, il supplia publiquement les évêques de placer Quod-vult-Deus avant lui : ce que les évêques lui accordèrent, en admirant son humilité 1.

Boniface, évêque de Carthage, y convoqua un concile général de toutes les provinces d'Afrique. Il en marque le sujet dans sa lettre à Missor, primat de Numidie, en disant : Que la paix qui venait d'être rendue à l'église d'Afrique, après une si longue et si rude persécution, était troublée au dedans par quelques évêques qui ne voulaient point déférer à leurs supérieurs. Il le prie donc d'envoyer de sa province trois de ses collègues, pour lui aider à conserver les priviléges de l'église de Carthage. Il ne lui demande pas d'y venir lui-même, à cause de son grand âge. Il l'avertit, suivant l'ancienne coutume, que la Pâque doit être le 30° de mars, comme elle fut en effet l'an 525. Il lui envoie aussi la liste des évêques ments et de leurs successeurs.

Les députés des provinces étant arrivés, il se trouva en tout soixante évêques, qui s'assemblèrent à Carthage, dans la salle secrète de l'église de saint Agilée, martyr, le 5° de février 525, seconde année du règne de Hildéric. Boniface prit la parole, et rendit grâces à Dieu de la liberté de l'Église et de cette nombreuse assemblée. Les évêques témoignèrent leur joie de voir le siége de Carthage si dignement rempli, après une si longue vacance, et l'exhortèrent à maintenir les canons, à l'imitation d'Aurélius, son prédécesseur. Ensuite Boniface fit lire ses lettres aux évêques de la province proconsulaire, de celles de Tripoli et de Numidie. Les députés de ces trois provinces étaient présents. Il n'y en avait qu'un de la Mauritanie césarienne ; mais la guerre des Maures avec les Vandales avait empêché les autres de venir. Pour la province de Sitifi, Optat avait été à Carthage, et n'était absent que par ordre du roi. Ainsi Boniface témoigna être content de toutes les provinces, excepté de la Byzacène, dont le primat Libérat ne paraissait point, quoique Boniface lui eut écrit deux fois. Les évêques le prièrent de l'attendre jusqu'au lendemain. Cependant Boniface fit lire les canons qui marquaient l'ordre des provinces d'Afrique. On lut un extrait du concile tenu le 1er de mai 418, où l'on voyait que la première province était la proconsulaire ou carthaginoise ; la seconde, la Numidie ; la troisième, la Byzacène.

t Acta SS., 1 jan.

Pour rétablir premièrement la foi, on lut le symbole de Nicée, suivant l'exemplaire envoyé par Attieus de Constantinople ; et tous les évêques déclarèrent que quiconque refuserait d'y souscrire ne serait pas tenu pour catholique. On se rappelle que les Vandales étaient généralement ariens. Ensuite, pour l'instruction des nouveaux évêques, on fit lire les canons de plusieurs conciles d'Afrique sur divers points de discipline. On y compte jusqu'à vingt conciles, sous Aurélius. On vint en particulier aux priviléges de l'église de Carthage, sur quoi Boniface fit lire les canons, premièrement celui de Nicée, touchant les priviléges des grandes églises en général; puis ceux de plusieurs conciles, qui montraient la primauté de Carthage sur toutes les églises africaines; entre autres un du concile d'Hippone, où il est permis à chaque province d'avoir son primat, à la charge de reconnaître la supériorité de Carthage. Comme il était tard, le reste des affaires fut remis au lendemain, et les soixante évêques souscrivirent aux actes de cette journée.

La séance du lendemain fut employée à régler une affaire particulière. Plusieurs moines de diverses provinces d'Afrique, et quelquesuns même d'outre-mer, s'étant assemblés pour former un monastère dans la province Byzacène, le bâtirent par le secours de leurs parents et d'autres personnes de piété. Ils le soumirent immédiatement à l'église de Carthage. Mais comme, pendant la longue vacance de ce siége, ils eurent besoin de prêtres, ils eurent recours à Boniface, évêque de Gratiane et primat de la Byzacène, qui ordonna quelques moines. Après sa mort, Libérat, son successeur dans la primatie, prétendit que le monastère dépendait de lui ; et comme l'abbé, qui se nommait Pierre, ne voulait pas le reconnaître, il l'excommunia, lui et tous ses moines. L'église de Carthage ayant recouvré sa liberté, et Boniface étant ordonné évêque, l'abbé Pierre lui présenta requête pour demander sa protection et justifier, par des raisons et des exemples, l'exemption qu'il prétendait. Le concile, trouvant les raisons bonnes et les exemples avérés, décida en faveur de Pierre, et ordonna en général que tous les monastères seraient libres, comme ils l'avaient toujours été 1.

En 524, il se tint trois conciles dans les pays qui obéissaient en roi Théodoric. Le premier est le quatrième d'Arles, assemblé le 60 de juin, à l'occasion de la dédicace d'une église. Saint Césaire y présida, assisté de douze évêques et de quatre prêtres pour les absents. On y dressa quatre canons, qui ne font que renouveler ceux qui avaient déjà évé émilis en divers conciles, savoir : que personne

a 536 de l'ère ch ne pourrait êtr au sacerdoce ou l'ordre de la pr conversion. Dé ou ceux qui au

Le deuxième

vèrent au nomb

que ceux qui ser ou qui touchen humain sous q ville assiégée. Il pendant deux a ministère ; qu'il orières, et qu'a orte qu'on ne ieurs. Que s'il a ls s'en acquitte a leur prolonge u à celles qui fo onçus ou nés d' vant ce terme. ns expiré, cont ue s'ils sont cle erviront plus, m es chantres. Qua ion qu'à la fin aute depuis qu'i On renouvelle s moines, dans évêque aura le p e l'Église, d'orde e canon lui défer pulant toutefois q klise qu'il aurait

ue, à moins que oines. Il est dit l'ils se séparent, pourra manger téchumènes. Le mbe dans un péc âce de Dieu, des

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1689-1649.

- De 519 Nicée, et tous crire ne andales ouveaux que sur es, sous arthage, e Nicée, ceux de ur toutes ne, où il narge de

. le reste

souscri-

particuuelquesonastère s parents tement à nce de ce Boniface, quelques primatie, abbé, qui mmunia, a liberté, a requête ns et des uvant les le Pierre,

semble le t Césaire pour les reler ceux personne

ne pourrait être ordonné diacre avant l'âge de vingt-cînq ans, ni élevé au sacerdoce ou à l'épiscopat avant trente; et que l'on ne conférerait l'ordre de la prêtrise ou du diaconat à un laïque qu'un an après sa conversion. Défense de recevoir des clercs vagabonds, des bigames ou ceux qui auraient fait pénitence publique.

Le deuxième concile se tint à Lérida. Les évêques, qui s'y trouvèrent au nombre de huit, firent seize canons, dont le premier ordonne que ceux qui servent à l'autel, qui distribuent le sang de Jésus-Christ, ou qui touchent les vases sacrés, s'abstiendront de répandre le sang humain sous quelque prétexte que ce soit, même de défendre une ville assiégée. Il veut que ceux qui feront le contraire soient privés pendant deux ans, tant de la communion que des fonctions de leur ministère ; qu'ils expient leur faute par des veilles, des jeûnes et des prières, et qu'après avoir satisfait, ils puissent être rétablis, de telle orte qu'on ne leur accorde pas d'être promus à des ordres supéieurs. Que s'il arrive que, pendant les deux années de leur pénitence, ls s'en acquittent négligemment, il sera au pouvoir de l'évêque de a leur prolonger. Le second prescrit sept ans de pénitence à ceux u à celles qui font périr, en quelque manière que ce soit, les enfants onçus ou nés d'un adultère, défendant de leur donner la communion vant ce terme. Il ajoute que les coupables, après le terme de sept ns expiré, continueront de faire pénitence le reste de leur vie; et ue s'ils sont clercs, après être rentrés dans la communion, ils ne erviront plus, mais qu'ils pourront seulement assister au chœur avec es chantres. Quant aux empoisonneurs, ils ne recevront la commuion qu'à la fin de leur vie, s'ils ont pleuré continuellement leur aute depuis qu'ils l'ont commise.

On renouvelle dans le troisième ce qui avait été ordonné touchant s moines, dans les conciles d'Agde et d'Orléans, en y ajoutant que évêque aura le pouvoir, du consentement de l'abbé et pour l'utilité e l'Église, d'ordonner cleres ceux qu'il en trouvera capables. Mais e canon lui défend de toucher aux donations faites aux monastères, s, comme pulant toutefois que, si quelque laïque désire de faire consacrer une duse qu'il aurait bâtie, il ne le puisse sous le titre de monastère,

saient et la dessein d'empêcher qu'elle ne soit en la disposition de l'évêie, à moins que cette église ne soit pour une communauté de oines. Il est dit dans le quatrième que les incestueux, jusqu'à ce l'ils se séparent, seront excommuniés ; en sorte qu'aucun chrétien pourra manger avec eux, mais qu'ils seront admis à la messe des téchumènes. Le cinquième porte que, si un des ministres de l'autel mbe dans un péché de la chair par fragilité, et qu'il donne, avec la âce de Dieu, des marques d'une sincère pénitence, il sera au pou-

voir de l'évêque de le rétablir bientôt, ou de le laisser plus longtemps séparé de l'Église, suivant qu'il le trouvera exact ou paresseux à faire pénitence de son crime; à condition néanmoins qu'en le rétablissant, il lui ôtera toute espérance d'être promu à des grades supérieurs. Que si ce clerc retombe, non-seulement il sera privé de la dignité de son office, mais encore il ne recevra la communion qu'à la mort. Il est ordonné, dans le sixième, que celui qui a violé une veuve ou une religieuse sera excommunié, et que la religieuse le sera aussi, si elle ne se sépare d'avec lui; auquel cas seul, c'est-à-dire si elle retourne à son devoir, elle sera mise en pénitence publique, la sentence d'excommunication tenant jusqu'à ce qu'elle ait satisfait. Le septième sépare pour un an de la communion du corps et du sang de Notre-Seigneur celui qui a fait serment de ne jamais se réconcilier avec celui contre lequel il plaide, et lui conseille d'effacer plutôt son péché par des aumônes, des pleurs et des jeûnes. Dans le huitième, il est défendu à 'at clerc de tirer son esclave ou son disciple de l'église où il s'est réfugié, pour le fouetter, et cela sous peine d'être exclu de l'Église jusqu'à une satisfaction convenable.

Le neuvième veut que ceux qui se sont laissé rebaptiser par les hérétiques ou les ariens, sans y avoir été contraints par les tourments, subissent la pénitence marquée dans les canons de Nicée c'est-à-dire qu'ils soient sept ans en prières parmi les catéchumènes et deux ans parmi les catholiques; qu'ensuite, par la clémence et la bonté de l'évêque, ils participent à l'oblation et à l'eucharistie avec les fidèles. Il est ordonné, dans le dixième, que ceux qui ne se seront pas retirés de l'église lorsque l'évêque le leur aura ordonné pour les punir de quelques fautes, il ne leur accordera le pardon que plus longtemps après, en punition de leur contumace. Il est aussi chargé, par le onzième, de punir, selon la qualité des personnes, les cleres qui en seraient venus aux mains. Il paraît, par le douzième, qu'il s'était fait plusieurs ordinations contre les canons: le concile veut bien les tolérer pour le passé, avec défense néanmoins d'élever à de plus hauts degrés ceux qui ont été ainsi ordonnés. Mais il déclare que ceux qui, à l'avenir, auront été ordonnés contre les canons, seront déposés, avec défense à ceux qui auront fait de semblables ordinations d'en faire aucune dans la suite. On rejette, dans le treizième, les oblations des catholiques convaincus d'avoir donné leurs enfants à baptiser à des hérétiques. Le quatorzième défend aux fidèles de manger avec ceux qui se sont fait rebaptiser. Le quinzième ordonne l'exécution des anciens règlements touchant la familiarité des clers avec des femmes étrangères, en ajoutant que ceux qui y contreviendront seront privés de leurs bénéfices après une première et seconde

à 536 de l'ère monition. Le lève et ne dis

Le concile fit que six ca article du cor qui doit être appelé à lui trouvera dans que chose, ils politain et de du concile de le plus proch Église jusqu'à dans la huitai une personne charge de ren temps. Les p rien prendre d ciaux, de peu de sa success lui est dû, le raison.

Il arrivait q férées avec in prendre soin d concile ordon aux funérailles ordre à ses aff sera mort, il o ce qui a été ré gardera son co les prêtres le r venue de l'évêt

Le concile de seront privés de aucun qui ne pe de son service avant l'offrance de Notre-Seign non-seulement

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 16

. - De 519

ongtemps

resseux à

n le réta-

rades su-

rivé de la

nion qu'à

violé une

ise le sera

-à-dire si

blique, la

t satisfait.

orps et du

jamais se

e d'effacer

s. Dans le

ve ou son

cela sous

nvenable.

ser par les

les tour-

de Nicée

chumènes

émence et

ristie avec

e se seront

né pour les

que plus

ssi chargé,

, les clercs

ème, qu'il

oncile veut

élever à de

léclare que

ons, seront

les ordina-

treizième,

urs enfants

fidèles de

ne ordonne

des clercs contrevien-

et seconde

monition. Le seizième est un règlement pour empêcher qu'on n'enlève et ne dissipe les biens des évêques après leur mort <sup>1</sup>.

Le concile de Valence, où n'assistèrent que six évêques, et qui ne fit que six canons, insiste encore plus expressément sur ce dernier article du concile de Lérida, et s'occupe principalement à régler ce qui doit être observé pendant la vacance du siége. Quand Dieu aura appelé à lui un évêque, les clercs ne prendront rien de ce qui se trouvera dans sa maison ou dans celle de l'Église. S'ils ont pris quelque chose, ils seront contraints de le rendre, par l'autorité du métropolitain et des comprovinciaux. Pour cet effet, on observera le canon du concile de Rièz, suivant lequel, à la mort d'un évêque, l'évêque le plus proche viendra faire ses funérailles et prendre soin de son Église jusqu'à l'ordination du successeur. Il fera faire un inventaire dans la huitaine, et l'enverra au métropolitain, afin qu'il commette une personne capable pour payer aux clercs leurs pensions, à la charge de rendre compte au métropolitain, si la vacance dure longtemps. Les parents du défunt évêque seront aussi avertis de ne rien prendre de ses biens à l'insu du métropolitain et des comprovinciaux, de peur qu'ils ne confondent les biens de l'Église avec ceux de sa succession. Mais si quelqu'un demande modestement ce qui lui est dû, le métropolitain, ou celui qu'il a commis, doit lui faire raison.

Il arrivait quelquefois que les funérailles d'un évêque étaient différées avec indécence, par l'absence de l'évêque visiteur qui devait prendre soin de l'Église vacante. Pour obvier à cet inconvénient, le concile ordonne que l'évêque qui est dans la coutume d'être invité aux funérailles, viendra visiter le malade, pour l'avertir de mettre ordre à ses affaires, et pour exécuter sa dernière volonté. Sitôt qu'il sera mort, il offrira pour lui le sacrifice, le fera enterrer, et observera ce qui a été réglé ci-dessus. Que si un évêque meurt subitement, on gardera son corps un jour et une nuit, en récitant des psaumes; puis les prêtres le mettront dans un cercueil, sans l'enterrer, jusqu'à la venue de l'évêque invité, pour l'ensevelir solennellement.

Le concile de Valence ordonne encore que les clercs vagabonds seront privés de leurs fonctions, et que les évêques n'en ordonneront aucun qui ne promette d'être local, c'est-à-dire stable dans le lieu de son service. On ordonne aussi qu'à la messe on lira l'Évangile avant l'offrande et le renvoi des catéchumènes, afin que les préceptes de Notre-Seigneur et l'instruction de l'évêque puissent être entendus, non-seulement des fidèles, mais des catéchumènes, des pénitents et

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1611.

de tous ceux qui sont séparés de l'Église. Car on en voit qui se con-

vertissent par ce moyen 1.

La Grande-Bretagne et l'Irlande voyaient alors plusieurs saints personnages; le plus illustre est saint David, archevêque et patron du pays de Galles. Il était fils de Xantus, prince de la Cérétique, aujourd'hui le Cardiganshire. Il recut une éducation très-chrétienne, qui influa sur toute la suite de sa vie. Après avoir été ordonné prêtre, il se retira dans l'île de Wight, où il vécut sous la conduite du pieux et savant Paulin, qui avait été disciple de saint Germain d'Auxerre. On dit que Dieu récompensa les éminentes vertus de David par le don des miracles, et qu'en faisant le signe de la croix, il rendit la vue à son maître devenu aveugle, soit par son grand âge, soit par un effet des larmes abondantes qu'il versait dans la prière. Lorsqu'il se fut bien préparé aux fonctions du saint ministère, il quitta sa solitude, et, comme un autre Jean-Baptiste sorti du désert, il alla prêcher aux Bretons les paroles de la vie éternelle. Il bâtit une chapelle à Glastembury, lieu que les premiers apôtres de la Grande-Bretagne evaient consacré au culte du vrai Dieu. Il fonda aussi douze monastères, dont le principat était dans la vallée de Ross, près de Ménévie. On vit se former dans ce monastère un grand nombre de saints, dont plusieurs gouvernèrent l'Église en qualité de premiers pasteurs.

La règle que David donna à ses moines était fort austère. Ils travaillaient continuellement des mains, en esprit de pénitence, sans jamais faire usage des animaux propres au labourage, et cela pour que leur travail fût plus pénible. La nécessité seule pouvait les autoriser à rompre le silence. Une prière non interrompue, au moins mentalement, sanctifiait toutes leurs actions extérieures. Vers la fin du jour, ils rentraient dans le monastère pour vaguer à la lecture et à la prière vocale. Du pain et des racines, dont le sel était le seul assaisonnement, faisaient toute leur nourriture, et ils n'avaient d'autre boisson que de l'eau mêlée avec un peu de lait. Après leur repas, ils passaient trois heures en oraison; ils donnaient ensuite quelque temps au sommeil. Ils se levaient au chant du coq, et se remettaient à prier jusqu'à ce que le moment du travail fût arrivé. Leurs vêtements étaient grossiers et faits de peaux de bêtes. Quand quelqu'un demandait à être reçu dans le monastère, il demeurait dix jours à la porte, et pendant ce temps-là on l'éprouvait par des paroles rudes, par des refus réitérés et par des travaux pénibles, afin de l'accoutumer à mourir à lui-même. S'il souffrait cette épreuve avec constance et avec humilité, il était admis dans la maison. Quant à ses biens, a 536 de l'ère ch les laissait dan recevoir pour faire connaître et leurs tentat

Le pélagian Bretagne, les plutôt en 519. invité à se tro résie par la fo miracles. Sain constance pou alarmé de la p testa qu'il ne forces. En vai terminer, jan eussent ordon obtint cepend peuplée, à Mé Peu de temps du concile pré de discipline, son approbati Grande-Breta

Cependant il était tout à siècle. Il poss mais son éloquexemples. Au brillantes lum ses divers mor qui illustrèren épiscopat long fort avancé. Se depuis a pris de Ménévie 1. mars.

mars.
Saint Dubri

province appe saintes Écritu vint des discip

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1617.

<sup>1</sup> Acta SS., 1

V. - De 519

ui se con-

urs saints et patron tique, auhrétienne, né prêtre, e du pieux l'Auxerre. vid par le ndit la vue oit par un orsqu'il se ta sa solila prêcher chapelle à e-Bretagne ze monas-

e Ménévie.

aints, dont

steurs. re. Ils traence, sans cela pour ait les au-, au moins Vers la fin a lecture et tait le seul aient d'auleur repas, te quelque emettaient eurs vêtequelqu'un c jours à la oles rudes, le l'accouconstance

es biens, il

les laissait dans le monde, la règle des monastères défendant de rien recevoir pour l'entrée en religion. Tous les frères étaient obligés de faire connaître leur intérieur à l'abbé, et de lui découvrir leurs pensées et leurs tentations les plus secrètes.

Le pélagianisme s'étant montré une seconde fois dans la Grande-Bretagne, les évêques, pour le déraciner, s'assemblèrent en 512, ou plutôt en 519, à Brevy dans le comté de Cardigan. Saint David fut invité à se trouver au concile. Il y parut avec éclat, et confondit l'hérésie par la force réunie de son savoir, de son éloquence et de ses miracles. Saint Dubrice, archevêque de Caërléon, profita de cette circonstance pour lui résigner le gouvernement de son Église. David, alarmé de la proposition qui lui en fut faite, fondit en larmes et protesta qu'il ne se chargerait jamais d'un fardeau si au-dessus de ses forces. En vain on allégua les raisons les plus pressantes pour l'y déterminer, jamais il ne se fût rendu, si les Pères du concile ne lui eussent ordonné expressément d'acquiescer au choix de Dubrice. Il obtint cependant de transférer le siége de Caërléon, ville alors trèspeuplée, à Ménévie, aujourd'hui Saint-David, lieu retiré et solitaire. Peu de temps après, il assembla un concile à Victoria, où les actes du concile précédent furent confirmés. On y fit aussi plusieurs canons de discipline, auxquels l'Eglise romaine imprima depuis le sceau de son approbation. C'était dans ces deux conciles que les Églises de la Grande-Bretagne puisaient autrefois des règles de conduite.

Cependant la réputation de notre saint augmentait de jour en jour ; il était tout à la fois l'ornement et le modèle des pasteurs de son siècle. Il possédait le talent de la parole dans un degré éminent; mais son éloquence avait encore moins d'efficace que la force de ses exemples. Aussi a-t-il été regardé de tout temps comme une des plus brillantes lumières de l'Église britannique. Il fut, par la fondation de ses divers monastères, le père spirituel d'un grand nombre de saints qui illustrèrent l'Angleterre et l'Irlande, leur patrie. Enfin, après un épiscopat long et laborieux, il mourut en paix vers l'an 544, dans un âge fort avancé. Son corps fut enterré dans l'église de Saint-André, qui depuis a pris le nom de Saint-David, ainsi que la ville et le diocèse de Ménévie 1. L'Église honore la mémoire de saint David le 11 er de mars. The free for the state of the state of

Saint Dubrice, né dans une île, se fit d'abord connaître dans la province appelée aujourd'hui Warwick; il y expliqua sept ans les saintes Écritures, et ouvrit ensuite ailleurs une seconde école. Il lui vint des disciples de toutes les parties de la Bretagne, et il en compta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 1 mart. Godescard. Mansi. Conc., t. 8, p. 579-583.

jusqu'à mille. De ce nombre furent saint Samson, saint Théliau et un grand nombre d'autres qui, s'étant rendus célèbres par leurs vertus et leur science, méritèrent d'être élevés à l'épiscopat. Les soins qu'il donnait à ses disciples ne l'empêchaient pas de s'occuper de sa propre sanctification et d'écouter le Saint-Esprit dans l'oraison et la solitude. Il fut sacré évêque de Landaff, par saint Germain, dans un concile tenu vers l'an 446. Lorsqu'on le transféra au siège archi-épiscopal de Caërléon, en 495, il eut saint Théliau pour successeur à Landaff. S'étant démis de son archevêché en faveur de saint David, il se retira dans l'île de Bardsey, sur la côte de la province de Caërnarvon. Il y mourut peu de temps après, et y fut enterré. On lit dans Camden et dans d'autres auteurs, que vingt mille saints, c'està-dire vingt mille ermites ou religieux furent enterrés dans la même île 1.

Saint Théliau naquit près de Monmouth, dans le pays de Galles; il était frère d'Anaumède, qui épousa, en 490, Budic, roi des Bretons-Armoricains. Il fut élevé sous la conduite de saint Dubrice. Quelque temps après 500, il fit un pèlerinage à Jérusalem avec saint David et saint Patern, deux de ses condisciples. Il refusa l'évêché de Dol, que le clergé de cette ville et le roi Budic voulaient absolument lui donner. De retour en Angleterre, on l'éleva, malgré lui, au siége de Landaff, après la translation de saint Dubrice à celui de Caërléon. Il fit fleurir son Église par sa science, sa piété, son zèle et son attention à ne recevoir dans le clergé que des hommes éclairés et vertueux. Son autorité seule suffisait pour décider sans appel tous les différends. Il donna des preuves de la charité la plus généreuse, durant une maladie contagieuse qui désola le pays de Galles. Il mourut vers l'an 580, dans une solitude où il s'était retiré pour se préparer au passage de l'éternicé. Les archives de Landaff comptent parmi ses plus célèbres disciples saint Oudocée, son neveu et son successeur, saint Ismaël qu'il sacra évêque, saint Tifhei, martyr 2.

Un autre saint évêque du pays de Galles fut saint Daniel. Il florissait au commencement du sixième siècle. En 516, il fonda un collége ou monastère, près du canal de la mer qui sépare l'île d'Anglesey du pays de Galles. Peu de temps après une ville fut bâtie en cet endroit par le roi Mailgo, qui avait fourni aux frais du tombeau de saint David. On l'appela Bancor ou Bangor, à cause de la beauté du chœur du monastère. Saint Daniel, premier évêque du lieu, fut sacré par saint Dubrice. Il mourut en 545, et fut enterré dans l'île de Bardsey. La cathédrale de Bangor est dédiée sous l'invocation de saint Daniel<sup>3</sup>.

de saint Gonti de Galles. Ses que par la n chrétien, quit auprès d'une fort austère : que de mauva encore gagnai pour sa subsis jours entiers e

mort, il fit ve

aidassent à bie

Dieu glorifia

pays de Galle

à 536 de l'ère c

La même

A l'abdicati l'aîné de ses fi pour embrasse Tathai, moine Notre saint y f la vertu, qu'ét il répandit par sa sainteté. Il monastère de nière de grand

De ce nomb de Clamorgan thur, dont il é valeur. Saint (vraie sagesse. la conduite de tion, et se rend depuis, dans l'monastère qui Lan-litut, ou David, saint G sieurs autres s' litut joignait le ll remit, à la fi ciples, afin de

¹ Godescard, 14 novembre. — ² Ibid., 9 février. — ³ Ibid.. 23 novembre.

<sup>1</sup> Godescard, 29

La même contrée admirait alors le saint abbé Cadoc. Il était fils de saint Gontlée ou Gondèle, prince de la partie méridionale du pays de Galles. Ses parents étaient aussi recommandables par leurs vertus que par la noblesse de leur sang. Son père, après avoir régné en chrétien, quitta le monde pour se renfermer dans un petit ermitage auprès d'une église qu'il avait fait bâtir. Là, son genre de vie était fort austère : il portait le cilice, ne buvait que de l'eau et ne mangeait que de mauvais pain, sur lequel il mettait ordinairement de la cendre; encore gagnait-il, par le travail de os mains, ce qui était nécessaire pour sa subsistance. Il consacrait à la prière et à la contemplation les jours entiers et une grande partie de la nuit. Quelques jours avant sa mort, il fit venir saint Dubrice et saint Cadoc, son fils, afin qu'ils lui aidassent à bien se disposer à son heure dernière. Saint Gondèle, que Dieu glorifia par un grand nombre de miracles, est honoré dans le pays de Galles le 29e de mars 1.

A l'abdication du prince son père, saint Cadoc lui succéda, comme l'aîné de ses fils. Mais il quitta bientôt le gouvernement de son pays pour embrasser la vie monastique. Il se mit sous la conduite de saint Tathai, moine irlandais, qui avait ouvert une école célèbre à Gwent. Notre saint y fit des progrès si rapides dans les saintes lettres et dans la vertu, qu'étant retourné dans le comté de Clamorgan, sa patrie, il répandit partout la bonne odeur de Jésus-Christ par son savoir et sa sainteté. Il fit bâtir, à trois milles de Cowbridge, l'église et le monastère de Lan-Carvan, où il établit une école qui fut une pépinière de grands hommes et de saints 2.

De ce nombre fut saint Iltut, issu d'une famille noble, dans le comté de Clamorgan. Il servit quelque temps dans les armées du roi Arthur, dont il était parent, et s'y acquit une grande réputation par sa valeur. Saint Cadoc lui inspira le mépris du monde et l'amour de la vraie sagesse. Ayant reçu la tonsure, il passa plusieurs années sous la conduite de celui qui l'avait fait entrer dans les voies de la perfection, et se rendit fort habile dans les sciences ecclésiastiques. Il fonda depuis, dans le voisinage de Lan-Carvan, du côté de la mer, un monastère qui devint célèbre par son école, et qui prit le nom de Lan-Iltut, ou église d'Iltut. On compte parmi ses disciples saint David, saint Gildas l'Albanien, saint Samson, saint Magloire et plusieurs autres saints, dont quelques-uns furent élevés à l'épiscopat. Iltut joignait le travail des mains aux veilles, au jeûne et à la prière. Il remit, à la fin, la conduite de son école à Isham, un de ses disciples, afin de suivre plus librement l'attrait qu'il se sentait pour la

le Galles; i des Brerice. Quelavec saint évêché de osolument , au siége Caërléon. son attenés et verel tous les se, durant

ourut vers

éparer au

parmi ses

iccesseur,

V. - De 519

Théliau et

par leurs

copat. Les

s'occuper

s l'oraison

Germain,

a au siége

ur succes-

r de saint

rovince de

rré. On lit

nts, c'est-

dans la

. Il florisun collége 'Anglesey en cet enu de saint du chœur sacré par Bardsey. t Daniel3.

mbre.

<sup>1</sup> Godescard, 29 mars. Et Acta SS. - 2 Godescard. Et Acta SS., 24 jan.

retraite. Il passa trois ans dans une entière solitude, et y pratiqua des austérités extraordinaires. Le désir de visiter ses disciples et ses amis le fit passer dans la Bretagne armoricaine quelque temps avant sa mort. Il était à Dol, lorsque le Seigneur l'appela à lui, dans le sixième siècle. Il est encore patron titulaire d'une église du comté de Clamorgan, qu'il avait originairement fondée. Quelques auteurs font mention de deux lettres doctrinales qu'il avait écrites; mais nous n'avons plus la plupart des ouvrages des anciens docteurs bretons <sup>2</sup>.

Un autre disciple de saint Cadoc fut saint Gildas l'Albanien, qu'il ne faut pas confondre avec saint Gildas le Sage, abbé de Ruys, sur les côtes de l'Armorique. Saint Gildas l'Albanien, ou l'Écossais, était fils de Caunus, un des rois bretons. Il passa quelque temps en frlande, et, à son retour, entra dans le monastère de saint Cadoc; il y enseigna un an, et y copia le livre des saints Évangiles. On a longtemps conservé ce manuscrit dans l'église de Saint-Cadoc; et les Gallois lui portaient un tel respect, qu'ils s'en servaient dans leurs traités et dans leurs serments les plus solennels. Saint Gildas et saint Cadoc quittèrent Lan-Carvan pour aller vivre dans des îles désertes. Des pirates les ayant obligés tous deux d'en sortir, ils passèrent quelques temps dans les îles de Ronec et d'Ecni, d'où Gildas alla prêcher la pénitence aux pécheurs, afin d'étendre le royaume de Jésus-Christ. Quelques années après, il quitta les fonctions de l'apostolat pour se retirer dans l'abbaye de Glastenbury, où il mourut en 512. On ne sait point en quelle année précise mourut saint Cadoc 2.

La Grande-Bretagne ayant été ravagée vers ce temps par une irruption des Saxons et des Anglais, plusieurs disciples des saints personnages que nous venons de voir se retirèrent dans la Petite-Bretagne, en-deçà de la mer. Les principaux furent saint Samson, Saint Malo, saint Magloire, saint Brieuc, saint Paul de Léon et saint Méen, que nous retrouverons dans le livre suivant.

L'Écosse produisait des saints comme le pays de Galles. Le plus illustre est saint Kentigern, autrement saint Mungho, évêque de Glascow. Issu du sang royal des Pictes, il naquit vers l'an 516. On le mit dès sa plus tendre jeunesse sous la conduite de saint Servan, évêque et abbé de Culros, lequel lui inspira de grands sentiments de douceur et de piété. La pureté de ses mœurs et ses autres vertus le rendirent extrêmement cher à son maître et à tous ceux qui le connaissaient, ce qui lui fit donner le surnom de Mungho, qui, dans la

a 536 de l'ère langue du Écossais l'I appelé Glas de sortir de rent instam Glascow, d nombre de chrétiens de peu instruit afin d'y rép sait souvent caient en fo Le saint pas core préserv jeté de prof

On ne ser apostolique: Non conten plusieurs au jamais distr chair par de dinaires. Il set allait pass qu'avec le ca apôtres : au

Kentigern Christ, inspi disciples. Il d'Orkney, d

L'ancien achose de l'a seigneurs, q ils obéissaier ordinaireme briton. Les pays des Pic Cumbriens.

Le pieux i du saint évê fut obligé de fixa quelque quelque tem

<sup>1</sup> Godescard, 6 novembre. - 2 Ibid., 29 janvier.

ratiqua des ples et ses emps avant ui, dans le du comté nes auteurs rites; mais is docteurs

IV. - De 519

anien, qu'il Ruys, sur ossais, était mps en frt Cadoc; il On a longdoc; et les dans leurs das et saint es désertes. s passèrent Gildas alla royaume de s de l'aposil mourut ourut saint

ps par une des saints s la Petitent Samson, éon et saint

les. Le plus évêque de an 516. On int Servan, ntiments de res vertus le qui le conqui, dans la langue du pays, signifiait le bien-aimé, et c'est sous ce nom que les Écossais l'honorent aujourd'hui. Il se retira ensuite dans un lieu appelé Glascow, où il mena une vie fort austère; mais il fut obligé de sortir de sa solitude, parce que le clergé et le peuple le demandèrent instamment pour évêque. Après son sacre, il établit son siége à Glascow, dans le lieu même de sa retraite; il y assembla un grand nombre de personnes pieuses, qui retracèrent la vie des premiers chrétiens de Jérusalem. Son diocèse, fort vaste et en même temps peu instruit, donna beaucoup d'exercice à son zèle et à sa patience; afin d'y répandre de plus en plus la lumière de l'Évangile, il en faisait souvent la visite, et toujours à pied. Les païens, éclairés, renonçaient en foule à leurs superstitions et venaient demander le baptême. Le saint pasteur ne se borna pas à la ruine de l'idolâtrie; il sut encore préserver son troupeau du venin du pélagianisme, qui avait déjà jeté de profondes racines en Écosse.

On ne sera pas surpris du succès prodigieux qu'eurent les travaux apostoliques de Kentigern, si l'on pense qu'il était homme de prière. Non content de réciter cha, jour tout le psautier, il avait encore plusieurs autres pratiques de piété, de manière que son âme n'était jamais distraite de la présence de Dieu. Sans cesse il mortifiait sa chair par des jeûnes rigoureux et par mille autres austérités extraordinaires. Il s'éloignait du commerce des hommes pendant le carême, et allait passer ce saint temps dans la solitude, où il ne s'entretenait qu'avec le ciel. Enfin, on voyait revivre en lui toutes les vertus des apôtres : aussi Dieu le favorisait-il, comme eux, du don des miracles.

Kentigern, qui brûlait du désir d'étendre le royaume de Jésus-Christ, inspira les sentiments dont il était animé à plusieurs de ses disciples. Il envoya prêcher la foi au nord de l'Écosse, dans les îles d'Orkney, dans la Norwège et l'Islande.

L'ancien gouvernement des Pictes méridionaux tenait en quelque chose de l'aristocratie. Le pays était partagé entre plusieurs petits seigneurs, qui avaient droit de se faire la guerre les uns aux autres ; ils obéissaient pourtant tous à un monarque souverain, qui faisait ordinairement sa résidence dans la ville d'Alcluid, aujourd'hui Dunbriton. Les états de ce monarque comprenaient non-seulement le pays des Pictes méridionaux, mais encore celui des Cumbres ou Cumbriens.

Le pieux roi Rydderck Haël ou le Généreux, parent et protecteur du saint évêque, ayant été détrôné par l'impie Morcant, Kentigern fut obligé de se réfugier chez les Bretons du pays de Galles. Il se fixa quelque temps auprès de saint David, à Menévie; il le quitta quelque temps après pour aller fonder un monastère au confluent

des rivières d'Elwy et de Cluid. L'école qu'il y établit devint fort célèbre; il s'y forma un grand nombre de sujets aussi recommandables par leurs vertus que par leur science.

Cependant Rydderck fut rétabli sur le trône après la mort de l'usurpateur Morcant. Le saint évêque profita de cette circonstance pour retourner dans son diocèse, vers l'an 560. Cinq ans après, il eut une conférence avec saint Colomb, qui commençait à prêcher l'Évangile aux Pictes septentrionaux. Ces peuples avaient déjà quelque connaissance de Jésus-Christ, parce que Kentigern leur avait envoyé des missionnaires tirés du nombre de ses disciples. Le roi Rydderck et deux de ses successeurs eurent une entière confiance en notre saint. Ils n'entreprenaient rien sans le consulter; ils l'aidaient de toute leur autorité dans les pieux projets qu'il formait pour la propagation de l'Évangile et pour la réformation des mœurs : aussi méritèrent-ils que le Ciel préservât leurs états de la fureur des Saxons.

Saint Kentigern mourut en 601, à l'âge de quatre-vingts ans, et fut enterré dans la cathédrale de Glascow, dont il était le premier patron. Son tombeau y a toujours été en grande vénération jusqu'à l'établissement du calvinisme en Écosse <sup>1</sup>.

Saint Colomb ou Colom-Kille, autrement encore saint Colon, est un des plus célèbres patriarches des moines en Irlande. Pour le distinguer des autres saints du même nom, on l'a surnommé *Colom-Kille*, du grand nombre de *cellules* monastiques qu'il fonda, et que les Irlandais appellent *killes*.

Ce saint était issu de l'illustre maison de Neil, et naquit en 521, à Cartan, dans le comté de Tyrconnel. Il comprit dès son enfance qu'il n'y a de grand et d'estimable que ce qui nous embrase d'amour pour Dieu; et cet amour, il tâcha de l'allumer dans son âme par un entier détachement du monde, ainsi que par une parfaite pureté de corps et d'esprit. Il étudia la sainte Écriture et les maximes de la vie ascétique sous le saint évêque Finian ou Finien, qui avait établi une école à Bluain-Irard.

Ayant été élevé au sacerdoce en 546, il donna lui-même d'admirables leçons de piété et d'Écriture sainte, et forma en très-peu de temps plusieurs disciples. Environ quatre ans après, il fonda le grand monastère de Dair-Magh, appelé aujourd'hui Durrogh; il fut aussi le fondateur de quelques monastères moins considérables. En même temps il composa, pour l'usage de ses religieux, une règle qui était principalement tirée de celle des anciens moines d'Orient.

Son zèle à dignation du dans la partic d'hui sous le

à 536 de l'ère

ples. C'était
Les Pictes
vant, par la j
pour père un
tés de Cumbe
ment né pour
sait de se per
de tous les er
sa patrie pour
dans cette vil
de la religion
Se sentant de
résolut de re
connaissance

cré évêque à

Arrivé dan quelque teint qui y étaient et bâtit une é nom de Gall point vu d'éd où était celu Whitehern, L l'invocation d ce saint dans dans le pays méridionaux une école de le 16 septem son intercessi la prétendue

Quant aux Colomb qui le vertus et ses a fle de Hy ou e qui, de son a

<sup>1</sup> Godescard Et Acta SS., 13 jan.

<sup>1</sup> Godescard.

V. — De 519 levint fort ecomman-

ort de l'urconstance s après, il à prècher déjà quelleur avait es. Le roi confiance ; ils l'aiil formait es mœurs: fureur des

ts ans, et le premier on jusqu'à

Colon, est our le disné *Colom*da, et que

en 521, à fance qu'il mour pour oar un enpureté de s de la vie établi une

ne d'admirès-peu de la le grand il fut aussi En même e qui était Son zèle à reprendre les vices publics lui ayant fait encourir l'indignation du roi Dermot ou Dermitius, il quitta l'Irlande et passa dans la partie septentrionale de la Grande-Bretagne, connue aujour-d'hui sous le nom d'Écosse. Il emmena avec lui douze de ses disciples. C'était vers l'an 565 de Jésus-Christ.

Les Pictes méridionaux avaient reçu l'Évangile longtemps auparavant, par la prédication de Saint Ninien ou Ninyas. Cet apôtre eut pour père un prince des Bretons-Cumbriens qui habitaient les comtés de Cumberland et de Gollaway. Il parut dès son enfance uniquement né pour la vertu. Rien ne lui semblait difficile, lorsqu'il s'agissait de se perfectionner dans l'amour de Dieu. Afin de s'affranchir de tous les embarras du monde qui auraient pu le distraire, il quitta sa patrie pour faire un pèlerinage à Rome. Il passa plusieurs années dans cette ville, s'y appliqua tout à la fois à l'étude et à la pratique de la religion. Ses progrès furent rapides dans l'une et dans l'autre. Se sentant de plus en plus animé de zèle pour la gloire de Dieu, il résolut de retourner dans son pays, où l'on n'avait encore qu'une connaissance bien imparfaite du christianisme. Il paraît qu'il fut sacré évêque à Rome avant son départ de cette ville.

Arrivé dans sa patrie, il acheva d'instruire ceux qui avaient déjà quelque teinture des vérités de l'Évangile. Il retira de l'idolâtrie ceux qui y étaient plongés, adoucit la férocité de Tudovald, roi des Pictes, et bâtit une église de pierre dans le pays connu aujourd'hui sous le nom de Galloway. Jusque-là les Bretons septentrionaux n'avaient point vu d'édifices de pierre, et ils appelèrent Maison-blanche la ville où était celui dont nous parlons. On la nomme présentement Whitehern. Le saint y fixa son siège épiscopal et dédia l'église sous l'invocation de saint Martin. On croit qu'il avait visité le tombeau de ce saint dans le cours de ses voyages. Il porta la lumière de la foi dans le pays des Cumbriens, dans tous les pays habités par les Pictes méridionaux jusqu'au mont Grampus. L'église de Whitehern devint une école de saints et d'hommes apostoliques. Saint Ninien mourut le 16 septembre 432. Il s'opéra un grand nombre de miracles par son intercession. Ses reliques se sont gardées à Whitehern jusqu'à la prétendue réforme 1.

Quant aux Pictes septentrionaux, ce fut principalement saint Colomb qui les convertit au christianisme par ses prédications, ses vertus et ses miracles. En reconnaissance, ils lui donnèrent la petite île de Hy ou de Iona, qui est à douze milles de la terre ferme, et qui, de son nom, fut depuis appelée Y-Colom-Kille. Il y bâtit un

<sup>1</sup> Godescard. Et Acta SS., 16 sept. Beda, 1. 3, c. 4.

grand monastère, qui durant plusieurs siècles fut le principal séminaire des Bretons du nord. Les rois d'Écosse y eurent leur sépulture. On y enterra aussi les corps d'une multitude presque innombrable de saints. Ce monastère donna naissance à plusieurs autres, que saint Colomb fonda en Écosse. Ce fut là que se formèrent les célèbres Aïdan, Finian et Colman, qui convertirent à la foi les Anglais-Northumbres. Dans la suite, le monastère de Hy embrassa la règle de saint Benoit.

Le genre de vie que suivait saint Colomb était fort austère. Il couchait sur la terre nue et n'avait qu'une pierre pour oreiller. Ses jeûnes étaient rigoureux et continuels. La piété cependant ne le rendait ni sombre ni mélancolique. Une aimable gaîté paraissait toujours peinte sur son visage, et annonçait à tous ceux qui le voyaient que son âme jouissait d'un calme inaltérable et de cette joie pure que produit la présence de l'Esprit-Saint. Sa ferveur était si grande que, dans toutes ses actions, il paraissait être plus qu'un homme. Autant qu'il était en lui, il ne laissait échapper aucun moment sans le consacrer à quelque chose qui eût la gloire de Dieu pour objet, comme à prier, à lire, à écrire ou à prêcher. Sa douceur et sa charité, qui ne se démentaient en aucune occasion, lui gagnaient les cœurs de tous ceux avec lesquels il conversait. Ses vertus, relevées encore par le don de prophétie et par celui des miracles, lui attiraient une vénération universelle. Il avait une telle autorité, que les rois mêmes ne faisaient rien sans le consulter. Edhan, qui, en 570, succéda sur le trône à Kinatel, son parent, voulut recevoir de sa main les ornements royaux.

Quatre ans avant sa mort, le saint eut une vision qui lui fit verser beaucoup de larmes. Il pleurait, parce que des anges lui avaient appris que Dieu, touché par les prières des Églises de Bretagne et d'Écosse, prolongerait encore sa vie de quatre années.

Sentant approcher sa dernière heure, il dit un dimanche à Diermit, son disciple : Ce jour est appelé le sabbat, c'est-à-dire le jour du repos; il sera véritablement tel à mon égard, puisqu'il mettra fin à mes travaux. Il se trouva le premier dans l'église à minuit, qui était le temps où se disait matines. S'étant mis à genoux devant l'autel, il reçut le saint viatique, puis, après avoir donné sa bénédiction à ses frères, il s'endormit tranquillement dans le Seigneur, en 597. Il était âgé de soixante-dix-sept ans. Son corps fut ensuite transporté à Down en Ultonie, et déposé dans un caveau avec ceux de saint Patrice et de sainte Brigite 1.

Saint Finien
l'Irlande. Il ét
ance de la rel
es deux princi
lans le siége d
lais appellent

536 de l'ère ch

Animé d'un ertu, Finien pivre avec sain a patrie trente cience le mire le piété qui s'a fficaces pour a lit en différen rincipale rési ipale école. Il ar leur savoir le Craimthaïn

ère qu'il y ava part pour s'y f pait pour mod ment son trou des âmes qui lu et ne buvait qu qu'une pierre j

Notre saint f

Saint Colom était aussi de l le son bienhe le Tyrdaglas, dateur. Il mou

Les calendriau 12 de décer Saint Endée, l'Ulster. Touch qui était abbes il quitta le mor temps dans le s sénus; il retou tère dans l'île d

<sup>1</sup> Godescard. Et Acta SS., 9 junii.

<sup>1</sup> Godescard, 9

ipal sémiur sépule innomrs autres, aèrent les la foi les embrassa

e. Il coueiller. Ses ne le renssait touvoyaient joie pure si grande homme. nent sans our objet, t sa chanaient les , relevées attiraient e les rois 570, sucsa main

fit verser aient apne et d'É-

e à Dierre le jour nettra fin inuit, qui x devant sa bénébeigneur, t ensuite vec ceux Saint Finien fut, après saint Patrice, un des plus illustres évêques l'Irlande. Il était né dans la province de Leinster. Il dut la connaisance de la religion chrétienne aux disciples de saint Patrice, dont es deux principaux furent saint Benen ou Bénigne, qui lui succéda ans le siège d'Armagh, et saint Kiaran ou Kenerin, que les Irlanais appellent le premier-né de leurs saints 1.

Animé d'un ardent désir de faire le plus grand progrès dans la ertu, Finien passa dans le pays de Galles, où il eut le bonheur de ivre avec saint David, saint Gildas et saint Cathmaël. Il revint dans a patrie trente ans après, c'est-à-dire vers l'an 520. Ses vertus et sa cience le mirent en état de ranimer, parmi ses compatriotes, l'esprit le piété qui s'affaiblissait de jour en jour. Il prit les moyens les plus fficaces pour assurer le succès de ses travaux apostoliques; il éta-lit en différents endroits des monastères et des écoles. Il faisait sa rincipale résidence à Clonard; c'était là qu'il avait formé sa prin-ipale école. Il en sortit un grand nombre de saints recommandables ar leur savoir, tels que les deux Kiéran, Colom-Kille, Colomb, fils e Craimthaïn, les deux Brendan et d'autres.

Notre saint fut sacré dans la suite évêque de Clonard. Le monasère qu'il y avait fait bâtir devint très-célèbre, et on y venait de toute part pour s'y former aux sciences et à la piété. Le saint pastet r prenait pour modèle les Basile et les Chrysostôme; il aimait tendrenent son troupeau, et travaillait avec un zèle infatigable au salut, des âmes qui lui étaient confiées. Il ne vivait que de pain et d'herbes, et ne buvait que de l'eau. Il couchait sur la terre nue, et n'avait qu'une pierre pour oreiller. Il mourut le 12 décembre 552.

Saint Colomb, fils de Craimthaïn, qui fut disciple de saint Finien, tait aussi de la province de Leinster. Il se montra fidèle imitateur le son bienheureux maître. Il eut le gouvernement du monastère le Tyrdaglas, dans la province de Munster, dont il avait été le fondateur. Il mourut peu de temps après le milieu du sixième siècle.

Les calendriers d'Irlande nomment aussi en ce jour, c'est-à-dire au 12 de décembre, saint Cormac, abbé d'une éminente sainteté 2.

Saint Endée, ou Enna, était fils d'un riche seigneur d'Ergall, dans l'Ulster. Touché des pieuses exhortations de sainte Faine, sa sœur, qui était abbesse de Kill-Aine, sur les frontières du comté de Méath, il quitta le monde pour embrasser la vie religieuse. Il vécut quelque temps dans le monastère de Rosnat, sous la conduite de l'abbé Mansénus; il retourna ensuite dans son pays, et fonda un grand monastère dans l'île d'Arn. On y vit accourir plusieurs personnes recom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godescard, 9 novembre et 5 mars. — <sup>2</sup> Ibid., 12 décembre.

mandables par leur vertu; c'est pour cela que l'île d'Arn a été appelée l'île des Saints. Saint Endée mourut vers le commencement du sixième siècle. La principale église de l'île d'Arn est appelée du nom de Kill-Enda. On voit son tombeau dans le cimetière d'une autre église de la même île 1.

Saint Nennie aurait pu goûter toutes les vaines satisfactions qu'offre le monde, puisqu'il était de la famille des rois d'Irlande; mais il y renonça pour entrer dans la voie pénible de la croix. S'étant perfectionné dans la science des saints, sous la conduite des plus habiles maîtres de la vie spirituelle, il se retira dans une île du lac formé par la rivière d'Erne.

Sa réputation attira bientôt auprès de lui un grand nombre de disciples, ce qui le porta à bâtir un monastère. Il a mérité d'être compté, après sa mort, parmi les douze apôtres d'Irlande. Il florissait dans le sixième siècle. Il y a une église de son nom dans l'île dont nous venons de parler <sup>9</sup>.

Saint Tigernake reçut le baptême des mains de Conlathe, évêque de Kildare. Il fut enlevé, dans sa jeunesse, par des pirates, qui le concaisirent en Bretagne. Un roi de cette île, dans les mains duquel il tomba, s'attendrit sur son sort, l'aima pour sa vertu et le mit dans le monastère de Rosnat. Tigernake, instruit à l'école des afflictions, comprit tout le néant des biens du monde et résolut de chercher le vrai bonheur dans le service de Dieu. Étant retourné en Irlande, il y fut sacré évêque malgré lui; mais il ne voulut point se charger du gouvernement de l'église de Clogher, dont on l'élut pasteur en 506, après la mort de Maccartin. Il fonda l'abbaye de Clones, au comté de Monagan, et y fixa son siége épiscopal. Il devint aveugle dans sa vieillesse, et passa le reste de sa vie dans une petite cellule, uniquement occupé de la prière et de la contemplation. L'on met sa mort en 550 3.

Saint A'bée, que la province de Munster honore comme son principal patron, fut converti par des missionnaires bretons. Il avait fait un voyage à Rome lorsque saint Patrice vint en Irlande. S'étant attaché à ce célèbre apôtre de son pays, il fut sacré archevêque de Munster, et fixa son siége à Émely. Il prêchait l'Évangile avec tant d'onction, ses miracles étaient si éclatants et sa vie si sainte, qu'il convertit une multitude incroyable d'infidèles, et qu'il en engagea un grand nombre à marcher dans les voies de la perfection. Le roi Engus lui ayant donné l'île d'Arran, il y fonda un monastère nombreux.

à 536 de l'ère c

Cette maison de bitaient, qu'or la règle que l'

Quoique sa gloire de Dieu solitude et la vre son goût même et par l se décharger e mort. Le roi fi projet qu'il avi en 525 <sup>1</sup>.

Sainte Brigichard en Ulton de saint Mel, sur un gros chou cellule du cranger tous les communauté. sance à plusieu sainte Brigide détails sur les vie n'ayant guèmencement du

Bragan, prin famille qui pro-Canoc, qui fonque les Gallois la vie d'une rec n'était pas éloig offrent des mon avec beaucoup

Sainte Tridus a un grand non terre qui porten méprisa une illu venir l'épouse d et son amour p vertu, et qu'elle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godescard. Et Acta SS., 2) mart. — <sup>2</sup> Ibid. Et Acta SS., 17 jan. — <sup>3</sup> Ibid. Et Acta SS., 5 april.

<sup>1</sup> Godescard. Et

Cette maison devint depuis si célèbre par la sainteté de ceux qui l'habitaient, qu'on l'appela longtemps l'*Arran des saints*. On assure que la règle que l'on y suivait existe encore en vieil irlandais.

Quoique saint Albée fût retenu dans le monde par son zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, il n'en désirait pas moins la solitude et la retraite. Il suppléait à l'impossibilité où il était de suivre son goût par le recueillement, par de fréquents retours sur soimême et par la méditation des vérités célestes. Inutilement il voulut se décharger du fardeau de l'épiscopat, pour ne plus penser qu'à la mort. Le roi fit garder les ports de mer pour l'empêcher d'exécuter le projet qu'il avait formé de prendre la fuite; ce saint homme mourut en 525 <sup>1</sup>.

Sainte Brigide, vierge, abbesse et patrone d'Irlande, naquit à Fochard en Ultonie. Étant encore fort jeune, elle reçut le voile des mains de saint Mel, neveu et disciple de saint Patrice. Elle se construisit, sur un gros chêne, une cellule, qui fut depuis appelée Kill-Dara, ou cellule du chêne; mais plusieurs personnes de son sexe venant se ranger tous les jours sous sa conduite, elle les réunit en corps de communauté. Ce fut comme une pépinière sainte, qui donna naissance à plusieurs autres monastères d'Irlande, lesquels reconnaissaient sainte Brigide pour mère et pour fondatrice. Nous n'avons aucuns détails sur les vertus de cette sainte, les cinq auteurs qui ont donné sa vie n'ayant guère parlé que de ses miracles. Elle florissait au commencement du sixième siècle 3.

Bragan, prince d'une partie du pays de Galles, fut la tige d'une famille qui produisit plusieurs saints. Les plus célèbres furent saint Canoc, qui fonda plusieurs monastères en Irlande, et sainte Keyne, que les Gallois surnomment *la vierge* par excellence. Celle-ci mena la vie d'une recluse, dans un bois de la province de Sommerset qui n'était pas éloigné de Bristol. Plusieurs endroits du pays de Galles offrent des monuments qui prouvent qu'on l'honorait anciennement avec beaucoup de piété.

Sainte Triduane florissait en Écosse dans le sixième siècle, et il y a un grand nombre d'églises et de chapelles dans le nord de l'Angleterre qui portent son nom. Tout ce que l'on sait de sa vie, c'est qu'elle méprisa une illustre naissance et des richesses considérables pour devenir l'épouse de Jésus-Christ; qu'elle se distingua par son humilité et son amour pour la pénitence; qu'elle parvint à un haut degré de vertu, et qu'elle fut favorisée du don des miracles.

. - 3 Ibid.

IX.

V. - De 519

a été ap-

cement du ée du nom

'une autre

ns qu'offre

mais il y

nt perfec-

lus habiles

formé par

bre de dis-

e compté,

ait dans le lont nous

ie, évêque tes, qui le

ns duquel

e mit dans

afflictions, hercher le

ande, il y

harger du

ir en 506.

au comté

le dans sa

e, unique-

et sa mort

son prin-

avait fait

étant atta-

vêque de

avec tant

inte, qu'il

ngagea un

e roi En-

ombreux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Godescard. Et Acta SS., 12 sept. — <sup>2</sup> Ibid. Et Acta SS., 1 feb. — <sup>3</sup> Ibid. Et Acta SS., 8 octob.

Tels furent les principaux saints, car on pourrait en ajouter plusieurs autres, qui illustrèrent la Grande-Bretagne, l'Écosse, mais surtout l'Irlande, vers la fin du cinquième et au commencement du sixième siècle.

Dans la partie des Gaules qui obéissait aux Francs et aux Burgondes, et que l'on commença dès lors à nommer France et Burgondie, ou Bourgogne, on voyait, parmi ces Barbares nouvellement convertis, des accès de barbarie suivis de regrets et d'expiations. Sigismond, roi des Burgondes, avait eu de sa première femme, fille de Théodoric, roi d'Italie, un fils nommé Sigéric. Cette première femme étant morte, il en épousa une seconde, qui ne paraît pas avoir été d'une naissance pareille. La mésintelligence se mit bientôt entre le beaufils et la belle-mère. Un jour de fête, Sigéric, reconnaissant sur sa marûtre les vêtements de sa mère, lui dit avec aigreur : Vous n'étiez pás digne de porter ces vêtements de votre maîtresse, c'est-à-dire de ma mère. La marâtre fut outrée de ce reproche. Afin de se venger, elle mit tout en œuvre pour faire accroire à son mari que son fils, comptant sur l'appui de son aïeul, Théodoric, complotait contre sa couronne et sa vie. Sigismond, trop crédule, donna ordre d'étrangler son fils, après l'avoir fait enivrer dans un repas. A peine l'ordre est-il exécuté, que le père s'en repent et se jette sur le cadavre de son fils, versant des larmes amères. Un vieillard de sa cour lui dit: Ce n'est pas sur votre fils que vous devez pleurer : son innocence est connue; c'est sur vous-même, qui vous êtes souillé du plus cruel parricide. Sigismond suivit ce conseil; il se retira au monastère d'Agaune, pour expier son péché par les larmes et les jeûnes dans cette sainte solitude. Prosterné devant les tombeaux des saints martyrs de la légion thébaine, il demanda instamment à Dieu qu'il ne différâl point après sa mort à le punir de son crime, mais qu'il lui en fit por ter la peine en cette vie plutôt qu'en l'autre. Il parut bientôt qu'il avait été exaucé.

Après la mort de Clovis, en 511, ses quatre fils partagèrent ains son royaume. Theuderic ou Thierri, outre l'Auvergne et les alentours qu'il avait conquis lui-même, eut l'Austrasie, autrement la France de l'Est ou de l'Ost, dont Metz était la capitale; Clodomir fut roi d'Orléans; Childebert, de Paris; et Clotaire, de Soissons. Clotilde, mère des trois derniers princes, s'était retirée à Tours, près du tombeau de saint Martin. Elle était sincèrement chrétienne; mais elle était femme et Barbare de naissance; elle se ressouvenait, peut-être un peu trop, du meurtre de son père, de sa mère et de ses frères par son oncle Gondebaud, père de Sigismond. Elle dit donc à ses trois fils: Mes chers enfants, que je ne me repente pas de vous avoir élevés

a 536 de l'ère
avec tant de
et vengez la
ces marchère
Dans la déro
temps caché,
Francs étaier
toutes parts,
lait se retirer
quât de ce qu
par quelques
prisonnier à des et Gondeh

Aussitôt ap

gismond, ran peine la Bour cher pour la forma le dess princes, ses el qui était alors cruelle résolu pour Dieu , vo mettre à mort rez la victoire ennemis et pér et à vos enfant a ses enfants. c'était une sot combattre d'au ûr moyen de re plus facilen t les deux enf confins de l'Or n puits, qui f raction Saint-S La vie pénite

La vie pénite
aquelle il osa
ecepta, pour l
a mort injuste
in martyr, suiv
ette qualité au
vait trois ans o
taient dans le j

IV. - De 519 jouter plue, mais surcement du

ux Burgon-Burgondie, ent conver-Sigismond, Théodoric, mme étant r été d'une re le beausant sur sa Vous n'étiez st-à-dire de se venger, rue son fils. it contre sa ire d'étraneine l'ordre cadavre de our lui dit: nocence est plus cruel nastère d'As.dans cette martyrs de i en fit por-

gèrent ainsi es alentours la France de ut roi d'Orotilde, mère du tombeau

avec tant de soin. Montrez-vous sensibles à l'injure qui m'a été faite, et vengez la mort cruelle de mon père et de ma mère. Les trois princes marchèrent aussitôt contre Sigismond, qui fut entièrement défait. Dans la déroute, il se sauva sur une montagne, où il vécut quelque temps caché, adorant la main qui le frappait. Ayant appris que les Francs étaient maîtres de la Bourgogne et le faisaient chercher de toutes parts, il se coupa les cheveux et prit l'habit de moine. Il voulait se retirer au monastère d'Agaune ; mais , afin que rien ne manquât de ce qui pouvait rendre sa disgrâce plus sensible, il fut trahi par quelques-uns de ses sujets et livré à Clodomir, qui l'emmena prisonnier à Orléans, avec sa femme et deux jeunes princes, Gisclades et Gondebaud.

Aussitôt après la retraite de. fils de Clovis, Godemar, frère de Sigismond, ramassa les débris de l'armée bourguignonne et reprit sans peine la Bourgogne. A cette nouvelle, Clodomir se disposa à marcher pour la reconquérir, et, dans la colère qui le transportait, il forma le dessein de faire mourir Sigismond, sa femme et les deux princes, ses enfants, avant que de quitter Orléans. Un saint, Avit, qui était alors abbé de Mici, après saint Maximin, ayant appris cette cruelle résolution du roi, alla le trouver et lui dit : Si, par égard pour Dieu, vous changez votre dessein et que vous ne laissiez pas nettre à mort ces personnes, Dieu sera avec vous et vous remporterez la victoire ; mais si vous les faites mourir, vous serez livré à vos ennemis et périrez de même ; il vous sera fait à vous, à votre femme et à vos enfants, ce que vous aurez fait à Sigismond, à sa femme et à ses enfants. Clodomir méprisa cet avertissement, et répondit que c'était une sottise de laisser des ennemis derrière soi pour aller en l ne différât combattre d'autres, de manière à être pris entre les deux. Le plus sûr moyen de vaincre était de tuer d'abord l'un, pour accabler l'aupientôt qu'il pre plus facilement. Il fit donc mourir aussitôt Sigismond, sa femme t les deux enfants. L'exécution se fit l'an 524, à Columelle, sur les confins de l'Orléanais et de la Beauce, et les corps furent jetés dans m puits, qui fut nommé le puits de Saint-Sigismond, et par conraction Saint-Simond. . All the contraction of the particular

La vie pénitente que mena ce prince depuis son péché, la foi avec aquelle il osa demander à Dieu, et la soumission avec laquelle il ccepta, pour l'expier, les plus humiliantes tribulations, et surtout ais elle était en mort injuste qu'il souffrit, l'ont fait honorer dans l'Église comme peut-être un martyr, suivant l'usage assez ordinaire de ce temps-là, de donner s frères par pette qualité aux personnes vertueuses mises à mort injustement. Il y c à ses trois vait trois ans que son corps, celui de sa femme et de ses enfants avoir élevés taient dans le puits où ils avaient été jetés, lorsque l'abbé d'Agaune

pria un seigneur bourguignon de les demander au prince Théodebert, fils du roi Thierri. Il les obtint, et on les porta, en chantant des psaumes, depuis Orléans jusqu'à Agaune, où ils furent enterrés dans l'église Saint-Jean l'Évangéliste. Les miracles que Dieu opéra au tombeau de saint Sigismond le rendirent de jour en jour plus célèbre. L'Église fait la fête de ce saint roi le premier de mai 1.

La prédiction que le saint abbé de Mici avait faite à Clodomir, pour le détourner de verser le sang innocent, ne tarda guère à se vérifier sur ce prince. Il fut tué la même année, à la bataille de Véseronce, en tâchant de reconquérir la Bourgogne sur Godemar. Mais cette prophétie se vérifia d'une manière plus tragique sur ses enfants, comme nous le verrons dans la suite. Il fallait de ces châtiments exemplaires pour apprendre à ces princes barbares à devenir plus humains.

En Orient, le christianisme pénétrait peu à peu chez d'autres barbares. Sous le règne de l'empereur Léon, nous avons vu Gobazès, roi des Lazes qui occupaient l'ancienne Colchide, venir à Constantinople d'après les ordres de feu l'empereur Marcien, et témoigner beaucoup de respect pour la religion chrétienne, et en particulier pour saint Daniel Stylite. Les rois des Lazes étaient vassaux de l'empire; quand il en mourait un, l'empereur envoyait au successeur les ornements de la royauté : c'était une sorte d'investiture. Sous le règne d'Anastase, le roi des Perses, auxquels avait appartenu autrefois la Colchide truita avec les Lazes, et se mit à la place des empereurs; il exiges même que le nouveau roi vînt recevoir la couronne en Perse. Cette inauguration était accompagnée de cérémonies profanes. Après la mort du dernier roi Damnazès, son fils Tzathius, qui voulait embrasse le christianisme, au lieu de se rendre en Perse, vint à Constantinople prier Justin de lui faire donner le baptême et de le couronner, afin qu'il ne fût pas obligé de prendre part à des cérémonies païennes et recevant la couronne des mains du roi de Perse. Justin l'accueille avec joie, se rendit à tous ses désirs, et l'adopta même pour son fils Pour l'attacher davantage aux Romains, il lui fit épouser Valériane fille du patrice Nomus, et, avec d'autres présents, lui donna les insignes mêmes de la royauté. C'était un diadème à la mode romaine une chlamyde blanche de pure scie, avec une bordure en or, sur montant une autre bordure de pourpre; on voyait sur cette chlamyd l'image de l'empereur, qui était très-ressemblante. On y ajouta un tunique de couleur blanche ornée de broderies en or, et portant égale ment l'image de l'empereur. Il avait des bottines rouges à la mod

à 536 de l'ère cl de son pays; Il en était de consulat des d

Cabad, roi paremment il chant ses vass sujets des Per fond de l'affair recevoir un ho nisme pour e satisfait de ce guerre. Justin s'engagea par bientôt il appr avec le roi de lettre confiden ces mots : Éta demeurer unis bles? Sur cet son propre ave tellement au r seulement por mais encore po de lui assurer l proposition si l'accepter avec des ministres sentant qu'ado périale et désh droits à l'empi Au lieu de l'ad qui ne conférai à rien.

L'Ibérie, voi zélés, qui avaic nation des Per ordre à Gurgéi la Perse, lui d fallait, disait-il de proie, pour la religion chré de le secourir.

<sup>1</sup> Greg. Tur., l. 3. Acta SS., 1 maii.

héodebert, antant des terrés dans opéra au us célèbre.

V. - De 519

omir, pour a se vérifier Véseronce, Mais cette ses enfants, châtiments evenir plus

autres barobazès, roi tantinople, r beaucoup pour saint oire; quand ornements ne d'Anasla Colchide, s; il exigea erse. Cette s. Après la t embrasse nstantinople conner, afit païennes er l'accueille our son fils r Valériane onna les in de romaine en or, sur te chlamyd ajouta un ortant égale s à la mod

de son pays; elles étaient ornées de perles, selon l'usage des Perses. Il en était de même de sa ceinture. Cela se passait l'an 522, sous le consulat des deux fils du célèbre Boëce.

Cabad, roi de Perse, irrité du procédé de Justin, lui fit dire qu'apparemment il s'ennuyait de la paix, puisqu'il la rompait en débauchant ses vassaux; qu'il devait savoir que les rois des Lazes étaient sujets des Perses et non pas des Romains. Justin, sans entamer le fond de l'affaire, répondit simplement qu'il n'avait pu s'empêcher de recevoir un homme qui voulait renoncer aux superstitions du paganisme pour embrasser la religion chrétienne. Cabad ne fut point satisfait de cette réponse, et on se prépara de côté et d'autre à la guerre. Justin se procura l'alliance de Ziligdès, roi des Huns, qu' s'engagea par serment à servir l'empereur contre la Perse. Mais bientôt il apprit que le même Ziligdès avait pris le même engagement avec le roi de Perse contre l'empire. Là-dessus il écrivit à Cabad une lettre confidentielle pour l'avertir de cette double trahison, ajoutant ces mots : Étant frères comme nous sommes, ne vaut-il pas mieux demeurer unis que de nous exposer à servir de jouet à ces misérables? Sur cet avis, Cabad manda Ziligdès, et, l'ayant convaincu par son propre aveu, il le tua sur-le-champ. La franchise de Justin plut tellement au roi de Perse, qu'il lui envoya une ambassade, nonseulement pour renouveler le traité de paix entre les deux empires, mais encore pour le prier d'adopter son troisième fils, Chosroès, afin de lui assurer le trône de Perse à l'exclusion des deux premiers. Une proposition si brillante éblouit d'abord Justin et Justinien. Ils allaient l'accepter avec joie et dresser l'acte d'adoption, lorsque Proclus, un des ministres de l'empereur, leur fit ouvrir les yeux en leur représentant qu'adopter Chosroès, c'était l'admettre à la succession impériale et déshériter Justinien; car le fils de Justin aurait plus de droits à l'empire que son neveu. Ces réflexions firent changer d'avis. Au lieu de l'adoption légale, on proposa l'adoption par les armes, qui ne conférait aucun droit à l'hérédité, et qui, au fond, n'engageait à rien.

L'Ibérie, voisine du pays des Lazes, était peuplée de chrétiens trèszélés, qui avaient constamment conservé leur religion sous la domination des Perses. Cabad, naturellement dur et intolérant, envoya ordre à Gurgénès, roi d'Ibérie, de se conformer au culte reçu dans la Perse, lui défendant expressément d'enterrer les morts, dont il fallait, disait-il, abandonner les cadavres aux chiens et aux oiseaux de proie, pour ne pas souiller un des éléments. Gurgénès, attaché à la religion chrétienne, implora la protection de Justin, qui lui promit de le secourir. Mais le secours ne fut point assez puissant pour ré-

sister à l'armée des Perses; en sorte que Gurgénès, accompagné de ses frères, de sa femme et de ses enfants, ainsi que de toute la noblesse de ses États, se retira sur les terres des Lazes, et ensuite à Constantinople. C'est dans cette guerre contre les Perses que commença à se faire connaître le général Bélisaire, à qui l'empereur donna pour secrétaire l'historien Procope 1.

Parmi les Arabes de l'Yémen, connus des Orientaux sous le nom d'Hamiar, et appelés Homérites par les Grecs, il y avait un grand nombre de chrétiens. Mais le judaïsme reprenait le dessus, et le roi des Homérites, nommé Dimion, était Juif. Sous prétexte de venger sa religion proscrite dans l'empire, il fit massacrer une caravane de marchands romains qui, selon leur coutume, traversaient ses États pour aller trafiquer en Éthiopie. Cette action barbare fit cesser le commerce. Le roi d'Éthiopie en fut irrité. Il s'appelait Élisbaan, surnom éthiopien qui veut dire le béni. Selon ce qu'assure Jean, évêque d'Asie, il était païen. Excité par l'empereur Justin, il se mit à la tête d'une armée, traversa la mer Rouge, alla chercher Dimion, le tua dans une bataille, pilla le pays, et plaça sur le trône un nouveau roi qui était chrétien. Il avait promis à Dieu, avant le combat, de se faire chrétien lui-même, s'il était vainqueur. Fidèle à sa promesse, il députa vers Justin deux des principaux seigneurs d'Éthiopie, pour le prier de lui envoyer un évêque et des clercs. Ce qui fait voir que la hiérarchie ne s'y était pas conservée sans interruption depuis saint Frumentius. Justin en fut informé par les lettres de Licinius, préfet de l'Égypte, et il leur permit de choisir ceux qu'ils jugeraient à propos. Ils s'adressèrent au patriarche orthodoxe d'Alexandrie, qui, d'après les doctes renseignements d'Assemani 2, se nommait Astérius, et qui leur donna un nommé Jean, après l'avoir sacré évêque d'Axoum, capitale de l'Éthiopie. Élisbaan reçut le baptême des mains de ce pontife, avec les principaux de son empire, fit instruire ses sujets et bâtir un grand nombre d'églises. Le christianisme reprit en peu de temps dans tout le royaume.

Mais le nouveau roi des Homérites n'ayant pas survécu longtemps, les Juifs reprirent l'avantage. Profitant de l'hiver de l'année 523 à 524, qui empêchait les Éthiopiens de passer la mer pour venir mettre sur le trône un autre chef chrétien, ils firent un roi de leur secte, nommé Dunaan, se rendirent maîtres de toute la contrée, massacrèrent un grand nombre de chrétiens, et changèrent les églises en synagogues. Dunaan fit ensuite égorger deux cent quatre-

à 536 de l'ère o vingts prêtres

Au nord de Nagra ou Na ville, payait t mille homme quée pendant aucun mal s'i entré, qu'il l prêtres et le p Paul, mort d ravir à la piét à la foi furent Dunaan les f Arabes lui do Aréthas, âgé ses filles, et t

C'est Duna ces faits dans gager à traiter est un témoig la donnerons dont l'Église l' oubliés par ( Almondar :

le martyre av

« Sachez, n avaient prépo proche de l'h pays pour y é moi, tout le r

« Et d'abor les menaçant mourir tous vingts prêtres l'église, et j'ai

« Après cellavec cent ving quelques jours sein de ne par place s'étant leur argent et emparai. Je d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lebeau, Hist. du Bas-Empire, I. 40, avec les notes de Saint-Martin. Procop., De bello Persico. Theoph., etc. — <sup>2</sup> Assemani, Biblioth. orient., t, 1, p. 382.

npagné de oute la nocensuite à que com-'empereur

us le nom un grand s, et le roi de venger aravane de t ses Etats it cesser le baan, suran, évêque it à la tête ion, le tua ouveau roi bat, de se promesse, opie, pour t voir que epuis saint ius, préfet geraient à ndrie, qui, nait Astéré évêque des mains struire ses

ongtemps, amée 523 our venir oi de leur trée, mases églises t quatre-

in. Procop., 1, p. 382. vingts prêtres, et massacrer tous les Éthiopiens restés dans le pays.

Au nord de l'Yémen, était une ville grande et puissante, nommée Nagra ou Nadiran, peuplée de chrétiens. Aréthas, prince de cette ville, payait tribut au roi des Homérites. Dunaan, suivi de cent vingt mille hommes, alla faire le siége de Nagra. L'ayant inutilement attaquée pendant plusieurs jours, il jura aux habitants de ne leur faire aucun mal s'ils lui ouvraient leurs portes. Mais il n'y fut pas plus tôt entré, qu'il leur enleva toutes leurs richesses, brûla l'église avec les prêtres et le peuple qui s'y était réfugié, déterra les os du saint évêque Paul, mort depuis deux ans, et les jeta dans un bûcher, pour les ravir à la piété des fidèles. Les habitants qui refusèrent de renoncer à la foi furent mis à mort, avec leurs femmes et leurs enfants. Comme Dunaan les faisait précipiter dans des fosses remplies de feu, les Arabes lui donnèrent le surnom de seigneur des fosses. Le prince Aréthas, âgé alors de quatre-vingt-quinze ans, sa femme Rehoumy, ses filles, et trois cent quarante des principaux citoyens souffrirent le martyre avec une constance héroïque.

C'est Dunaan lui-même, ce roi persécuteur, qui nous apprend ces faits dans la lettre qu'il en écrivit à un chef d'Arabes, pour l'engager à traiter de même les chrétiens de son royaume. Comme elle est un témoignage infiniment glorieux pour les martyrs arabes, nous la donnerons tout entière; d'autant plus que ces illustres martyrs, dont l'Église honore la mémoire le 24 octobre, ont été complétement oubliés par Godescard. Voici la lettre du roi des Juifs au prince

Almondar:

« Sachez, mon frère le roi Mondar, que le roi que les Éthiopiens avaient préposé à notre contrée a cessé de vivre. Comme, à l'approche de l'hiver, les Éthiopiens ne pouvaient passer dans notre pays pour y établir un roi chrétien suivant la coutume, j'ai occupé, moi, tout le royaume des Homérites.

« Et d'abord, j'ai saisi tous les chrétiens qui croyaient au Christ, les menaçant de mort s'ils ne se faisaient Juifs comme nous. J'ai fait mourir tous ceux que j'ai trouvés, notamment deux cent quatrevingts prêtres; j'ai exterminé avec eux les Éthiopiens qui gardaient

l'église, et j'ai changé leur église en synagogue pour nous.

« Après cela, je suis allé camper devant Nagra, leur ville royale, avec cent vingt mille hommes. L'ayant assiégée vainement durant quelques jours, je leur promis avec serment la vie, mais avec le dessein de ne pas garder la foi donnée aux chrétiens, mes ennemis. La place s'étant donc rendue, j'ordonnai qu'ils apportassent leur or, leur argent et toutes leurs richesses. Ces richesses apportées, je m'en emparai. Je demandai ensuite leur évêque Paul. Comme ils m'as-

suraient qu'il était mort, je ne les crus point qu'ils ne m'eussent fait voir son tombeau; j'en tirai les ossements et je les brûlai. Quant à leur église, les prêtres et tous ceux qui s'y étaient réfugiés, je les consumai dans les flammes. Pour les autres, je les contraignais d'abjurer le Christ et la croix. Mais ils s'y refusèrent, confessant que le Christ est Dieu et Fils de Dieu béni, et affirmant que la mort, soufferte pour cela, était préférable à la vie. Leur prince surtout parla beaucoup, et ne craignit point de m'attaquer par des outrages. Je fis donc conduire tous les grands au supplice.

« Cependant nous exhortions les femmes à considérer le funeste sort de leurs maris et à venir à résipiscen les voulaient se sauver elles-mêmes avec leurs enfants. Mais elle urent si peu sensibles à nos exhortations, qu'elles se plaignaient, au contraire, d'avoir été prévenues par les vierges que nous avions déjà condamnées à mort, et s'élancèrent au milieu d'elles, en s'affligeant d'avoir été

séparées de leurs époux.

α Celles-là donc ayant péri du dernier supplice, nous crûmes de voir renvoyer Ruma, la femme dudit roi, pour voir si, touchée de commisération pour ses filles, elle ne répudierait pas la religion chrétienne pour embrasser la judaïque, et récupérer ainsi ses filles, ses richesses et toute sa fortune. Mais, dès qu'elle est sortie de notre présence, elle ôte le voile de sa tête, et, le visage découvert, elle s'avance en public, au grand étonnement du peuple; car personne n'avait jamais vu sa face en public depuis qu'elle avait commencé à que vous serez grandir. Elle se mit à courir par les rues et les places de la ville, et christ-Dieu no

« Femmes de Nagra, vous toutes mes compagnes, chrétiennes, juives et païennes, écoutez. Vous savez que je suis chrétienne, vous connaissez ma famille et mes ancêtres. Vous savez que j'ai à ma disposition une quantité immense d'or et d'argent, un patrimoine considérable et des troupes d'esclaves; et maintenant que mon mari est mort pour le Christ, si je voulais agréer des noces nouvelles, je ne manquerais pas, outre les richesses qui me sont laissées, d'une dot de quarante mille pièces d'or, avec une multitude presque infinie de joyaux, de perles et de vêtements précieux. Vous savez bien que ceci n'est pas une vaine jactance; vous n'ignorez pas non plus que le jour le plus désirable pour une fernme est celui des noces, mais qu'ensuite viennent les peines, les douleurs de l'enfantement, et, à la mort des enfants, d'inconsolables afflictions. J'ai donc résolu de mettre fin à tout cela. Dans mon premier mariage, j'ai coulé les jours les plus heureux ; et maintenant, avec une joie égale, je fiance et consacre mes cinq filles à Jésus-Christ.

a Portez d pagne s'avan mes noces, premier épou Dieu, mon S comme le Ch et a souffert vous laissez p moins belle q au Christ tout cette beauté n pu entraîner a les immenses ui. Car ce roi Christ. De quo me préserve d' Quand j'ai été nous avons rés les tourments périssables, qu e corps, mais oour recevoir d que vous serez mes paroles et Christ-Dieu, po

α Maintenant
pour le peuple
nort pour le Cl
outefois elle s'a
e sors avec con
lans une hôtelle
ité éternelle où
Priez pour moi,
Christ me reçoiv
mon mari.

a Émus par c lions aux messa ause de ces lam tuma qui, par s ffet, c'était par sé. Nous pensio IV. - De 519 'eussent fait ai. Quant à giés, je les ignais d'absant que le mort, soufirtout parla rages. Je fis

r & funeste oulaient se si peu senire, d'avoir ndamnées à d'avoir été

crûmes de touchée de si ses filles, tie de notre ouvert, elle r personne ommencé à

hrétiennes. ienne, vous j'ai à ma patrimoine mon mari ouvelles, je sées, d'une presque insavez bien s non plus des noces, fantement, lonc résolu ai coulé les e, je fiance

« Portez donc ici vos regards, chères amies; regardez votre compagne s'avançant pour la seconde fois. Dans la première pompe de mes noces, vous m'avez vue toutes entrer dans la maison de mon premier époux : aujourd'hui de même, j'ai hâte d'arriver au Christ-Dieu, mon Seigneur et mon époux, ainsi que celui de mes filles, comme le Christ lui-même, pour notre amour, est descendu à nous et a souffert pour notre salut. Marchez donc sur mes traces, et ne vous laissez point égarer pour une beauté périssable. Je ne suis pas moins belle que vous; mais cette beauté telle quelle, je la porterai au Christ tout entière et exempte de la perfidie judaïque, afin que cette beauté même du visage prouve à mon Seigneur qu'elle ne m'a pu entraîner au crime d'infidélité; d'une autre part, l'or, l'argent et les immenses richesses feront voir que rien ne m'est plus cher que ui. Car ce roi ennemi m'a promis la vie et la sûreté si j'abjurais le Christ. De quoi me préserve Dieu, chères compagnes ! oui, que Dieu me préserve d'abandonner maintenant le Christ-Dieu, en qui j'ai cru ! Quand j'ai été baptisée, ainsi que mes filles, au nom de la Trinité, nous avons résolu ensemble d'adorer la croix du Christ, et de souffrir s la religion a mort pour lui, puisque le Christ lui-même a souffert pour nous es tourments et la mort dans sa chair. C'est pourquoi, ces choses périssables, quoique pour le moment elles attirent les yeux et flattent e corps, mais qui enfin doivent périr, je les résigne spontanément oour recevoir du Seigneur des richesses impérissables et éternelles. O que vous serez bienheureuses, chères compagnes, si vous écoutez e la ville, et mes paroles et vous rendez dociles à la vérité, et si vous aimez le Christ-Dieu, pour lequel, moi et mes filles, nous mourons!

α Maintenant donc, je demande la paix et des jours tranquilles pour le peuple de Dieu. Puisse le sang des frères et des sœurs mis à nort pour le Christ dans cette ville devenir pour elle un rempart, si outefois elle s'attache pour toujours à mon Seigneur Jésus-Christ! e sors avec confiance de cette ville, où nous avons demeuré comme lans une hôtellerie temporaire, mes filles et moi, pensant à cette ité éternelle où elles trouveront l'époux auquel je les ai consacrées. riez pour moi, chères compagnes, afin que mon Seigneur Jésushrist me reçoive et qu'il me pardonne d'avoir survécu de trois jours

mon mari.

a Émus par ces cris qui se propageaient par la ville, nous demanions aux messagers que nous y avions envoyés quelle était donc la ause de ces lamentations insolites. Ils nous rapportèrent que c'était luma qui, par ses cris, avait mis en mouvement la multitude. En ffet, c'était par la négligence des gardes que cette femme avait tant sé. Nous pensions punir ceux-ci du dernier supplice, si les prières

de certaines personnes ne nous avaient fait prendre un parti plus

« Mais voilà que cette femme revient de la ville, pareille à une bacchante, la tête découverte, menant avec elle ses filles élégamment ornées, comme pour des noces, et arrive en notre présence, le front haut; à l'instant, dénouant ses cheveux et les tenant à la main, elle présente le cou dégarni, en criant : Nous sommes chrétiennes, nous mourrons pour le Christ; coupez-nous la tête et envoyez-nous au plus vite à nos frères, à nos sœurs et au père de mes filles. Moi. après tout l'emportement de cette femme, je cherchais ençore à la persuader de renoncer au Christ, ou du moins de ne plus dire qu'il fût Dieu. Mais je n'en vins point à bout; au contraire, la seconde des filles nous outrageait de ce que nous leur suggérions de pareilles choses. Persuadé donc que, par aucune violence, par aucun moyen, je ne pouvais amener cette femme à renier le Christ, j'ordonnai, pour épouvanter les autres chrétiens, de les étendre par terre; je fis aussitôt égorger les filles derrière la mère, de telle sorte qu'à mesure qu'on leur coupait le cou, le sang lui en jaillissait dans la bouche: elle eut ensuite le même sort. J'en jure par le dieu Adonaï, j'en eus un incroyable chagrin, considérant combien elle était belle, ainsi que ses filles.

« Mais comme il paraissait injuste à nos prêtres et à moi de punir les enfants innocents avec les parents coupables, car nos lois le défendent, j'ai ordonné par une loi que les impubères soient élevés par nos soldats, afin que, parvenus à l'âge de puberté, ou ils embrassent la religion judaïque, ou bien, s'ils préfèrent la religion chrétienne, qu'ils périssent.

« J'ai cru, ô roi, devoir vous écrire ces choses pour vous engaget à ne pas laisser aucun chrétien dans votre royaume, à moins qu'il homme, leque n'abandonne sa religion pour la vôtre. Quant aux Juifs, mes frères, continuez à les favoriser avec votre bienveillance accoutumée, mon frère ; je vous en rendrai telles actions de grâces que vous me témoignerez désirer par vos lettres 1. »

Cette lettre du roi des Juifs fut remise au prince Almondar en présence de l'ambassadeur de l'empereur Justin, le prêtre Abraham qui venait d'arriver au camp du prince arabe pour l'engager à faire un traité de paix avec les Sarrasins tributaires de l'empire. C'était l'an 524. L'ambassadeur était accompagné de Siméon, évêque de Beth-Arsam, dans la Perse, qui convertit plusieurs mages et écrivil avec zèle contre le nestorianisme. A mesure qu'ils approchaient du

à 536 de l'ère camp d'Alm t-il à faire, mains, des I sensiblement du roi juif de

Almondar avons parlé, l'hérétique S la religion ch relation du n suivre son ex voqué son arı l'ambassadeu circonstances Mondar, se to nombre sous qu'on a fait et jurez-vous au que ces rois q militaire chrét Ce n'est pas s chrétiens, pou Comment? lu moi ? — Quan suis habitué à la crainte des l n'est pas plus extrémité. Alm

C'est ce que alors au camp Gabule, sur le i

royaume, et di

Partis de là, terres de Naan roi défunt des I exécuté par le nite à la ville de tout ce qui s'y conta devant no haut. Il ajouta q tables avaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assemani, Biblioth. orient., t. 1, p. 365 et seqq.

areille à une lles élégamprésence, le nt à la main, chrétiennes, nvoyez-nous

LIV. - De 519

n parti plus

s filles. Moi, encore à la us dire qu'il , la seconde de pareilles cun moyen, j'ordonnai, terre; je fis qu'à mesure la bouche: naï, j'en eus

noi de punir s lois le dé-

le, ainsi que

umée, mon

mondar en

camp d'Almondar, les Arabes païens leur disaient : Que vous restet-il à faire, après que votre Ch st a été expulsé du pays des Romains, des Perses et des Homérites? Abraham et Siméon étaient sensiblement affligés de ces reproches, d'autant plus que l'envoyé du roi juif des Homérites était déjà arrivé avec sa lettre.

Almondar ou Mondar, successeur de ce prince sarrasin dont nous avons parlé, et qui fit une réponse si spirituelle aux émissaires de l'hérétique Sévère, n'avait pas, ainsi que son prédécesseur, embrassé la religion chrétienne. Voilà pourquoi le juif Dunaan lui envoya la relation du massacre qu'il avait fait des chrétiens, avec invitation de suivre son exemple. Mondar y était assez disposé. Ayant donc convoqué son armée, il fit lire publiquement la lettre du roi juif, dont l'ambassadeur confirma le tout de vive voix, y ajoutant plusieurs circonstances sur le massacre des chrétiens et leur fuite du pays. Mondar, se tournant alors vers les chrétiens, qui étaient en grand nombre sous ses drapeaux : Vous avez entendu leur dit-il, ce qu'on a fait et décrété contre les hommes de votre secte. Que n'abjurez-vous aussi le Christ sur-le-champ ? car je ne suis pas meilleur que ces rois qui ont jugé à propos de chasser les chrétiens. Alors un militaire chrétien de son armée, rempli de zèle, lui dit hardiment : Ce n'est pas sous votre règne, ô roi, que nous sommes devenus chrétiens, pour que nous devions maintenant abjurer le Christ. — Commen. ? lui dit Almondar en colère, tu oses parler ainsi devant t élevés par moi ? — Quand il faut parler pour la piété, répliqua le guerrier, je ils embras suis habitué à ne craindre personne, et ce n'est pas aujourd'hui que igion chré la crainte des hommes me fera taire en cette cause. Car mon épée n'est pas plus courte que celle des autres, prêt que je suis à toute ous engaget extrémité. Almondar garda le silence, craignant la famille de cet moins qu'il homme, lequel était très-noble, très-illustre parmi les grands du mes frères, royaume, et distingué par sa bravoure.

C'est ce que nous apprenons d'une relation que l'évêque Siméon, me témoi alors au camp d'Almondar, écrivit à un autre Siméon, abbé de Gabule, sur le martyre des chrétiens homérites. Il ajoute :

Partis de là, nous arrivâmes le premier samedi du jeûne sur les Abraham, terres de Naaman, où nous rencontrâmes un ambassadeur du roi défunt des Homérites. Quand il eut appris de nous le massacre ire. C'était exécuté par le tyran des Juifs, il envoya aussitôt un Naama-évêque de nite à la ville de Nagra, pour explorer avec tout le soin possible s et écrivit tout ce qui s'y était passé. Après quelques jours, le messager raochaient de conta devant nous à l'ambassadeur ce que nous avons rapporté plus haut. Il ajouta qu'à cette occasion trois cent quarante des plus notables avaient été mis à mort ; de plus, que le tyran juif insulta

leur prince Aréthas, fils de Caleb et mari de Ruma, en ces termes: Vois-tu où t'a conduit ta confiance dans le Christ, en voulant me faire la guerre ? Reconnais enfin ton erreur, misérable, et, abjurant le Christ, apprends à songer à ta vieillesse, de peur que tu ne sois enveloppé dans la même peine que tes compagnons. Aréthas répondit : C'est d'eux que je me pans à bon droit, parce qu'ils n'ont pas écouté les salutaires avis qué je leur donnais; car je leur disais qu'on ne devait avoir aucune foi en tes paroles, mais demeurer dans la ville, et de là décider l'affaire par les armes et non par des mots; que le Christ terminerait la guerre en la manière que nous pouvions souhaiter; que jamais cette ville ne serait forcée, surtout dans une si grande abondance de toutes choses. Mais eux en ont décidé autrement, séduits par tes artifices. C'est pourquoi je te juge indigne du nom de roi ; je t'appellerai plutôt un imposteur. Car les rois, et j'en ai vu beaucoup, observent les conventions et abhorrent les tromperies et les fraudes. Mais, ce qui est le capital, je ne change pas la foi que j'ai donnée au Christ, mon Dieu, et je ne deviendrai jamais un apostat juif comme toi. Je sais bien qu'il dépend de moi de vivre et d'échapper à la mort. Mais j'ai assez vécu, je laisse un grand nombre d'enfants, de petits-fils et d'autres parents; par la faveur du Christ, j'ai acquis une réputation non médiocre et dans la paix et dans la guerre. Pour l'avenir, j'ai une espérance, non pas douteuse, mais certaine, que comme la vigne dégagée des branches superflues abonde en raisins, de même notre peuple chrétien sera très-nombreux dans cette ville, et que l'église que vous avez incendiée sera rebâtie sous peu avec plus de magnificence; que, de plus, reprenant des forces, la religion chrétienne régnera, commandera aux rois, tandis que la secte des Juis sera enveloppée de ténèbres, ton règne détruit et ta puissance anéantie. Dépose ainsi ton faste, et ne t'imagine pas avoir rien fait de grand, car lorsque tu paraîtras au plus haut de ta gloire, tu t'éclipseras soudain.

Voilà comme parlait le grand et vénérable vieillard Aréthas; il avait quatre-vingt-quinze ans. Se tournant ensuite vers les chrétiens qui l'environnaient, il les interpella de cette sorte: Mes frères, avez vous ent ndu ce que j'ai dit à ce Juif? — Oui, père! — Ce que j'ai dit, est-il vrai ou non? — C'est vrai. — Si donc quelqu'un, dominé par la crainte, pense à se dédire de la foi qu'il a donnée au Christ, qu'il s'éloigne au plus vite. — Tous s'écrièrent: Dieu nous réserve de craindre, ô père! nous sommes tous déterminés à mourir avec vous pour le Christ, et à ne jamais nous séparer de vous. Alors, se tournant vers la multitude environnante des chrétiens, des Juifs et des païens: Écoutez, leur dit-il, vous tous qui êtes ici présents: si

quelqu'un de pour s'attache héritier, et je de l'église. Ma qu'il me survi stitue mon hé campagnes p struction.

Aussitôt ap qui avez renou renie. Nous vo d'Aréthas, les des pères, vo Quiconque vo

Irrité au der donna de les c y égorger et d thas, levant les mon Dieu, as puisse vous êt vous, et rende votre Père, co édifiée, et qu'à ments, succède

Après donc o vieillard Arétha lui-même la têt gnons accouraid uns sur les autifaillissait encore

Il y avait un duisait par la in ayant aperçu le licence, s'échap genoux. Charm brasser, et lui drir avec ta mère l'enfant, j'aime vais avec elle; pour Jésus-Chriauprès de ma m'a appris que l

quelqu'un de ma famille ou de ma parenté se détache du Christ pour s'attacher à ce Juif, je le désavoue pour mien, je le renie pour héritier, et je veux que mes biens soient employés à la construction de l'église. Mais si quelqu'un des miens garde la foi au Christ, et qu'il me survive, je veux qu'il me succède dans mes biens, et je l'institue mon héritier... Quant à l'église, elle choisira celle de mes trois campagnes patrimoniales qu'elle voudra pour les frais de construction.

Aussitôt après, adressant la parole au roi : Toi, dit-il, et vous tous qui avez renoncé le Christ, je vous renonce, je vous abjure, je vous renie. Nous voici livrés à ta puissance. Enflammés par ces paroles d'Aréthas, les autres chrétiens dirent : Voici qu'Abraham, le prince des pères, vous attend, et nous avec vous, prêt à nous recevoir. Quiconque vous quitte et renie le Christ, nous le renions tous.

Irrité au dernier point, le tyran les condamna tous à mort, et ordonna de les conduire au supplice, sur le bord d'un torrent, de les y égorger et de jeter leurs cadavres dans les flots. Cependant Aréthas, levant les mains au ciel, priait en cette manière: Jésus-Christ, mon Dieu, assistez-nous, affermissez-nous et recevez nos âmes; puisse vous être agréable le sang de vos serviteurs répandu pour vous, et rendez-nous dignes de vous voir! Confersez-nous devant votre Père, comme vous avez promis; faites que cette église soit édifiée, et qu'à votre serviteur, dont la flamme a consumé les ossements, succède un autre évêque.

Après donc qu'ils se furent salués par le baiser de paix, et que le vieillard Aréthas les eut bénis par le signe de la croix, il tendit de lui-même la tête à l'exécuteur et reçut le coup. Aussitôt ses compagnons accouraient avec tant d'empressement, qu'ils marchaient les uns sur les autres, et se trouvaient arrosés du sang d'Aréthas, qui jaillissait encore. Ils furent ainsi tous couronnés du martyre.

Il y avait un petit garçon de trois ou quatre ans, que sa mère conduisait par la main pendant qu'on la menait au supplice. L'enfant, eyant aperçu le roi assis sur son trône et vêtu avec une royale magnificence, s'échappa d'auprès de sa mère, courut à lui et lui baisait les genoux. Charmé de cette simplicité de l'enfant, le roi se mit à l'embrasser, et lui ditenfin: Qu'aimes-tu mieux, mon petit ami, de mourir avec ta mère ou de vivre avec moi? — Par Notre-Seigneur, dit l'enfant, j'aime mieux mourir avec ma mère; et c'est pourquoi je vais avec elle; car elle m'a dit: Viens, mon fils, allons mourir pour Jésus-Christ. Mais laisse-moi, je te prie, afin que je coure auprès de ma mère, de peur que je ne la voie pas mourir; car elle m'a appris que le roi des Juis a ordonné de mettre à mort tous ceux

voulant me t, abjurant t u ne sois chas répons n'ont pas lisais qu'on er dans la des mots; is pouvions t dans une coidé autreindigne du cois, et j'en tromperies

s la foi que

jamais un

de vivre et

nd nombre

IV. - De 519

es termes :

du Christ,
t et dans la
te, mais cerues abonde
breax dans
tie sous peu
cces, la reli-

puissance oir rien fait oire, tu t'é-

la secte des

Aréthas; il es chrétiens ères, avez-Ce que j'ai un, dominé au Christ, us réserve nourir avec ... Alors, se les Juis et

résents : si

qui ne voudraient pas renier le Christ; or je ne veux pas renier le Christ, moi. — Mais, enfin, d'où connais-tu le Christ? — C'est que je vais tous les jours à l'église avec ma mère, et je l'y vois. — Le roi ajouta: Qui aimes-tu, de moi et de ta mère? — Par Notre-Seigneur, dit l'enfant, c'est ma mère. — Le roi reprit: Qui aimes-tu, de moi ou du Christ? — J'aime mieux le Christ que toi, répliqua l'enfant. — Pourquoi done, ajouta le roi, es-tu accouru ici tout à l'heure, et m'as-tu embrassé les genoux? — Ah! répondit l'enfant, je croyais que tu étais le roi chrétien que je voyais à l'église, et je ne savais pas jusqu'à présent que tu étais le juif. — Le roi continua: Je te donnerai et des noix, et des amandes, et des figues. — Jamais, dit l'enfant, jamais, par le Christ! je ne mangerai de noix de Juifs. Mais laissemoi, je t'en prie, aller à ma mère. — Le roi insista: Demeure plutôt avec moi, et deviens mon fils. — Non, par le Christ! s'écrìa l'enfant, je ne resterai pas, car tu pues et tu ne sens pas bon comme ma mère.

Le roi dit aux assistants : Avez-vous vu cette méchante race, que le Christ a séduite des l'enfance pour la perdre? Cependant un des grands seigneurs dit au petit garçon: Viens avec moi, je te conduirai à la reine pour devenir son fils. L'enfant répondit : O bouche digne d'être souffletée! que parles-tu de la reine? j'aime mieux ma mère, qui me conduit à l'église. Enfin, quand il sentit qu'on le retenait malgré lui, il se mit à mordre la cuisse du roi, en criant : Méchant Juif, laisse-moi! que j'aille à ma mère, et que je meure avec elle! Finalement le roi remit l'enfant à un des grands seigneurs, avec ordre de l'élever avec soin, jusqu'à ce que, devenu adulte, ou il abjurât le Christ pour échapper au supplice, ou qu'il fût mis à mort s'il persévérait dans la foi du Christ. Comme un serviteur l'emmenait, il se débattait de toutes ses forces, et, appelant sa mère : Secourez-moi, o ma mère! prenez-moi, et emmenez-moi à l'église! La mère lui dit: Va maintenant, mon fils, pense que tu es recommandé à Jésus-Christ; ne pleure pas, mais attends-moi auprès de Jésus-Christ dans l'église, je sera. bientôt à toi. Ayant ainsi parlé, elle tendit le cou et fut décapitée.

Ces choses, continue la relation de l'évêque Siméon, ayant été connues, tant par ces lettres que par la renommée, tous les chrétiens de ces pays en furent dans l'affliction. Nous avons cru aussi devoir vous les écrire, afin que les saints et fidèles pontifes, connaissant ce qui s'est passé dans le pays des Homérites, fassent mémoire des saints martyrs. Nous conjurons enfin votre charité de faire connaître tout cela le plus tôt possible aux supérieurs des monastères et aux évêques, principalement à celui d'Alexandrie, pour qu'il exhorte le roi d'Éthiopie à venir au secours des Homérites. Ayez aussi soin qu'on

oblige les pon roi juif qu'il cuter <sup>1</sup>.

L'empereur pays des Hom drie, de presi Dès le printen ble. Malgré le marche à la re nombre de tre saient à la des autrement Zhe pare de toutes garnison dans une bataille lo cette victoire, nu'il trouva da uif. Il y constr Il fit ensuite co gu'il adressa a ui-ci s'empres d'envoyer un é christianisme q qui fut saint Gr roi avait fondé gnes, ordonna eglises qui se t

Elisbaan se ret y éleva une étaient morts p son entretien ce les biens du meté de son perégler le sort de leur nation, qui un tribut annue pie pour sa gard du pays, se fixe

Élisbaan rep immense, dont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assemani, t. 1,

IV. - De 819

s renier le

- C'est que

Le roi

-Seigneur,

tu, de moi

a Penfant.

l'heure, et

je croyais

savais pas

te donne-

lit l'enfant,

Mais laisse-

eure plutôt

ia l'enfant,

ma mère.

race, que

ant un des

te condui-

O bouche

mieux ma

on le rete-

t: Méchant

ec elle! Fi-

avec ordre

abjurat le

rt s'il per-

enait, il se

rez-moi, 8

re lui dit :

sus-Christ;

ns l'église,

et fut dé-

ayant été

s chrétiens

issi devoir

naissant ce

des saints

naître tout

t aux évê-

orte le roi soin qu'on L'empereur Justin ayant appris le massacre des chrétiens dans le pays des Homérites, écrivit aussitôt à Astérius, patriarche d'Alexandrie, de presser le roi des Éthiopiens de marcher à leur secours, Dès le printemps, Élisbaan se met à la tête d'une armée considérable. Malgré les désastres d'une navigation difficile, il traverse la mer, narche à la rencontre de Dunaan, taille en pièces les Juifs, qui, au nombre de trente mille combattants armés de toutes pièces, s'opposaient à la descente. Il se rend droit à la capitale, nommée Taphar, autrement Zhafar chez les Arabes, et Séphar dans la Genèse 4, s'empare de toutes les richesses, fait la reine prisonnière, et, laissant une garnison dans la ville, il va combattre Dunaan, défait son armée dans une bataille longtemps disputée, et le tue avec tous ses parents. Après cette victoire, il revint à Taphar, où il fit mettre à mort tous ceux qu'il trouva dans le palais et qui avaient partagé les crimes du roi uif. Il y construisit une église, dont il posa lui-même les fondements. I sit ensuite connaître les succès qu'il avait obtenus, par les lettres nu'il adressa au patriarche orthodoxe d'Alexandrie, Astérius, et ceui-ci s'empressa de transmettre ces nouvelles à l'empereur Justin, et d'envoyer un évêque dans le pays des Homérites, pour y affermir le christianisme qui venait d'y être si heureusement rétabli. Ce pontife, qui fut saint Grégentius, procéda à la consécration de l'église que le roi avait fondée, baptisa tous les Homérites des villes et des campanes, ordonna des prêtres et des diacres, et assura l'existence des eglises qui se trouvaient déjà dans le pays.

Élisbaan se rendit ensuite à Nagra ou Nagran, la ville des martyrs, et y éleva une église où il réunit les ossements de tous ceux qui étaient morts pour la foi. Il lui donna le droit d'asile, et assigna pour son entretien cinq domaines royaux. Il y joignit encore une partie les biens du martyr Aréthas, dont le fils fut investi de la souveraineté de son père. Il revint ensuite dans la capitale, où il s'occupa de régler le sort des Homérites. Il leur donna pour roi un homme de leur nation, qui était chrétien et se nommait Ésimiphée. Il lui imposa un tribut annuel, et lui laissa un corps de dix mille chrétiens d'Éthiopie pour sa garde. Plusieurs autres de ses sujets, séduits par la beauté du pays, se fixèrent encore pour jamais parmi les Homérites.

Élisbaan repassa enfin la mer, et rentra à Axoum avec un butin immense, dont il fit part à son armée. Des révolutions subséquentes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assemani, t. 1, p. 372 et seqq. — <sup>2</sup> Genes., 10, 30.

firent perdre la couronne à Ésimiphée. Les troupes qu'Elisbaan avait laissées après la défaite du roi juif s'insurgèrent pour proclamer roi Abraham, chrétien d'Adulis, principal port de mer. Cet homme, renommé pour sa piété, et que les auteurs arabes appellent Abrahab. se maintint sur le trône malgré tous les efforts du roi d'Éthiopie, qui fut contraint de l'y laisser tranquille. Longtemps après, Elisbaan luimême, fort avancé en âge et fatigué des soins du gouvernement. prit le parti de renoncer à la couronne et de passer le reste de ses jours dans un monastère. Il envoya donc à Jérusalem sa couronne d'or enrichie de pierreries, comme un hommage de sa piété, et pour témoigner à Dieu sa reconnaissance des victoires et de la gloire qu'il lui avait accordées; puis, vêtu d'un cilice, il sortit de nuit de sou palais et de sa capitale, se retira dans un monastère de religieux, situé sur une haute montagne, et il y passa la fin de sa vie dans les actes de la plus austère pénitence. L'Église honore sa mémoire le 2 octobre 2.

Abraham, ce roi éthiopien qui s'était rendu maître du pays de Homérites, ne montrait pas moins de zèle pour la religion chrétienne. Il fut puissamment secondé par l'évêque que lui avait donné le patriarche d'Alexandrie. Ce pontife, que l'Église a mis au nombre des saints, se nommait Grégentius ; il était né à Milan. Il donna au habitants du pays des lois qui furent publiées au nom du nouveau roi. L'original de ce code, divisé en trois sections et écrit en gree est encore inédit, et se trouve parmi les manuscrits de la bibliothè que impériale de Vienne. On possède encore d'autres monuments de la piété active de saint Grégentius et du roi éthiopien des Homérites: ce sont les actes d'une conférence ou d'une dispute publique, que l'évêque soutint à Taphar contre le juif Herbanus, docteur de la loi en présence du roi, du sénat et de tout le peuple. Cette conférence qui dura quatre jours, fut suivie de la conversion de cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-cinquante-ci mille Juifs; ce qui comprenait à peu près tous ceux du royaume Herbanus fut du nombre. Le roi, qui voulut être son parrain, lu donna le nom de Léon, le fit un des membres de son conseil, avec une dignité qui répondait à celle de patrice. Pour éteindre entière ment le judaïsme, on abolit parmi les Juifs la distinction des tribus puis on les mêla avec les autres chrétiens, et on leur défendit, sou peine de mort, de donner pour époux à leurs filles des hommes de race juive; on leur enjoignit, au contraire, de les marier à des chrétiens, ce qui amena la prompte confusion des deux peuples 2.

Quant à ce petit garçon qui avait résisté si courageusement a

roi juif des H auteur du ten de son histoir à la mort dor chrétien qui élever jusqu'à lu Christ, le d conseils les pl mbassadeur à apports avec uétude, son l nême ; de plu 'esprit à Dieu glises de la ca res ce que l'ei oir. Enfin, cor qu'on en rac écouvrir que o insulta et le m on divulgåt ce Ces faits son ouvent on ima s temps antéri armi les Arabe idolâtrie. Nous e Mahomet, le ı de l'Arabie l ies martyrs. O itérieurs à Mal la fête de Pâc ical, des mona moyen åge. C la chevalerie la servitude 2. endre aux Ara l'Arabie Heu e Mahomet par khtal 3.

1 536 de l'ère d

<sup>1</sup> Mac vrol. rom. - 2 Hist. du Bas Empire, 1. 40, édit. de Saint-is in.

Assemani.. Bible onde série, t. 16, p 97. — <sup>8</sup> Ibid., sec

LIV. - De 519

isbaan avait roclamer roi let homme, nt Abrahah, thiopie, qui Élisbaan luivernement, reste de ses sa couronne été, et pour gloire qu'il nuit de son gieux, situe ans les actes noire le 21 lu pays de

ligion chré avait donn au nombre donna au du nouveau cit en gree a bibliothè numents de Homérites: blique, que ur de la loi conférence quante-cin u royaume. parrain, lu onseil, ave dre entière des tribus fendit, sou hommes de à des chré

les 2. usement at

in in.

roi juif des Homérites ou des Arabes de l'Yémen, voici comme un auteur du temps, le patriarche Jacobite Denys, nous apprend la suité de son histoire. Les Éthiopiens ayant tué le roi juif, l'enfant échappa a la mort dont il était menacé. Sa renommée étant venue au roi chrétien qui avait été placé sur le trône, il le fit venir à sa cour et élever jusqu'à l'âge de puberté. Alors, il l'embrassa comme un martyr lu Christ, le créa prince des patriciens, et voulut qu'il fût initié à ses onseils les plus secrets. Il s'appelait Baisar. Enfin, le roi l'envoya mbassadeur à l'empereur Justinien, et nous avons eu longtemps des apports avec lui. Nous admirions surtout sa bonne volonté, sa manuétude, son humilité, son ingénuité, qui paraissait sur son visage nême; de plus, son assidue componction et sa continuelle élévation l'esprit à Dieu ; car, depuis le matin jusqu'au soir, il visitait les glises de la capitale, en priant et distribuant en aumônes aux paures ce que l'empereur lui donnait. Il jeunait tous les jours jusqu'au oir. Enfin, comme tout le monde admirait la probité de cet homme, t qu'on en racontait tantôt une chose, tantôt une autre, on finit par écouvrir que c'était lui ce petit garçon qui renia le Juif, qui même insulta et le mordit à la cuisse. Pour lui, il voyait avec peine que on divulgåt ces choses 1.

Ces faits sont aussi remarquables qu'ils ont été peu remarqués. ouvent on imagine, des livres même ne cessent de répéter que, dans s temps antérieurs à Mahomet, le christianisme n'avait pas péné**tré** armi les Arabes, et que c'est Mahomet le premier qui les a tirés de dolâtrie. Nous voyons ici, au contraire, un siècle avant l'apparition e Mahomet, le christianisme dominer parmi les Arabes de l'Yémen ı de l'Arabie Heureuse, après y avoir produit une foule d'héroïnes martyrs. On a même trouvé des poëmes et des chansons arabes, térieurs à Mahomet, dans lesquels les poëtes parlent de la croix, la fête de Pâques, de la messe, de la communion, de l'office ponical, des monastères de vierges, tout comme les poëtes d'Occident moyen âge. On y remarque même pour la femme cette vénération la chevalerie chrétienne que Mahomet a remplacée par le mépris la servitude 2. Les missionnaires feront bien de rappeler ou d'apendre aux Arabes de nos jours que leurs ancêtres de l'Yémen ou l'Arabie Heureuse étaient d'illustres chrétiens catholiques avant e Mahomet parût : ils pourront même citer le poëte arabe chrétien

Assemant. Biblioth. orient., t. 1, p. 380. - 2 Nouveau journal asiatique, onde série, t. 16, p. 385, 497; troisième série, t. 6, p. 465; seconde série, t. 12, 97. — <sup>3</sup> *Ibid.*, seconde série, t. 13, p. 292.

L'évêque Siméon, qui écrivit sur les lieux mêmes l'histoire des martyrs arabes, gouverna l'église de Beth-Arsam, en Perse, de l'an 510 à l'an 525. Il convertit et baptisa trois des principaux d'entre les mages, qui de plus étaient distingués par leur noblesse. Les autres mages, l'ayant su, les accusèrent auprès du roi, qui leur ordonna de les mettre à mort s'ils n'abjuraient la religion chrétienne. Enccuragés par le bienheureux Siméon, ils répondirent tous les trois : Loin de nous que nous abjurions le Dieu vivant et son Fils Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés et attirés par sa grâce! Loin de nous que nons le renoncions pour adorer à sa place une créature! En conséquence, dix jours après leur régénération spirituelle, ils reçurent par le tranchant du glaive la couronne du martyre 1.

Siméon de Beth-Arsam n'était pas le seul évêque illustre de l'Orient chrétien.

Alors encore florissait saint Jacques, surnommé le Docteur, évêque de Batné, dans la province de Sarug en Mésopotamie, non loin de Haran. On pense que la province de Sarug tient son nom de Sarug, grand-père d'Abraham. Saint Jacques de Sarug naquit l'an 450, à Curtam, village sur l'Euphrate, de parents chrétiens, mais stériles. Ils l'obtinrent par un vœu. A l'âge de trois ans, sa mère le conduisit un jour de fête, c'était l'Épiphanie, à la messe pontificale. Au moment le plus solennel du sacrifice, lorsque l'évêque conjurait l'Esprit-Saint de descendre sur les offrandes sacrées, le petit enfant s'échappe d'auprès de sa mère, traverse la foule étonnée, se prosterne trois fois devant l'autel, et prend trois fois de l'eau bénite avec sa main. Il commença dès lors à se distinguer par l'éloquence et la doctrine A l'âge d'une vingtaine d'années, sa renommée de science s'étant répandue pariout, plusieurs venaient à lui de tous côtés pour participer aux trésors de lumière que lui communiquait l'Esprit-Saint. Il arriva entre autres cinq évêques pour examiner sa doctrine et le mettre à l'épreuve ; ils étaient dans la persuasion que saint Jacques parlait ainsi non par une grâce particulière du Saint-Esprit, mais par une science séculière, comme ils faisaient eux-mêmes. Ils demandèrent donc qu'il leur fit un discours sur-le-champ. Car telle était leur résolution : S'il avance quelque chose de contraire à la foi orthodoxe transmise par les Pères, non-seulement nous proscriron son enseignement, mais nous l'excommunierons, après lui avoir absolument défendu d'écrire sur les matières ecclésiastiques. Obligi de parler ainsi sans préparation, il les pria de lui indiquer au moins sur quel sujet.

Or, à l'entrée d avait l'image du chiel : Parlez-nous Jacques, ayant de du peuple, comm assis sur le char dignement de voti magnifiquement d élégamment le cha a lettre toute cett ation des apôtres l'autel et à l'au merveillés des d pprouvèrent sa d l'Église ce qu'il ombre. C'était en eux ans à compo ordonné prêtre l'a hrétiens sur l'Eup oëme. A l'âge de s e Batné ou de Sar vie, répandu ses onde, il passa au

à 536 de l'ère chr.]

Saint Jacques de n vers, les autres e ans une lettre à Saula: « Il est un Père de la compandré, Fils la Fils la Des pare dux, qui ajoutent que la ce qui est de l'e canon suivant de Nous confessons un du Fils 3, »

lle, le 29 novemb

us les jours même

phrem.

<sup>1</sup> Assemani, Biblioth. orient., t. 1, p. 341.

Spiritus ex Patre p mani. — <sup>2</sup> Et à Filio <sup>2</sup> Confitemur unum S Filio. Ibid.

toire des Or, à l'entrée du sanctuaire de l'église où l'on était assemblé, il y avait l'image du char mystérieux que vit autrefois le prophète Ezé e, de l'an l'entre les chiel : Parlez-nous de ce char, si vous pouvez, lui dirent les évêques. lacques, ayant demandé et reçu leur bénédiction, s'avança au milieu es autres donna de tu peuple, commença ainsi, mais en vers : α Très-Haut, qui êtes occuragés assis sur le char des intelligences célestes, donnez-moi de parler dignement de votre majesté. » Il continua, toujours en vers, a parler : Loin de nagnifiquement de l'immensité et de la puissance de Dieu, décrivit -Seigneur dégamment le char et les quatre animaux mystérieux, appliquant à n de nous a lettre toute cette vision à l'incarnation du Verbe divin à la prédiature! En ation des apôtres et des évangélistes, et, allégoriquement, à l'Église, srecurent l'autel et à l'auguste sacrement de l'Eucharistie. Les évêques, merveillés des dons que lui avait communiqués l'Esprit-Saint, pprouvèrent sa doctrine et lui commandèrent de donner par écrit l'Église ce qu'il enseignait, afin qu'il fût utile à un plus grand on loin de combre. C'était en 472. Jacques commença donc à l'âge de vingteux ans à composer dans l'église ses sermons et ses homélies. rdonné prêtre l'an 503, il écrivit des lettres d'exhortations aux brétiens sur l'Euphrate, et pleura la ruine d'Amid dans un lugubre conduisit ceme. A l'âge de soixante-sept ans et demi, en 519, il fut fait évêque n moment de Batné ou de Sarug. Après avoir éclairé l'Église par la doctrine de vie, répandu ses excellents écrits et commentaires par tout le onde, il passa au Seigneur, et fut inhumé solennellement dans sa e trois fois ille, le 29 novembre 522. Les Maronites en font la fête le 5 avril ;

> phrem. Analysis that the there were Saint Jacques de Sarug a laissé un grand nombre d'écrits, les uns i vers, les autres en prose. Voici comme il parle de la sainte Trinité ans une lettre à Samuel, abbé du monastère de Saint-Isaac de Gaıla: « Il est un Père saint, un Fils saint, un Esprit-Saint; Père n engendré, Fils engendré, Esprit procédant du Père et recevant 1 Fils 1. » Ces paroles expriment la commune théologie des Orienux, qui ajoutent quelquefois dans leurs liturgies : « Et il reçoit du ls ce qui est de l'essence ou de la substance 2. » On trouve même canon suivant d'un concile de Séleucie sous saint Maruthas: Nous confessons un Esprit vivant et saint Paraclet, qui est du Père du Fils 3, p

Spiritus ex Patre procedens, et à Filio accipiens, p. 302, col. 2, t. 1, d'As-Mani. — <sup>2</sup> Et à Filio, quæ ad essentiam seu substantiam pertinent, accipit. \* Consilemur unum Spiritum vivum et sanctum Paracletum, qui est ex Patre Filio. Ibid.

lustre de

. - De 519

r, évêque de Sarug. an 450, à s stériles. prit-Saint s'échappe a main. Il dus les jours même ils en font mémoire dans l'office divin, avec sain : doctrine. ce s'étant oour par-

orit-Saint. trine et le t Jacques prit, mais es. Ils de Car telle

re à la foi roscrirons lui avoir

es. Oblige au moins Quant au mystère de l'Incarnation, le même docteur, dans plusieurs de ses écrits, soit en prose, soit en vers, expose et défend trèsbien la doctrine de l'Église contre les erreurs opposées de Nestorius

et d'Eutychès 1.

Un contemporain de saint Jacques de Sarug, mais qui lui survécul longtemps, fut Isaac, évêque de Ninive. Il était originaire de la Syrie orientale. Il embrassa la vie monastique avec son frère, dans le monastère de Saint-Matthieu. Comme ils se distinguaient tous deux par leur doctrine et leur exactitude religieuse, le frère fut élu supérieur de la communauté. Quant à Isaac, ayant mené assez longtemps la vie cénobitique, il se retira dans une cellule éloignée du monastère pour vaquer plus parfaitement au silence et à la solitude. Son frère insistait pour qu'il revînt, mais il demeura inébranlable. Cependan la réputation de sa science et de sa sainteté le fit élever au siége épi scopal de la grande Ninive. Mais le jour même de sa consécration deux plaideurs entrèrent dans son cabinet : l'un réclamait le payemen d'une créance ; l'autre convenait de la dette, mais demandait quelqu délai. Le riche insista: Si tu ne me payes à l'instant, je te traduise justice. Le saint évêque dit : L'Évangile ordonne de ne pas rede mander ce qu'on vous a pris ; à plus forte raison, d'accorder un dél à qui vous le demande. Le méchant répliqua : Ne me parlez pas d l'Évangile maintenant. Isaac se dit alors en lui-même : Si ces gen n'obéissent point à l'Évangile, qu'est-ce que je suis venu faire id De plus, il vit bientôt que la vie solitaire, qu'il affectionnait par dessus tout, était sans cesse troublée par la charge épiscopale. Il a diqua donc l'épiscopat, et se retira dans le désert de Scétis en Egypti où il fut regardé comme le modèle et le docteur de tous les moine et écrivit entre autres, d'un style très-élégant, quatre livres l'institution monastique. Il y a une lettre d'Isaac de Ninive à sai Siméon Stylite le jeune, qui mourut l'an 593 2.

L'évêque Isaac de Ninive ne doit pas être confondu avec saint Isaa surnommé le Grand, originaire d'Edesse, prêtre et abbé d'Antioch disciple de saint Siméon Stylite l'ancien, et de Zénobius, lui-mén disciple de saint Éphrem. Ce saint Isaac mourut vers l'an 489, la sant beaucoup d'écrits en prose et en vers, entre autres une élégant de la conformation de

sur la prise et les malheurs de Rome 3.

Un autre personnage distingué, originaire d'Édesse, fut Josué Stylite. Il embrassa la vie religieuse dans la monastère de Zuchie près d'Amid. Le désir d'une plus grande pe Section le porta, com

3 lbid., p. 207 et seqq.

à 536 de l'ère chr. saint Siméon, à de Stylite. Il écu de l'an 495 à l'a grivées à Édess.

Dans ce même la Chronique d'A d'Édesse, cent tr où s'alluma la g Perse 2.

La ville de Ni
gant écrivain, no
Ninive même, i
du Tigre, vers le
du saint évêque
Voici comme il
qui l'aimait beau
de lui, allait fréq
a vie d'anachore
prière, mettait pu
e consoler de so
èctueuse. Le bo
structions en un

Le refus que

fils du roi de Pe guerre. Cabad s' ncident vint la de Mazdak dont i Perse. Ils avaient Phthasouarsan, de leurs erreurs. rir, les mages fer Mais nous pouve père renonce à l' ablisse partout. Cabad, informé ( voqua une assem couronnement de de s'y rendre tou et leurs enfants. Glonazès, et à Ba

<sup>1</sup> Assemani, Biblioth. orient., t. 1, p. 283-340. — 2 Ibid. p. 444 et sequi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assemani, p. 20

IV. - De 519 saint Siméon, à demeurer sur une colonne, d'où lui vint le surnom , dans plude Stylite. Il écrivit une chronique de la guerre persane sous Cabad, léfend trèsde l'an 495 à l'an 507, avec ce titre : Histoire des calamités qui sont e Nestorius arrivées à Édesse, Amid et dans toute la Mésopotamie 1.

Dans ce même temps vivait l'auteur anonyme, mais orthodoxe, de la Chronique d'Édesse, qui commence à l'établissement du royaume d'Édesse, cent trente ans avant l'ère chrétienne, et se termine en 540, où s'alluma la guerre entre l'empereur Justinien et Chosroès, roi de Perse 2.

La ville de Ninive produisit dans le même siècle un pieux et élégant écrivain, nommé Jean, et surnommé Saba ou le vieillard. Né à Ninive même, il mena la vie ascétique dans un monastère au delà du Tigre, vers le milieu du sixième siècle, et fut ainsi contemporain du saint évêque Isaac. Les Syriens en font mémoire le 15 de mars. Voici comme il fut porté à écrire. Il avait un frère de même nom, qui l'aimait beaucoup, et qui, ne pouvant se consoler d'être séparé le lui, allait fréquemment le voir dans le désert sauvage où il menait a vie d'anachorète. Jean s'entretenait saintement avec lui, et, à sa prière, mettait par écrit le sujet de leur entretien ; d'autres fois, pour e consoler de son absence, il lui écrivait des lettres d'une piété afectueuse. Le bon et tendre frère réunit enfin ces lettres et ces intructions en un volume, et les rendit publiques 3.

Le refus que l'empereur Justin avait fait d'adopter le troisième ils du roi de Perse autrement que par les armes devait amener la guerre. Cabad s'y préparait, et Justin se disposait à la soutenir. Un ncident vint la détourner. Les manichéens, probablement la secte le Mazdak dont il a été parlé, avaient fait de grands progrès dans la Perse. Ils avaient des prosélytes entre les plus grands seigneurs : Phthasouarsan, quatrième fils de Cabad, était dès l'enfance infecté le leurs erreurs. Votre père, disaient-ils, est vieux; s'il vient à mouir, les mages feront roi un de vos frères, pour accréditer leur secte. lais nous pouvons faire en sorte, par certaines prières, que votre père renonce à l'empire en votre faveur, afin que notre doctrine s'éablisse partout. Le jeune prince le leur promit s'ils le faisaient roi. Labad, informé de ce complot, feignit d'y donner les mains. Il conoqua une assemblée générale des Etats de la Perse pour assister au ouronnement de son fils. Il ordonna en particulier aux manichéens le s'y rendre tous avec leur évêque, nommé Indazar, leurs femmes et leurs enfants. Il donna le même ordre aux mages, à leur chef Glonazès, et à Banazès, évêque des chrétiens, qu'il aimait, parce qu'il

lui survécut de la Syrie dans le mous deux par ı supérieur ngtemps k monastère

e. Son frère

. Cependan

au siége épi

onsécration le payemen dait quelqu te traduise ne pas rede rder un déla arlez pas d Si ces ger nu faire id

opale. Il a is en Egypte les moine re livres inive à sail

ionnait par

c saint Isaa d'Antioch ıs, lui-mên an 459, las es une élés

, fut Josue de Zucnia orta, com

444 et seq4-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assemani, p. 260. — <sup>2</sup> Ibid., p. 387. — <sup>8</sup> Ibid., p. 433.

le croyait excellent médecin. Lorsqu'on fut assemblé, il dit aux manichéens qu'il approuvait leurs dogmes, et qu'il savait bon gré à son fils de les avoir embrassés; qu'en conséquence, il allait lui transmette la couronne. Séparez-vous donc des profanes, ajouta-t-il, c'est par vous que je veux qu'il soit proclamé. A ces paroles, les manichéens, transportés de joie, se réunirent ensemble, laissant un grand intervalle entre eux et le reste des Perses. Aussitôt Cabad fait avancer un corps de troupes qu'il tenait toutes prêtes, et qui, se jetant l'épée à la main sur les manichéens, les taillent en pièces à la vue des mages et de l'évêque chrétien. Cabad envoya sur-le-champ dans toute la Perse ordre d'arrêter les manichéens qu'on pourrait découvrir, de les brûler vifs avec leurs livres et de confisquer leurs biens <sup>1</sup>.

Comme nous l'avons vu, les sectateurs de Mazdak ou les manichéens les plus influents de cette époque enseignaient crûment l'abolition de toute morale, en particulier de tout lien conjugal : ce que les manichéens des autres époques n'enseignaient que sous le voile du mystère. L'empereur Anastase, plus ou moins imbu de leur exécrable doctrine, les avait protégés. L'empereur Justin, au contraire voulut en purger ses États. Il les bannit par un édit, qui portait que ceux qu'on découvrirait dans la suite auraient la tête tranchée. Le autres hérétiques, les païens, les Juifs, les Samaritains furent exclus des charges et de tout service, soit dans les armées, soit dans le palais. On en excepta les Goths, sans doute par ménagement pour Théodoric, roi d'Italie.

Malgré cette exception, Théodoric fut extrêmement irrité de la mesure. L'élément barbare se réveilla chez lui dans toute sa fureur. Le sage Cassiodore se retira de sa cour. Privé de ce conseil, Théodoric menaça d'exterminer tous les catholiques d'Italie. Il défends aux Romains d'avoir aucune arme. Le pape saint Hormisda, ave lequel il avait vécu en bonne intelligence, était mort le 6 d'août 523 après neuf ans de pontificat, et après avoir eu la consolation de voir a réunion des églises d'Orient et le rappel des évêques d'Afrique la avait trouvé également des manichéens à Rome, et, les ayant convaincus, il les fit fouetter et bannir. Après que le Saint-Siège et vaqué sept jours, on étut, pour lui succéder, Jean, natif de Toscar suivant les uns, de Rome suivant les autres, fils de Constantius, quo occupa le Siège apostolique deux ans et neuf mois, et finit park martyre.

Dans son irritation, le roi Théodoric, pensant faire peur à l'empereur Justin, fit venir à Rayenne le nouveau Pape et lui dit : Alle

a 586 de l'ère chr.

Le pape Jean stantinople, tout cierges. C'était dents n'avaient j le monde l'accue L'empereur Jus hommages qu'il triarche, il voulu augmenta la joi Constantinople, triarche Epiphar l'accepta qu'à la neur au-dessus d l'office solennelle Quant à sa léga roi Théodoric. qu'ils avaient en mais pour ceux lique avait réco n'accorda qu'ils formellement au une pareille dem cits divers et ind conciliation natu contemporain, p se serait acquitté

à Constantinople choses, qu'il ait réconciliés, c'es des ariens qui s'é semblait prévoit termes: Prince, en votre présent ni même de le lu me charger, je proi, en colère, févêques et quattrième était pat Pape, il y en a venne, Eusèbe de

<sup>1</sup> Malala, Theophan., Cedr., Zon. Hist. misc.

<sup>1</sup> Anonym. Vales

it aux man gré à son ransmettre l, c'est par anichéens, rand interàvancer un nt l'épée à des mages ns toute la couvrir, de

V. - De 519

les maniment l'abo
al : ce que
us le voile
e leur exé
contraire,
portait que
nchée. Le
rent exclus
lans le pament pour

rité de la sa fureur. seil, Théo-Il défendanisda, ava l'août 523 ion de voir 'Afrique. Il ayant con-L-Siége en de Toscant antius, qui finit par la

eur à l'em i dit : Alles a Constantinople trouver l'empereur Justin, et dites-lui, entre autres choses, qu'il ait à rendre les hérétiques que la religion catholique a réconciliés, c'est-à-dire qu'il ait à faire retourner à l'arianisme ceux des ariens qui s'étaient réunis à l'Église catholique. Le pape Jean, qui semblait prévoir dès lors où cette affaire aboutirait, répondit en ces termes: Prince, ce que vous voulez faire, faites-le bientôt; me voici en votre présence. Pour moi, je ne vous promets point de faire ceci, ni même de le lui dire. Quant aux autres affaires dont vous voudrez me charger, je pourrai en obtenir le succès avec l'aide de Dieu. Le roi, en colère, fit préparer un navire et l'y fit embarquer avec cinq évêques et quatre sénateurs, dont trois avaient été consuls et le quatrième était patrice. Parmi les cinq évêques qui accompagnaient le Pape, il y en a trois dont on connaît les noms: Ecclesius de Ravenne, Eusèbe de Fano et Sabin de Capoue.

Le pape Jean étant arrivé à douze milles ou quatre lieues de Constantinople, tout le peuple sortit à sa rencontre avec des croix et des cierges. C'était une joie universelle de voir ce que les siècles précédents n'avaient jamais vu, le Pontife romain dans ces contrées. Tout le monde l'accueillit comme ils auraient fait le prince des apôtres. L'empereur Justin se prosterna devant lui et lui rendit les mêmes hommages qu'il eût fait à saint Pierre; déjà couronné par le patriarche, il voulut encore être couronné par la main du Pape. Ce qui augmenta la joie et la vénération publiques, c'est qu'en entrant à Constantinople, le saint Pape rendit la vue à un aveugle. Le patriarche Epiphane l'invita à faire l'office le jour de Pâques; il ne l'accepta qu'à la condition qu'il aurait dans l'Église la place d'honneur au-dessus du patriarche. Ce qui lui fut accordé. Il célébra donc l'office solennellement en latin, le jour de Pâques, 30 de mars 525. Quant à sa légation, il s'en acquitta comme il avait annoncé au roi Théodoric. Les ariens qui l'étaient encore, et les temples qu'ils avaient encore furent laissés dans l'état où ils se trouvaient; mais pour ceux des ariens et de leurs temples que l'Église catholique avait réconciliés, ni le Pape ne demanda ni l'empereur n'accorda qu'ils fussent rendus à l'hérésie. Le Pape avait annoncé formellement au roi que, dût-il y perdre la vie, jamais il ne ferait une pareille demande, et il ne la fit pas. Telle est, au milieu des récits divers et incomplets de quelques chroniques, la solution et la conciliation naturelle que présente le précieux fragment d'un auteur contemporain, publié par le docte Valois 1. Suivant les uns, le Pape se serait acquitté de bonne foi de son ambassade ; suivant d'autres,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anonym. Vales, ou excerpta. Amm. Marc., t. 2, p. 315, édit. bip.

il aurait fait tout le contraire. La vérité est qu'il fit loyalement, ni plus ni moins, ce qu'il avait loyalement annoncé à Théodoric qu'il ferait.

Dans l'intervalle, le roi goth, une fois rentré dans la carrière de la cruauté et de la barbarie, avait fait mourir le plus savant et le plus vertueux des Romains, l'illustre sénateur Boëce, consul en 510, et dont les deux fils venaient d'être consuls ensemble, l'année 522. Son intrépide probité fut cause de sa perte. Protecteur déclaré de l'innocence, il s'attira la haine des oppresseurs. Cyprien, grand référendaire ou garde des sceaux, Conigaste et Triguilla, devenus puissants auprès du roi depuis qu'il prétait l'oreille à la calomnie, se liguèrent ensemble pour se défaire d'un censeur incommode qui s'opposait à leurs concussions. Le préfet du prétoire voulait, dans un temps de disette, surcharger la Campanie déjà trop foulée; Boëce plaida devant le roi la cause de cette malheureuse province et l'emporta sur le préfet, qui, par vengeance, se joignit à ses ennemis. Il sauva Paulinus, personnage consulaire, dont ces calomniateurs espéraient d'envahir les biens. Enfin Boëce, après avoir tant de fois fait triompher le justice, succomba lui-même sous les efforts de la cabale.

Cyprien accusa le patrice Albinus; consul en 493, d'entretenir de secrètes intelligences avec Justin pour le rendre maître de l'Italie. Albinus nia que cela fût, et Boëce, alors patrice et maître des offices, dit en présence du roi : L'accusation de Cyprien est fausse ; que si Albinus l'a fait, et moi et tout le sénat nous l'avons fait de même; mais, seigneur, c'est une fausseté. Cyprien, après avoir hésité quelque temps, enveloppa dans la même accusation Albinus et Boëce, et suborna contre eux, comme faux témoins, trois scélérats nommés Basile, Opilion et Gaudentius. Basile, officier du palais, en avait été chassé pour ses débauches : on lui promit de payer ses dettes. Les deux autres avaient été condamnés à l'exil pour différents crimes, et comme ils différaient de s'y rendre, Théodoric leur prescrivit un terme au delà duquel, s'ils se trouvaient dans Ravenne, ils seraient marqués au front et chassés de la ville. Le jour même que cet ordre leur fut signifié, on leur promit leur grâce et l'on admit leur requête contre Boëce. Ils l'accusèrent de trahison, et produisirent en preuve des lettres contrefaites, sur lesquelles Théodoric le condamna sans l'avoir entendu. Boëce fut enfermé dans le château de Calventiane, entre Milan et Pavie. Quelque temps après, Théodoric le fit appliquer à la torture : on lui serra si violemment le crâne avec des cordes, que les yeux lui sortirent de la tête; et comme il persistait à nier le crime imaginaire dont on l'accusait, on l'étendit sur une poutre, où deux bourreaux le frappèrent longtemps

à 536 de l'ère chr.] avec des bâtons s la plante des pie ment et qu'il fini est marqué dans

Modèle d'un vides saints papes part à tous les is cruelle que le juidemandait à Diece monde, pour saint nom. Le ptinrent à Rome son érudition et sir qu'il ne posside ceux qui en fo

Non content de voix, il la défen schismes qui la propre croyance nous, et qui est complètes que ne Des deux Nature eurs d'Eutvchès l'Orient, dans la our le conjurer es termes les plu ur les deux natu oir : que Jésus-C atures. C'était ve e trouvaient alor at. Boëce fut du ui fut depuis Pa oncile, et la chi ruit. Boëce, ne rit le parti de se communiqua so oir le lendemain u le temps, Boëc crit ce qu'il en p her, y ajouter o une concision ex

Les difficultés qua

. - De 519

et le plus en 510, et

522. Son de l'inno-

l référenpuissants

liguèrent

pposait à

temps de

plaida de-

orta sur le

uva Pau-

ient d'en-

riompher

retenir de

le l'Italie.

es offices,

se : que si

e même;

oir hésité

lbinus et

scélérats

palais, en payer ses

our diffé-Théodoric

ient dans

e. Le jour

grâce et

ahison, et

les Théo-

é dans le

ps après, plemment

a tête; et

cusait, on

ongtemps

ement, ni avec des bâtons sur toutes les parties du corps, depuis le cou jusqu'à la plante des pieds. Mais il paraît qu'il n'expira point dans ce tourment et qu'il finit par la hache ou par l'épée. C'est au moins ce qui est marqué dans diverses épitaphes u'on a faites de lui.

Modèle d'un vrai Romain, Boëce l'était d'un vrai catholique. Ami des saints papes Symmaque, Hormisda et Jean, il prenait une vive part à tous les intérêts de l'Église. Quand il apprit la persécution cruelle que le juif Dunaan exceçait contre les chrétiens d'Arabie, il demandait à Dieu de mettre fin à ces maux, ou bien de le retirer de ce monde, pour ne pas voir son Église en proie aux ennemis de son saint nom. Le pape saint Hormisda l'invita aux conférences qui se tinrent à Rome dans l'affaire des moines de Scythie. On y admira son érudition et son éloquence; et les assistants ne purent disconvenir qu'il ne possédât mieux les matières de théologie que la plupart de ceux qui en font une étude particulière.

Non content de soutenir l'Église catholique et sa doctrine de vive voix, il la défendit par ses écrits. Au milieu des hérésies et des chismes qui la déchiraient de son temps, il crut devoir exposer sa propre croyance dans une profession de foi, qui est venue jusqu'à nous, et qui est une des plus suivies, des plus exactes et des plus omplètes que nous ayons dans l'antiquité. Il composa un traité: Des deux Natures et d'une Personne en Jésus-Christ, contre les ereurs d'Eutychès et de Nestorius; voici à quelle occasion. L'église l'Orient, dans la fameuse lettre qu'elle écrivit au pape Symmaque, our le conjurer d'avoir pitié d'elle, le priait aussi de marquer, dans es termes les plus précis, de quelle manière on devait s'expliquer ur les deux natures, et répondre à une chicane des eutychiens, saoir : que Jésus-Christ est de deux natures, mais non pas en deux atures. C'était vers l'an 513. Symmaque assembla les évêques qui e trouvaient alors à Rome, avec les principaux du clergé et du séat. Boëce fut du nombre, avec Jean, archidiacre de Rome, le même ui fat depuis Pape. La lettre des évêques d'Orient fut lue dans le oncile, et la chicane des eutychiens débattue avec beaucoup de ruit. Boëce, ne croyant pas devoir se commettre dans ce tumulte, rit le parti de se taire, résolu d'examiner cette proposition à loisir. communiqua son dessein à l'archidiacre Jean, le priant de venir le oir le lendemain, pour l'examiner ensemble. Jean n'en ayant pas u le temps, Boëce travailla seul sur cette matière, et ayant mis par crit ce qu'il en pensait, il l'envoya à l'archidiacre, pour en retranher, y ajouter ou changer ce qu'il jugerait à propos. Ce traité est l'une concision extrême.

Les difficultés qui s'élevaient de jour en jour sur la religion, sur-

tout à l'égard de certains termes que l'on inventait pour rapprocher notre foi des idées ordinaires et de la portée commune des hommes, engagère t Boëce à composer deux autres traités. Le premier a pour but de montrer comment la Trinité est un seul Dieu et non pas trois dieux. Il l'adressa au chef du sénat, son beau-père Symmaque, vou lant qu'il en fût le juge et le censeur, protestant qu'il l'avait entrepris. non pour donner plus d'autorité à la foi, qui n'en peut recevoir par aucune raison humaine, mais pour appuyer par la raison ce que la foi enseigne, et montrer que si elle s'élève au-dessus de la raison, elle ne la détruit pas et ne propose rien qui lui soit contraire. Ce traité est conçu en des termes très-abstraits, qui marquent combien Boëce était versé dans ce que la philosophie d'Aristote a de plus subtil. Il déclare assez nettement dans son prologue qu'il avait chois cette manière d'écrire tout exprès pour ne se rendre intelligible qu'à un certain nombre de personnes, à qui les termes nouveaux qu'il emploie étaient connus, et que c'est dans le même dessein qu'il affecte un style très-concis.

Dans le traité suivant, qui est adressé à Jean, diacre, depuis Pape Boëce examine si l'on peut dire, comme le disaient quelques-uns que le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent être affirmés substantiellement de la divinité. Ce traité est en forme de lettre. Boëce, après s'y être expliqué sur cette proposition de la manière qu'il croyait plus conforme aux principes de la foi, prie Jean de lui marquer a qu'il en pensait, de lui apprendre ce qu'il devait croire pour être bon catholique, et de soutenir le dogme par des raisonnements humains, afin que la foi et la raison se prêtant mutuellement secours la vérité s'affermit davantage. Ce fut encore au diacre Jean qu' adressa le traité où il examine si tout ce qui existe est bon. Jean lui même l'avait prié d'écrire sur cette matière, s'étant trouvé embar rassé dans une question où un philosophe manichéen lui avait de mandé comment il était possible que tout être fût bon, et que bonté, qui n'est pas un être substantiel, pût convenir à toutes le substances en vertu de leur être.

Ce qui fait surtout voir quels étaient la foi et le zèle de Boëce, c'es que ce fut des horreurs de sa prison qu'il écrivit à son beau-père le Traité de la Trinité. Ce fut encore dan la même prison et dan l'intervalle de sa condamnation à son supplice qu'il composa sof fameux ouvrage: De la Consolation de la philosophie. Il y poursuit comme ailleurs, ou plutôt il y achève le grand œuvre de sa vie en tière: concilier la raison et la foi, la philosophie du Christ. Cet ouvrage, en cinq livres mêlés de prose et de vers, est un entretien de Boëce en prison avec la sagesse incréée; c'est-à-dire avec Jésus

Christ, en tant q ritable qui éclair apparaît sous la s'approchant de esprit était offus n'a point à se pli dans la prospérir s'élève de temps les plus ravissan la philosophie pla prescience de mot, est le Pla du supplice, s'é la foi.

\$ 636 de l'ère chr.

Le grand œuv la raison et la voir que l'une n elles se fortifiaie résies qui déchi de principes ma sophie. Il voyait cienne, tels que avoir pas saisi l' perdaient dans l grossier et le chi rements et rame prit de résumer transsubstantier Boëce était un comme la raison les étudia, les p n'échappe ; il en : une netteté et un ton ni d'Aristote.

Parmi les ouvret qui sont venus
philosophie d'Ari
ayant remarqué dune plus fidèle, a
Fabius, tous les conversations qu'
cette traduction i

7. - De 519 approcher hommes. ier a pour pas trois que, vou entrepris, cevoir par ce que la la raison, traire. Ce t combien a de plus vait choisi igible qu'à

puis Pape lques-uns s substanece, aprè croyait h narquer a pour être ments huat secours Jean qu'i . Jean lui vé embar avait de et que toutes le

eaux qu'il n qu'il af-

Boëce, c'es eau-père 🛚 on et dans mposa sol y poursuit sa vie en st. Cet ou ntretien de

Christ, en tant qu'il est cette sagesse, cette raison, cette lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Cette sagesse lui apparaît sous la figure d'une vierge d'une beauté admirable, qui, s'approchant de lui, essuie ses larmes, dissipe les ténèbres dont son esprit était offusqué, et lui fait voir, par des raisons naturelles, qu'il n'a point à se plaindre de la Providence, et que les méchants, même dans la prospérité, sont plus dignes de compassion que d'envie. Elle s'élève de temps en temps aux considérations les plus sublimes et les plus ravissantes. Elle fait surtout ce que n'avait jamais pu faire la philosophie païenne, elle concilie avec une admirable simplicité la prescience de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Boëce, en un mot, est le Platon chrétien, qui, dans la prison et dans l'attente du supplice, s'élève, par la raison seule, à la morale parfaite de la foi.

Le grand œuvre de sa vie entière, nous l'avons dit, fut de concilier la raison et la foi, la philosophie et la religion chrétienne, et faire voir que l'une ne détruisait pas l'autre, mais que tout au contraire elles se fortifiaient réciproquement. Il voyait que la plupart des hérésies qui déchiraient le christianisme, surtout en Orient, venaient de principes mal compris ou mal appliqués de l'ancienne philosophie. Il voyait que les rares sectateurs de cette philosophie ancienne, tels que Plotin, Jamblique, Porphyre, Proclus, pour n'en avoir pas saisi l'ensemble avec netteté ni exposé avec franchise, se perdaient dans le vague et dans les brouillards, entre le paganisme grossier et le christianisme véritable. Pour ôter la cause de ces égarements et ramener à l'unité toutes les pensées humaines, il entreprit de résumer nettement toute l'ancienne philosophie, et de la transsubstantier en la foi catholique. Entreprise gigantesque; mais Boëce était un géant. Platon et Aristote peuvent être regardés comme la raison ancienne élevée à sa plus haute puissance. Boëce les étudia, les pénétra l'un et l'autre avec un regard auquel rien n'échappe ; il en résuma, en christianisa la substance commune avec une netteté et une précision dont jamais n'approcha disciple de Platon ni d'Aristote.

Parmi les ouvrages philosophiques qu'il composa dans ce dessein, et qui sont venus jusqu'à nous, il y a l'*Introduction de Porphyre à la* philosophie d'Aristote. Victorin déjà l'avait traduite en latin. Boëce, ayant remarqué que cette traduction n'était pas littérale, en donna une plus fidèle, après avoir parcouru avec un de ses amis, nommé Fabius, tous les endroits défectueux de celle de Victorin, dans deux conversations qu'il a rapportées lui-même sous le nom de dialogue. A vec Jésus cette traduction il ajouta un commentaire en cinq livres, que nous

avons encore. Nous avons aussi ses quatre livres de l'Interprétation d'Aristote, avec deux sortes de commentaires. Il traduisit égaloment les quatre livres des Analytiques du même philosophe. Il traita à fond du syllogisme, de la définition et de la division, dans sept livres, précédés d'une introduction où il donne les premiers éléments de l'art de raisonner. Il traduisit encore les huit livres d'Aristote, intitulés Topiques, et ses deux livres Des Sophismes ou des Arguments captieux. Il commenta ceux que Cicéron avait faits sur la même matière, et qui portaient aussi le nom de Topiques. Il fit de plus un ouvrage en quatre livres, pour montrer la différence qu'il y a entre les Topique d'Aristote et ceux de Cicéron. Son but était de faire voir quelles sont les sources d'où un philosophe doit tirer ses arguments probables, et celles où un orateur peut puiser les siens. Il composa un opuscule sur l'un et sur l'unité. Il avait traité les quatre parties des mathématiques, savoir : l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astrologie. Cette dernière partie n'est pas venue jusqu'à nous; mais nous avons de lui deux livres de l'arithmétique, cinq de la musique e deux de la géométrie. Son dessein était de traduire tout Aristote et tout Platon; et il l'aurait probablement exécuté si le Goth Théodoric l'avait laissé vivre; car, quand il fut mis à mort, il n'avait que cinquante-cinq ans 1.

Toujours est-ce à lui primitivement que l'étude de la doctrine chrétienne doit et cet ordre dans l'ensemble et cette précision dans les détails qui constituent le fond de ce qu'on appelle la méthode scolastique. Toujours est-ce à lui que l'Église et l'humanité doivent le commencement de ce grand œuvre, la conciliation de la raison et de la foi, qui fortifiera l'une par l'autre, mettra l'harmonie dans toutes les facultés humaines et l'ordre dans leur activité. Plaise à la Providence, pour achever l'œuvre qu'elle a inspirée à Boëce, de suciter un homme de son génie et de sa vertu, qui, comme lui, résume nettement toutes les connaissances humaines, en montre l'accord avec les connaissances divines, et, comme lui, offre ainsi à l'Église et au monde le modèle accompli d'un vrai catholique et d'un vrai

philosophe!

Boëce étant mort le 23 octobre 524, les catholiques emportèred son corps et l'inhumèrent à Pavie, auprès de celui d'Elpis, sa première femme. L'épitaphe que l'on grava sur son tombeau contient en peu de mots l'éloge de son savoir et de sa vertu. Elle parle de l'accusation formée contre lui auprès du roi Théodoric, de son exili Pavie, du genre de sa mort. L'auteur de cette épitaphe ne doutait

a 536 de l'ère chr. pas que Boëce piété, à son zèl transporté, envi tin de la même dresser un mai grand autel et rend témoignag de Boëce. Dans un autre mauso roiques, compo tre II. Boëce y senté comme a comme capable tenir la liberté titre de saint. S de Ferrarius et le 23 octobre 1.

beau-père de Bile savoir et la vines et humain même dans des comme sainte le sa renommée. engagé dans la sous prétexte divante.

D'après le té

Le saint pape avec une extrêi l'autre. Un sort Ravenne, Théo pas obtenu ce q manderait pas. mai 526. Les pe sédé se trouva : le précéder. A à tirer des reliq porté, avec la eut pour succe appuyé de la r

<sup>1</sup> Ceillier, t. 15.

<sup>1</sup> Ceillier, t. 15.

IV. - De 519 erpretation aloment les à fond du vres, prénts de l'art e, intitulés ts captieux. matière, et ouvrage en s Topiques uelles sont obables, e n opuscule mathémaet l'astromais nous musique el Aristote e Théodorie

la doctrine cision dans la méthode nité doivent la raison de monie dans Plaise à la Bêce, de sustui, résume tre l'accordi à l'Église et d'un vrai

ait que cin-

emportèrent pis, sa preeau contient le parle de le son exil i e ne doutait pas que Boëce n'eût déjà recu dans le ciel la récompense due à sa piété, à son zèle pour la foi, à ses souffrances pour la justice. Il fut transporté, environ deux siècles après, dans l'église de Saint-Augustin de la même ville, par Luitprand, roi des Lombards, qui lui fit dresser un mausolée que l'on voit encore. Il est placé aux pieds du grand autel et posé sur quatre colonnes, avec une inscription qui rend témoignage à l'érudition, à la probité et à la grande réputation de Boëce. Dans le dixième siècle, l'empereur Othon III lui fit élever un autre mausolée de marbre, sur lequel il mit son éloge en vers héroïques, composés par Gerbert, depuis Pape sous le nom de Sylvestre II. Boëce y est appelé le père et la lumière de la patrie, et représenté comme allant de pair avec les plus beaux génies de la Grèce. comme capable de contenir les empires dans leurs bornes et de maintenir la liberté romaine. Finalement, les bollandistes lui donnent le titre de saint. Son nom a été inséré sous ce titre dans le calendrier de Ferrarius et dans ceux de quelques églises d'Italie, qui l'honorent le 23 octobre 1.

D'après le témoignage unanime des contemporains, Symmaque, beau-père de Boëce, n'était pas moins distingué que son gendre par le savoir et la vertu. Versé, comme lui, dans toutes les doctrines divines et humaines, il était, comme lui, l'ami et le conseil des Papes, même dans des questions de théologie. Sa fille Galla est honorée comme sainte le 5 octobre. Il était le prince du sénat par son âge et sa renommée. Il eut le même sort que Boëce. Le Goth Théodoric, engagé dans la carrière de la tyrannie, le fit venir à Ravenne, et, sous prétexte de quelque crime, lui fit trancher la tête l'année suivante.

Le saint pape Jean, ami intime de Boëce et de Symmaque, apprit avec une extrême douleur la mort de l'un et l'emprisonnement de l'autre. Un sort pareil l'attendait lui-même. Quand il fut débarqué à Ravenne, Théodoric le fit jeter en prison, irrité de ce qu'il n'avait pas obtenu ce que le Pape lui avait formellement déclaré qu'il ne demanderait pas. Le saint pontife y mourut de faim et de soif, le 27 mai 526. Les peuples s'étant assemblés pour ses funérailles, un possédé se trouva subitement guéri à l'approche du cercueil, et se mit à le précéder. A cette vue, les peuples et les sénateurs commencèrent à tirer des reliques des vêtements du pontife. Son corps fut ainsi transporté, avec la pompe la plus solennelle, de Ravenne à Rome <sup>2</sup>. Il eut pour successeur Félix IV, du pays des Samnites, fils de Castor, appuyé de la recommandation de Théodoric. Le nouveau Pape fut

<sup>1</sup> Ceillier, t. 15. Act. S. Joan., pap. et mart., 27 maii. - 2 Anon. Vales.

ordonné le 12° de juillet 526, et tint le Saint-Siége trois ans et deux mois.

Théodoric lui-même ne survécut que trois mois au pape Jean. Après s'être privé des sages conseils de Cassiodore et de Boëce, après avoir égorgé sans forme: de procès les hommes les plus illustres du sénat, il donna sa confiance à un avocat juif, et lui dicta, le mercredi 26 août 526, un décret qui portait que, le dimanche suivant, 30 août. les ariens envahiraient les églises catholiques. Mais aussitôt il fut frappé, comme Arius, l'auteur de sa religion; atteint d'un flux de ventre qui l'épuisa pendant trois jours, il perdit et le royaume et la vie le jour même qu'il se réjouissait d'envahir les églises. C'est ce que dit, en finissant son histoire, l'auteur contemporain publié par Valois. L'historien Procope ajoute cette anecdote. Un jour les officiers de Théodoric ayant servi sur sa table la tête d'un grand poisson, il crut voir dans le plat la tête de Symmaque, fraîchement coupée, qui se mordait la lèvre et le regardait d'un œil furieux. Il en fut si épouvanté, qu'il lui prit un grand frisson; il se mit au lit et conta ce qu'il avait vu à son médecin, pleurant son crime d'avoir fait mourir Symmaque et Boëce sur des calomnies. Se voyant près de mourir, il appela les principaux de la nation des Goths, et fit reconnaître pour roi Athalaric, son petit-fils, agé de dix-huit ans, fils de sa fille Amalasonte et d'Eutharic, déjà mort. Amalaric, son petit-fils par une autre fille, fut reconnu roi des Visigoths, en Espagne et dans la Gaule méridionale 1.

En Orient, pendant l'année 525, plusieurs villes furent ruinées par des inondations et des tremblements de terre; on cite dans le nombre Edesse en Mésopotamie, Anasarbe en Cilicie, Durazzo dans l'Epire, Corinthe dans la Grèce. Constantinople même s'en ressentit, L'empereur Justin répara tous ces malheurs par ses libéralités. L'année suivante 526, un désastre plus épouvantable encore détruisit pour la cinquième fois Antioche. Un incendie terrible s'y manifesta sans qu'on pût jamais ni en découvrir la cause ni l'origine. Il éclata d'abord dans l'église de Saint-Étienne; les flammes s'élevèrent presque aussitôt en d'autres endroits éloignés; c'était à la fois plusieurs incendies, qui dévorèrent un grand nombre de maisons. Justin, à la prière du patriarche Euphrasius, envoya deux mille livres d'or pour réparer le dommage.

A peine ce travail était-il commencé, qu'un désastre beaucoup plus affreux fit de la ville entière un monceau de pierres et de cendres. Le 29 de mai, lendemain de l'Ascension, à l'heure de midi, la

à 536 de l'ère chr. terre par de vi occidentale; et proche en proch la montagne, qu sines étaient ale répandirent de raine, qui faisa lantes vapeurs. furieux, retomb maisons tandis La grande église à la violence du enveloppée de fl rible fracas. Le i purent échapper fices; d'autres f c'est qu'une foul rues et les places avec la vie, les i d'un officier du de ses domestiq la ville, et les e d'Antioche, dor vécut que quatre subite au milieu

Quelques habitans leurs demovingt et même de qui vivaient ence plein air; des fes ruines et y aubimés avec leur rouvaient. Ce trioche, et le plus ence; il se renouvec moins de fu pas entièrement recousses dans laphné et Séleur

peuple.

L'empereur Ju acles à Constant

<sup>1</sup> Anon. Vales. Procop. 1. Goth., c. 1. Jornand.

pape Jean.
Jece, après
lustres du
e meroredi
t, 30 août,
sitôt il fut
in flux de
nume et la
s. C'est ce

7. — De 519

m flux de nume et la s. C'est ce publié par es officiers poisson, il pupée, qui t si épouta ce qu'il urir Symurir, il ape pour roi le Amalaune autre Gaule mé-

uinées par s le nomizzo dans ressentit, ibéralités. re détruis'y maniorigine. Il l'élevèrent fois pluions. Jusille livres

beaucoup t de cene midi, la

terre par de violentes secousses, renversa les édifices de la partie occidentale; et le tremblement, se communiquant avec rapidité de proche en proche, tout s'écroula, hormis les bâtiments soutenus par la montagne, qui ne fut point ébranlée. Comme les foyers des cuisines étaient alors allumés dans toutes les maisons, les flammes se répandirent de toutes parts; en même temps une fournaise souterraine, qui faisait bouillonner le sol de la ville, exhalait de brûlantes vapeurs. Les cendres ardentes, emportées en l'air par un vent surieux, retombaient en pluie de seu et enslammaient le toit des maisons tandis qu'un autre incendie s'élevait des parties inférieures. La grande église, bâtie par Constantin, résista pendant deux jours à la violence du feu qui dévorait tous les édifices d'alentour; enfin. enveloppée de flammes et comme calcinée, elle tomba avec un horrible fracas. Le mal fut si subit et si imprévu, que peu de personnes purent échapper par la fuite. La plupart périrent par la chute des édifices ; d'autres furent consumés par le feu. Le plus horrible de tout, c'est qu'une foule innombrable de malheureux, courant à travers les rues et les places, rencontraient des meurtriers qui leur arrachaient. avec la vie, les misérables restes de leur fortune. On parle surtout d'un officier du palais, du corps des silentiaires, qui, ayant fait de ses domestiques autant d'assassins, s'était établi à une lieue de a ville, et les envoyait de là piller et massacrer ceux qui fuyaient l'Antioche, dont on lui apportait les dépouilles. Ce monstre ne vécut que quatre jours dans ce brigandage; il fut frappé de mort subite au milieu de son magasin, qui fut aussitôt pillé par le peuple.

Quelques habitants furent assez heureux pour se trouver ensevelis lans leurs demeures sans en être écrasés. On retira, au bout de ringt et même de trente jours, de dessous les décombres, des hommes qui vivaient encore, et dont plusieurs expirèrent dès qu'ils furent en plein air; des femmes qui, étant enceintes, avaient accouché sous es ruines et y avaient même allaité leurs enfants. Ces infortunés, abimés avec leurs maisons, s'étaient nourris des provisions qui s'y rouvaient. Ce tremblement, le cinquième depuis la fondation d'Anioche, et le plus funeste de tous, dura six jours avec la même vioence; il se renouvela pendant six mois à plusieurs reprises, quoique avec moins de furie; mais pendant dix-huit mois, le terrain ne fut pas entièrement raffermi. On ressentit de temps en temps diverses ecousses dans l'étendue de sept lieues aux environs d'Antioche.

Daphné et Séleucie furent renversées.

L'empereur Justin, profondément affligé, fit cesser tous les specacles à Constantinople : il quitta le diadème et la pourpre pour se

revêtir d'un san, et se couvrit de cendres; il aimait Antioche, où il avait séjourné autrefois comme simple soldat. Pendant la semaine de la Pentecôte, il alla tous les jours en procession à l'Hédomon, à la tête du sénat et du peuple, en habit de deuil, fondant en larmes et implorant la miséricorde du Tout-Puissant. Il ne se borna point à ces témoignages d'une profonde douleur; il envoya d'abord k comte Carinus, avec cinq mille livres d'or, pour subvenir aux be soins les plus urgents; il le chargea de faire enlever les décombres. fouiller dans les ruines, et rendre aux possesseurs tout ce qu'on pourrait retrouver de leurs effets. Il fit partir ensuite les patrices Phocas et Astérius, avec de beaucoup plus grandes sommes, pour rétablir les édifices, les aqueducs, et les ponts de l'Oronte. Quelqua de combla de pr auteurs disent qu'il y employa cinquante millions de livres d'or, a brassa le christia qui, à vingt francs la livre, ferait un milliard de francs. Il s'agissail a religion ne co de bâtir une nouvelle ville. Les soins paternels de l'empereur furent dignement secondés par le comte d'Orient : c'était Ephrem, Syrien de naissance, magistrat savant et pieux, animé de cette charité act tive qui descend à tous les besoins de l'humanité. Le patriarche Eu hrétienne, et, s' phrasius avait été écrasé sous les ruines de son église, d'où sa plaintes s'étaient fait entendre un jour entier, sans qu'il eût été possible de le secourir. Le clergé et le peuple, pleins de reconnaissance pour Ephrem, le choisirent pour évêque, avec l'agrément de l'empe reur. Après avoir été un magistrat accompli, Ephrem fut un excellent pontife, édifiant l'Église par sa piété, la défendant par ses écrits

L'empereur Justin mourut lui-même l'année suivante, 527, le di manche 1er d'août, âgé de soixante-dix-sept ans, après en avoir régal neuf. Quatre mois auparavant, il avait déclaré empereur son nevel dolâtres se révo Justinien, et l'avait fait couronner avec sa femme Théodora, k

et se montrant le père de ce peuple qu'il avait sauvé de la mort 1.

1er d'avril, qui était le Jeudi-Saint.

Justinien, agé d'environ quarante-cinq ans, était d'une taille audessus de la médiocre; il avait les traits réguliers, le teint haut et couleur, la poitrine large, l'air serein et gracieux. Instruit par les soins de son oncle, il avait acquis la facilité de parler et d'écrire. était versé dans la jurisprudence, dans l'architecture, dans la mu sique, et même dans la théologie. Sa piété se montrait avec éclat Dès qu'il fut empereur, il fit présent à des églises de tous les bien qu'il possédait auparavant, et fonda dans sa maison un monastère Pendant le carême, l'austérité de sa vie égalait celle des anache

rètes; il ne ma contentait, pour une petite quan paigre. Ses veil pris soin lui-mê Novelles.

à 536 de l'ère chr.

L'an 528, Gi bords du Danu de ses sujets. ! manda le baptê ses parents et to Hérules, ni leur l'est pas surpre es Tzanes, peur ent depuis ce ter ien acheva de le ays. Vers le mên onèse Taurique empereur et re arrain, lui fit de le la frontière. rop brusquemer es statues d'or rère Moager, a rées septentrion ang distingué r urent Narsès et Constantinople a riote, qui devint e présents. Cet arde des trésors Une des grand mbellissements onstruisit ou for

ur l'Euphrate. I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evagr., l. 4, c. 5 et 6. Procop. Pers., l. 2, c. 14. Theophan., Malala Hist. di Bas-Empire, 1. 40.

V. - De 519 ioche, où il semaine de omon, à la larmes et orna point d'abord k ir aux be décombres,

nort 1.

lala Hist. de

rètes; il ne mangeait point de pain, ne buvait que de l'eau, et se contentait, pour unique nourriture, de prendre, de deux jours l'un. une petite quantité d'herbes sauvages assaisonnées de sel et de vinaigre. Ses veilles et ses abstinences sont très-authentiques : car il a pris soin lui-même d'en instruire l'univers dans ses dernières lois ou Novelles.

L'an 528, Grétès, roi des Hérules établis par Anastase sur les bords du Danube, vint à Constantinople offrir ses services et ceux t ce qu'on de ses sujets. Pour cimenter plus fortement cette alliance, il des es patrices manda le baptême, et le reçut le jour de l'Épiphanie, avec douze de ames, pour ses parents et toute sa cour. L'empereur voulut être son parrain et e. Quelque de combla de présents. A l'exemple du roi, le reste de la nation emres d'or, a prassa le christianisme; mais Procope, qui vivait alors, observe que Il s'agissai de religion ne corrigea pas tout de suite ni la perfidie naturelle des reur furent Hérules, ni leur inclination aux plus brutales débauches : ce qui em, Syries de lest pas surprenant dans une nation barbare. Dans la même année, charité ac les pas surprenant dans une hation barbare. Dans la meme année, charité ac les Tzanes, peuple féroce du mont Taurus, embrassèrent la religion irétienne, et, s'étant enrôlés dans l'armée des comains, ils les servient été possible de de les civiliser en faisant bâtir plusieurs villes dans leur punaissant de l'empe d r ses écrits aparrain, lui fit de riches présents et le chargea de veiller à la sûreté e la frontière. De retour dans son pays, Gordas voulut peut-être 527, le di rontière. De retour dans son pays, Gordas voulut peut-etre rop brusquement disposer ses sujets au christianisme : il fit fondre es statues d'or et d'argent de leurs fausses divinités. Les Huns dolâtres se révoltèrent, tuèrent Gordas et mirent sur le trône son rère Moager, avec lequel ils se retirèrent dans l'intérieur des conrées septentrionales. A la même époque, plusieurs Perses d'un e taille au ang distingué passèrent au service de Justinien. De ce nombre int haut et urent Narsès et son frère Aratius, braves généraux, qui vinrent à uit par les Constantinople avec leur famille. L'eunuque Narsès, leur compadiécrire. ans la mar e présents. Cet eunuque, pris dans la guerre de Perse, était alors avec éclat parde des trésors de l'empereur 1.

s les bies Une des grandes occupations de Justinien était de bâtir. Outre les monastère embellissements considérables qu'il fit faire à Constantinople, il re-es anache construisit ou fortifia une vingtaine de villes dans la Mésopotamie et ur l'Euphrate. La réparation la plus célèbre sur cette frontière fut

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, 1. 41.

celle de Palmyre, bâtie autrefois par Salomon, sous le nom de Tadmor, et détruite par Nabuchodonosor lorsqu'il vint assiéger Jérusalem. Après avoir été relevée et détruite plusieurs fois, elle n'était plus que des ruines. Justinien la releva pour la dernière fois avec une ma gnificence vraiment royale.

Ce qui n'occupa pas moins Justinien toute sa vie, ce fut de faire des lois. Sans parler ici des lois particulières qu'il publia sans nombre, il entreprit de faire composer ou compiler un corps entier de législation. Dans une constitution du 13 février 528, adressée au sé nat de Constantinople, il déclare qu'il se propose de rassembler dans un seul volume non-seulement les lois contenues dans les trois codes de Grégoire, d'Ermogénien et de Théodose, mais encore cella qui, depuis la publication du Code théodosien, sont émanées de l'autorité impériale. Pour composer ce recueil, il choisit le jurisconsult Tribonien, secondé de neuf personnes consommées dans la science du droit romain. Il leur permit de supprimer les lois répétées, con tradictoires, hors d'usage; de retrancher les préambules et tout a qui leur paraîtrait superflu; d'ajouter ce qu'ils croiraient nécessain soit pour l'exactitude, soit pour l'éclaircissement; de changer le termes, de réunir dans une seule loi ce qui se trouverait épars dans plusieurs. Le travail fut pressé avec tant de diligence, qu'au me d'avril de l'année suivante le nouveau code, renfermant en dou livres les lois impériales depuis le commencement d'Adrien, fut e état de paraître. Justinien y imprima le sceau de son autorité pa une constitution du 7 avril 529. Cinq ans plus tard, il en publia un seconde édition, qui abrogea la première, et qui est celle que no avons.

Restait un ouvrage plus étendu et plus difficile : c'était de recueille les monuments de l'ancienne jurisprudence. L'empereur charge encore Tribonien de ce travail, et lui laissa le choix de ses collabe rateurs. Tribonien choisit un des magistrats qui avaient déjà tr vaillé à la rédaction du code, quatre professeurs en droit, deux Constantaople, deux de Béryte, et onze avocats. Ces dix-sept commissaires reçurent ordre de rechercher, rassembler et mettre ordre ce qu'il y avait d'utile dans les livres des jurisconsultes qu avaient été autorisés par les princes, à faire ou à interpréter les los sans avoir égard aux ouvrages qui n'étaient revêtus d'aucune auté rité. L'empereur leur donna le même pouvoir de changer, d'ajoute de retrancher, qu'il avait donné pour le code, et de fixer, par u décision précise, les points douteux et contestés jusqu'alors. De a extraits, ils devaient composer cinquante livres. Il voulut que tout qu'ils adopteraient fût censé sorti de la bouche du prince. Ce recui

a 536 de l'ère chr. devait porter le raient digérées, le nom grec de . fermant toute l' saires pour ce ti répertoire de ca mains s'efforcen des lois général des décisions su nation le 16 déc

Pendant qu'o

Tribonien et deu eurs en droit; l nciens juriscon léments de la tude. Sous le r nieux exécutée. ovembre de la titutes la forme Et le Code, et n tête ces parol u nom de Notre u vrai souvera noi que les rois ustes; et encore erre. C'est anno ù, suivant Con Verbe, la rai ensible, donner genre humain ommun et le so vec les mêmes hrist est le vrai ance qu'elle ne ormale de toute euples décrèten u'une loi 1.

Qui reconnaît rai législateur, hfaillible ne sa d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 6 de cette his

devait porter le nom latin de Digeste, parce que les matières y seraient digérées, c'est-à-dire rangées chacune sous son titre; ou bien le nom grec de Pandectes, c'est-à-dire qui contient tout, comme renfermant toute l'ancienne jurisprudence. Dix ans paraissaient nécessaires pour ce travail : il fut achevé dans trois ans. C'est un immense répertoire de cas de conscience judiciaire, où les jurisconsultes romains s'efforcent d'appliquer aux cas particuliers la règle commune des lois générales ou de l'équité naturelle. Il s'y trouve qualquefois essée au sé des décisions surprenantes de justesse. Justinien y donna son approation le 16 décembre 533.

Pendant qu'on travaillait au Digeste, l'empereur chargea encore encore celle Tribonien et deux des commissaires, Théophile et Dorothée, profeseurs en droit, l'un à Constantinople, l'autre à Béryte, d'extraire des urisconsulta inciens jurisconsultes, et de recueillir en quatre livres les premiers néments de la jurisprudence, pour servir d'introduction à cette pétées, con tude. Sous le nom d'Institutes, c'est la partie du corps de droit la nieux exécutée. Elle fut achevée avant le *Digeste*, et publiée le 21 **de** ovembre de la même année. L'édit de publication donne à ces Inchanger la titutes la forme et l'autorité des lois imperiales. épars dan Et le Code, et les Pandectes, et les Institutes de

Et le Code, et les Pandeetes, et les Institutes de Justinien portent n tête ces paroles solennelles : In nomine Domini nostri Jesu Christi, nt en dout u nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est commencer par le nom lrien, fut et u vrai souverain, du vrai législateur, de celui qui a dit : C'est par autorité par noi que les rois règnent et que les législateurs décrètent des lois publia un ustes; et encore : Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la le que not pres. C'est annoncer juridiquement à l'univers la venue de ce temps ù, suivant Confucius, Platon et Cicéron, le Saint par excellence, Verbe, la raison même de Dieu, se manifestant d'une manière eur charge ensible, donnerait à tous les peuples la même loi, et ferait de tout ses collabe genre humain un seul empire, dont Dieu serait le seul maître ent déjà la commun et le souverain monarque. C'est reconnaître implicitement, vec les mêmes sages et avec les connaître implicitement, oit, deux vec les mêmes sages et avec les chrétiens, que Dieu seul ou son x-sept comparist est le vrai souverain des hommes; qu'il n'est point de puist mettre ance qu'elle ne vienne de lui ; que sa raison est la loi souveraine et onsultes que sa raison est la loi souveraine et consultes que comale de toutes les autres; que ce que les princes, les juges, les réter les loi euples décrètent de contraire à cette règle suprême, n'est rien moins

aucune aute qu'une loi 1.

Per, d'ajoute Qui reconnaît Notre-Seigneur Jésus-Christ pour vrai souveyain et ker, par marai législateur, doit aussi reconnaître son Église pour l'interprète alors. De α faillible ne sa divine législation. Autrement le Christ serait venu en

ées de l'au ns la science es et tout a t nécessair qu'au moi

IV. - De 519

om de Tad-

ger Jérusa-

n'était plus

vec une ma

fut de faire

sans nom-

ps entier de

mbler dan

ns les trois

de recueil

it que tout e. Ce recue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 6 de cette histoire.

vain, en vain il aurait dit à ses apôtres : « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai recommandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Aussi le code de Justinien, de même que celui de Théodose, commence-t-il par poser comme première loi de l'empire le foi catholique sur l'unité de Dieu, la Trinité des personnes divines la divinité du Verbe, la réalité de son incarnation, l'unité de sa personne, la dualité de ses natures, d'après les décisions des concile œcuméniques et l'enseignement des successeurs de saint Pierre contre les manichéens et les autres hérétiques.

Qui reconnaît le Christ pour le vrai souverain et le vrai législateur et son Église pour l'interprète infaillible de sa loi, doit reconnaits pareillement pour chef de cette Église l'apôtre auquel le Christi dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et le portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donner les clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la ten sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre se délié dans les cieux. » Aussi la première loi proprement émanée Justinien qui paraisse dans son Code est une profession de foi qui adresse au successeur de saint Pierre, à l'évêque de Rome, comme son père : il l'y proclame le chef de toutes les églises; il se glori d'avoir contribué à lui soumettre et à lui réunir tous les évêques tout l'Orient; il s'empresse de porter à sa connaissance tout ce q stolique, et de maintenir les églises dans l'état où elles doivent être lui envoie donc sa profession de foi, dans laquelle il applique à Jésu Christ cette expression: Un de la Trinité. Il ajoute: « Tous les étients de la Trinité. ques, suivant la doctrine de votre Chaire apostolique, croient, profe sent et prêchent ainsi. Nous prions donc votre affection paternelle nous mander par vos lettres, que Votre Sainteté reçoit tous ceux ( adhèrent à cette profession de foi, et qu'elle condamne ceux qui repoussent 1. p

Avec ces principes de christianisme, la législation romaine des nécessairement s'adoucir et se perfectionner avec le temps. Et, de la îl est deux points principaux qui, dans la législation de Justinie tiennent encore une place très-considérable, l'esclavage et le divor qui ont été changés depuis par la législation de l'Église. Comme dat tous les temps l'Église catholique a professé l'égalité de tous les houmes devant Dieu et son Christ, et que dans tous les temps elle a éle

aux plus hautes esclaves ou libre fin disparattre. I Paul, est un gra qu'une Église, ayant la conscier Dieu qui s'est éte tenu avec une riage. Les sectes le divorce plus nature.

536 de l'ère chr.

Il y a dans le quoi surprendre esté de l'empire teurs de s'allier i reurs avaient ren à l'égard des conien fit une loi e nateurs d'épouse tait la cause ve lustinien, l'impérout le temps de insi la majesté de la surpresse de la cause de la cause de la cause ve lustinien, l'impérout le temps de la majesté de la cause de la cause ve lustinien de la majesté de la cause ve lustinien de la cause de

De son vivant,

'amphithéatre de rois filles en bas oas plus de sept mère les prostitu le suivante ou de nême sur la scèr ruefois dans un é eurs à tous les a rencontre dan gouverneur de la par Alexandrie à commerce. Aprè l la combia de r nission de l'épo Euphémie, s'opp lès qu'elles eure

1 Cod., 1. 5, tit. 4

<sup>1</sup> Cod., l. , tit. 1, lex 4.

IV. - De 511

nce m'a ét

tes les na

commandé:

nsommation

lui de Théo

l'empire l

nes divines

é de sa per

des concile

aint Pierre

législateur

reconnaits

le Christ

Eglise, et le

te donner

sur la tem

a terre ser

t émanée d

n de foi qui

ne, comme

il se glorif

s évêques i

e tout ce q

ı Siége ap

ivent être.

ique à Jésu

ous les ére

ient, profes

paternelle

ous ceux

ceux qui

maine devi

s. Et, de fa

de Justinie

et le divor

Comme da

ous les hou

s elle a éle

aux plus hautes dignités ceux qui en étaient dignes, eussent-ils été esclaves ou libres, l'esclavage y a dû graduellement diminuer et enfin disparaître. Il en est de même du divorce. « Le mariage, dit saint Paul, est un grand mystère dans le Christ et dans l'Église. » Il n'y a qu'une Église, comme il n'y a qu'un Christ. L'Église catholique, ayant la conscience d'être l'épouse unique et indissoluble du Verbe-Dieu qui s'est éternellement uni la nature humaine, a rétabli et maintenu avec une invincible fermeté l'unité et l'indissolubilité du mariage. Les sectes diverses, n'ayant pas cette conscience, admettent le divorce plus ou moins, par un secret instinct de leur propre nature.

Il y a dans le code de Justinien une loi sur le mariage qui a de quoi surprendre dans un empereur romain. Pour conserver la maesté de l'empire et du sénat, il avait toujours été défendu aux sénaeurs de s'allier à des femmes de condition vile. Les derniers empereurs avaient renouvelé expressément ces défenses, particulièrement
à l'égard des comédiennes et des prostituées. Or, l'empereur Justinien fit une loi expresse pour lever cette défense et permettre aux sénateurs d'épouser même des prostituées et des comédiennes <sup>1</sup>. Quelle
était la cause véritable d'une loi si étrange? C'est que la femme de
lustinien, l'impératrice Théodora, avait été comédienne et prostituée
out le temps de sa jeunesse. C'est pour elle que Justinien dégrada
insi la majesté du sénat et de l'empire.

De son vivant, le père de Théodora avait été gardien des ours de l'amphithéâtre de Constantinople. Il mourut, laissant une veuve avec rois filles en bas âge, Comito, Théodora et Anastasie : l'aînée n'avait pas plus de sept ans. A mesure que ces filles devenaient grandes, la nère les prostituait au théâtre et ailleurs. Théodora se vit d'abord le suivante ou de domestique à sa sœur aînée. Elle parut ensuite ellenême sur la scène, y joua des rôles bouffons, où elle se montra quelquefois dans un état de nudité presque complète, s'abandonnant d'aileurs à tous les allants et venants. Les personnes honnêtes évitaient a rencontre dans les rues. Elle suivit quelque temps en Afrique le ouverneur de la Pentapole, pour servir à ses plaisirs; revenue de là par Alexandrie à Constantinople, elle continua sur la route son infâme commerce. Après tout cela, le comte Justinien fut épris de sa beauté; l la combia de richesses : déjà sénateur et patrice, il sollicita la pernission de l'épouser. Sa mère, Vigilance, et sa tante, l'impératrice Euphémie, s'opposèrent à ce mariage honteux tant qu'elles vécurent : lès qu'elles eurent cessé de vivre, il extorqua cette permission du

<sup>1</sup> Cod., 1. 5, tit. 4, lex 23.

vieil empereur, et son premier soin, devenu empereur lui-même, fut d'abolir les lois qui prohibaient ces alliances contraires à l'honnéteté publique. L'empire et la capitale durent donc vénérer sur le trône celle que la populace avait vue naguère se prostituer dans les lieux infâmes et figurer dans les farces les plus ignobles du théâtre. Tous les magistrats furent obligés, par une loi, de prêter serment de fidéfité, non-seulement à Justinien, mais encore à Théodora. Justinien
lui-même, pour recommander une loi nouvelle, apprend à ses sujets
qu'il l'a faite d'après les conseils de sa respectable épouse. Elle rassembla autour d'elle plusieurs de ses anciennes compagnes de débauche, qui firent du palais impérial comme un lieu de prostitution. Justinien força Sittas, un de ses meilleurs généraux, d'épouser la sœuamée de Théodora, et pour récompense il le fit duc d'Arménie. Bélisaire épousa, de son côté, Antonine, fille d'un cocher du cirque et
d'une prostituée, dont elle avait imité la vie jusqu'alors 1.

Pour peu que l'on y réfléchisse, on concevra aisément quelle funeste influence de pareils exemples durent exercer sur les mœus privées et publiques. On y trouvera peut-être la cause secrète de certains faits qui étonnent. Nous avons vu, par les philosophes de la Grece, que chez les Grecs les plaisirs de Sodome étaient une habitude si commune et si peu déshonorante, que certains philosophe voulaient en faire le privilége des seuls philosophes 2. Hérodote nous apprend que ce furent les Grecs qui enseignèrent aux Perses ce crime exécrable 3. Il paraît que du temps de Justinien les Grecs n'en étaient pas tout à fait corrigés; car, par les ordres de cet empereur, on découvrit des personnages d'un haut rang, des sénateurs, même deux évêques, qui s'en étaient rendus coupables. Ils furent punis d'une manière qui augmenta peut-être le scandale. On les mutila d on les promena publiquement dans les rues de Constantinople, pre cedes d'un crieur qui publiait leur crime. Procope ajoute que, dans ces rencontres, pour poursuivre et pour condamner, on se contentait du témoignage d'une seule personne, libre ou esclave, et même d'un enfant. Ce qui n'est pas incroyable; car le caractère général de Justinien était de ne pas savoir garder de mesure, même dans le bien qu'il entreprenait de faire. Après avoir appelé une prostitué sur le trône, il ne devait pas s'étonner du progrès de l'immoralité publique; il ne devait pas trop s'etonner de voir qu'une si monstrueuse débauche ne cédait ni aux punitions les plus effrayantes ni aux lois les plus sévères; car quinze ans après ces premières exécu-

a 536 de l'ère chi tions, il fit une irrité de ces ab En quoi sans d ment ces effroy villes, en partie

. Cette capital l'horrible destr incendie, dont le 15 novembr encore suivi, terre. Le merci soleil, l'air rete trembla pendar avaient résisté renversés: il se que faisaient les mille huit cent bris; les autre montagnes. Ce point les habita procession aut et implorant l Théophane, il autres d'écrire Christ est avec s'arrêta.

Laodicée et S
de ces villes :
debout. Il périt
personnes. La
dans Constanti
envoya de gran
les impôts pour
Siméon le Tha
Théopolis, c'es
avec joie par le
augure pour l'a

Trois ans ap ciel une comète qui, pendant c

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. Hist. arc. — <sup>2</sup> L. 20 de cette histoire. — <sup>3</sup> Herod., l. 1, c. 135.— <sup>3</sup> Procop. Hist. arc., c. 11.

<sup>1</sup> Theoph., p. 1

-même, fut l'honnéteté ur le trône ns les lieux éatre. Tous ent de fidéa. Justinien à ses sujets e. Elle rass de débautution. Jusser la sœur

nénie. Béli-

u cirque el

V. - De 511

t quelle fules mœurs secrète de losophes de t une habiphilosophe rodote nous ses ce crime Grecs n'en empereur, eurs, même arent punis es mutila et nople, pré que, dans se contene, et même ère général même dans prostituée immoralité ne si monrayantes ni

ères exécu-

1, c. 135. -

tions, il fit une autre loi dans laquelle il attribue à la colère du ciel, irrité de ces abominations, la peste qui désolait alors tout l'empire. En quoi sans doute il avait raison; car on ne peut expliquer autrement ces effroyables tremblements de terre qui renversèrent tant de villes, en particulier Antioche.

Cette capitale de l'Orient n'avait pas eu le temps de se relever de l'horrible destruction qu'elle avait soufferte en 526, lorsqu'un nouvel incendie, dont la cause demeura pareillement inconnue, commença, le 15 novembre 528, avec la même violence que le premier, et fut encore suivi, quatorze jours après, d'un furieux tremblement de terre. Le mercredi 29 de novembre, trois heures après le lever du soleil, l'air retentit tout à coup d'un bruit épouvantable, et la terre trembla pendant une heure. Les édifices s'écroulèrent avec ceux qui avaient résisté au tremblement précédent ; les murs de la ville furent renversés: il semblait que le ciel s'obstinât à combattre les efforts que faisaient les hommes pour relever cette malheureuse ville. Quatre mille huit cent soixante-dix personnes furent écrasées sous les débris; les autres se sauvèrent dans les îles d'alentour ou sur les montagnes. Ce désastre fut suivi d'un froid excessif, qui n'empêcha point les habitants échappés au péril de marcher les pieds nus en procession autour de la ville, se prosternant au milieu des neiges et implorant la miséricorde divine. Enfin, suivant le récit de Théophane, il fut révélé à un pieux habitant de dire à tous les autres d'écrire ces mots au-dessus des portes des maisons : « Le Christ est avec nous, demeurez debout. » Cela fait, la colère de Dieu s'arrêta.

Laodicée et Séleucie subirent le même sort : la moitié de chacune de ces villes fut détruite, mais les églises catholiques restèrent debout. Il périt, tant à Laodicée qu'à Séleucie, sept mille cinq cents personnes. La nouvelle de tant de malheurs porta la consternation dans Constantinople; on y fit des prières publiques, et l'empereur envoya de grandes sommes d'argent pour réparer ces villes. Il remit les impôts pour trois ans. Par le conseil d'un saint solitaire, nommé Siméon le Thaumaturge, il changea le nom d'Antioche en celui de Théopolis, c'est-à-dire ville de Dien. Ce nouveau nom fut adopté avec joie par les habitants, qui le regardèrent comme un heureux augure pour l'avenir 1,

Trois ans après, au mois de septembre 531, on aperçut dans le ciel une comète flamboyante. La même année, commença une peste qui, pendant cinquante ans, désola successivement la plus grande

<sup>1</sup> Theoph., p. 121, alias 151. Malala.

partie du monde alors connu. Elle parut d'abord en Éthiopie, et de là, se répandant de proche en proche, elle réduisit en solitude des provinces entières. Les observations les plus exactes ne purent apercevoir rien de réglé dans ses périodes, dans ses progrès, dans ses symptômes. Elle semblait confed ber lantes les saisons; meurtrière dans un pays au même temps qu'eta disparaissait dans un autre. On eût dit qu'elle choisissait les familles, attaquant dans la même ville certaines maisons, tandis qu'elle n'entrait pas dans les maisons voisines. Après une trêve de quelque temps, elle revenait comme pour achever ses ravages, saisissant ceux qu'elle avait la première fois épargnés. Quelques-uns étaient attaqués à plusieurs reprises; les plus robustes ne résistaient d'ordinaire que jusqu'au cinquième jour. Les habitants qui se sauvaient sains des villes infectées périssaient seuls dans d'autres villes où le mal n'avait pas pénétré. Plusieurs l'apportaient aux autres, sans en être infectés eux-mêmes ; et qu'ik touchassent les malades, qu'ils respirassent un air empesté, et que dans le désespoir où les jetait la mort de leurs proches, ils souhaitas sent de les suivre, il semblait que la mort se refusât à leurs désirs. La maladie se manifestait sous des formes diverses. Dans les uns elle affectait la tête : les yeux se remplissaient de sang, le visage se couvrait de tumeurs, et le mal, descendant à la gorge, les étouffait. Les autres mouraient d'un flux de ventre ; dans quelques-uns on voyait sortir des charbons, accompagnés d'une fièvre ardente. Ces charbons se formaient aux aines, sur les cuisses, sous les aiselles, derrière les oreilles. S'ils venaient à suppuration, l'on guérissait; s'ils conservaient leur dureté, c'était un signe infaillible de mort. D'autres perdaient l'esprit; ils croyaient voir des fantômes qui les poursuivaient et les battaient rudement; frappés de cette imagin tion, ils se barricadaient dans leurs maisons, ou allaient se précipiter dans la mer. Plusieurs étaient accablés d'une profonde léthargie. On en voyait qui, sans aucun signe de maladie, tombaient morts dans les rues et dans les places. On remarqua que les jeunes gens, « surtout les mâles, périrent en plus grand nombre; les femmes paraissaient moins susceptibles de ce mal funeste 1.

Au commencement de l'année suivante 532, l'empereur Justinien se vit sur le point de perdre la couronne et la vie; presque toute la ville de Constantinople fut réduite en cendres, et cela pour une querelle de théâtre. Le peuple, qui assistait aux jeux du cirque, s'étail partagé en deux factions ennemies, les Bleus et les Verts. Au lieu de calmer leur animosité mutuelle, l'empereur ne fit que l'augmenter

a 536 de l'ère chr.
en favorisant de
femme Théodor
année de son règ
clameurs des Ve
L'empereur, jus
tenir dans une
son impatience,
ques mots dits a
eu lieu entre un
tueux et modes
subalternes, et s
toires. Insolents
Samaritains et n

Les Verts essa pauvres, s'écriopprimés; nous tion générale acc mourir, ô empevotre service. Covectives violente majesté impéria terent que le pèr des noms insultvous la vie? s'é evèrent avec fur et les Verts, ab Constantinople of

Dans cet inst damnés par le p être conduits et exécuter. Quatre pendit un cinquautres rompit, d édivrance : les n et, les plaçant d église. L'un de Bleus, les deux victimes et satis rent séditieux; officiers et ses g tous les détenus eurent à comba

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. Pers., l. 2, c. 22. Agath., l. 5. Theoph., p. 184.

en favorisant de tout son pouvoir la faction bleue, tandis que sa femme Théodora se déclarait pour la faction verte. La cinquième année de son règne, Justinien célébra la fête des ides de janvier; les clameurs des Verts, mécontents, ne cessaient de troubler les jeux. L'empereur, jusqu'à la vingt-deuxième course de chars, sut se contenir dans une silencieuse gravité. A la fin, n'étant plus maître de son impatience, il commença, par l'organe d'un crieur et par quelques mots dits avec violence, le plus étrange dialogue qui ait jamais en lieu entre un prince et ses sujets. Les premiers cris furent respectueux et modestes; les chefs accusèrent d'oppression les ministres subalternes, et souhaitèrent à l'empereur une longue vie et des victoires. Insolents, s'écria Justinien, soyez patients et attentifs; Juifs, Samaritains et manichéens, gardez le silence.

Les Verts essayèrent encore d'exciter sa compassion: Nous sommes pauvres, s'écrièrent-ils; nous sommes innocents, nous sommes opprimés; nous n'osons nous montrer dans les rues; une persécution générale accable notre parti et notre pouleur; nous consentons à mourir, ô empereur! mais nous voulons mourir par vos ordres et à votre service. Comme l'empereur ne leur répondait que par des invectives violentes et partiales. ils perdirent enfin le respect pour la majesté impériale, ils abjurèrent leur serment de fidélité, ils regretterent que le père de Justinien eût reçu le jour, ils chargèrent son fils les noms insultants d'homicide, d'âne, de tyran perfide. Méprisezvous la vie? s'écria l'empereur indigné. A ces mots, les Bleus se evèrent avec fureur; l'hippodrome retentit de leurs voix menaçantes; et les Verts, abandonnant une lutte inégal, remplirent les rues de Constantinople de terreur et de désespoir.

Dans cet instant de crise, sept assassins des deux factions, condamnés par le préfet, étaient promenés dans les rues de la ville, pour être conduits ensuite dans le faubourg de Péra, où on devait les exécuter. Quatre d'entre eux furent décapités sur-le-champ: on en pendit un cinquième; mais la corde qui attachait au gibet les deux autres rompit, et ils tombèrent à terre. La populace applaudit à leur délivrance: les moines de Saint-Conor ortirent d'un couvent voisin, et, les plaçant dans un bateau, les conduisirent dans l'asile de leur église. L'un de ces criminels appartenant aux Verts et l'autre aux Bleus, les deux factions se réunirent pour mettre en sûreté les deux rictimes et satisfaire leur vengeance. Le préfet voulut arrêter ce torrent séditieux; on réduisit son palais en cendres, on massacra ses officiers et ses gardes, on força les prisons, et on rendit la liberté à ous les détenus. Des troupes envoyées au secours du magistrat civil eurent à combattre une multitude d'hommes armés, dont le nombre

té, et qu'ils té, et que, souhaitasurs désirs. is les uns, e visage se s étouffait. es-uns on dente. Ces es aiselles, guérissait; de mort.

7. — De 519

ppie, et de

litude des

rent aper-

, dans ses

meurtrière

autre. On

nême ville

aisons voi-

mme pour

mière fois

rises; les

ième jour.

périssaient

Plusieurs

es qui les e imagin précipiter hargie. On morts dans s gens, « emmes pa-

r Justinien ue toute la r une queque, s'étail Au lieu de augmenter et l'audace augmentaient d'un moment à l'autre; et les Hérules, les plus farouches des Barbares à la solde de l'empire, renversèrent les prêtres et les reliques qu'on avait fait intervenir pour séparer les combattants. Le peuple, irrité par ce sacrilége, se battit avec fureur: les femmes, placées aux fenêtres et sur les toits, lançaient des pierres sur la tête des soldats ; ceux-ci jetaient contre les maisons des tisons enflammés, et l'incendie allumé, soit par les mains des citoyens, soit par celles des étrangers, s'étendit sans obstacles sur toute la ville. Le feu dévora la cathédrale, appelée Sainte-Sophie, les bains de Zeuxippe, une partie du palais, plusieurs portiques, les dépôts des registres publics et des archives. Un immense hôpital fut réduit en cendres avec tous ses malades; une multitude d'églises et de beaux édifices furent entièrement détruits, et une quantité considérable d'or et d'argent se trouva réduite en fusion ou devint la proie des voleurs. Les principaux citoyens, abandonnant leur fortune pour sauver leur vie, s'enfuirent au delà du détroit. Durant cinq jours, Constantinople fut abandonnée aux factions, dont le mot de ralliement, Nika (sois vainqueur), est devenu le nom de cette terrible sédition.

Entre les ministres de l'empereur auxquels le peuple ameuté en voulait le plus, était le jurisconsulte Tribonien. Tout savant qu'il était dans les lois, il ne les observait guère: d'un côté, flatteur de Justinien jusqu'à l'idolâtrie; de l'autre, il changeait les lois et vendai la justice pour de l'argent. Sur les clameurs de la multitude, Justinies le priva de sa charge, ainsi que les autres. Lui-même songeait à s'er fuir, et avait fait transporter dans un navire tout ce qu'il avait d'argent. Sa femme Théodora le fit rougir de son peu de courage. Enfin il osa sortir de son palais et se présenter à la multitude. Il s'avance donc, escorté de ses gardes et d'un grand nombre d'autres soldats auxquels il avait défendu de faire aucune violence. Il tenait entre se mains le livre des évangiles, comme pour lui servir de sauvegarde et, dans un moment, il se vit environné d'un peuple innombrable Alors, élevant sa voix : Par ce livre sacré, leur dit-il, je proteste que je vous pardonne l'offense que vous me faites, et qu'aucun de vous ne sera recherché si vous rentrez dans le devoir. Vous êtes innocents; je suis le seul coupable. Ce sont mes péchés qui m'ont attiré ce malheur, en fermant mes oreilles à vos plaintes légitimes. Ce ton dévot, plus capable d'animer l'insolence que de la désarmer, ne lui attirs que du mépris; on l'accablait d'injures, et déjà les plus audacieux le menaçaient des dernières violences, lorsqu'il prit le parti de se retirer dans le palais. Mais peu après, Bélisaire en sortit avec des troupes dévouées, tomba sur la multitude réunie dans le cirque, et a 536 de l'êre chr massacra trente

le sang 1. Tandis qu'en défaire des lois vidu pauvre, se une législation s'y soumettre ; de pratiquer la société qui, de tout à la fois et arts, et réaliser mettant aux sid ecclésiastique, on Béni, dont dans ses œuvre rable, aux envir se nommait Eut envoyé à Rome a jeunesse des é dérobé même d Sublac, à quara ort étroite. Il é neura trois ans excepté un moi yant appris so nonastique et Romain, c'était roisinage, sous ruefois et porta ion, à saint Ber sa caverne du pain à une long e prendre.

Vivant ainsi o mes, il ne savai in prêtre d'un nême, Dieu lu ierviteur qui m es vallons et les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. Pers. Theophan. Hist. d

massacra trente mille personnes. La sédition finit alors, étouffée dans le sang \*.

Tandis qu'en Orient l'empeur Justinien s'occupait ainsi à faire et à défaire des lois, des mœurs, des bâtiments, des séditions, un individu pauvre, sorti depuis peu d'une caverne, établissait en Occident une législation et une société nouvelle, pour quiconque voulait bien s'y soumettre; une législation et une société ayant pour but de pratiquer la perfection du christianisme; une législation et une société qui, de fait, civilisera les nations barbares, leur apprendra tout à la fois et à cultiver les terres et à cultiver les sciences et les arts, et réalisera ainsi les vœux de Boëce et de Cassiodore, en transmettant aux siècles futurs les trésors littéraires de l'antiquité soit ecclésiastique, soit profane. Le nom de cet homme était Benedictus ou Béni, dont nous avons fait Benoît. Béni de nom, il l'a été surtout dans ses œuvres. Il était né, vers l'an 480, d'une famille considérable, aux environs de Norsie, dans le duché de Spolète. Son père se nommait Eutrope, sa mère, Abundantia. Jeune encore, il avait été envoyé à Rome pour faire ses études. Mais, voyant la corruption de a jeunesse des écoles, il se retira secrètement de cette ville, et, s'étant dérobé même de sa nourrice qui l'avait suivi, il vint à un lieu nommé Sublac, à quarante milles de Rome, où il s'enferma dans une caverne ort étroite. Il était dans sa quatorzième ou quinzième année. Il deneura trois ans dans cette caverne, sans que personne en sût rien, excepté un moine qui, l'ayant rencontré auprès de cette solitude et yant appris son dessein, lui promit le secret, le revêtit de l'habit nonastique et lui donna tous les secours qui dépendaient de lui. Romain, c'était le nom du moine, demeurait dans un monastère du oisinage, sous un abbé nommé Théodat; mais il se dérobait queluefois et portait, à certains jours, ce qu'il se retranchait de sa porion, à saint Benoît. Comme il n'y avait point de chemin pour arriver sa caverne du côté du monastère de Théodat, Romain atttachait le pain à une longue corde, avec une clochette, pour avertir Benoît de e prendre.

Vivant ainsi dans sa grotte, sans aucun commerce avec les homnes, il ne savait pas même quel jour il était. Le jour de Pâques 497, in prêtre d'un lieu assez éloigné, ayant préparé à manger pour luinême, Dieu lui fit connaître, par révélation, le lieu où était son erviteur qui mourait de faim. Il se mit aussitôt en route, à travers es vallons et les rochers, jusqu'à ce qu'il le trouvât dans sa caverne.

séparer les vec fureur: des pierres s des tisons toyens, soit ute la ville. s bains de dépôts des ut réduit en et de beaux onsidérable a proie des ortune pour

cinq jours,

ot de rallie-

tte terrible

V. - De 519

lérules, les

ersèrent les

ameuté en savant qu'il flatteur de is et vendai le, Justinien geait à s'erl avait d'arrage. Enfin, Il s'avance tres soldats,

Il s'avance tres soldats, ait entre se sauvegarde, mombrable. proteste que cun de vous s innocents; ttiré ce mal-

ne lui attimes audacieus parti de se tit avec des e cirque, el

ton dévot,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. Pers., l. 1, c. 24, 25. Hist. arc., c. 12, 18, 20, 21, 29. Chron. Alex. Theophan. Hist. du Bas-Empire, l. 41.

La première chose qu'ils firent tous deux, fut de prier ensemble et de s'entretenir ensuite des choses divines. A la fin, le prêtre lui dit: Levez-vous et mangeons, car c'est aujourd'hui la fête de Pâques. Benoît répondit. Je sais bien que c'est la fête de Pâques, puisque j'ai mérité de vous voir. Le prêtre lui dit de nouveau: C'est vraiment la solemnité pascale, le jour de la résurrection du Seigneur, auquel il ne vous convient pas de jeûner, et j'ai été expressément envoyé pour que nous prenions ensemble les dons de Dieu. Ils mangèrent donc ensemble, en bénissant le Seigneur, et, le repas fini, le prêtre revint à son église.

Vers le même temps, des pâtres le trouvèrent caché dans sa caverne, et, le voyant couvert d'une peau de brebis, à travers les broussailles, ils le prirent pour une bête. Mais, quand ils connurent que c'était un serviteur de Dieu, ils concurent pour lui de la vépération. Plusieurs même, a gnés par ses discours, quittèrent leurs mœus brutales et se convertirent. Depuis ce temps, il commença à être connu de tout le voisinage. Plusieurs venaient le voir et lui apportaient de la nourriture; lui, pour les remercier, nourrissait leus Ames de diverses instructions salutaires. Le démon en fut envieux. Un jour, Benoît étant seul, le souvenir d'une femme qu'il avait vue autrefois excita en lui une tentation si violente, qu'il fut près de quitter sa solitude. Mais aussitôt, illuminé de la grâce divine et revenu à lui-même, il se jette dans un buisson d'orties et d'épines, et s'y roule si longtemps à nu, qu'il en sortit tout en sang. Les plais du corps prévinrent celles de l'âme, et la douleur éteignit la volupté. Le fruit qu'il retira de cette victoire fut que depuis il n'eut plus de pareilles tentations à combattre.

Son nom étant devenu fort célèbre, plusieurs quittèrent le monde et se rangèrent sous sa conduite. A quelque distance de Sublac il y avait un monastère dont l'abbé étant mort, tous les suffrages de la communauté se réunirent à lui donner Benoît pour successeur. Le religieux vinrent le trouver, et le pressèrent, avec beaucoup d'instances, de se charger de leur direction. Il le refusa longtemps, disant que leurs manières ne pourraient s'accorder avec les siennes: mais, fatigué par leurs importunités, il consentit enfin à être leur abbé. Comme il voulait les corriger et les obliger de vivre conformément à leur état, ils se repentirent bientôt du choix qu'ils avaient fait de lui, le regardant comme un homme sans expérience, dur et sans miséricorde, peu propre à conduire les autres. Ils dissimulèrent néanmoins leur colère dans les commencements. Mais, voyant qu'il ne relâchait rien de sa sévérité, et trouvant insupportable de quitter leurs anciennes habitudes, ils prirent unanimement le parti de se

à 536 de l'ère chi défaire de lui et table, on lui p tous, suivant la pour être bénis de la croix; au mort, se cassa comprit aussitô moines d'un vis vous, mes frère Ne vous avais-j raient s'accorde vous ne m'aure dans sa chère s

em desquels il mis à sa correct monastères. La d'où elle s'éten nobles de cette v solitude. Quelques élever dans former dans la Maur, Agé de docore enfant, deu cide rapportent

Ses vertus et

sa solitude de S

Dans cette an sieurs merveille Parmi ces auteu qui a écrit la vie diats. Benoît de peu éloigné du l ser de l'eau, ton de terre, enviror appela Maur et l dans le lac, et l' tion, ainsi qu'il où l'eau emport avec la même d lui, et, voyant q raconta la chose sance; mais sain 7. — De 519
nsomble et
are lui dit;
e Pâques,
uisque j'ai
t vraiment
ur, auquel
nt envoyé
mangèrent
, le prêtre

ans sa cales brousurent que épération. irs mœus ica à ôtre lui apporssait leurs t envieux. avait vue t près de vine et reépines, et Les plaies a volupté. ut plus de

le monde
jublac ily
nges de la
seur. Les
oup d'inemps, disiennes:
ôtre leur
onformés avaient
ce, dur et
imulèrent
rant qu'il
le quitter
arti de se

défaire de lui en lui donnant du vin empoisonné. Lorsqu'il était à table, on lui présenta à bénir le premier verre, qui était pour lui; tous, suivant la coutume du monastère, tenant en main leurs verres pour être bénis en même temps. Benoît étendit la main et fit le signe de la croix; aussitôt le verre, dans lequel se trouva le breuvage de mort, se cassa cemme s'il y eût jeté une pierre. L'homme de Dieu comprit aussitôt ce que c'était; et, se levant de table, il dit aux moines d'un visage tranquille: Que le Dieu tout-puissant ait pitié de vous, mes frères! Pourquoi avez-vous voulu me traiter de la sorte? Ne vous avais-je pas prédit que vos mœurs et les miennes ne pourraient s'accorder? Allez chercher un supérieur qui vous convienne; vous ne m'aurez plus à l'avenir. Leur ayant ainsi parlé, il retourna dans sa chère solitude. C'était vers l'an 540.

Ses vertus et ses miracles lui attirèrent enfin tant de disciples dans sa solitude de Sublac, qu'il bâtit alentour douze monastères, en chacun desquels il mit douze moines sous la conduite d'un abbé soumis à sa correction. On connaît encore les lieux et les noms de ces monastères. La réputation de saint Benoît passa d'abord à Rome, d'où elle s'étendit dans les provinces les plus éloignées. Les plus nobles de cette ville et les personnes de piété venaient le voir dans sa solitude. Quelques-uns même lui donnèrent leurs enfants, non pour les élever dans la science des arts vains et inutiles, mais pour les former dans la vertu et dans la piété. Équitius lui donna son fils Maur, âgé de douze ans, et le patrice Tertullus, son fils Placide, encore enfant, deux sujets de grande espérance. Les actes de saint Placide rapportent ceci à l'an 822.

Dans cette année et pendant les suivantes, saint Benoît opéra plusieurs merveilles, que les auteurs de sa vie ont eu soin de rapporter. Parmi ces auteurs, le principal est le pape saint Grégoire le Grand. qui a écrit la vie du saint, sur le témoignage de ses disciples immédiats. Benoît demeurait en 528 dans un de ses douze monastères, peu éloigné du lac de Sublac, lorsque le jeune Placide, y allant puiser de l'eau, tomba lui-même dans le lac, dont l'eau l'emporta loin deterre, environ la portée d'un trait. Benoît, l'ayant connu aussitôt, appela Maur et lui dit : Mon frère, courez vite, cet enfant est tombé dans le lac, et l'eau l'entraîne. Maur lui ayant demandé sa bénédiction, ainsi qu'il était dès lors de coutume, courut jusqu'à l'endroit où l'eau emportait Placide, et, l'ayant pris par les cheveux, il revint avec la même diligence. Sitôt qu'il fut à terre, il regarda derrière lui, et, voyant qu'il avait marché sur l'eau, il en fut épouvanté. Il raconta la chose à saint Benoît, qui attribua ce miracle à son obéissance; mais saint Maur l'attribuait au commandement de son maître,

soutenant qu'il ne pouvait avoir de part à une chose qu'il avait faite sans s'en apercevoir. Placide décida la contestation en disant : Lors-qu'on me tirait de l'eau, je voyais sur ma tête la melote de l'abbé, et lui-même qui me tirait. La melote était une peau de mouton que les moines portaient sur leurs épaules.

Comme la ferveur allait croissant dans ces monastères, et que toujours un plus grand nombre abandonnait la vie du siècle pour embrasser le joug du Sauveur, le prêtre d'une église du voisinage devint jaloux de saint Benoît. Il se nommait Florentius, et son petitfils fut plus tard sous-diacre du pape saint Grégoire, qui rapporte la chose. Ce prêtre, jaloux du saint, se mit donc à critiquer sa manière de vie, et à détourner de l'aller voir tous ceux qu'il pouvait, Voyant, au contraire, que sa manière de vie lui attirait beaucoup de louanges et convertissait toujours un plus grand nombre d'âmes, i se laissa aveugler par l'envie. Il aurait voulu être loué comme Benoît, sans vivre de même. Il envoya donc au serviteur de Dieu, comme un aumône, un pain où il y avait du poison. Saint Benoît en eut connaissance, et n'y toucha point. Florentius, n'ayant pu tuer le corps de maître, chercha à corrompre les âmes des disciples ; il introduisit dans le jardin du monastère où demeurait Benoît sept filles nues pow solliciter, par leurs yeux lascifs, l'imagination des moines. Sain Benoît, voyant que tout cela se faisait à cause de lui personnelle ment, laissa tous ses monastères sous la conduite des supérieurs qu'il leur avait donnés, et partit avec quelques religieux pour alle s'établir ailleurs. Florentius était sur la terrasse de sa maison lorsqu'il apprit le départ de Benoît. Comme il était à s'en réjouir, le terrasse s'écroula tout à coup et l'écrasa sous ses ruines. Saint Bendl n'était encore éloigné que de trois lieues. Maur, son disciple, courd aussitôt lui dire : Revenez, revenez! parce que le prêtre qui vou persécutait vient de périr. Mais l'homme de Dieu se mit à pleure amèrement, et de ce que son ennemi avait péri, et de ce que son disciple osait s'en réjouir ; et il imposa une pénitence à celui-ci pour cette faute.

Parti de cette manière de Sublac, saint Benoît vint à Cassin, petite ville sur le penchant d'une haute montagne dans le pays des Samnites. Il y avait sur le sommet de cette montagne un ancien temple d'Apollon, que les paysans adoraient encore, et, tout autour, des bois consacrés à l'idole, où ils faisaient des sacrifices. Ce fut là que Benoît fixa sa demeure. Il brisa l'idole, renversa l'autel, coupa les bois bâtit un cratoire de saint Martin dans le temple même d'Apollon, et un de saint Jean à l'endroit où était l'autel des idoles, et se mit à instruire de la vraie religion tout le peuple d'alentour. Il travaille

à 536 de l'ère chr. après cela au lo lui-même, ni d'a dation de ce mon essuyer, comme esprit. Souvent i veux mêmes de flamboyants, lui violence qu'il lui nédictus : Maudi moi me persécut les paroles, mais travaillaient à rel lule : Sovez bien ce moment: A pe mur, ébranlé, to nière à lui briser Benoît, qui le fit prié avec ferveur, aussi bien portan

Le nombre de s leur donna une re a été reçue dans t saint Basile l'a été

La vie monasti ceptes de l'Évang parfaite, la pauvre obligent tous les pour ceux qui vei le monde : Si que soi-même, qu'il renonce point à s même, il ne saura ciple de Jésus-Chr d'affection. Mais i parfait, vendez to vres, et ensuite ve perfection et à sui que. Jésus-Christ, est mort vierge, et ges; Jésus-Christ,

<sup>1</sup> S. Greg. Vita S. 1

v. — De 519 avait faite ant : Lorsde l'abbé, le mouton

es, et que siècle pour voisinage son petitrapporte ier sa mail pouvait. aucoup de d'âmes, i ne Benoît. omme une eut cone corps de uisit dans mes pour nes. Saint rsonnelle

supérieur pour aller son lorsréjouir, la int Benott le, courul qui vous a pleurer e son disl-ci pour

in, petite des Samn temple des bois de Benoît les bois, collon, et se mit à travailla

anrès cela au logement des religieux, n'ayant d'autre architecte que lui-même, ni d'autres ouvriers que ses moines. On rapporte la fondation de ce monastère vers l'an 529. Mais tout cela ne se fit pas sans essuver, comme autrefois saint Antoine, bien des assauts du malin esprit. Souvent il apparaissait au saint, non point en songe, mais aux veux mêmes de son corps, sous des formes horribles, avec des yeux flamboyants, lui disant des injures, se plaignant à grands cris de la violence qu'il lui faisait, en ajoutant, par allusion à son nom de Bénédictus: Maudit, et non pas béni, qu'as-tu à faire avec moi? pourquoi me persécutes-tu? Les religieux mêmes entendaient la voix et les paroles, mais Benoît seul voyait la figure. Un jour que les moines travaillaient à rehausser un mur, le saint leur envoya dire de sa cellule : Soyez hien sur vos gardes ; car le malin esprit vient à vous dans ce moment. A peine le messager eut-il achevé ces paroles, que le mur, ébranlé, tomba sur un enfant du monastère et l'écrasa de manière à lui briser les os. Les moines, affligés, le portèrent à saint Benoît, qui le fit placer sur sa natte ; puis, ayant fermé sa cellule et prié avec ferveur, il le renvoya sur l'heure même travailler au mur, aussi bien portant que jamais 1.

Le nombre de ses disciples augmentant de jourenjour, saint Benoît leur donna une règle, qui fut trouvée si sage, qu'avec le temps elle a été reçue dans tous les monastères de l'Occident, comme celle de saint Basile l'a été dans ceux de l'Orient.

La vie monastique a pour fin d'observer non-seulement les préceptes de l'Évangile, mais encore les conseils, savoir : la continence parfaite, la pauvreté volontaire, l'obéissance religieuse. Les préceptes obligent tous les chrétiens; les conseils de perfection ne sont que pour ceux qui veulent et que Dieu y appelle. Jésus-Christ dit à tout le monde : Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il se renonce soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un ne renonce point à sa famille, à tout ce qu'il possède, et de plus à soimême, il ne saurait être mon disciple. Ainsi, pour être vraiment disciple de Jésus-Christ, il faut renoncer à tout, au moins de cœur et d'affection. Mais il dit de plus au jeune homme : Si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez-en le prix aux pauvres, et ensuite venez et suivez-moi. C'est à pratiquer ce conseil de perfection et à suivre en tout Jésus-Christ que tend la vie monastique. Jésus-Christ, la pureté même, est né d'une vierge, a vécu vierge, est mort vierge, et, dans le ciel, s'entoure d'une troupe élue de vierges; Jésus-Christ, le Seigneur du ciel et de la terre, est né pauvre,

<sup>1</sup> S. Greg. Vita S. Bened., c. 11.

dans une étable; il a vécu pauvre, n'ayant pas où poser sa tête; il est mort pauvre, dépouillé de ses vêtements mêmes, et n'ayant par à lui un sépulcre ; Jésus-Christ, le souverain maître de l'univers, été obéissant toute sa vie, a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Voilà le modèle, voilà la règle vivante de la vie monastique.

Sans nous arrêter aux mots, allons au fond des choses. Quand les philosophes de l'antiquité nous tracent d'imagination le portrait de leur sage; quand ils nous le montrent supérieur au plaisir et à le douleur du corps, supérieur aux honneurs et aux richesses du monde. supérieur à l'inconstance naturelle de l'homme, et suivant en tout le raison et la sagesse, ne nous font-ils pas le portrait du vrai moine, qui, par les vœux de religion, s'élève pour jamais au-dessus de plaisirs et des richesses, au-dessus de sa propre inconstance, en s mettant dans l'heureuse nécessité de faire toujours, dans la volont de son supérieur, la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est parfait! Les efforts des philosophes pour mettre leurs idées en pratique n'onils pas été des essais informes et avortés de vie monastique? Le Pères de l'Église n'ont-ils pas eu raison de dire que la vie monastique était la vraie philosophie?

Nous en voyons des traces dans l'ancien Testament. Les enfants des prophètes, qui, sous la direction d'Élie et d'Élisée, vivaient et commun dans les déserts ou sur les bords du Jourdain, étaient le moines et les cénobites d'Israël. Dans l'Église chrédenne, cette ten dance à se retirer du monde pour vivre dans le calme de la solitude s'est manifestée dans tous les temps. Dès les premiers siècles, sou le nom d'ascètes, les âmes d'élite se réunissaient en plus ou mois grand nombre, soit à la ville, soit à la campagne, pour vaquer plu efficacement à la perfection. Cette tendance, augmentée par la perse cution des idolatres, et peut-être aussi par la vie peu édifiante de bien des chrétiens du monde, peupla plus tard les déserts d'Égypte de Palestine et de Syrie. L'Occident s'en ressentit à son tour. Nos ayons vu, en Italie, le monastère de Saint-Eusèbe de Verceil; et Afrique, ceux de Saint-Augustin et de Saint-Fulgence; en Gaule ceux de Saint-Martin, de Saint-Cermain d'Auxerre, de Lérins, de Condat: en Norique, ceux de Saint-Séverin, sans compter une foul d'autres. Mais presque chaque monastère avait sa règle particulière quelquefois même on en changeait. De plus, outre les ermites qu vivaient seuls, peut-être souvent sans aucune règle ou direction cotaine, il y avait des moines vagabonds qui, sans observer aucuse règle, couraient le monde ou se réunissaient quelque temps pout vivre à leur fantaisie, à peu près comme Lucien nous représente la ruis de lui rien d

526 de l'ère chr. bilosophes de se Ce fut pour ren carts et porter c rieuse, que saint

Elle admet san

es, les pauvres

xtraction, les es

ants, les laïques Cani qui se pre n'après de grand u cinq jours frag ris, et on ne la nande. Puis on le ôtes, ensuite dar aset son sommei gagner les Ames voir s'il chercha office divin, à l'o 'ancien l'avertiss chemin du ciel. sait la règle par quelle vous voul ous ne le pouvez, n lui lisait encore

Après un an de erver tout ce que toire, en présenc conversion de se romesse, ou, s'il our lui; mais il la rait quelques bier rofession, ou les réserver rien du on gardait les sie sortit. Néanmoi rait soin de retire monastère. Si qu monastère, et que ment une semblab autel, evec leur of

nois.

e sa tête: a'ayant pas univers, a et juegu'i e de la vie

V. - De 819

Quand les portrait de isir et à la du monde, en touth rai moine dessus des ance, en s la volonte st parfait! ique n'ont tique? La nonastique

es er fank vivaient e étaient le cette tenla solitude. ècles, sou ou moin aquer plu r la persé lifiante de d'Egypte. our. Nous erceil; et en Gaule Lérins, de une fonk rticulière: mites and ction cerer aucune mps post

bilosophes de son temps, en particulier les philosophes cyniques. le fut pour remédier à tous ces inconvénients, prévenir tous ces carts et porter constamment tous ses disciples à la perfection relijeuse, que saint Benoît écrivit sa règle de la vie monastique.

Elle admet sans distinction les enfants, les jeunes gens et les adules, les pauvres et les riches, les nobles et ceux qui sont de basse xtraction, les esclaves et les hommes libres, les doctes et les ignoants, les laïques et les clercs.

C...i qui se présentait pour entrer dans le monastère n'était recu n'après de grandes épreuves. D'abord on le laissait pendant quatre u cinq jours frapper à la porte ; on lui en refusait l'entrée avec méris, et on ne la lui accordait que lorsqu'il persévérait dans sa denande. Puis on le mettait pour quelques jours dans le logement des otes, ensuite dans celui des novices, où il méditait, prenait son reaset son sommeil. On confiait sa direction à quelque ancien, propre gagner les Ames, qui examinait avec soin toutes ses actions, pour voir s'il cherchait Dieu avec sincérité, s'il se portait avec zèle à office divin, à l'obéissance et aux autres mortifications humiliantes. ancien l'avertissait aussi de toutes les peines qui se rencontrent dans chemin du ciel. Si, après deux mois, le novice persévérait, on lui sait la règle par ordre et de suite, en lui disant : Voilà la loi sous quelle vous voulez combattre ; si vous pouvez la garder, entrez ; si ous ne le pouvez, retirez-vous librement. Au bout de six autres mois, n lui lisait encore la règle, et une troisième fois au bout de quatre lois.

Après un an de persévérance, on le recevait, s'il promettait d'obrver tout ce que la règle ordonne. Il faisait sa profession dans l'otoire, en présence de toute la communauté, promettant la stabilité. conversion de ses mœurs et l'obéissance. Il rédigeait par écrit sa romesse, ou, s'il ne savait écrire, quelqu'un, à sa prière, l'écrivait our lui; mais il la signait de sa main et la mettait sur l'autel. S'il ait quelques biens, il les distribuait aux pauvres avant de faire ofession, ou les donnait au monastère par un acte solennel, sans réserver rien du tout. Alors on le revêtait des habits du monastère. on gardait les siens pour les lui rendre, s'il arrivait qu'un jour il sortit. Néanmoins on ne lui rendait pas se processe, que l'abbé ait soin de retirer de dessus l'autel ; elle dovast être gardée dans monastère. Si quelque personne noble offrait son fils à Dieu dans monastère, et que l'ensant fût en bas âge, le père et la mère faient une semblable promesse, qu'ils enveloppaient de la nappe de utel. avec leur offrande et la main de l'enfant. Il ne lui était pas esente de lui rien donner, mais seulemert au monastère, en forme

d'aumône ou de reconnaissance. En ce cas, ils en faisaient une donation authentique, en se réservant, s'ils voulaient, l'usufruit pendant leur vie. A l'égard de ceux qui étaient pauvres, ils faisaient simplement leur promesse par écrit, et présentaient leur enfant et leur offrande en présence de témoins.

Si quelqu'un de l'ordre des prêtres demandait à être reçu, on ne le recevait qu'après l'avoir mis aux épreuves : s'il persévérait et promettait de garder la règle, on l'admettait dans la communauté, où on lui donnait la première place après l'abbé, par respect pour le sacerdoce. Alors il faisait les bénédictions et célébrait la messe, mais toujours avec dépendance de l'abbé, étant sujet, comme les autres, à la discipline régulière. On accordait un moindre rang aux autres ecclésiastiques, quand, après leurs épreuves, ils avaient promis de garder la règle et la stabilité. Du reste, chacun tenait dans le monastère le rang de sa réception, à moins que l'abbé n'en disposat autrement, eu égard au mérite de la personne. Ainsi, celui qui était venu au monastère à la seconde heure du jour tenait un rang inférieur à celui qui était venu à la première, de quelque qualité et de quelque âge que ce fût. Les plus jeunes rendaient honneur aux anciens, en les appelant nonnes, c'est-à-dire oncles, du grec nennos, oncle, se levant devant eux, leur cédant la place et leur demandant la bénédiction. Les anciens appelaient les jeunes leurs frères. Les petits enfants et ceux qui étaient un peu plus âgés se tenaient aussi, selon leur rang, dans l'oratoire. Si un religieux étranger demandait l'hospitalité, on le gardait en qualité d'hôte autant de temps qu'il souhaitait, pourvu qu'il se contentât de l'ordinaire qu'il y trouvait, et qu'il ne troublât point le monastère par ses superfluités. S'il reprenait ou remontrait quelque chose, l'abbé recevait ses avis; et si l'on était édifié de sa conduite, on le priait de demeurer dans le monastère, et il était au pouvoir de l'abbé de lui donner un rang un peu plus élevé, s'il l'en trouvait digne. Mais l'abbé ne devait jamais admettre un moine d'un autre monastère connu sans le consentement de sou abbé ou sans lettre de recommandation.

On donnait des habits aux moines suivant la qualité du pays plus chaud ou plus froid. Saint Benoît estime que; dans les lieux tempérés, il suffisait que chacun eût une cuculle et une tunique, la cuculle plus épaisse pour l'hiver, plus rase pour l'été, et un scapulaire pour le travail. C'était depuis longtemps l'habit ordinaire des pauvres et des gens de la campagne. Il ne marque point la couleur de ces vêtements; mais l'usage ancien est que la cuculle et le scapulaire soient de noir, et la tunique de blanc. Elle se mettait immédiatement sur la line de vin, que chair. La cuculle avait un capuce, et enveloppait les épaules, des

536 de l'ère chr. endant sur le r levint commun. lans l'Europe ju deres et les gen portaient des ca aire avait aussi ravail, parce qu renaient aussit t deux cuculles. er. Ils les prena es. Ils y en pren rdinairement, lo taient obligés, a es avoir lavées. endaient lorsqu abillait étaient c L'abbé était c rop courts nour ueur. Pour ôter es choses nécess n mouchoir, un un poinçon à é isse, une couver hais les moines o ingt ensemble, s it toute la nuit ien pour observe nême avec leur office. Les jeune ais ils étaient m l'office, ils s'év cuse aux paress La règle ordoni elui qui ne pour ouvait des fruits ème portion. O u'on fit un repas éservait la troisie lais il était au po uelque travail ex

ouze à dîner et s

une donait pendant saient simnt et leur

V. - Da 519

cu, on ne rait et promauté, où ct pour le esse, mais s autres, à autres ecnis de garmonastère autroment, it venu au rieur à ce le auelane nciens, en , oncle, se nt la bénépetits enussi, selon dait l'hosu'il souhaiait, et qu'il mrenait ou l'on était nastère, et plus élevé.

pays plus lieux temue, la cuscapulaire es pauvres de ces vêlaire soient nent sur la cules, des-

mettre un ent de son

endant sur le reste du corps. Cet habillement, pour sa commodité. levint commun à tout le monde dans les siècles suivants, et il a duré lans l'Europe jusque vers le quinzième siècle. Non-seulement les lercs et les gens de lettres, mais les nobles mêmes et les courtisans ortaient des capuces et des chaperons de diverses sortes. Le scapuaire avait aussi un capuce. Les moines s'en servaient pendant le ravail, parce que, dans ce temps, ils ôtaient leur cuculle, qu'ils rerenaient aussitôt pour le reste du jour. Chacun avait deux tuniques t deux cuculles, soit pour changer pendant la nuit, soit pour les laer. Ils les prenaient au vestiaire commun, et y remettaient les vieiles. Ils y en prenaient aussi de meilleures que celles qu'ils prenaient rdmairement, lorsqu'il leur arrivait de sortir du monastère : mais ils taient obligés, après leur retour, de les remettre au vestiaire après s avoir lavées. On donnait aux pauvres les habits que les moines endaient lorsqu'ils en recevaient de neufs. Les étoffes dont on les abillait étaient celles qui se trouvaient dans le pays à meilleur prix. L'abbé était chargé de veiller à ce que les habits ne fussent pas rop courts pour ceux qui devaient s'en servir, mais d'une juste lonueur. Pour ôter tout sujet de propriété, il donnait à chacun toutes es choses nécessaires, c'est-à-dire, outre les habits et les chaussures, n mouchoir, une ceinture, un couteau, une aiguille, des tablettes un poinçon à écrire. La garniture des lits consistait en une pailsse, une couverture de laine et un chevet, Chacun avait son lit; nais les moines couchaient tous en un même lieu, au moins dix ou ngt ensemble, si la communauté était nombreuse. Une lampe brûit toute la nuit dans le dortoir, et il y avait toujours quelque anen pour observer la conduite des autres. Ils dormaient tous vêtus. nême avec leur ceinture, afin d'être toujours prêts à se lever pour office. Les jeunes n'avaient pas leurs lits proche l'un de l'autre, lais ils étaient mêlés avec ceux des anciens; et, se levant pour aller l'office, ils s'éveillaient doucement l'un l'autre pour ôter toute cuse aux paresseux.

La règle ordonne pour chaque repas deux portions cuites, afin que elui qui ne pourrait manger de l'ine mangeât de l'autre. S'il se rouvait des fruits ou des herbes nouvelles, on ajoutait une troième portion. On ne donnait qu'une livre de pain par jour, soit u'on fit un repas ou deux. Lorsque l'on devait souper, le cellerier servait la troisième partie de cette livre pour la servir au souper; lais il était au pouvoir de l'abbé d'augmenter la portion, s'il y avait uelque travail extraordinaire. Pour la boisson, on donnait une héine de vin, que l'on croit de dix-huit onces. On en donnait ouze à dîner et six à souper; et, lorsqu'on ne faisait qu'un repas,

on la servait tout entière. Si le travail ou la chaleur l'exigeait, on augmentait cette mesure. Au reste, saint Benoît n'accorde l'usage du vin que dans les lieux où il en croissait, ou bien dans les monastères qui avaient le moyen d'en acheter. Il défend la chair des animaux à quatre pieds, hormis à ceux qui seraient très-faibles ou malades. Il défend aussi de donner aux enfants une aussi grande quantité de nourriture qu'aux personnes âgées, voulant que tous évitent les excès.

Depuis le jour de Pâques jusqu'à la Pentecôte, ils dinaient à sexte et soupaient le soir. Mais depuis la Pentecôte, durant tout l'été, ils jeunaient le mercredi et le vendredi jusqu'à none, à moins que le travail de la campagne ou la chaleur excessive ne les en empêchât. Les autres jours, ils dinaient à sexte, comme dans la cinquantaine de Paques. Depuis le troisième de septembre jusqu'au commencement du carême, ils mangeaient toujours à none, et, pendant le carême, ils ne mangeaient qu'à l'heure de vêpres, qui devait tellement être réglée qu'on n'eût pas besoin de lumière pendant le repas. El carême, chacun offrait, de son propre mouvement et avec la joie du Saint-Esprit, quelque chose de sa portion accoutumée, c'est-à-dire qu'il refusait à son corps quelque partie du boire, du manger, du sommeil et de ses entretiens; mais il devait déclarer à son abbé a qu'il se proposait d'offrir à Dieu, afin que sa mortification fût réglés par son ordonnance et aidée de ses prières. On faisait toujours la lecture pendant le repas, et le lecteur était choisi chaque semaine dans la communauté, en sorte que les religieux ne lisaient point chacus à leur tour, mais ceux-là seulement qui pouvaient édifier ceux qui les écoutaient. Le lecteur semainier prenait un coup à boire et un peu de pain avant de lire, soit par respect pour la sainte communion qu'il avait reçue à la messe, soit de peur qu'il n'eût trop de peine soutenir le jeune. La lecture finie, il prenaît son repas avec les semainiers de cuisine et les servants de table; con les moines se servaien les uns les autres, et aucun n'était dispensé de servir à la cuisine, s'il n'en était empêché par maladie ou par quelque occupation plus utile. Une heure avant le repas, les semainiers prenaient chacun un coup à boire et du pain sur leur portion ordinaire, afin qu'ils eussent moins de peine de servir les religieux pendant le repas. Mais aux jours solennels, ils différaient cette petite réfection jusqu'à la messe, pare qu'ils y recevaient avec les autres la sainte Eucharistie. Celui qui sortait de semaine nettoyait toutes choses le samedi, et, prenant aver lui celui qui devait entrer en semaine, ils lavaient eux deux les pieds à tous les religieux, et rapportaient au cellerier les vases de leur office nets et entiers, que le même cellerier mettait de nouveau entre les mains de celui qui entrait en semaine.

à 536 de l'ère c

Saint Benc Christ même que c'est poi n'attristent p saires. Il y av religieux cra leur permett était à propos étaient en san l'arrivée de q recevoir avec suite à l'orate sa présence q pait le jeune, donnait à lave nauté, lui lav appelant tels la communau L'abbé avait s voir les hôtes les ans, on de de se bien acq du soin de la sance et prop ordre, excepte

Quant aux c'est-à-dire de lèvera à la hu L'abbé lui-me mettre cette cl à son heure. ( à-dire après l' ployé par les ou à quelque l novembre, c'e nes en telle so jour. Les jours marque dans u res à dire à n et complies. Il pour les offices il peut les dist LIV. - De 519 536 de l'ère chr.] Saint Benoît veut qu'on serve les malades comme si c'était Jésus-'exigeait, on Christ même en personne; mais aussi que les malades, considérant de l'usage de que c'est pour l'honneur de Jésus-Christ qu'on leur rend service, s monastères n'attristent point les frères en leur demandant des choses non nécess animaux à saires. Il y avait une chambre particulière pour les malades, et un malades. I religieux craignant Dieu, diligent et soigneux, pour les servir. On quantité de leur permettait l'usage de la viande et des bains toutes les fois qu'il ent les excès. était à propos; mais on n'accordait que rarement le bain à ceux qui naient à sexte étaient en santé, principalement aux jeunes. Lorsqu'on était averti de out l'été, ils l'arrivée de quelque hôte, le prieur ou quelques religieux venaient le moins que le recevoir avec toute sorte de charité et de respect. On le menait enn empêchât. suite à l'oratoire, puis on lui donnait le baiser de paix. On faisait en cinquantaine sa présence quelque lecture pour son édification. Le supérieur romcommencepait le jeûne, si ce n'en était un qui fût ordonné par l'Église. L'abbé ndant le cadonnait à laver les mains à l'hôte, et, tant lui que toute la commuait tellement nauté, lui lavaient les pieds. Après quoi l'abbé mangeait avec lui, le repas. En appelant tels frères qu'il lui plaisait, pourvu qu'il laissât toujours à ec la joie du la communauté un ou deux des anciens pour maintenir la discipline. c'est-à-dire L'abbé avait sa cuisine et sa table à part, pour être en état de recemanger, du voir les hôtes à toute heure, sans déranger la communauté, et, tous son abbé ce les ans, on donnait la charge de cette cuisine à deux frères en état on fût réglée de se bien acquitter de cet office. Il y avait aussi un religieux chargé jours la lec du soin de la chambre des hôtes, où l'on montait des lits en suffiemaine dans sance et proprement accommodés. Mais personne ne leur parlait sans point chacun ordre, excepté celui qui était destiné à les recevoir. ier ceux qui hoire et u communion de peine à ec les semai se servaient

cuisine, s'il

m plus utile.

n un coup à

ssent moins

ax jours 80.

nesse, parce

elui qui sor-

renant avec

ux les pieds

de leur of-

iveau entre

Quant aux offices divins, saint Benoît les règle ainsi : l'hiver, c'est-à-dire depuis le premier de novembre jusqu'à Pâques, on se lèvera à la huitième heure de la nuit, c'est-à-dire à deux heures. L'abbé lui-même aura soin de sonner l'office divin, ou de commettre cette charge à un religieux si exact, que toute chose se fasse à son heure. Ce qui restera de temps après les veilles de la nuit, c'està-dire après l'office nocturne que nous appelons matines, sera employé par les religieux à apprendre les psaumes, ou à les méditer, ou à quelque lecture nécessaire. Depuis Pâques jusqu'au premier de novembre, c'est-à-dire pendant l'été, on disposera l'heure des matines en telle sorte qu'on puisse commencer les laudes au point du jour. Les jours de dimanche, on se lèvera plus matin. Saint Benoît marque dans un grand détail les psaumes, les leçons et autres prières à dire à matines, à laudes, à prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies. Il avertit que, si la distribution qu'il a faite des psaumes pour les offices, tant de la nuit que du jour, ne plaît pas à quelqu'un, il peut les distribuer autrement, pourvu que, chaque semaine, on

Pendant les à cet effet, fais 'ormait au s' où l'on ne jeû sevaient tous ou les vies de non pas les liv des Rois, dont c'était un jour vêpres, et on pour donner à de se trouver personne de p l'abbé. Le dim étaient chargés diter ni lire, or

qu'ils ne deme

plus faciles à c

a 536 de l'ère cl

Ceux qui tra toire aux heure vail et récitaien le disaient aus pouvaient. Per supérieur; et c qu'avec la peri d'eux s'élevait maginant appe l'exercice de so ordonnait de n ravant. Si l'on monastère, ceu prix pour eux, varice; mais il meilleur march La distinction l'étaient pas, m ples ouvriers, e peuple, qui n'a tine, parce qu'e laïques; il para dans les ordre ou un diacre, i

dise tout le psautier, contenant cent cinquante psaumes, et que, tout les dimanches, on le recommence à matines. C'est le moins, dit-il que nous puissions faire, puisque nos pères le disaient tout entier tom les jours, selon que nous l'apprenons de l'histoire de leur vie. Que au'il ne prescrive point d'autres prières, il suppose clairement qui les religieux s'appliquaient d'eux-mêmes, en certaines heures, à l'e raison mentale, lorsqu'il dit qu'elle doit être courte et pure, si a n'est qu'on la prolonge par les mouvements d'une inspiration partculière et de la grace divine ; mais, ajoute-t-il, en communauté, « fera toujours l'oraison courte; le supérieur ayant donné le signal tous se lèveront ensemble en silence, après avoir fait la révérence Dieu. Il était toutefois permis, hors le temps de l'office, d'entrer dans l'oratoire et d'y prier, non à voix haute, mais avec larmes et pureté de cœur. C'est la disposition qu'ils demandent dans ceux m

Après les offices divins, le reste de la journée devait être emplos au travail des mains et à la lecture des bons livres. Depuis Pâque jusqu'au premier d'octobre, les religieux, sortant le matin, travail laient à ce qui était nécessaire depuis la première heure jusqu'à quatrième, c'est-à-dire depuis les six heures jusqu'à dix; apri ces quatre heures de travail, ils s'occupaient à la lecture jusqu'i sexte. Après sexte, se levant de table, ils reposaient sur leurs lits silence. Mais, si quelqu'un voulait lire, on ne l'empêchait pas, pourve qu'il le fit sans troubler les autres. On disait none plus tôt que de con tume, au milieu de la huitième heure, c'est-à-dire à une heure et de mie, puis on travaillait jusqu'à vêpres; ce qui faisait environ se heures de travail par jour, avec deux heures de lecture. Que ajoute saint Benoît, la nécessité du lieu ou la pauvreté oblige les m ligieux à recueillir eux-mêmes leurs fruits, qu'ils ne s'en attrisien point, parce qu'ils seront véritablement moines lorsqu'ils vivronte travail de leurs mains, comme ont fait nos pères et nos apôtres. On tout se fasse néanmoins avec mesure, à cause des faibles. Mais depui le premier d'octobre jusqu'au commencement du carême, ils s'occ paient à la lecture jusqu'à la seconde heure complète, c'est-à-dis jusqu'à huit heures du matin. Alors on disait tierce, puis tous tr vaillaient jusqu'à none; ce qui faisait sept heures de travail tout suite. Au premier coup de none, chacun quittait son ouvrage pou se tenir prêt au second coup. Après le repas, on s'appliquait à lecture ou à apprendre des psaumes. En carême, la lecture durs depuis le matin jusqu'à tierce, et le travail depuis neuf heures ju qu'à quatre heures après midi. Au commencement du carême, che cun prenait un livre à la bibliothèque pour le lire de suite.

Pendant les heures de la lecture, un ou deux des anciens, choisis à cet effet, faisaient la revue de monastère, pour voir si quelqu'un 'ormait ou s'amusait à ca . r et interrompre les autres. Aux jours où l'on ne jeunait pas es religieux, aussitôt après le souper, s'assevaient tous en un mên e lieu, où l'un d'eux lisait es conférences, on les vies des Pères, a quelque autre livre d'édification; mais non pas les livres de Moïse, ceux de Josué et de de les livres des Rois, dont la la cture n'aurant point été utile a ette neure-la. Si c'était un jour de jeune, on faisait cette assemblée un peu après les vepres, et on lisait quatre ou cinq fevillets, autant qu'il en fallait pour donner à ceux qui étaient occupe a différents exercices le temps de se trouver à complies, après lesquelles il n'était plus permis à personne de parler, sinon pour quelque nécessité ou par l'ordre de l'abbé. Le dimanche, tous vaquaient à la lecture, excepté ceux qui étaient chargés de divers offices. S'il s'en trouvait qui ne pussent méditer ni lire, on les obligeait de faire quelque a ouvrage, afin qu'ils ne demeurassent point oisifs. On prescrivait aussi des travaux plus faciles à ceux qui étaient faibles et délicats.

Ceux qui travaillaient trop loin du monastère pour revenir à l'oratoire aux heures accoutumées se mettaient à genoux au lieu du travail et récitaient leur office avec crainte. Ceux qui étaient en voyage le disaient aussi en particulier aux heures prescrites, comme ils le pouvaient. Personne ne choisissait son travail, il était imposé par le supérieur; et ceux qui savaient des métiers ne pouvaient les exercer qu'avec la permission de l'abbé et en toute humilité. Si quelqu'un d'eux s'élevait de vanité, prétendant être habile dans son art et s'imaginant apporter quelque utilité au monastère, on lui interdisait l'exercice de son art, qu'il ne pouvait reprendre, si l'abbé ne le lui ordonnait de nouveau, après l'avoir reconnu plus humble qu'auparavant. Si l'on vendait quelque chose de l'ouvrage des artisans du monastère, ceux qui en étaient chargés ne pouvaient rien retenir du prix pour eux, ni l'augmenter au delà de la valeur par un esprit d'avarice; mais ils étaient obligés de donner ces ouvrages un peu à meilleur marché que les séculiers, afin que Dieu fût glorifié en tout. La distinction que saint Benoît fait des artisans d'avec ceux qui ne l'étaient pas, montre que le commun des moines n'était que de simples ouvriers, et que les nobles se réduisaient au rang du plus bas peuple, qui n'avait pas besoin d'étude pour entendre la langue latine, parce qu'elle était encore vulgaire. Ces artisans étaient simples laïques; il paraît même qu'il y en avait peu alors qui fussent initiés dans les ordres sacrés. Si l'abbé voulait faire ordonner un prêtre ou un diacre, il choisissait, d'entre les siens, celui qu'il en croyait

noins, dit-il it entier tou ir vie. Quairement qua icures, à l'o t pure, si q cation part

LIV. - De la

et que, tous

ration partimunauté, on né le signal révérences l'entrer dans rmes et puns ceux que

re employ puis Pâqua tin, travail e jusqu'à dix; apri re jusqui leurs lits e as, pourve que de con neure et de environ seg re. Que si blige les m en attristen s vivront d pôtres. Qu Mais depui

, ils s'occu c'est-à-din is tous tr vail tout d vrage pou

liquait à l cture durs heures ju rême, chi

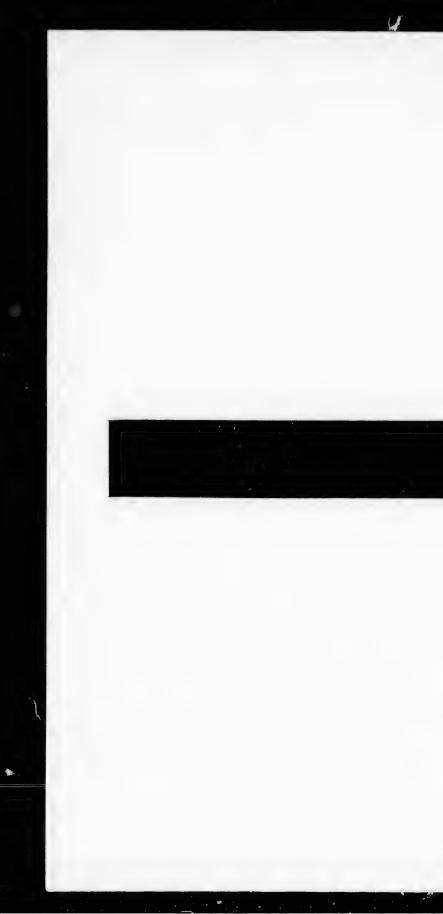

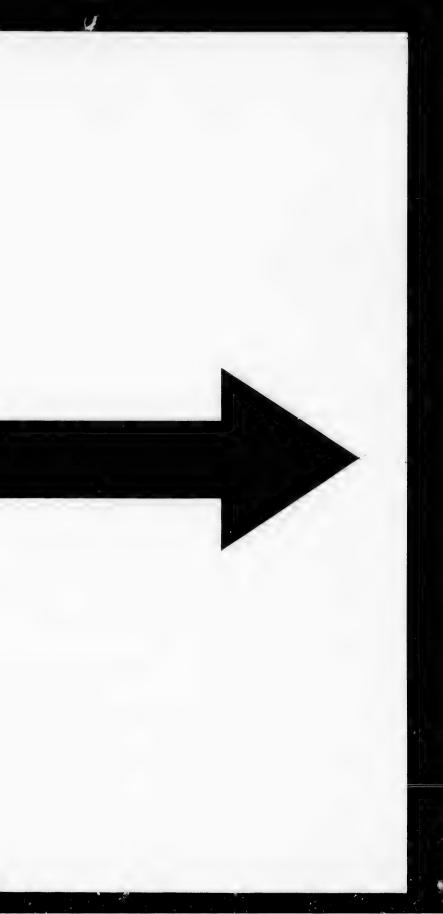

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

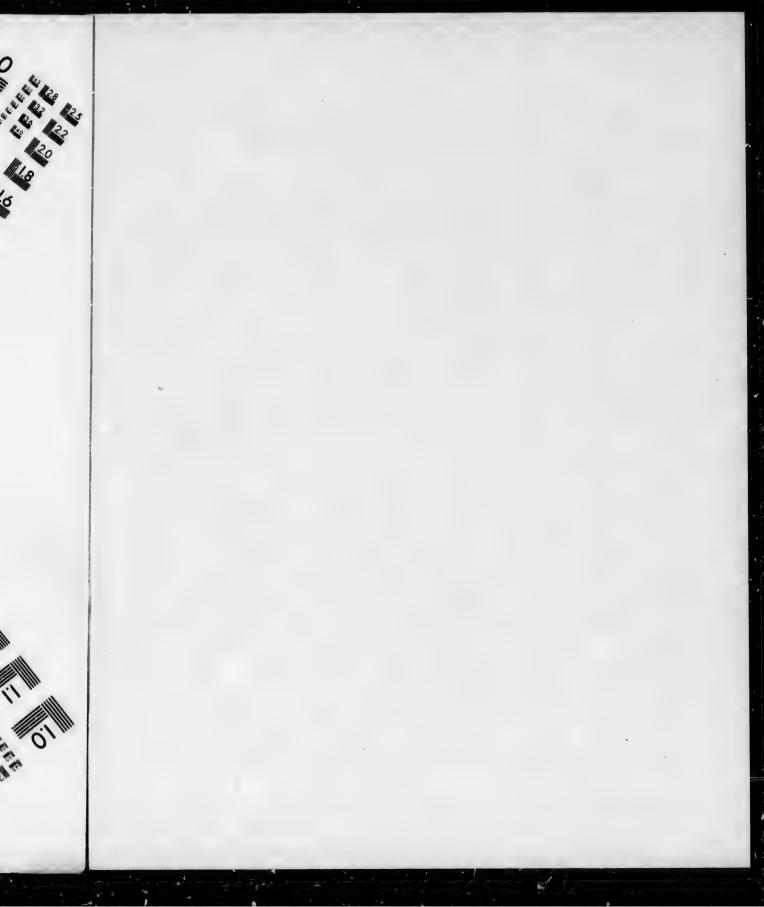

digne. Mais le nouveau prêtre r'en était pas moins soumis à la discipline régulière et aux supérieurs. Que s'il était rebelle, il pouvait être châtié et même chassé du monastère, toutefois avec la participation de l'évêque.

Il était défendu à tous les religieux de recevoir sans l'ordre de l'abbé, ni lettres ni présents de personne, pas même de leurs parents, ains que de sortir sans sa permission de l'enclos du monastère. Les moins qu'il envoyait dehors se recommandaient à ses prières et à celles de tous les frères. On faisait toujours commémoration des absents, après la dernière oraison de l'office; et lorsqu'ils étaient de retour, ils de meuraient prosternés en l'oratoire sur la fin de chaque heure de l'office, demandant à tous les frères leurs prières, pour obtenir de Dieu le pardon des fautes qu'ils pouvaient avoir faites durant leur voyage. I leur était étroitement défendu de rien dire de ce qu'ils avaient vu 👊 entendu au dehors, ces sortes de rapports causant beaucoup de ma Pour ôter aux moines un prétexte de sortir du monastère, il devait être bâti de telle sorte, qu'on eût au dedans, s'il était possible, toute les choses nécessaires, l'eau, le jardin, le moulin, la boulangerie des endroits commodes pour les métiers différents. La porte était gardée par quelque sage vieillard qui sût parler et répondre à propos. Sa chambre était proche, afin que les survenants le trouvassem toujours présent. S'il avait besoin d'aide, il prenait avec lui quelque jeune frère. On donnait aussi des aides aux autres officiers du monastère qui en avaient besoin.

Il n'était pas permis à un religieux d'en défendre un autre ou de le prendre sous sa protection, fût-il son proche parent, ni de frappe ou d'excommunier quelqu'un de sa propre autorité. Cela regardat l'abbé ou celui auquel il en avait donné le pouvoir. Mais tous avaient soin de veiller sur la conduite des enfants, et de les tenir sous une bonne discipline jusqu'à l'âge de quinze ans. Au delà de cet âge, personne ne pouvait les châtier sans le commandement de l'abbé. S'il se trouvait quelque moine désobéissant ou violateur de la règle, les anciens l'avertissaient en secret une ou deux fois, selon le précepte du Seigneur. S'il ne se corrigeait point, on le reprenait publiquement devant tous. Si après tout cela il demeurait incorrigible, or l'excommuniait, si l'on jugeait qu'il comprît la grandeur de cette peine. Mais s'il était endurei, on le punissait de peines corporelles, c'est-à-dire de jeunes ou de verges. Les moindres fautes, comme étaient celles de manquer en quelques psaumes ou autre partie de l'office, étaient châtiées légèrement, lorsque le coupable en faisait satisfaction devant tous.

La règle appelle excommunication toute séparation de la commu-

a 536 de l'ère
nauté; et c
l'abbé, aux
était privé d
d'antienne d
qu'il eût sati
à l'heure et
tombé en de
mune que de
séparé de toe
la pénitence
est coupable
que son ame
ici saint Ber
qu'il parle d'

Il ajoute q seul son repa propos; qu'il point la porti de parler ni d faisait le con L'abbé devai comme en se satisfaction. verges, et enf rompissent le la table comm manière : pro célébration du tenant la tête tous ceux qui jugeåt qu'il av il se jetait à se sent pour lui. chœur, sans ne me, de lire au ce que l'abbé l fice, il se prost jusqu'à ce que A l'abbé de pres excommuniés o

religieux qui ét

sa faute, pour

XLAV. — De 50 oumis à la diselle, il pouvait ec la participa-

rdre de l'abbé, parents, ainsi re. Les moines s et à celles de absents, après retour, ils de ure de l'office. nir de Dieu le eur voyage. I avaient vu ou coup de mal tère, il devait ssible, toute oulangerie d a porte était ondre à proe trouvassen c lui quelque

autre ou de ni de frapper ela regardat tous avaient ir sous une de cet âge, t de l'abbé. de la règle, selon le préenait publiorrigible, on eur de cette corporelles, tes, comme re partie de e en faisait

ciers du mo-

la commu-

nauté; et cette séparation était proportionnée, par le jugement de l'abbé, aux fautes commises. Celui qui, pour quelque faute légère, était privé de la table commune, ne commençait point de psaume ni d'antienne dans l'église, et ne récitait point de leçon, jusqu'à ce qu'il eût satisfait. Il ne prenait aussi son repas qu'après les religieux, à l'heure et en la quantité que l'abbé ordonnait. Mais celui qui était tombé en de grandes fautes devait être privé tant de la table commune que de l'office du chœur. Personne ne lui parlait, et il était séparé de tous, même dans le travail, persistant dans les larmes de la pénitence, considérant cette parole terrible de l'apôtre : Celui qui est coupable de ce crime est livré à Satan pour mortifier sa chair, afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. L'application que fait ici saint Benoît de ces paroles de saint Paul, donne lieu de croire qu'il parle d'une véritable censure ecclésiastique.

Il ajoute que le moine qui est excommunié de la sorte, prendra seul son repas, en la quantité et à l'heure que l'abbé aura jugées à propos; qu'il ne sera point béni de ses frères, et qu'on ne bénira point la portion qu'on lui donnera. Il n'était permis à aucun religieux de parler ni d'écrire à l'excommunié, sans un ordre exprès. Celui qui faisait le contraire subissait la même peine d'excommunication. L'abbé devait avoir un grand soin des excommuniés, et envoyer, comme en secret, de sages anciens pour les exciter à une humble satisfaction. S'ils ne se corrigeaient point, on les châtiait avec des verges, et enfin on les chassait du monastère, de peur qu'ils ne corrompissent les autres. Celui qui était excommunié de l'oratoire et de la table commune pour quelques grandes fautes satisfaisait en cette manière : prosterné en terre devant la porte de l'oratoire, durant la célébration du service divin, il gardait un profond silence; mais, se tenant la tête contre terre et le corps étendu, il se jetait aux pieds de tous ceux qui en sortaient : ce qu'il continuait jusqu'à ce que l'abbé jugeât qu'il avait satisfait. Lorsque l'abbé lui commandait de venir, il se jetait à ses pieds et aux pieds de tous les frères, afin qu'ils priassent pour lui. Alors, si l'abbé l'ordonnait, on le recevait dans le chœur, sans néanmoins qu'il lui fût permis d'entonner aucun psaume, de lire aucune leçon ou de faire quelque autre fonction, jusqu'à ce que l'abbé le lui eût permis. A la fin de toutes les heures de l'office, il se prosternait à la place où il était, et satisfaisait de la sorte, jusqu'à ce que l'abbé lui ordonnat de ne plus continuer. C'était aussi à l'abbé de prescrire le temps de la peine imposée à ceux qui n'étaient excommuniés que de la table commune. On recevait de nouveau le religieux qui était sorti du monastère ou qui en avait été chassé par sa faute, pourvu qu'auparavant il promit de n'y plus retomber.

Ayant été ainsi reçu, on le plaçait au dernier rang, pour éprous son humilité. S'il sortait encore, on pouvait le recevoir jusqu'à u troisième fois; mais après cela, la porte ne lui était plus ouverte.

L'abbé qui devait gouverner le monastère et dont le pouvoir devait être si grand pour l'exécution de la règle, était choisi par to la communauté ou par la plus saine partie, eu égard au seul méri sans considérer son rang d'antiquité. Que, si la communauté chois sait une personne qui en dissimulat les vices, l'évêque diocésain, autres abbés, ou même les chrétiens du voisinage, devaient empée ce désordre et procurer à la maison de Dieu un digne paster assurés de recevoir une grande récompense s'ils le font avec u intention pure, mais aussi de se rendre coupables s'ils le négliger L'abbé, étant choisi, était ordonné, par l'évêque ou par d'aut abbés. Il devait être instruit de la loi de Dieu charitable, prude discret; montrer en tout l'exemple et n'être que l'executeur de règle, pour la faire garder fidèlement. Qu'il se scuvienne toujour dit saint Benoît, qu'il est chargé du gouvernement des âmes, et qu se garde bien de les négliger, pour s'appliquer davantage aux che temporelles; mais qu'il ait grande foi en la Providence. Il doit te faire avecconseil. Dans les moindres choses, il consultera seulement les anciens; mais dans les plus importantes, il assemblera toute communauté, proposera le sujet et demandera l'avis de chacun, me des plus jeunes, parce que Dieu révèle souvent aux jeunes ce qui de mieux; mais, après avoir mûrement examiné leurs avis, la de sion doit dépendre de lui, et tous sont obligés de lui obéir.

Au-dessous de l'abbé, il y avait d'ordinaire un prieur ou prévot plusieurs doyens. En quelques monastères, le prévôt était ordus par l'évêque ou par les abbés, comme l'abbé même: ce qui donnait sujet de se regarder comme un second abbé et de n'êtrep assez soumis. C'est pourquoi saint Benoît rejette cet usage, et us que le monastère ne soit gouverné, sous l'abbé, que par des doyes dont l'autorité, étant partagée, sera moindre. Que si l'on just propos d'avoir un prévôt, il sera établi par l'abbé et lui demens soumis. Ces doyens étaient établis pour veiller sur dix moines, travail et à leurs autres exercices, et soulager l'abbé, qui ne pour être partout. On les choisissait, non pour l'antiquité, mais pour mérite, et on pouvait les déposer après trois admonitions. Voilàle oisloiers pour le gouvernement du monastère.

Hy en avait d'autres pour le service : comme le cellerier, l'in mier, l'hôtelier, le portier. Le cellerier avait la garde de toutes provisions et de tous les ustensiles, et distribuait à chacun, suive l'ordre de l'abbé, ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la comme de l'abbé, ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la comme de l'abbé, ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la comme de l'abbé, ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la comme de l'abbé, ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la comme de la comme de cellerier, l'initiation de la comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de toutes le comme de cellerier avait la garde de l'abbé, ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la cellerier avait la chacun, suive de la cellerier avait la chacun, suive de la cellerier avait la chacun de la cellerier avait la cellerier a

ou pour le t du monastè à tous, jusc poinçon à éc

Saint Bena à ceux qui le ques comme qui tendaier Conférences Basile. On se perfection disciples. Le beaucoup de Cosme de Manuel de la sujet, il réponar leur sage

C'est une créés et mis a moyen, méri l'aimer, à le non plus tel e mystères de infiniment que t de son cor pour l'éternit partager entre tent et le départiculier, a telles, afin que heureuse et u mortelle.

Mais voilà c prendre; autr de mire, c'es trouver: le vr

En effet, que le contentement l'âme s'élèvent pas dès mainte l'homme est-il

<sup>1</sup> Ceillier, t. 16

v. XLIV.—Dels pour éprous roir jusqu'à un lus ouverte, at de pouvoir ; choisi par tou au seul mérik

au seul méricumanté choisi numanté choisi ne diocésain, le aient empéch digne paster e font avec us ils le négliges ou par d'autr table, prudai xocuteur de l' enne toujous s âmes, et qu'

tage aux che nce. Il doit a ltera seuleme ablera toutal chacun, ma nunes ce quia s avis, la da obéir. ur ou prévit

était ordume: ce qui le ce qui le de n'être pusage, et ve ar des doyes si l'on juge lui demeura lix moines, qui ne pouve, mais pour ions. Voilà le ce qui ne pouve ions.

llerier, l'inf de toutes l acun, suiva soins de la r ou pour le travail. L'abbé avait un état de tous les meubles et habits du monastère, afin que rien ne se perdit. La propriété était défendue à tous, jusque dans les moindres choses, un livre, des tablettes, un poinçon à écrire; mais on leur accordait l'asage de tout cela.

Saint Benoît finit sa règleen disant qu'il l'avait dressée pour donner à ceux qui la pratiqueraient des principes d'une vie honnête et quelques commencements des vertus religieuses: qu'à l'égard de ceux qui tendaient à la perfection, ils en trouveraient les règles dans les Conférences de Cassien, les Vies des Pères et dans la Règle de saint Basile. On voit bien qu'il avait puisé lui-même à ces sources, pour se perfectionner et pour former la législation qu'il a léguée à ses disciples. Le pape saint Grégoire le Grand la trouvait écrite avec beaucoup de netteté et de prudence. On raconte d'un prince illustre, Cosme de Médicis, qu'il la lisait assidûment, et qu'interrogé à ce sujet, il répondit que les préceptes lui en paraissaient très-propres par leur sagesse pour lui aider à bien gouverner ses États 1.

C'est une vérité première de la foi chrétienne, que Dieu nous a créés et mis au monde pour le connaître, l'aimer, le servir, et, par ce moyen, mériter la vie éternelle, qui consiste à le voir, à l'admirer, à l'aimer, à le posséder immédiatement en lui-même, tef qu'il est, et non plus tel qu'il nous apparaît à travers le voile des créatures ou les mystères de la foi. Cette destination, infiniment glorieuse, mérite infiniment que l'homme y tende de toutes les puissances de son âme et de son corps. Car de là dépend sa grandear, sa félicité, sa gloire pour l'éternité entière. Mais souvent le cœur de l'homme se laisse partager entre Dieu et la créature, entre Dieu et des riens qui l'arrêtent et le dégradent. La vie religieuse, la règle de saint Benoît en particulier, a pour but de déprendre le cœur humain de ces bagatelles, afin qu'il s'élève sans obstacles, avec une liberté toujours plus heureuse et une activité toujours plus calme, à sa destination immortelle.

Mais voilà ce que le monde ne comprend pas et ne saurait comprendre; autrement il ne serait plus le monde. Son plus haut point de mire, c'est le bonheur d'ici-bas. Il le cherche partout, sans le trouver: le vrai moine le trouve partout sans le chercher.

En effet, qu'est-ce que le bonheur? N'est-ce pas le repos du cœur, le contentement de l'âme? Or, le religieux fidèle, dont le cœur et l'âme s'élèvent sans cesse vers Dieu pour lui plaire, n'y trouve-t-il pas des maintenant ce contentement et ce repos? De plus, pourquoi l'homme est-il malheureux? C'est qu'il a des passions qui le tour-

<sup>1</sup> Cellier, t. 16, art. S. Benoft

mentent; c'est qu'il a des querelles avec les autres; c'est qu'il n'es pas d'accord avec lui-même, et que, dévoré par l'ennui, il ne sai que faire de son temps et de sa personne. Or la vie monastique coupe racine à tout cela. Elle fait mourir dans l'homme toutes les passions mauvaises ou inutiles, afin de tourner toutes les puissances de son âme à la pratique des vertus les plus parfaites; elle extirpe de son cœur jusqu'à l'idée de propriété individuelle, et par là elle retranche la cause principale de toutes les querelles avec autrui; elle prescri pour chaque instant de la nuit et du jour une occupation chrétiense et méritoire, et par là elle ne laisse aucune entrée à la tristesse intérieure de l'homme qui ne sait que faire. Ainsi la vie monastique, qu'ne se propose directement que le bonheur du ciel procure encorede maintenant le vrai bonheur ici-bas.

En lisant la règle de saint Benoît, un homme du monde s'étonner peut-être qu'il proscrive avec tant de soin, dans ses religieux, l propriété de la moindre chose ; il s'étonnera surtout qu'il défende un religieux d'en défendre ou protéger un autre dans le monastère, En y regardant de plus près, son étonnement cessera. Les querelle qui divisent les hommes ne viennent pas toujours de l'importance de la chose en soi, mais du prix et de l'affection que chacun y attache Les hommes peuvent se plaider, se haïr et même se tuer pour u bagatelle, comme pour la première chose du monde. Pour extirpa ces querelles dans leurs racines même, il faut extirper la proprié individuelle dans la sienne. Comme dans le monastère il y avait de supérieurs pour réprimer les violences, c'était naturellement à en qu'il fallait s'adresser. S'il avait été permis à chaque religieux d'a défendre ou venger un autre dans la maison même, sous préten que c'était son ami ou son parent, le monastère tout entier eût ét bientôt divisé en partis et en cabale. Ainsi cette défense qui, au promier coup d'œil, peut paraître étrange, n'est que le résulta' le l'es périence et du bon sens. Il en sera de même pour tous les autre détails si on veut bien les approfondir et les comparer aux détail correspondants de la législation civile.

Par exemple, une grande partie du code de Justinien et du Diges s'occupe de la propriété et de ses conséquences, des difficultés et de procès innombrables qui en naissent, et elle s'en occupe, non propour tarir la source du mal, mais simplement pour guider le mags trat dans ce labyrinthe. Avec un petit mot de la règle monastique, que proscrit la propriété individuelle, tout cet amas de lois et de tribunaux devient superflu, et le mal est guéri dans sa cause même.

Pareillement, dans la législation séculière, le code pénal tient un grande place; chez les peuples barbares du moyen âge, d'où son

a 536 de l'ère c sorties les nat toute cette lé convertir, mai périence que bien loin de ce dépravés enco traire. Elle se mais de le con châtiment ; ce ment corporel gu'il aime, les réprimandes r manifeste et un rendre plus hu e bonheur dan u'avec un goi es pauvres et 1 es rois ? Au m u'on trouvait L'exemple d nent chrétienn uissante influe esprit des gou Nous verrons Pépin le Bref, a le son règne, s onnu, dans les Nous verrons rédicateurs, s' aiennes, et leu t leurs marais lieu et sa loi, ont l'un après défriché et les Dans le même e l'Italie, nomn Itérieu**re, vivai** atigué dans sa je

l'oraison avec

résence duquel

t, depuis ce ter

insi appuyé du

XLIV. - De bil 'est qu'il n'est nui, il ne sai nastique coupe es les passions sances de son xtirpe de son elle retranche ; elle prescri on chrétienne tristesse inteonastique, qui ire encoredà

de s'étonner religieux, u'il défende e monastère. Les querelle mportance de cun y attache uer pour un Pour extirpe r la propriét il y avait de lement à en religieux d'a sous prétent entier eût ét e qui, au pre ulta' le l'er ous Los autre

et du Digest ficultés et de upe, non pa der le magis nastique, qu et de tribu même.

er aux détail

nal tient un re, d'où son

sorties les nations modernes, il n'y avait presque pas d'autre loi. Or, toute cette législation pénale se propose directement non pas de convertir, mais seulement de punir, et même il est aujourd'hui d'expérience que les punitions légales, dans les bagnes et les prisons, bien loin de corriger les criminels, les renvoient dans la société plus dépravés encore. Avec la législation monastique, c'est tout le contraire. Elle se propose directement, non pas de punir le coupable, mais de le convertir ; sous sa main, la punition devient un simple châtiment ; ce n'est plus une peine, mais une pénitence : son châtiment corporel le plus sévère est celui qu'emploie le père avec l'enfant m'il aime, les verges ; du reste, et ces moyens et tous les autres, éprimandes publiques, exhortations particulières, ont pour but nanifeste et unique de faire rentrer le coupable en lui-même, de le rendre plus humble et plus docile, et de lui faire retrouver la paix et e bonheur dans l'union avec Dieu et avec ses frères. Est-il étonnant n'avec un gouvernement pareil, la règle de saint Benoît ait attiré es pauvres et les riches, les petits et les grands, les particuliers et es rois? Au milieu des révolutions et des guerres, n'est-ce pas là u'on trouvait le calme et la paix ?

L'exemple de ce gouvernement paternel et de cette société vrainent chrétienne au milieu des nations barbares n'aura-t-il pas une vissante influence sur les mœurs privées et publiques, et même sur 'esprit des gouvernements temporels?

Nous verrons un illustre prince des Francs, Carloman, frère de épin le Bref, après s'être signalé par ses victoires et par la sagesse e son règne, se retirer secrètement au mont Cassin, et servir, inonnu, dans les cuisines du monastère.

Nous verrons des colonies de bénédictins, à la fois laboureurs et rédicateurs, s'établir au milieu des peuplades souvent encore aïennes, et leur apprendre au même temps à cultiver leurs landes t leurs marais, à bâtir des maisons plus commodes, à connaître ieu et sa loi, et à mériter le ciel. En un mot, les siècles nous diont l'un après l'autre que c'est saint Benoît qui, par ses disciples, défriché et les terres et les intelligences de l'Europe.

Dans le même temps que saint Benoît, mais dans une autre partie e l'Italie, nommée alors la province Valérie, aujourd'hui l'Abruzze ltérieure, vivait saint Équice, père de plusieurs monastères. Étant tigué dans sa jeunesse de rudes tentations de la chair, il s'appliqua l'oraison avec plus d'assiduité. La nuit, un ange lui apparut, en résence duquel il lui sembla qu'on retranchait la source de ce mal, t, depuis ce temps, il ne sentit plus aucune tentation semblable. linsi appuyé du secours de Dieu, outre les hommes qu'il gouvernait déjà, il commença à conduire des filles, avertissant toutefois ses disciples de ne pas se fier à son exemple. Outre le soin de ses monastères, il s'appliquait encore à l'instruction des peuples, allant dans les villes, dans les hourgades et les maisons particulières. Ses habits étaient si pauvres et son extérieur si méprisable, qu'à moins de le connaître, on ne lui aurait pas rendu son salut. Il montait le plus méchant cheval du monastère, qui n'avait pour bride qu'un licou, et que des peaux de mouton pour selle. Il portait sur lui, dans des sacs de peau, les Écritures saintes, qu'il expliquait partout où il arrivait.

Félix, homme noble de la province de Nursie, lui dit un jour dans la familiarité: Comment osez-vous prêcher sans avoir d'ordre sacré ni de permission du pontife romain sous qui vous vivez? Saint Équice lui répondit: Je m'en disais autant à moi-même; mais une nuit un jeune homme très-beau m'est apparu et m'a appliqué une lancette sur la langue, en disant: J'ai mis mes paroles en ta bouche; va prêcher. Depuis ce jour-là, je ne puis m'empêcher de parler de Dieu. Le bruit de ses prédications étant venu jusqu'à Rome, les clercs de l'Église romaine dirent au Pape: Qui est cet homme rustique qui se donne l'autorité de prêcher et d'usurper l'office de notre Seigneur apostolique, tout ignorant qu'il est? Il faut l'envoyer prendre, afin qu'il connaisse la vigueur de la discipline. Le pape y consentit, et envoya Julien, alors défenseur de l'Église romaine, et depuis évêque de Sabine, lui ordonnant, toutefois, d'amener le serviteur de Dieu avec beaucoup d'honneur.

Julien alla promptement au monastère, où il trouva les moines occupés à transcrire des livres. Il leur demanda où était l'abbé. Il est, dirent-ils, dans ce vellon, qui fauche du foin. Julien avait un valet insolent, qu'il avait de la peine à dominer lui-même : il l'envoys pour lui amener l'abbé. Il entra promptement dans le pré, et, regardant tous les faucheurs, il demanda qui était Équice. Mais guand on le lui eut montré, quoiqu'il ne le vit que de loin, il commença à trembler, en sorte qu'il pouvait à peine se soutenir. Il embrassa les genoux du saint abbé, et lui dit que son mattre était venu le trouver. Saint Équice lui dit : Prenez du foin pour vos chevaux ; je vous suis, quand j'aurai achevé le peu d'ouvrage qui me reste. Julien, étonné de ce que son valet tardait, le fut encore plus quand il le vit revenir chargé de foin. Je ne t'ai pas envoyé chercher du foin, lui dit-il, mais m'amener un homme. Le voici qui vient, dit le valet. En effet, saint Équice arriva, ayant des bottines garnies de clous, et portant sa faux sur son épaule. Julien le méprisa, et se préparait à lui parler rudement. Mais quand il le vit de près, il fut saisi d'un tel

emblement, que nission. Il cour rières, et lui coir.

Saint Equice erain pontife. s chevaux, et mpossible, dit quice lui dit : njourd'hui, no oint du jour, a en, portant ord stère. Et com prit que le Pa oulu faire am uelque temps, recevoir le sal ue nous tenons an 540, et son eursions des L Le pape Félix eux mois de po on le pape Jea ne usurpation éanmoins recor le peuple de pitaphe qu'il ét nvers les pauvr Mais cette usu ruel à la fin de e l'Église romai ntions. Les emp u d'une partie : ques, profitant rien et un bark n moins de con mps et des pei berté, la liberté Les inconvénie la mort de Fé

1 Greg. Dial., l. 1

de ses moples, allant culières. Ses qu'à moins Il montait le de qu'un lisur lui, dans

partout où

AV. - De 519

in jour dans l'ordre sacré-Saint Équice une nuit un me lancette che; va prèler de Dieu les clercs de tique qui se re Seigneur rendre, afin consentit, et puis évêque un de Dieu

moines ocabbé. Il est. ait un valet il l'envoya et, regaris quand on ommenca à mbrassa les le trouver. e vous suis, ien, étonné vit revenir , lui dit-il, t. En effet, et portant arait à lui isi d'un tel

emblement, qu'à peine put-il lui parler pour s'acquitter de sa comission. Il courut lui embrasser les genoux se recommanda à ses rières, et lui dit que son Père, le pontife apostolique, désirait le oit

Saint Équice rendit grâces à Dieu de ce qu'il le visitait par le souemin pontife, et, ayant appelé ses frères, il commanda de préparer schevaux, et pressa fortement Julien de partir à l'instant. Il est ppossible, dit Julien, je suis trop las pour partir aujourd'hui. Saint quice lui dit : Vous m'affligez, mon fils; car si nous ne partons pas njourd'hui, nous me partirons point. En effet, le lendemain, au oint du jour, arriva un courrier en diligence avec une lettre à Juen, portant ordre de ne point tirer le serviteur de Dieu de son moasière. Et comme Julien demanda la cause de ce changement, il prit que le Pape avait été fort épouvanté en une vision, pour avoir pulu faire amener l'homme de Dieu. Saint Équice retint Julien uelque temps, pour exercer envers lui la charité, et le contraignit recevoir le salaire de son voyage 1, C'est de saint Grégoire, pape, ue nous tenons ces détails. On croit que saint Équice mourut vers m 540, et son tombeau servit de refuge aux moines pendant les eursions des Lombards.

Le pape Félix IV mourut le 12 d'octobre 529, après trois ans et eux mois de pontificat. Le roi Théodoric, ayant fait mourir en prion le pape Jean Jer, avait désigné Félix pour lui succéder. C'était ne usurpation du prince goth, devenu tyran. Comme Félix était éanmoins recommandable sous tous les rapports, le clergé, le sénat le peuple de Rome l'avaient agréé. Et de fait, on voit par son pitaphe qu'il était chéri par son humilité, sa simplicité, sa charité nvers les pauvres et sa libéralité envers l'Église.

Mais cette usurpation d'un Ostrogoth arien, redevenu barbare et uel à la fin de ses jours, fut un antécédent funeste pour la liberté e l'Église romaine. Ses successeurs barbares eurent les mêmes préntions. Les empereurs de Constantinople, devenus maîtres de Rome u'une partie de l'Italie, et après eux bien des empereurs teutoiques, profitant de l'exemple que leur avait donné le premier un rien et un barbare, s'arrogèrent le droit, sinon d'élire le Pape, u moins de confirmer son élection. Et ce n'est qu'avec bien du mps et des peines que l'Église romaine a recouvré sa 'première berté, la liberté dont elle jouissait sous les empereurs idolâtres. Les inconvénients de cette usurpation séculière se font déià sentir

Les inconvénients de cette usurpation séculière se font déjà sentir la mort de Félix IV. On élut pour lui succéder Boniface II, Ro-

<sup>1</sup> Greg. Dial., 1. 1, c. 4, Acta SS. Benede, t. 1.

main de naissance, fils de Sigisvult, qui était de la race des Goths. Il fut ordonné le quinzième du même mois, dans la basilique de Jules; mais en même temps un autre parti choisit un nommé Diescore, que quelques-uns supposent l'ancien légat du pape Hormiste à Constantinople, et qui se fit ordonner dans la basilique de Constantin. On pense que le roi Athalaric donna occasion à ce schisme en voulant, à l'imitation de Théodoric, avoir part à l'élection de pontife romain. Heureusement le schisme ne dura que vingt-neul jours, Dioscore étant mort le 12 de nomvembre suivant. Mais il est d'autres suites fâcheuses. Par un excès de zèle, Boniface fit anathématiser Dioscore après sa mort, comme ayant été élu par simonie. Ensuite, ayant assemblé un concile, il y fit passer un décret qui l'autorisait à se désigner un successeur. En vertu de ce décret, signé des évêques, il les obligea de reconnaître pour son successeur le diacre Vigile. Il voulait probablement soustraire l'élection du Pape à l'usurpation du roi; mais en même temps il l'ôtait à l'Église. Aussi ce décre fut-il cassé dans un concile qui se tint quelque temps après, comme étant au déshonneur du Saint-Siége et contraire aux saints canons. Boniface s'avoua même coupable de ce qu'il s'était nommé pour sue cesseur Vigile, et brûla, en présence de tous les évêques, du clera et du sénat, le décret qu'il avait fait passer pour s'autoriser à a suiet.

Le pape Boniface tint un troisième concile à Rome, sur l'appel fait au Siège apostolique par Étienne de Larisse, métropolitain de Thessalie. Depuis que les évêques de Constantinople, abusant des décres du concile des cent cinquante Pères et de celui de Chalcédoine, avaient commencé d'usurper les ordinations des évêques, spécialement des métropolitains d'Orient, ils étaient attentifs à profiter de toutes les conjonctures pour étendre leur prétendu droit sur les évêques mêmes de l'Illyrie occidentale, particulièrement depuis que Valentinien III l'eut cédée au jeune Théodose. Suivant l'exemple de ses prédécesseur, Épiphane lui-même, qui était alors assis sur le siége de la ville impériale, ne voulut point laisser passer l'occasion que lui donnèrent deux évêques de Thessalie d'y excercer son autorité. C'étaient Probien de Démétriade et Démétrius de Sciate, de goûtés l'un et l'autre, on ne sait pourquoi, d'Étienne de Larisse, leur métropolitain, qui avait été ordonné après la mort de Proclus, sor prédécesseur avec le consentement unanime et d'eux et des autres évêques de la province, et de tout le clergé et le peuple de la ville. Probien même, le jour de l'ordination d'Étienne, avait fait publique ment son éloge.

Toutefois ces deux évêques, étant allés peu après à Constantino-

4-536 de l'ère ple, formère phane pour dessein était nouvel évêqu les défenses. munion des é défendant mé à Constantine tervenir en p lui ayant été André, Étieni sur son ordin devant le Siég fut conduit m son concile, il près les canor au Siége de Re ques d'Illyrie, il nommait le de l'évêque de aux droits de à ses protestati qui eût pu ven et, quoiqu'il n' bition d'exerce ls le suspendir Etparce qu'il p ne prît le parti fenseurs de l'ég onnes de piété de grosses ame de nouveaux or Tandis qu'Eti Théodose, évêg le son métropo t la puissance t examiner sa ce des Goths. basilique de nommé Diosape Hormisda que de Conà ce schisme l'élection du ue vingt-new at. Mais il eut ce fit anathépar simonie. écret qui l'auret, signé des seur le diacre peàl'usurpa ussi ce décret près, comme aints canons. mé pour suc es, du clergé utoriser à a

XLIV. - De su

ur l'appel fait ain de Thest des décrets Chalcédoine. es, spéciale à profiter de troit sur les t depuis que l'exemple de assis sur le r l'occasion rcer son au-Sciate, de Larisse, leur Proclus, son t des autres de la ville. it publique

ple, formèrent contre lui des accusations et les présentèrent à Épiphane pour prouver que son ordination avait été illégitime. Leur dessein était de le faire déposer, afin de procéder à l'élection d'un nouvel évêque de Larisse. Épiphane, sans le citer et sans entendre les défenses, le suspendit des fonctions de l'épiscopat, de la communion des évêques de sa province et du clergé de son église, lui défendant même d'en tirer sa subsistance, et lui ordonnant de venir à Constantinople avec les évêques qui l'avaient ordonné, afin d'intervenir en personne au jugement final de sa cause. Cette sentence lui ayant été signifiée de la part d'Épiphane par un diacre nommé André, Étienne déclara, par un acte public, que, s'il devait être jugé sur son ordination, ce n'était pas à Constantinople, mais à Rome, devant le Siége apostolique et le Pontife romain. Ce nonobstant, il fat conduit malgré lui à Constantinople, où, devant Épiphane et son concile, il se mit de nouveau à répéter et à protester que, d'après les canons et l'ancienne coutume, ce n'était point à eux, mais au Siége de Rome, qu'appartenait l'inspection des églises et des évêques d'Illyrie, et par conséquent le jugement de sa cause. Mais plus il nommait le Pape, plus Épiphane s'irritait, persuadé que le recours de l'évêque de Larisse au Saint-Siége était contraire et préjudiciable aux droits de son église. C'est pourquoi, au lieu d'avoir aucun égard à ses protestations, pour prévenir, au contraire, un ordre quelconque qui ent pu venir de Rome, ils se hâtèrent de prononcer la sentence ; et, quoiqu'il n'eût été convaincu d'aucun crime, mais par la seule ambition d'exercer leur prétendue juridiction sur les évêques d'Illyrie, ls le suspendirent de nouveau de toutes les fonctions du sacerdoce. Etparce qu'il persistait dans son appel au Saint-Siége, de crainte qu'il ne prît le parti de s'en aller à Rome, il fut donné en garde aux déenseurs de l'église, qui même l'auraient mis en prison, si des peronnes de piété, compatissant à sa misère, n'eussent promis, sous le grosses amendes, qu'il ne sortirait point de Constantinople sans de nouveaux ordres.

Tandis qu'Étienne avait Constantinople pour prison, arriva à Rome héodose, évêque d'Échine dans la Thessalie, pour implorer, au nom le son métropolitain, le secours du Saint-Siége contre l'oppression t la puissance de ses ennemis. Boniface, pour entendre ses plaintes t examiner sa cause, assembla un concile dans le consistoire de aint-André, près de la basilique de Saint-Pierre. Il y assista quatre vêques, trente-neuf prêtres et quatre diacres. Les évêques furent abin de Canosse, Abundantius de Démétriade, dont Probien avait surpé le siége, Corose de Centumcelle et Félix de Nomente. Théoose, introduit dans le concile, présenta deux requêtes ou lettres

Constantino-

d'Étienne à Boniface, auquel il donne les titres de son seigneur, de saint, de bienheureux, de vénérable Père des Pères et de patriarche universel. Ensuite, après un ample et lugubre récit des faits, des violences qu'il avait déjà souffertes, de celles qu'il souffrait encore et de celles plus graves qu'il avait à craindre, y compris l'exil et la mort. il apporte à Sa Sainteté les plus puissants motifs pour prendre a défense; comment il avait soutenu en face, à Épiphane et à sou concile, les droits du Siège apostolique, non-seulement ceux qui lu appartenaient, à raison de sa primauté sur toutes les églises de l'univers, mais encore ceux dont le Pontife romain était plus spécialement en possession sur les provinces illyriennes, comme unique et universel patriarche de l'Occident. A la demande de Théodose, évêque d'Échine, les deux requêtes d'Étienne furent lues dans le concile, « cette lecture remplit toute la première session, si ce n'est qu'à la fi de la première. Abundantius de Démétriade représenta que Probie. le principal accusateur d'Étienne et le principal auteur de ses maux avait envahi son église à lui-même, et, pendant qu'il venuit à Rome, profité de son absence pour se mettre à sa place. Par conséquent suivant les canons, il n'était pas même digne du nom d'évêque; d il demanda que, suivant les mêmes canons, on lui fit justice. Boniface, après avoir ordonné d'enregistrer dans les annales ecclésiastques tout ce qu'on avait lu, termina cette première session, pare qu'il était tard.

A deux jours de là, savoir le neuvième de décembre, le concissite at de nouveau réuni dans le consistoire de Saint-André, le même Théodose d'Échine demanda qu'on lût une autre requête que troi évêques de Thessalie, Elpide, Étienne et Timothée, adressaient à Boniface, et qu'ils présentaient au Siége apostolique et au concile par se mains. Ils s'y plaignaient des attentats de l'évêque de Constantinope pour s'assujettir indûment l'Illyrie, et de la sentence qu'il avait redue, au mépris de l'antiquité et des canons, contre l'évêque de Le risse. Ils en appelaient à Sa Béatitude et à la Chaire apostolique, disant que par elle ils croyaient entendre et adorer le bienheureur Pierre et Notre-Seigneur Jésus-Christ, le premier pasteur de l'Église Ils suppliaient donc Sa Sainteté de rétablir dans son poste l'évêque de Larisse, qui, pour soutenir les droits du Saint-Siége, s'était exposé à tant de périls, et de prendre les mesures convenables pour qu'il l'avenir on ne renversât pas dans leur province la coutume de l'éclies.

églises.

Après la lecture de cette troisième requête, le Pape demanda s' y avait encore quelque chose à dire. L'évêque Théodose dit, par so interprète: Votre Béatitude a vu, par la lecture des requêtes, ce que

à 536 de l'ère a été fait cor cesseurs. Ca tribue à bon que toute ap rement être servé le gour grec, au com quables, et I Vous connai précédé; tou prie de voulo dans les arch taire Menas suivantes des Thessalonique même Anysiu au même Ru l'empereur H saint Célestin gène, l'autre Constantinopl l'empereur Ma empereur, soi de l'Illyrie et connaissons pa actes de ce c l'issue de cette

Boniface n'é ami saint Césa lix IV la confir Déjà précéden quatrième con du 3 février 52 rement à veille nations préma de saint Paul à sonne; car, aje premiers élémetonniers? Quie mander.

<sup>1</sup> Laobe, t. 4, 16

LIV. - De &11 seigneur, de le patriarche aits, des vioencore et de et la mori, prendre a the et à son ceux qui lu ises de l'uni pécialement ique et uniiosa, évêque e concile, e t qu'à la fa que Probien, le ses maix. uit à Rome. conséquent d'évêque: d astice. Boniecclésiasti-

e, le concit ré, le mêm ête que troi ssaient à Booncile par su nstantinoph 'il avait renêque de La apostolique, bienheureur de l'Égliss este l'évêque 'était exposi s pour qu'il outume de

ssion, para

lemanda si dit, par so lêtes, ce qu

a été fait contre les saints canons et les ordonnances de vos prédécesseurs. Car il est certain qu'encore que 's Siége apostolique s'attribue à bon droit la principauté sur toute, les églises du monde, et que toute appellation dans les causes ecclésiastiques doive nécessairement être adressée à lui seul, il s'est néanmoins spécialement réservé le gouvernement des églises d'Illyrie. Ces paroles d'un évêque grec, au commencement du sixième s'ècle, sont extrêmement remarquables, et Fleury n'aurait pas dû les tronquer. Théodose ajouta : Vous connaissez bien les lettres de tous les Pontifes qui vous ont précédé; toutefois, en ayant sous la main quelques copies, je vous prie de vouloir bien les confronter avec les originaux que vous avez dans les archives. Boniface ayant consenti à cette demande, le notaire Menas lut, dans les registres du Siége apostolique, les lettres suivantes des Papes antérieurs. Deux de saint Damase à Ascole de Thessalonique; une de Sirice à Anysius; deux d'Innocent, une au même Anysius, et l'autre à Rufus; cinq de Boniface Ier, savoir : trois au même Rufus et deux aux évêques de Thessalie; une lettre de l'empereur Honorius, avec la réponse du jeune Théodose; une de saint Célestin aux évêques d'Illyrie; quatre de Sixte III, une à Périgène, l'autre au concile de Thessalonique, la troisième à Proclus de Constantinople, et la quatrième à tous les évêques illyriens; une de l'empereur Marcien à saint Léon, et sept du même Pape, soit au même empereur, soit à Anatolius de Constantinople, soit à divers évêques de l'Hlyrie et de l'Achaïe. On en lut encore d'autres que nous ne connaissons pas, parce que nous n'avons qu'une copie imparfaite des actes de ce concile; pour la même raison, l'on ignore quelle fut l'issue de cette affaire d'Étienne de Larisse 1.

Boniface n'était pas encore Pape lorsqu'il reçut une lettre de son ami saint Césaire d'Arles, le priant de presser auprès du pape Félix IV la confirmation des canons du concile d'Orange sur la grâce. Déjà précédemment, saint Césaire ayant envoyé à Félix les actes du quatrième concile d'Arles, ce Pape lui avait répondu par une lettre du 3 février 528, dans laquelle il loue son zèle et l'exhorte particulièrement à veiller à l'observation des règlements faits contre les ordinations prématurées des laïques. Sur quoi il lui rappelle ce précepte de saint Paul à Timothée: N'imposez promptement les mains à personne; car, ajoute-t-il, qu'est-ce qu'un maître qui ne sait point les premiers éléments, et qu'un pilote qui n'a point servi par iles pautonniers? Quiconque n'a point appris à obéir ne sait pas commander.

...

<sup>1</sup> Laobe, t. 4, 1691.

Saint Césaire écrivit encore au pape Félix d'autres lettres, qui ne sont pas venues jusqu'à nous, sur les contestations qui continuaient dans les Gaules touchant la grâce et le libre arbitre. C'étaient les semi-pélagiens, qui, faute de distinguer nettement le bien naturel. dont il se trouve encore quelque chose dans l'homme déchu, d'avec le bien surnaturel, qui ne peut lui venir que de la grâce, attribuaient à l'homme le commencement de la foi. Le pape Félix lui envoya plusieurs articles pour servir de règle sur les points contestés. Césaire les proposa et les fit souscrire dans un concile qui se tint à Orange, au commencement de juillet 529, à l'occasion de la dédicace d'une église que le patrice Libère, préfet du prétoire dans les Gaules. avait fait bâtir. Les évêques des villes voisines, au nombre de quatorze, et les seigneurs laïques les plus distingués se rendirent à cette solennité. Saint Césaire, ami particulier de Libère, qu'il avait guéri miraculeusement d'une blessure mortelle, ne manqua pas de s'y trouver, et il profita de cette occasion pour faire condamner les grreurs du semi-pélagianisme. Hincmar assure même que ce fut en qualité de légat du Saint-Siége qu'il présida à ce concile.

Les évêques disent, dans la préface des actes, que, s'étant assemblés pour la dédicace de l'église que Libère a fait bâtir, et ayant confèré entre eux de la foi, ils ont appris qu'il y a des personnes qui, par simplicité, n'ont pas sur la grâce et le libre arbitre des sentiments conformes à la règle de la foi catholique. C'est pourquoi, ajoutent-ils, de l'avis et par l'autorité du Siége apostolique, nous avons jugé à propos de faire observer et de souscrire de notre main quelques articles, que le Siége apostolique nous a transmis, et qui ont été recueillis sur ces matières par les saints Pères, et tirés des saintes Écritures, pour servir à l'instruction de ceux qui n'ont pas les sentiments

qu'ils doivent avoir.

Viennent ensuite vingt-cinq articles, dont les huit premiers sont conçus en forme de canons, mais sans anathème, et prouvés chacun par des passages de l'Écriture. Ils portent en substance oue le péché d'Adam n'a pas seulement nui au corps, mais à l'âme; qu'il n'a pas nui à lui seul, mais qu'il a passé à tout le genre humain, que la grâce n'est pas donnée à l'invocation humaine, mais qu'elle fait qu'on l'invoque; que la purification du péché et le commencement de la foi ne vienment pas de nous, mais de la grâce; en somme, que, par les forces de la nature, nous ne pouvons rien faire ni penser qui tende au salut. Les dix-sept autres articles ne sont pas tant des canons que des sentences tirées de saint Augustin et de saint Prosper, tendant à prouver la nécessité de la grâce prévenante. Après ces vingt-cinq articles, le concile d'Orange continue: Nous devons donc enseigner

et croire qui tellement ai croire en lu grâce. C'est autres Pères en eux, mai

Les Pères natienne ne contre les se temps une croyons auss baptème, to secours de J plir tous les qu'il y ait de puissance, m nous leur di souscrivirent par les seignerés. Orange

Après ce c le sût élevé a et d'en obten de la foi cathe en confirman de la grâce commenceme que que ques les autres bien ture, et non Christ; e' vou confirmions, foi que vous le la foi catholiq ment de la bo Dieu. Plusieu: moire, et nos samment cette nécessaire de v la joie, continu

<sup>1</sup> Labbe, t. 4,

LIV. - De 519 ttrez, qui ne continuaient C'étaient les pien naturel. échu, d'avec attribuaient lui envoya ntestés. Céqui se tint à la dédicace s les Gaules, bre de quairent à cette l avait guéri

pas de s'y

mner les er-

e ce fut en

etant assemtir, et avant rsonnes qui. s sentiments ajoutent-ils, vons jugé à juelques aront été reaintes Écris sentiments

emiers sont ivés chacun ue le péché ju'il n'a pas que la grâce t qu'on l'inent de la foi que, par les er qui tende canons que r, tendantà vingt-cinq c enseigner

et croire que, par le péché du premier homme, le libre arbitre a été tellement affaibli, que personne n'a pu aimer Dieu comme il faut, croire en lui, ou faire le bien pour lui, s'il n'a été prévenu par la grâce. C'est pourquoi nous croyons qu'Abel, Noé, Abraham et les autres Pères n'ont pas eu par la nature cette foi que saint Paul loue. en eux, mais par la grâce.

Les Pères du concile d'Orange craignaient que l'hérésie prédestinatienne ne se prévalût, quoique sans raison, des articles arrêtés contre les semi-pélagieus. C'est pourquoi, afin de frapper en même temps une erreur encore plus dangereuse, ils ajoutèrent : Nous croyons aussi, selon la foi catholique, qu'après avoir reçu la grâce du baptême, tous ceux qui ont été baptisés peuvent et doivent, avec le secours de Jésus Christ, s'ils le veulent, travailler fidèlement à remplir tous les devoirs du salut. Et non-seulement nous ne croyons pas qu'il y ait des hommes qui soient prédestinés au mal par la divine puissance, mais même s'il y en a qui soient infectés de cette erreur, nous leur disons anathème. Saint Césaire et treize autres évêques souscrivirent ces articles le troisième de juillet, et les firent souscrire par les seigneurs laïques que la solennité de la dédicace avaient attirés : Orange 1.

Après ce concile, saint Césaire écrivit donc à Boniface, avant qu'il le sût élevé au pontificat, pour le prier d'agir auprès du pape Félix, et d'en obtenir les décrets qu'il avait sollicités pour l'affermissement de la foi catholique. Boniface ne différa pas de les donner lui-même, en confirmant ce qui avait été décidé à Orange touchant la nécessité de la grâce prévenante pour les bonnes œuvres et même pour le commencement de la foi. Vous me marquez, dit-il dans sa réponse, que que que evêques des Gaules reconnaissent, à la vérité, que tous les autres biens viennent de la grâce, mais qu'ils attribuent à la nature, et non à la grâce, la foi par laquelle nous croyons en Jésus-Christ; e' vous souhaitez que, pour ôter tout sujet de doute, nous confirmions, par l'autorité du Siége apostolique, la confession de foi que vous leur avez opposée, et par laquelle vous définissez, selon la foi catholique, que la vraie foi en Jésus-Christ et le commencement de la bonne œuvre sont inspirés par la grâce prévenante de Dieu. Plusieurs Pères, et surtout l'évêque Augustin d'heureuse mémoire, et nos prédécesseurs les pontifes romains, ont démontré suffisamment cette vérité. C'est pourquoi nous n'avons pas cru qu'il fût nécessaire de vous faire une réponse plus étendue. Nous avons bien de la joie, continue le Pape, que dans la conférence que vous avez eue

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1666.

avec quelques évêques des Gaules, on ait suivi la foi catholique, en définissant, comme vous le marquez, d'un commun consentement, que la foi par laquelle nous croyons en Jésus-Christ nous est donnée par la grâce divine, qui nous prévient, et en ajoutant qu'il n'y a aucun bien selon Dieu qu'on puisse vouloir, commencer, faire ou achever, sans la grâce de Dieu, suivant ces paroles du Sauveur : Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, recevant votre confession de foi avec l'affection convenable, nous l'approuvons comme étant conforme aux règles catholiques des Pères <sup>1</sup>. Cette approbation du Saint-Siége a concilié tant d'autorité au deuxième concile d'Orange, que les décisions de quatorze évêques ont été reçues de toute l'Église, et sont devenues des règles de foi contre lesquelles il n'a plus été permis de s'élever sans se déclarer hérétique.

Le concile de Vaison, indiqué deux ans auparavant pour l'an 528, ne s'y tint que le 6 de novembre 529. Il s'y trouva douze évêques, à la tête desquels était saint Césaire. Ils relurent les canons des conciles précédents, et eurent la consolation de reconnaître que les évêques présents les avaient fait observer. Cependant, pour ne pas se séparer, comme ils le disent, sans faire quelques règlements, ils firent les canons suivants : 1º Les prêtres qui sont dans les paroisses auront soin, comme il se pratique en Italie, d'élever chez eux et d'instruire de jeunes lecteurs qui puissent leur succéder; on laissera cependant la liberté de se marier à ceux qui seront en âge. On voit ici un petit commencement de séminaires. 2º Pour l'édification des églises et l'utilité du peuple, les prêtres auront le pouvoir de prêcher, non-seulement dans les villes, mais dans toutes les paroisses; et quand le prêtre ne pourra pas le faire, on fera lire quelques homélies des saints Pères, par les diacres, puisque ceux qui sont dignes de lire l'Evangile de Jésus-Christ ne peuvent pas être indignes de lire les expositions qu'en ont faites les saints Pères. 3º Selon l'usage du Siége apostolique, des provinces d'Italie et d'Orient, où l'on dit souvent Kyrie eleison avec grande dévotion, on le dira dans toutes nos églises, à matines, à la messe et à vêpres; et à toutes les messes, même du carême et des morts, on dira trois fois Sanctus, comme aux messes publiques. 4º On récitera dans nos églises le nom du seigneur Pape qui préside au Siége apostolique. 5º Pour confondre les chicanes et les blasphèmes des hérétiques, qui prétendent qu'il y a eu un temps que le Fils n'existait pas, on ajoutera dans toutes les églises au Gloria Patri ces paroles: Sicut erat in principio, selon la coutume reçue non-seulement par le Siége apostolique,

a 536 de l'ère e mais encore p d'Arles était s d'y précautio

On voit un

lède, du 47 n Ceux que leu seront d'abore dans la maiso leur sera prép leur demande marier; car n tre. S'ils pron donnera sous se sont condu lant sur eux, commerce sec faute, ils sero que si, étant 1 teté du conse ordres sacrés. été ainsi élevé que ce soit, q que l'évêque q duquel ils au confrères; car jeune homme Les autres can continence des riages entre pa peut se connaî

Montan, évê tiens du territo taient donné la à l'usage de l'il prêtres au livr prérogatives e dix vieillards q tère et dans le nant pour aide qu'ils leur fuss

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1687.

<sup>1</sup> Labbe, t. 4,

nolique, en sentement, est donnée il n'y a au-'; faire ou veur : Sans votre conons comme e approba-

me concile

reçues de

V. - De 519

esquelles il ır l'an 528, e évêques, ns des conue les évêne pas se ments, ils s paroisses eux et d'inaissera ce-On voit ici cation des ir de prêparoisses; elques hoont dignes ndignes de on l'usage où l'on dit ans toutes es messes, s, comme

nom du

confondre

dent qu'il

ans toutes

principio,

ostolique,

mais encore par l'Orient, l'Afrique et l'Italie 1. Comme la province d'Arles était soumise aux Goths, il était plus nécessaire qu'ailleurs d'y précautionner les fidèles contre les erreurs des ariens.

On voit une forme plus avancée de séminaire au concile de Tolède, du 17 mai 531. On y fit cinq canons, dont le premier porte : Ceux que leurs parents destineront dès leur enfance à la cléricature seront d'abord tonsurés et mis au rang des lecteurs pour être instruits dans la maison de l'église, sous les yeux de l'évêque, par celui qui leur sera préposé. Quand ils auront dix-huit ans accomplis, l'évêque leur demandera, en présence du clergé et du peuple, s'ils veulent se marier; car nous ne pouvons leur ôter la liberté accordée par l'Apôtre. S'ils promettent librement de garder la continence, on les ordonnera sous-diacres à vingt ans. A vingt-cinq ans accomplis, s'ils se sont conduits sagement, on les ordonnera diacres; mais en veillant sur eux, afin qu'ils ne se marient point et qu'ils n'aient aucun commerce secret avec des femmes. S'ils sont convaincus de cette faute, ils seront regardés comme sacriléges et chassés de l'Église; que si, étant mariés et en âge mûr, ils promettent de garder la chasteté du consentement de leurs femmes, ils pourront aspirer aux ordres sacrés. Il est dit dans le second canon que ceux qui auront été ainsi élevés dans leur jeunesse ne pourront, en quelque occasion que ce soit, quitter leur propre église pour passer à une autre, et que l'évêque qui les recevra sans l'agrément de celui sous les yeux duquel ils auront été instruits se rendra coupable envers tous ses confrères; car il est dur qu'un évêque enlève à son confrère un jeune homme qu'il a tiré de la rusticité et de la crasse de l'enfance. Les autres canons de ce concile confirment les anciens, touchant la continence des clercs, la conservation des biens de l'église et les mariages entre parents, dont ils étendent la défense tant que la parenté peut se connaître.

Montan, évêque de Tolède, qui présidait, écrivit, de plus, aux chrétiens du territoire de Palencia, une lettre contre les prêtres qui s'étaient donné la liberté de consacrer le saint chrême, contrairement à l'usage de l'Église, qui réserve ce droit aux évêques. Il renvoie ces prêtres au livre des Nombres, pour y apprendre d'origine de leurs prérogatives et de leur honneur, dans l'établissement des soixante-dix vieillards que Dieu donna à Moïse pour lui aider dans le ministère et dans le gouvernement, et leur dit que le Seigneur, en les donnant pour aides dans le travail qu'il a imposé aux évêques, a voulu qu'ils leur fussent inférieurs en dignité et qu'ils s'abstinssent de cer-

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1679.

taines fonctions sacrées. Sur quoi il leur met devant les yeux les châtiments dont Dieu punit Coré, Dathan, Abiron, Ozias et Asa, pour avoir entrepris de faire ce qui n'était pas de leur office. Ignorez-vous, ajoute-t-il, les règles des anciens Pères et les décrets des conciles, où il est ordonné que les prêtres des paroisses iront eux-mêmes chercher tous les ans le saint chrême, ou qu'ils y enverront leurs sacristains, et non pas des personnes viles, pour les recevoir de la main de l'évêque? Il me semble qu'en vous ordonnant de le venir chercher, ils vous ont ôté le pouvoir de le consacrer. Il les menace d'anathème si à l'avenir ils entreprennent quelque chose de semblable, consentant de les laisser jouir de tous les priviléges de leur ordre, pourvu qu'ils n'entreprissent pas sur les fonctions épiscopales; voulant bien encore, au cas qu'ils se trouvassent malades dans le temps pascal, leur envoyer le saint chrême, sur la demande qu'ils lui en feront par lettres.

Ces prêtres avaient aussi appelé des évêques étrangers pour la consécration des églises de leurs paroisses. Montan leur défend d'en user ainsi dans la suite; car, encore que tous les évêques soient unis en Jésus-Christ par un même lien, il fallait conserver les priviléges et l'ordre des provinces. C'est pourquoi, continue-t-il, nous avons ordonné que, lorsqu'il y aura quelque église à consacrer, vous nous en donneriez avis par lettres, afin que cette consécration se fasse ou par nous ou par celui des évêques que nous aurons choisi. Il traite de folie l'attachement qu'ils avaient aux priscillianistes, qu'il accuse de plusieurs infamies, et qu'il dit avoir été condamnés et par les saints évêques et par les princes du monde; et afin qu'ils pussent se convaincre par eux mêmes des erreurs de cette secte et les réfuter, il leur conseille de lire les livres que l'évêque Turibius avait composés sur cette matière et envoyés au pape saint Léon.

Montan écrivit une seconde lettre adressée au gouverneur de la province, nommé Turibius également. C'était un homme zélé pour la foi catholique, qui, dès les premières années de sa magistrature, avait su rendre à César ce qui était à César, et à Dieu ce qui était à Dieu; par ses soins, les idoles se trouvaient sans adorateurs, et la secte des priscillianistes presque confondue. Ses travaux infatigables avaient soumis des peuples féroces à l'obéissance due aux princes. Montan, l'avertissant des dérèglements des prêtres du territoire de Palencia, dans la consécration du saint chrême et des églises, le prie d'employer son autorité pour maintenir les évêques chacun dans leurs droits, sans permettre qu'il se fasse rien dans l'Église contre les anciennes coutumes 1.

Pour saint naire d'ecclésia toù il continu hier exil, il con nommé Fabier ne fausse rela t prêtre catho bù il prétenda ie même natu 'étaient incar ommé Pierre, es hérétiques ègle à cet égai ncore ailleurs, t du Fils. Nou ontre les arien carila. Son d u'il n'eut pas l Un an avant astère pour se ocher, dans l'il armes, vaquan 'il eût senti app etourner à Rus on absence. Il ut attaqué de onnez∙moi ma

sas de l'ère ch

ins étaient d'a

épondit-il, emp

e temps de sa vi

rès de mourir,

ion que j'ai ob

ssembla tous se

ardon de la sév

ribua l'argent q

ers, les nomma

ans cette distril

e venaient voir,

li mourut le

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1734-1739.

nnée de son épi

105

reux les chaet Asa, pour gnorez-vous. les conciles, eux-mêmes ont leurs sair de la main venir cherles menace ose de seméges de leur épiscopales: des dans le nande qu'ils

LIV. - De 519

ers pour la défend d'en soient unis es priviléges nous avons , vous nous se fasse ou . Il traite de il accuse de r les saints ent se conuter, il leur mposés sur

neur de la zélé pour gistrature, qui était à eurs, et la k infatigae aux prinu territoire églises, le es chacun Eglise con-

Pour saint Fulgence, évêque de Ruspe en Afrique, son séminaire d'ecclésiastiques était le monastère où il demeurait lui-même toù il continuait d'écrire pour la défense de la foi. Depuis son derier exil, il composa, entre autres, dix livres contre un arien fameux. ommé Fabien, qui, ayant eu une conférence avec lui, en avait publié ne fausse relation. Il écrivit contre Fastidiosus, qui, ayant été moine t prêtre catholique, s'était rendu arien et avait composé un sermon u il prétendait montrer que, si les trois personnes divines étaient le même nature et inséparables, il s'ensuivait que toutes les trois étaient incarnées. Saint Fulgence fit un traité de la foi pour un ommé Pierre, qui, allant à Jérusalem et craignant d'être surpris par es hérétiques dont l'Orient était rempli, le pria de lui donner une ègle à cet égard. Il y enseigne et y prouve expressément, ce qu'il fait ncore ailleurs, que le Saint-Esprit procède tout ensemble du Père t du Fils. Nous avons encore du saint évêque un traité de la Trinité, ontre les ariens, adressé au notaire Félix, et un de l'Incarnation à carila. Son dernier ouvrage fut une lettre au comte Régin, mais u'il n'eut pas le temps d'achever 1.

Un an avant sa mort, il quitta secrètement son église et son moastère pour se retirer en un autre qu'il avait fait bâtir sur un petit ocher, dans l'île de Circine ; là, il redoubla ses mortifications et ses rmes, vaquant continuellement à la prière ou à la lecture, comme il eût senti approcher son dernier jour. Mais la charité l'obligea de etourner à Ruspe pour mettre terme aux plaintes que l'on faisait de on absence. Il y tomba malade, et, pendant plus de deux mois qu'il ut attaqué de douleurs très-aiguës, il disait sans cesse à Dieu : onnez-moi maintenant la patience, et ensuite le pardon. Ses médeins étaient d'avis de lui faire prendre les bains. Pourront-ils, leur épondit-il, empêcher qu'un homme ne meure après avoir accompli etemps de sa vie? S'ils ne le peuvent, pourquoi voulez-vous qu'étant rès de mourir, je relâche quelque chose de la rigueur de la profesion que j'ai observée si longtemps? Se voyant près de sa fin, il ssembla tous ses clercs et ses moines, et, après leur avoir demandé ardon de la sévérité dont il craignait d'avoir usé envers eux, il disibua l'argent qui lui restait aux veuves, aux orphelins et aux étraners, les nommant chacun par leur nom. Il n'oublia pas ses clercs ans cette distribution, sachant leurs besoins. A l'égard de ceux qui e venaient voir, il leur donnait sa bénédiction.

Il mourut le premier jour de janvier 533, la 70 gt-cinquième nnée de son épiscopat et la soixante-cinquième de son âge. On ne

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 9 et 27.

put point lui donner la sépulture le même jour, mais en porta s corpa dans l'oratoire du monastère, où les clercs et les moines pass rent toute la nuit à chanter des peaumes, des hymmes et des cas tiques. Le matin, lorsque les peuples du voisinage furent arrivés pe ses funérailles, il fut porté par les mains des prêtres à l'église de ville, que l'on nommait la seconde, et où le saint évêque avait m des reliques des apôtres. Il fut le premier qui mérita d'être enter dans cette basilique, aucun prêtre ni laïque n'y ayant eu jusque-ka sépulture, suivant l'ancienne coutume. Mais on passa au-dessus l'usage, à cause de l'amour qu'on portait au saint évêque. Les habitants de Ruspe éprouvèrent en plus d'une occasion les effets de l'intercession de saint Fulgence, particulièrement dans l'incursion de Maures. Toute la province eut à souffrir de leur part des maux infini et une horrible captivité. Le saint, servant comme de mur aux habit tants de Ruspe, la préserva de la cruauté de ces barbares. La laïques et les clercs ne s'accordant point pour l'élection d'un succes seur, le siège vaqua presqu'un an entier, après quoi on élut Féli cien, qui fut installé le même jour que saint Fulgence était mot C'est ce que dit l'auteur de sa vie, qui était un de ses disciples 1,

Quelques-uns croient que c'est Ferrand, diacre de l'église de Ca thage; mais cela n'est pas tout à fait certain. Ce qu' l'est sans a cun loute, c'est que Ferrand était ami de saint Fulgence, et habitait comme lui, un monastère. Ils étaient en correspondance de lettra Nous avons deux traités de saint Fulgence, en réponse à des que tions que lui avait adressées Ferrand, les unes relatives au baptém les autres au mystère de la Trinité. Saint Fulgence, prévenu par mort, n'ayant pas eu le temps de répondre à une question du com Régin ou Réginon, celui-ci pria Ferrand de le faire. Régin était con mandant des troupes et gouverneur d'une province. Sa vie et chrétienne, mais il aspirait à quelque chose de plus parfait. Il avi prié saint Fulgence de lui apprendre comment devait vivre un homm de guerre. Dans sa réponse, Ferrand lui donne sept règles qu'il m garde comme suffisantes pour rendre un homme de guerre spirite et bon chrétien. La première est de croire que le secours de la gran de Dieu est nécessaire pour chaque action, comme l'apôtre le recon naît lui-même, en disant : C'est par la grâce de Dieu que je suise que je suis. La seconde, de faire en sorte que se vie soit un miro où les soldats voient ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. La troisième de ne pas souhaiter de commander aux autres, mais de leur être utile. La quatrième, d'aimer la république comme soi-même.

sas de l'ère chir

nauième, de

sixième, de

stice avec tro

r la misérico

mique cas rè

s de les déve

mple et conci mmes de gue Le diacre Fe is, diacre de l n de la Trinite nt l'on expliq fil ne semble uffert; et il tende qu'il a dans le mêm alement cons outeuses? Si v ent le pontife rité et l'autori oits du monde ous suffit de r ils et Saint-Es ère, Esprit-Sai rits de Ferran spirent une si on de canons t ue des décrétal nnaisse parmi eux canons, do ment le somm uels conciles il lusieurs. Il cite tions à Rome, e saint Augusti Peu après la un monastère successeur di ettre les object ans sa réponse. 1 Bibl. PP., t. 9,

<sup>1</sup> Acia SS., 1 jan.

XLIV. - De Su

on porta so

moines pass

es et des can

nt arrivés po

à l'église de l

êque avait mi

d'être enter

eu jusque-làs

a au-dessus d

que. Les hahi

effets de l'in

incursion d

s maux infini

mur aux habi

barbares. La

a d'un succe

on élut Fél

ce était mou

lisciples 1

église de Car

l'est sans an

ce, et habitait

nce de lettre

se à des que

s au baptêm

révenu par

tion du com

gin était con

Sa vie éta

arfait. Il ava

re un homm

ègles qu'il m

erre spiritu

rs de la gra

ôtre le recon

rue je suise

oit un miro

La troisième

de leur êtr

oi-même. L

nquième, de préférer les choses divines aux choses humaines.

sixième, de n'être pas trop juste, c'est-à-dire de ne pas exercer la stice avec trop de sévérité, mais de la tempérer par la douceur et r'a miséricorde. La septième, de se souvenir qu'il est chrétien.

noique cas règles soient claires par elles-mêmes, Ferrand ne laisse s de les développer avec une certaine étendue dans un style aisé, mple et concis. Cet opuscule mériterait d'être répandu parmi les ommes de guerre.

Le diacre Ferrand était si renommé pour sa doctrine, qu'Anatos, diacre de l'Église romaine, le consulta sur cette expression : n de la Trinité a souffert. Ferrand l'approuve, pourvu qu'auparant l'on explique bien la foi de la Trinité et de l'Incarnation, atin r'il ne semble pas que le Père ou le Saint-Esprit est celui qui a uffert; et il veut que l'on ajoute ou du moins que l'on soustende qu'il a souffert dans la chair. Il écrivit sur le même sujet dans le même sens à Sévère, avocat de Constantinople, qui l'avait alement consulté. Qui suis-je, dit-il, pour décider sur les choses outeuses? Si vous voulez entendre la vérité, interrogez principaleent le pontife du Siége apostolique, dont l'enseignement réunit la rité et l'autorité. Interrogez aussi plusieurs évêques en divers enoits du monde, que leur doctrine a rendus fameux. Pour nous, il ous suffit de répondre que nous croyons en un seul Dieu, Père, ls et Saint-Esprit. Père non engendré, Fils unique engendré du ère, Esprit-Saint procédant toujours du Père et du Fils. Tous les rits de Ferrand méritent d'être connus. Avec la saine doctrine, ils spirent une sincère humilité. Nous avons encore de lui une collecon de canons tirés des conciles tant d'Orient que d'Occident, ainsi ue des décrétales des Papes. C'est une des plus anciennes que l'on omaisse parmi les Latins. Elle est composée de deux cent trenteeux canons, dont toutefois il ne donne pas le texte entier, mais seument le sommaire et l'extrait, marquant, à la fin de chacun, de uels conciles il sont tirés, et s'ils se trouvent dans un seul ou dans usieurs. Il cite nommément les canons de Sardique sur les appeltions à Rome, que les évêques d'Afrique avaient oubliés au temps e saint Augustin 1.

Peu après la mort de saint Fulgence, le prêtre Eugippe, abbé un monastère auprès de Naples, écrivit au diacre Ferrand comme l'successeur du saint évêque dans la science. C'était pour lui souettre les objections récemment faites par un comte arien des Goths. ans sa réponse, dont or vient de retrouver le texte complet, Fer-

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 9, n. 59.

536 de l'ère ob

L'ouvrage le

anons qu'il ec

vait déjà que

nais elles éta

ommé Lauren

alone, il enefi

ques, mais

uthenticité. Il

ans le Code d

hapitres. Il y

raduisit d'un a

e Sardique et

nes. Ce recue

n particulier d

u pape saint

e, comprenan

ons, se trouve

uta, avec tout

écrétales de s

galement bien

outefois lui de

anons que le ja

e l'Église rom

rincipalement

mit dans la sie

érieurs, soit p

aint Clément,

enys, que nou

l'Eusèbe ; celle

es œuvres de sa

lhéodoret ; enti

Denys le Pet

Pères grecs. Ce

e premier qui ai

es années depu

ion. Il n'était pa

Joyant donc le

dée 248 de Dio

equatre-vingtu lieu du nom

outume de son

nom de Jésus-Cl

rand expose d'abord nettement l'hérésie arienne, et la réfute en de tail, et sommairement plusieurs autres, en particulier celle d'Eutchès, la plus récente. Il nous fait connaître incidemment un nomma Adventius, pour avoir envoyé de même un discours arien à sair Augustin, qui en fait une longue réfutation. Ferrand rappelle de nos veau que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il dit à la find sa lettre que Jésus-Christ, le prêtre éternel, a lui-même enseignei son Église à offrir tous les jours le sacrifice de la messe pour les nants, pour les morts et en mémoire des martyrs <sup>1</sup>.

Tandis que le diacre Ferrand se distinguait ainsi à Carthage, Scythe florissait à Rome même par le savoir et la piété. Nous vos lons parler de Denys, surnommé Petit à cause de sa taille. Il éu moine de profession et prêtre de l'Église romaine. Quoique Sevi de nation, dit son ami Cassiodore 2, il avait les mœurs et la polites des Romains. Il savait le grec et le latin, possédait si parfaitement ces deux langues, qu'il traduisait également, en lisant, le grece latin, et le latin en grec. Son application à l'étude de l'Écritm sainte lui en avait acquis une si grande intelligence, que, lorsqu'g lui demandait l'éclaircissement de quelque difficulté, il réponda sur-le-champ, quelque embarrassée que fût la question. Mais ce q lui faisait le plus d'honneur, c'est qu'il représentait dans sa vie tou la perfection qu'il avait apprise dans les livres saints. Entre ses ver tus, on remarquait surtout son affabilité à l'égard de tout le monde ne refusant point de se trouver dans les conversations des personn du siècle; mais il s'y faisait admirer par sa modestie, par sa re nue et par sa douceur. Son humilité était telle qu'il aurait cru fair un crime de se préférer aux derniers des serviteurs, quoiqu'il digne d'être honoré de la familiarité des princes. Il avait coutum de verser des larmes lorsqu'il voyait les gens du monde s'abando ner à des joies indiscrètes; mais il était mortifié sans singularité jeunant sans faire de reproches à ceux qui ne jeunaient point. Los qu'il mangeait, c'était toujours avec sobriété, usant des mets les plu communs. Sa doctrine était pure et conforme en tout aux règles de Pères. Cassiodore, qui connaissait son mérite, l'engagea à enseigne avec lui la dialectique, à quoi ils employèrent l'un et l'autre plusiem années. Mais cette occupation n'empêcha pas Denys de travaille divers ouvrages, qui ont été très-utiles à l'Église. Il mourut en odes de sainteté vers l'an 540. Cassiodore, de qui nous tenons ces détails espérait d'être aidé de ses mérites et de ses prières auprès de Dieu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scriptorum veterum nova Collectio, ab Angelo Maio, t. 3, p. 169-181.<sup>2</sup> Inst. divin. lect., c. 23.

. XLIV. - Dear a réfute en di r celle d'Eut ent un nomm rs arien à sain appelle de nos Il dit à la find me enseigné see pour les vi

Carthage, été. Nous vos a taille. Il étr uoique Scyt et la polites si parfaitemen int, le grece e de l'Écritu que, lorsqu'o , ii réponda n. Mais ce a ns sa vie tout Entre ses ver out le monde des personne , par sa rele urait cru fair , quoiqu'il fi vait coutum de s'abandon s singularité t point. Lors mets les plu aux règles de ea à enseigne utre plusieur le travailleri urut en ode ns ces détails

L'ouvrage le plus considérable de Denys le Petit est le recueil des anons qu'il composa, tant des conciles d'Orient que d'Occident. On vait déjà quelques traductions des conciles tenus chez les Grecs. nais elles étaient fort défectueuses. Pressé par un de ses amis. ommé Laurent, mais surtout par les instances d'Étienne, évêque de alone, il en mune nouvelle, commençant par les canons apostonues, mais wavertissant que plusieurs ne convenaient pas de leur uthenticité. Il mit ensuite ceux des conciles que l'on avait insérés ans le Code de l'Église grecque, qui comprenait cent soixante-cinq hapitres. Il y joignit les canons du concile de Chalcédoine, qu'il aduisit d'un autre exemplaire grec, et enfin les canons des conciles e Sardique et d'Afrique qui se trouvaient dans des collections lanes. Ce recueil fut reçu aux applaudissements de tout le monde, n particulier de Julien, prêtre du titre de Sainte-Anastasie, disciple u pape saint Gélase. Julien le pressa d'y ajouter une seconde pare, comprenant les décrétales des papes, qui, dans d'autres collecons, se trouvent délées avec les canons des conciles. Denys l'exéuta, svec tout le soîn qu'il lui fut possible, en commençant par les écrétales de saint Sirice. Les deux parties de cet ouvrage furent galement bien reçues. L'Église romaine s'en servit beaucoup, sans putefois lui donner une autorité publique. Quant au recueil de anons que le janséniste Quesnel a publié comme le code authentique e l'Église romaine, ce n'est qu'une collection particulière, usitée rincipalement dans les Gaules. Enfin, malgré tous ses soins, Denys mit dans la sienne plusieurs décrétales célèbres de Papes soit anérieurs, soit postérieurs à saint Sirice, comme les deux lettres de aint Clément, celles de saint Corneille, de saint Étienne et de saint lenys, que nous avons ou dans saint Cyprien ou dans l'histoire Eusèbe; celles de saint Jules et de saint Damase, qui sont parmi s œuvres de saint Jérôme, ou dans les histoires de Socrate et de héodoret ; entin plusieurs décrétales importantes de saint Léon.

Denys le Petit traduisit encore en latin plusieurs ouvrages des Pères grecs. Ce qui a surtout rendu son nom célèbre, c'est qu'il est e premier qui ait employé l'ère chrétienne, c'est-à-dire qui ait compté s années depuis la naissance de Jésus-Christ. Voici à quelle occaion. Il n'était pas moins savant en astronomie que dans la littérature. oyant donc le cycle pascal de saint Cyrille près de finir en l'andée 248 de Dioclétien, c'est-à-dire 531 de Jésus-Christ, il en fit un equatre-vingt-quinze ans pour continuer celui de saint Cyrille. Mais, u lieu du nom odieux de Dioclétien, que Cyrille avait mis suivant la outume de son temps et de son pays, Denys aima mieux mettre le om de Jésus-Christ, et compter les années de l'Incarnation, depusi



p. 169-185.

près de Dieu

laquelle il trouva que la première de son cycle était 532. Les chros logistes des derniers temps ont trouvé qu'il s'était trompé dans calcul, et l'opinion la plus commune est qu'il a reculé de quatre, la véritable année de l'Incarnation.

Cassiodore, l'ami et le collaborateur de Denys pour les science était alors un des principaux ministres du roi Athala Lequi, à a licitation, fit plusieurs actions de piété, de justice es sagesse. S les plaintes qu'on lui fit de ce qu'un juge séculier avait cité à sont bunal un diacre et un prêtre, il ordonna que toutes les affaites regardaient les clercs de l'Église romaine fussent portées devant Pape, qui serait chargé de donner des commissaires, ou de jugerla même le procès. Ce n'est que sur le refus du Pape que le plaide pouvait s'adresser au roi. Les paroles de ce rescrit sont remarqual de la part d'un prince arien. Nous sommes, dit-il, d'autant plus a devables à la divine majesté, que nous avons reçu d'elle de pl grands biens que le reste des hommes. Il est yai que nous ne por vons rendre à Dieu rien qui égale ses bienfaits Cependant, il va bien nous tenir compte de ce que nous faisons a faveur de ceux le servent. C'est pourquoi, ayant mûrement considéré l'honneur est dù au Siège apostolique, nous ordonnons que quiconque est mandeur contre un clerc de l'Église romaine se pourvoie d'aba devant le bienheureux Pape, afin que Sa Sainteté en ordonne 1. Il une autre ordonnance pour les appointements des professeurs grammaire, de rhétorique et de droit, dans laquelle il disait: Si m enrichissons les comédiens, qui ne servent qu'au divertissement, ne devons-nous pas faire pour ceux à qui nous sommes redevale de l'honnêté des mœurs, et par qui sont formés les esprits qui se vent d'ornement à la cour 2?

Le pape Boniface II était mort vers la fin de l'année 531. Pe avant sa mort, les évêques d'Afrique lui avaient envoyé une déput tion pour obtenir de lui une constitution qui obligeat l'évêque Carthage de faire toutes choses avec le conseil du Siége apostolique L'évêque de Carthage était alors Réparatus. Boniface eut pour su cesseur Jean II, surnommé Mercure, Romain de naissance, filsa Projectus et prêtre du titre de Saint-Clément, qui fut ordonné 22 janvier 532. Il paraît qu'il y eut à cette occasion bien des brigus Comme, par le malheur des temps, cette élection dépendait en gran partie de l'agrément du prince, des ambitieux mettaient tout en @ vre pour s'élever à cette dignité suprême. Jusqu'à quels excèsse po taient leurs cabales, on le voit par une lettre d'Athalaric au pa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassiod., 1. 8, epist. 24. - <sup>2</sup> Ibid., epist. 21. - <sup>3</sup> Lib. Pontif.



536 de l'ère cl ean lui-même vait implore uffisant plus Pendant qui

ues-uns, pro né des prom xposé publiq dier à cet abus ommune à to ntention était ape Boniface, uelque chose. btenir un évê e qui aurait é on palais de p les lettres, lo Pape, à condit uisque c'est ains, lorsqu'i ettres pour let nille sous ; ma ribuer au peti ortes de perse iter devant les ne élection, a u'on pourra Rome, le roi o monie seraient entrée du par

Cette ordoni contribution as aines au profit inevingtaine d mille francs ou d'un Pape ou d bas manqué de Tous les peu

1 Cassiod., l. 9,

prétoire à Cass

lui faisant par l

ongtemps à sat

v. XLIV. — Deli 32. Les chromo ompé dans se é de quatre se

ur les science Loqui, à sas sagesse. S it cité à sont les affaites rtées devanti ou de jugerla que le plaide t remarquab autant plus d'elle de pi e nous ne por endant, il w eur de ceux q é l'honneur q iconque est d urvoie d'abo ordonne 1. III professeurs disait: Sino rtissement, q nes redeval

nnée 531. Payé une députe de apostolique eut pour sur issance, fils de fut ordonné en des brigue dait en grand nt tout en æs excès se par alaric au pa

esprits qui 🛲

ean lui-même, qui, par le moyen d'un défenseur de l'Église romaine, vait imploré contre eux l'autorité royale, les censures de l'Église ne uffisant plus pour les réprimer.

Pendant qu'on cherchait un pontife au Siége apostolique, quelmes-uns, profitant de l'embarras des circonstances, avaient extorné des promesses sur les biens de l'Église, pour lesquelles on avait xposé publiquement en vente jusqu'aux vases sacrés. Pour remélier à cet abus, le roi écrivit au pape Jean une lettre qui devait être ommune à tous les patriarches ou métropolitains, portant que son ntention était qu'on observât un décret du sénat, fait au temps du ape Boniface, par lequel il était dit que, quiconque aurait promis uelque chose, par lui-même ou par une personne interposée, pour btenir un évêché, le contrat serait déclaré nul, avec restitution de e qui aurait été donné. Athalaric permet néanmoins aux officiers de on palais de prendre jusqu'à trois mille sous d'or pour l'expédition es lettres, lorsqu'il y aura de la difficulté touchant l'élection du Pape, à condition que les officiers riches n'en prendront rien du tout. uisque c'est du bien des pauvres. A l'égard des autres métropoliains, lorsqu'il sera nécessaire aussi d'expédier dans le palais des ettres pour leur élection, les officiers pourront prendre jusqu'à deux nile seus ; mais pour les simples évêques, on se contentera de disribuer au petit peuple cinq cents sous. Il permet encore à toutes ortes de personnes, pourvu qu'elles soient de probité connue, de iter devant les juges des lieux ceux qui auront reçu de l'argent pour me élection, accordant au délateur la troisième partie de la somme n'on pourra recouvrer. Par une autre lettre adressée au préfet de Rome, le roi ordonna que son édit et le décret du sénat contre la sinonie seraient gravés sur des tables de marbre que l'on placerait à entrée du parvis de Saint-Pierre 1.

Cette ordonnance, toute favorable qu'elle peraît, établissait une contribution assez forte sur l'Église romaine et les églises métropoliaines au profit des officiers du roi. Car, si le sou d'or valait encore une vingtaine de francs, comme autrefois, ils avaient à espérersoixante mille francs ou quarante mille s'ils venaient à embrouiller l'élection d'un Pape ou d'un métropolitain. Ce que, sans doute, ils n'auront pas manqué de faire dans l'occasion.

Tous les peuples souhaitaient depuis longtemps la préfecture du prétoire à Cassiodore. Athalaric l'éleva à cette dignité en 534, en ui faisant par lettres des excuses obligeantes de ce qu'il avait été si longtemps à satisfaire là-dessus les empressements de ses peuples. Il

<sup>1</sup> Cassiod., l. 9, epist. 15 et 16.

écrivit en même temps au sénat de Rome en ces termes : Il semble que nous ayons comblé de bienfaits ce grand sénateur qui possède toutes les vertus dans un souverain degré, qui est si riche par l'innecence et l'intégrité de ses mœurs, et qui est déjà rassasié d'honneux Cependant, si nous pesons son mérite, nous jugerons que nous de meurons encore redevables de toutes les dettes dont il semble que nous nous soyons acquittés. Car que peut-on donner en échange de toutes les obligations qu'on lui a, puisqu'il est la gloire de nos jour,

et qu'il a procuré tant de louanges à son prince?

Mais, tandis que les peuples et les rois mettaient leur confiance la sagesse de l'expérience de Cassiodore, lui seul, se défiant de se forces, écrivait au Pape et aux évêques pour demander le secoursé leurs prières et leur recommander les besoins de l'État. Sa lettre pape Jean est d'un fils à son père. Avertissez-moi, dit-il, de ce qu est à faire. Je souhaite faire le bien, même réprimandé. Une breis s'égare difficilement quand elle désire entendre la voix du pasteur. et on ne devient pas facilement vicieux quand on a un moniteur asidu. Je suis, à la vérité, le juge du palais; mais je ne cesserai poir d'être votre disciple; car alors nous administrons bien, quand nou ne nous écartons pas de vos règles. Ainsi, comme je désire être avent par vos conseils et aidé par vos prières, c'est à vous qu'il faudrase prendre s'il se trouve en moi quelque chose qui soit autrement qu'o ne voudrait. Ce siège, que tout l'univers admire, doit protéger ava une affection spéciale ceux qui lui sont spécialement affectionnés quoiqu'il ait été donné généralement au monde, il nous est cepes dant attribué par le lieu même.

Ce que Cassiodiore dit aux évêques n'est pas moins chrétien a moins poli. Comme vous êtes les vrais pères de mon âme, je vous prie d'indiquer un jeûne et de supplier le Seigneur qu'il prolongele vie de nos princes avec un règne florissant, qu'il diminue les ennemi de la république, qu'il donne des temps tranquilles et propres à lour son nom, atin qu'à vous il daigne me rendre aimable. Mais pour qu votre prière soit plus facilement exaucée, soyez attentifs à ceux que nous envoyons dans les charges. Ce que nous ignorons ne deit par nous être imputé. Que vos témoignages suivent leurs actions al que chacun puisse trouver la faveur ou la disgrâce, selon qu'il aun été loué ou accusé près de vous. Que l'évêque enseigne de manière que le juge ne puisse trouver de quoi punir. A vous est confiée l'a ministration de l'innocence. Car, si votre prédication ne cesse pas, faudra bien q us l'action pénale vienne à cesser. Je vous recommand donc ma digité sous tous les rapports, afin que nos actes soientair dés par les gensons des saints; entin, comme nous présumons per

de la puissan justo 1.

Nous avons montra encore et que, par un à la fois, dans sant subsister

Au mois de

une ambassad bien approuve donne de gran et à son respec qu'il insère n renfermait éta enseignée, et lui-même sépu Cette réponse insérée comme Justinien, ains

Outre le dés l'Orient, l'emp c'était l'obstina Nous avons vu misda d'impos nécessaire, cet prononcer sur le zèle intempe qu'une décisio calmer. Ses cr moines de Scy mètes de Const Christ n'est pas mère de Dieu. confession de Rome. Le Pape trine; mais, les mettre à sa con ce qu'ils en eus il pria toutefois veillance si à l'

<sup>1</sup> Cassiod., 1. 11

KLIV. - De to

é d'honneurs

jue nous de

il semble qu

n échange de

de nos jour.

confiance

défiant de sa

le secours de

. Sa lettre a

t-il, de ce qui

. Une brehi

du pasteur.

moniteur as

cesserai poin

, quand now

ire être aven

'il faudra s'e

rement qu'o

protéger ave

affectionnés:

as est cepen-

chrétien

Ame, je vots

il prolongel

e les ennemi

opres à lour

lais pour que

fs à ceux que

s no deit per

actions, di

on qu'il aun

e de manière

confiée l'ad

e cesse pas, i recommand

tes soient al ésumons per

de la puissance humaine, conseillez-moi familièrement ce qui est justo 4.

Nous avons déià vu dans le nortrait général de Cossindere qu'il so

Nous avons déjà vu dans le portrait général de Cassiodore qu'il se montra encore supérieur à la dignité suprême de préfet du prétoire, et que, par une générosité au-dessus de tout éloge, il soulagea tout à la fois, dans un temps de disette, et le prince et les peuples, en fai-

sant subsister les armées à ses propres dépens.

Au mois de juin 533, l'empereur Justinien envoya au pape Jean II une ambassade, avec sa profession de foi, qu'il le priait de vouloir bien approuver. Dans sa réponse, qui est du 28 mars 534, le Pape donne de grands éloges au zèle que Justinien témoignait pour la foi et à son respect pour le Saint-Siége. Il approuve sa confession de foi, qu'il insère même dans sa réponse, disant que la doctrine qu'elle renfermait était celle que tous les Pères et les Pontifes romains ont enseignée, et que quiconque en professe une contraire se déclare lui-même séparé de la sainte communion et de l'Église catholique. Cette réponse du Pape, y compris la profession de l'empereur, a été insérée comme une loi de l'empire dans le premier livre du Code Justinien, ainsi que nous l'avons déjà vu.

Outre le désir général de réprimer les hérésies qui troublaient l'Orient, l'empereur avait à sa démarche une raison particulière : c'était l'obstination de quelques moines acémètes de Constantinople. Nous avons vu quelques moines de Scythie vouloir forcer le pape Hormisda d'imposer brusquement à tous les fidèles, comme absolument nécessaire, cette proposition : Un de la Trinité a souffert. Sans se prononcer sur la proposition même, saint Hormisda blâma fortement le zèle intempestif et la turbulence des moines scythes. Il craignait qu'une décision précipitée n'augmentât les disputes au lieu de les calmer. Ses craintes n'étaient pas sans fondement. L'insistance des moines de Scythie poussa dans un excès opposé des moines acémètes de Constantinople. Ceux-ci allèrent jusqu'à soutenir que Jésus-Christ n'est pas un de la Trinité, et que Marie n'est pas proprement mère de Dieu. Justinien réfute expressément leur erreur dans sa confession de foi; il envoya même quelques-uns de ces moines à Rome. Le Pape fit tout son possible pour les ramener à la saine doctrine ; mais, les voyant opiniâtres dans l'erreur, il refusa de les admettre à sa communion, et les sépara de l'Église catholique, jusqu'à œ qu'ils en eussent embrassé la foi et condamné leurs égarements ; il pria toutefois l'empereur de leur accorder sa communion et sa bienveillance si à l'avenir ils voulaient revenir à l'unité de l'Église. A la

<sup>1</sup> Cassiod., l. 11, epist. 2 et 3.

fin de sa lettre, le pape Jean fait l'éloge des deux ambassadeurs, Hypace, archevêque d'Éphèse, et Démétrius, évêque de Philippes!

Après leur départ, Cassiodore et dix autres sénateurs prièrent le Pape de vouloir bien les instruire de ces difficultés qui troublaient l'Orient. Le Pape le fit par une lettre, où il leur communique la réponse qu'il avait faite à l'empereur. Justinien, notre tils, nous a marqué, dit-il, qu'il s'était élevé une dispute sur ces trois questions savoir : si Jésus-Christ, notre Dieu, peut être appelé un de la Trinité. c'est-à-dire une des trois personnes divines ; s'il a souffert en sa chair. la divinité demeurant impassible, et si la sainte Vierge doit être nommée proprement et véritablement mère de Dieu. Nous avons approuvé la foi de l'empereur catholique, et montré que ce qu'il a dit sur chacune de ces propositions est conforme à l'Écriture et aux Pères. Le Pape rapporte ensuite les passages de l'Ecriture et des Pères qui autorisaient ces propositions. Saint Augustin est le premier Père qu'il cite, disant que l'Église romaine en suit et observe la doctrine suivant les accrets de ses prédécesseurs. Après quoi il rapporte des témoignages de plusieurs anciens docteurs de l'Église, des deux saints Grégoire de Nazianze et de Nysse, de Proclus de Constantinople, de saint Cyprien, de saint Cyrille, de saint Léon, de Léporius et de Gélase. Il déciare ensuite que l'Église romaine a condamné les moines acémètes, qui ont paru évidemment dans l'erreur de Nestorius. C'est pourquoi, conformément au canon qui défend à un chrétien de parler ni de communiquer avec un excommunié, il avertit les sénateurs de ne pas leur parler et de n'avoir rien de commun 

Rome consulter le Pape comme leur père, et le Pape leur répondre comme à ses fils, et toutes les disputes se terminer ainsi en 00 cident.

En Orient, les choses ne se passaient point d'une manière aus simple ni aussi calme. L'an 530, l'empereur Justinien, qui gardal rarement la mesure convenable dans ce qu'il entreprenait, signifia aux païens et aux hérétiques qu'ils eussent à se convertir dans l'espace de trois mois, sous peine, aprèc ce délai, d'être exclus de charges publiques, de voir tous leurs biens confisqués, et d'être personnellement passibles de la peine capitale. Ce dernier point n'était au fond qu'une menace; mais les deux autres, surtout le second, s'exécutèrent à la rigueur; ce qui fit soupçonner que le zèle de Justinien n'était pas tout à fait désintéressé, puisqu'il devait profiter de la

dépouille des tiques, il les r

Le résultat et les païens, que semblant tanistes de Ph eut quelques se révoltèrent quante mille, rent dans Scy de Néapolis or l'évêque, mire Julien ayant p sence les jeux porté sur ses selon la coutui de le couronne dore, qui com riers à Constai de Sarrasins o lien, qui abanc ardeur, ils lui prirent et lui avec son diadè Les autres se de la Trachoni prisonniers, qu

La nouvelle temps que cell verneur de Pai dépouilla de s comte Irénée, fit un grand ca reux. Les habitulerent dans tingués, nomme u la plus grafaillirent le pay stantinople avec pératrice, lui pagresseurs, et q soufferts. Théo

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1746. - 2 Ibid., 1751.

dépouille des récalcitrants. Quant aux églises qu'il ôtait aux hérétiques, il les rendait aux catholiques.

Le résultat de cette mesure fut assez divers. Parmi les hérétiques et les païens, plusieurs se convertirent tout de bon, d'autres ne firent que semblant ; quelques-uns émigrèrent en pays étranger ; des montanistes de Phrygie se brûlèrent de désespoir dans leurs églises : il y eut quelques séditions. Parmi les Samaritains, ceux de la campagne se révoltèrent ouvertement, prirent les armes au nombre de cinquante mille, choisirent pour roi un brigand nommé Julien, entrèrent dans Scythopolis, dont ils brûlèrent les églises, s'emparèrent de Néapolis ou Samarie, où ils firent un horrible massacre, tuèrent l'évêque, mirent les prêtres en pièces et désolèrent tous les environs. lulien ayant pris possession de cette ville, y fit célébrer en sa présence les jeux du cirque. Un cocher nommé Nicéas, qui l'avait emporté sur ses concurrents, se présenta pour recevoir la couronne selon la coutume; mais Julien, apprenant qu'il était chrétien, au lieu de le couronner, lui fit trancher la tête au milieu du cirque. Théodore, qui commandait les troupes de la Palestine, envoya des courriers à Constantinople et rassembla ce qu'il avait de soldats. Un chef de Sarrasins ou d'Arabes se joignit à lui ; ils marchèrent contre Julien, qui abandonna Néapolis ou Naplouse. L'ayant poursuivi avec ardeur, ils lui livrèrent bataille, défirent entièrement son armée, le prirent et lui firent trancher la tête, qu'ils envoyèrent à l'empereur avec son diadème. Vingt mille Samaritains périrent dans ce combat. Les autres se sauvèrent sur le mont Garizim ou dans les montagnes de la Trachonite. Le chef sarrasin recut pour récompense vingt mille prisonniers, qu'il envoya vendre en Perse et en Éthiopie.

La nouvelle de la victoire arriva à Constantinople presque en même temps que celle de la révoite. L'empereur, irrité contre Bassus, gouverneur de Palestine, de ce qu'il n'avait pas prévenu ce désordre, le dépouilla de sa charge et le fit décapiter. Il envoya à sa place le comte Irénée, qui poursuivit les Samaritains dans les montagnes, en fit un grand carnage et condamna les autres à des supplices rigoureux. Les habitants de Scythopolis se vengèrent eux-mêmes; ils brûlèrent dans leur place publique un de leurs citoyens les plus distingués, nommé Sylvain, ennemi mortel des chrétiens, et qui avait eu la plus grande part aux cruautés exercées contre eux. Mais ils faillirent le payer. Le comte Arsène, fils de Sylvain, se rendit à Constantinople avec sa femme, qui, s'étant insinuée dans l'amitié de l'impératrice, lui persuada que les chrétiens de Palestine avaient été les agresseurs, et qu'ils s'étaient attiré eux-mêmes les maux qu'ils avaient soufferts. Théodora, toujours favorable au mauvais parti, agissait

t en sa chair, oit être nomis avons apce qu'il a dit 
riture et au 
riture et des 
n est le preet observe la 
quoi il rapl'Église, des 
de Constann, de Lépoa condamné

LIV. - De 519

nbassadeur

Philippes 1

s prièrent le

troublaient

mique la ré-

nous a mar-

is questions,

de la Trinité.

énateurs de ur réponde insi en Oc-

l'erreur de

défend à un

unié, il aver-

de commun

anière ausi
qui gardai
nait, signifia
ir dans l'ese exclus de
t d'être perpoint n'étai
t le second,
ièle de Justiprofiter de la

fortement sur l'esprit de Justinien, et l'inclinait à punir les chrétiens de Palestine des maux qu'on leur avait faits.

Les choses en étaient là, quand l'empereur reçut une lettre de Pierre, patriarche de Jérusalem, lui annonçant que l'illustre s int Sabas, la merveille du désert, venait de partir pour Constantinoph. Il avait alors quatre-vingt-treize ans. Il venait, au nom du patriarc'e et des évêques, demander à l'empereur une remise des impositions pour la première et la seconde Palestine, à cause du ravage des Samaritains. L'empereur, ravi d'apprendre l'arrivée du saint vieillard, envoya au-devant de lui ses galères, avec lesquelles sortirent le patriarche Épiphane de Constantinople, Hypace, métropolitain d'É. phèse, et un autre évêque nommé Eusèbe. L'ayant reçu dans son palais, il crut voir sur sa tête une couronne de lumière ; il courut se prosterner devant lui, lui baisa la tête et reçut sa bénédiction. Puis il le fit entrer chez l'impératrice Théodora, qui se prosterna de même et lui dit : Mon père, priez pour moi, afin que Dieu me donne un fils. Le bon vieillard lui répondit : Que le Dieu de gloire conserve votre empire dans la riété et dans la gloire! L'impératrice fut affligée qu'il ne lui eût point accordé sa demande; et quand il fut sorti, les Pères qui l'accompagnaient lui en demandèrent la raison. Il leur dit: Croyez-moi, mes Pères, il ne sortira point de fruit de ce ventre, de peur qu'il ne soit nourri de la doctrine de Sévère, et qu'il ne trouble l'Église encore plus que n'a fait Anastase.

Les saints abbés furent logés dans le palais, et saint Sabas, ayant rendu à l'empereur les requêtes des églises de Palestine, sa colères tourna contre les Samaritains, et il fit une constitution par laquelle il leur défendit d'avoir des synagogues, d'exercer aucune charge publique, de succéder les uns aux autres, ni de se faire des donations. Il ordonna même d'en faire mourir plusieurs, principalement les chefs et les séditieux. Arsène était du nombre ; mais il se cacha quelque temps, puis il eut recours à saint Sabas, qui était encore à Constantinople, et se fit baptiser avec tous les siens.

Quelques jours après, l'empereur envoya chercher le saint vieillard et lui dit: Mon père, j'ai ouï dire que vous avez fondé plusieurs monastères dans le désert; demandez tel revenu que vous voudre pour la subsistance des moines, afin qu'ils prient pour nous et pour notre empire. Le saint répondit : Ils n'ont pas besoin d'un tel revenu; leur partage est le Seigneur, qui, dans le désert, a fait pleuvoir le pain du ciel sur le peuple rebelle. Nous vous demandons seulement, pour les fidèles de Palestine, la décharge des impositions et le rétablissement des églises brûlées par les Samaritains; un secours pour les chrétiens, qui ont été pillés et réduits à un petit nombre : d'éta-

blir un hôpit l'église de la fin, à cause d dans le déser qu'en récomp frique, Rome seurs ont per le fit mettre à 531, saint Sal de la même a

à 536 de l'ère c

Quant à l'é embrouillée i chassa l'hérét évêque cathol ment dans la chose. Or, on Seulement les le patriarche égyptiennes or ennemi du ce succédèrent I Maintenant, 1 sonnages, ou core 2.

Que, si à c évêques d'Ale église même. paraissent avo deux sectes, c tioche, étant r vait dire que le Sévère répond ment ce serait fantastique et était juste. Or réfugié en un tychès, dit : L car, si nous di tinction entre l

<sup>1</sup> Vita Sab. ap t. 5, junii. Hist. c

les chrétiens

li eltre de lin, à ce dans le restantino ple. lu patriarc e impositions vage des Satirt vieillard, tirent le papolitain d'Écua dans son le fit un l'église fin, à ce dans le qu'en refrique, seurs ou le fit me 531, sai de la m Quan embrou

LIV. - De 519

diction. Puis rna de même conne un fils. enserve votre affligée qu'il rti, les Pères Il leur dit: ce ventre, de

'il ne trouble

; il courut se

Sabas, ayant, sa colèrese par laquelle e charge puses donations palement les e cacha quel ncore à Con-

e saint vieildé plusieurs
rous voudrer
nous et pour
n tel revenu;
t pleuvoir le
s seulement,
ns et le rétadecours pour
mbre ; d'éta-

blir un hôpital à l'érusalem pour les malades étrangers; d'achever l'église de la Mère-de-Dieu, commencée par le patriarche Élie; enfin, à cause des incursions des Sarrasins, de faire bâtir une forteresse dans le désert, au-dessous des monastères que j'ai fondés. Je crois qu'en récompense de ces cinq œuvres, Dieu ajoutera à vos états l'Afrique, Rome et le reste de l'empire d'Honorius, que vos prédécesseurs ont perdu. Justinien lui accorda tout ce qu'il avait demandé et le fit mettre à exécution. De retour en Palestine au mois de septembre 531, saint Sabas y mourut paisiblement dans sa laure le 5 décembre de la même année 1.

Quant à l'église d'Alexandrie, l'histoire de ses évêques est bien embrouillée à cette époque. Nous avons vu que l'empereur Justin chassa l'hérétique Sévère d'Antioche, et le fit remplacer par un évêque catholique. Comme l'église d'Alexandrie se trouvait absolument dans la même position, naturellement il dut y faire la même chose. Or, on ne trouve point de renseignements précis à cet égard. Seulement les actes du martyr saint Aréthas nomment Astérius, le patriarche catholique d'Alexandrie sous Justin. Les chroniques égyptiennes ou coptes disent que l'empereur ayant éloigné Timothée, ennemi du concile de Chalcédoine, lui substitua Apollinaire, à qui succédèrent Paul, Zoïle et un autre Apollinaire, tous catholiques. Maintenant, le premier Apollinaire et Astérius, est-ce deux personnages, ou le même sous deux noms différents? On ne sait encore?

Que, si à cette époque il y a de l'incertitude dans l'histoire des évêques d'Alexandrie, il y avait encore plus de confusion dans cette église même. Outre les catholiques, il y avait les eutychiens. Ceux-ci paraissent avoir été en plus grand nombre; mais ils étaient divisés en deux sectes, dont voici l'origine. Sévère, le faux patriarche d'Antioche, étant réfugié à Alexandrie, un moine lui demanda si on devait dire que le corps de Jésus-Christ fût corruptible ou incorruptible. Sévère répondit que les Pères l'avaient reconnu corruptible : autrement ce serait nier la vérité de sa passion et lui donner un corps fantastique et imaginaire, comme les manichéens. Le raisonnement était juste. On proposa la même question à Julien d'Halicarnasse, réfugié en un autre lieu d'Égypte; et lui, suivant les principes d'Eutychès, dit : Le corps de Jésus-Christ a toujours été incorruptible; car, si nous disons qu'il était corruptible, nous admettons une distinction entre le corps de Jésus-Christ et le Verbe de Dieu, et par

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Sab. apud Sur. — <sup>2</sup> Bibl. orient. d'Assemanl, t. 1, p. 382. Acta SS. t. 5, junii. Hist. chronol. patriarch. Alex., p. 56-59.

conséquent deux natures dans le Christ. Et pourquoi donc alors combattons-nous le concile de Chalcédoine? Ce raisonnement était également juste, également sans réplique. La conclusion naturelle de tous les deux, c'est que, pour éviter l'erreur des manichéens, il faut embrasser la vérité catholique et confesser en Jésus-Christ deux natures.

Ni Sévère ni Julien ne tira une conclusion aussi simple. Mais, chacun voulant soutenir son opinion, ils écrivirent l'un contre l'autre, el leurs écrits divisèrent de plus en plus le peuple d'Alexandrie. On nomma les sectateurs de Sévère corrupticoles, c'est-à-dire adorateurs du corruptible, et ceux de Julien incorruptibles ou phantasiastes. Un diacre d'Alexandrie, nommé Thémistius, fit un schisme particulier, se séparant de la communion même du patriarche eutychien, Timothée, qui favorisait tantôt un parti, tantôt l'autre. Timothée étant mort, il y eut deux évêques eutychiens, un de chaque secte. L'impératrice Théodora, qui tenait secrètement à ces erreurs, fit bannir l'un et maintenir l'autre. Mais le grand nombre était pour le banni, qui se nommait Gaïen, de la secte des phantasiastes. Les deux partis en viarent plusieurs fois aux mains, et il y eut beaucoup de personnes tuées de part et d'autre. Enfin le protégé de Théodora, qui se nommait Théodose, du parti des corrupticoles, fatigué de ces séditions, vint à Constantinople, où l'impératrice le fit traiter avec honneur, promettant à l'empereur qu'il recevrait le concile de Chalcédoine Mais, comme il persistait à le refuser, il eut ordre de sortir de Constantinople, et demeura comme exilé à deux lieues de la ville 4,

Cependant l'empereur Justinien, voulant ramener à l'unité de l'Église les partisans de Sévère, fit venir à Constantinople six évêques de son parti et six évêques catholiques pour entrer amiablement en conférence. Ils s'assemblèrent dans une salle du palais, avec un petit nombre de prêtres; Hypace, métropolitain d'Éphèse, le même que l'empereur envoya peu après à Rome, porta la parole au nom des évêques catholiques, qui se trouvèrent réduits à cinq, le sixième étant tombé malade.

Profitant d'un écrit que les sévériens avaient présenté à l'empereur, Hypace leur demanda: Dites-nous donc quelle opinion vous avez d'Eutychès? Les sévériens répondirent: Nous le tenons pour hérétique, ou plutôt pour hérésiarque. — Et quelle opinion avervous de Lioscore et du second concile d'Éphèse, qu'il a assemblé! — Nous les tenons pour orthodoxes. — Mais si vous condamne Eutychès, comment justifiez-vous Dioscore et son concile, qui out

a 536 de l'ère el justifié Eutych pénitence. — vous? — Com ne savaient qu'ave tre lui à Const Eusèbe.

A la fin, Hy
qu'Eutychès fi
que. Donc, ajo
le condamner.
concile eurent
il poursuivit : I
les injustices of
D'où Hypace of
Chalcédoine. I
l'assembler; la
remit à l'exami

Les sévériens innové dans la : en Jésus-Christ Cyrille d'Alexa natures il s'étai incarné. A ce p dont les unes é autorité incerta L'évêque Hypa Pères bien con une nature du tures la divine raison : De mêi dant il y subsist dent, savoir, la du corps.

Les sévériens doret et d'Ibas Maris. Hypace r ait été publiée d de travailler à la d'Icône. Et tout près qu'il eut au Eutychès eux-n

<sup>1</sup> Liberat., c. 20.

alv. — De sié c alors comnt était éganaturelle de Sens, il faut Christ deux

. Mais, chae l'autre, et xandrie. Oa e adorateurs asiastes. Un particulier, hien, Time-10thée étant cte. L'impé bannir l'un banni, qui ix partis en e personnes jui se noms séditions c honneur, halcédoine.

ville 4.

L'unité de six évêque ablement en vec un petit e même que au nom des le sixième

tir de Con-

à l'empepinion vous enons pour sinion avezassemblé! condamnes ile, qui on justifié Eutychès? — Peut-être qu'ils l'ont justifié comme ayant fait pénitence. — Mais, s'il a fait pénitence, pourquoi l'anathématisez vous? — Comme cette réplique embarrassait les sévériens et qu'ils ne savaient que répondre, l'évêque Hypace ajouta: Il s'est si peu repenti, qu'avant même qu'on eût achevé de lire les actes faits contre lui à Constantinople, ils l'ont justifié, et condamné Flavien et Eusèbe.

A la fin, Hypace résuma la discussion en ces termes: Dites-vous qu'Eutychès fût catholique ou érétique? Ils répondirent: Hérétique. Donc, ajouta-t-il, Eusèbe eut raison de l'accuser, et Flavien de le condamner. Ils en convinrent. Hypace continua: Dioscore et son concile eurent donc tort de le recevoir? Ils en convinrent encore; et il poursuivit: Il fallait donc un autre concile universel pour corriger les injustices de celui de Dioscore? Ils reconnurent qu'il le fallait. D'où Hypace conclut qu'il était donc juste d'assembler le concile de Chalcédoine. Les sévériens dirent: Il était juste et nécessaire de l'assembler; la question est de savoir si la fin a été aussi juste. On remit à l'examiner dans la conférence du second jour.

Les sévériens y objectèrent que le concile de Chalcédoine avait innové dans la foi en décidant que les deux natures étaient distinctes en Jésus-Christ après l'union, soutenant qu'il fallait dire, avec saint Cyrille d'Alexandrie et les évêques ses prédécesseurs, que de deux natures il s'était fait, après l'union, une nature du Verbe de Dieu incarné. A ce propos, ils alléguèrent un grand nombre de pièces, dont les unes étaient fausses, les autres interpolées, d'autres d'une autorité incertaine, comme les écrits de saint Denys l'Aréopagite. L'évêque Hypace leur opposa les écrits authentiques et sûrs de Pères bien connus, particulièrement de saint Cyrille, qui, en disant une nature du Verbe incarné, n'a pas moins distingué les deux natures la divine et l'humaine. Hypace aurait pu ajouter cette comparaison : De même que la nature de l'homme est une, et que cependant il y subsiste deux natures distinctes et qui jamais ne se confondent, savoir, la nature spirituelle de l'âme et la nature matérielle dictions of the term of the committee of the contra

Les sévériens incidentèrent beaucoup sur l'admission de Théodoret et d'Ibas au concile de Chalcédoine, et sur la lettre d'Ibas à Maris. Hypace répondit, après autres choses : Encore que cette lettre ait été publiée du vivant de saint Cyrille, elle ne l'a point empêché de travailler à la paix, comme il le témoigne dans sa lettre à Valérien d'Icône. Et toutefois, le concile de Chalcédoine n'a reçu Ibas qu'après qu'il eut anathématisé Nestorius et sa doctrine. Nestorius et Eutychès eux-mêmes eussent été reçus s'ils avaient renoncé à leurs

erreurs. Le concile de Chalcédoine a donc traité Ibas et Théodorel plus rigoureusement que n'avait fait saint Cyrille pour se réconcilier avec eux; car cet évêque avait seulement exigé qu'ils consentissent à la condamnation de Nestorius et à l'ordination de Maximien de Constantinople, tandis que le concile les a obligés d'anathématiser publiquement Nestorius. Les sévériens ayant paru satisfaits de cette réponse, on leva la séance.

Le troisième jour, l'empereur assista à la conférence avec le sénat et le patriarche Épiphane. Ayant fait asseoir les évêques, il les exhorta à la paix avec une douceur dont ils furent charmés. Les sévériens lui firent entendre secrètement que les catholiques ne confessaient pas que Dieu eût souffert dans sa chair, ni que celui qui a souffert fût un de la Trinité, ni que les miracles et les souffrances fussent de la même personne. L'empereur ayant interrogé sur cela les évêques, Hypace répondit : Seigneur, nous confessons, ou plutôt l'Église catholique et apostolique, votre mère, confesse que les souffrances et les miracles appartiennent à la même personne de Jésus-Christ, mais non à la même nature. Selon la doctrine des saints Pères, la chair est passible, la divinité impassible. Il est un de la Trinité selon la nature divine, et un d'entre nous selon la chair; il est consubstantiel au Père selon la divinité, et à nous selon l'humanité.

Après la conférence du troisième jour, l'empereur fit venir une quatrième fois les évêques dans son palais. Il leur parla à tous, leur témoignant avec quelle ardeur il désirait leur réunion. Mais des six évêques sévériens, il n'y eut que Philoxène de Dulichium qui se laissa persuader. Il fut suivi d'un bon nombre d'entre les clercs et les moines qui les avaient accompagnés, et qui s'en retournèrent avec joie à leurs églises et à leurs monastères, après avoir été admis à la communion de l'Église catholique. Quelques-uns, parlant en syriaque, disaient aux évêques orthodoxes : Les sévériens nous ont séduits, et nous en avons séduit plusieurs autres ; car ils nous disaient que le Saint-Esprit s'était retiré des églises et du baptême des catholiques comme aussi de leur communion. Mais nous espérons, par la grâce de Dieu, ramener la plupart de ceux que nous avons. trompés. Telle fut la fin de la conférence de Constantinople, dont nous n'avons point les actes, mais une relation abrégée et fidèle dans une lettre d'Innocent, évêque de Maronie, un des six évêques catholiques, à un prêtre nommé Thomas 1.

Tandis que l'Orient voyait multiplier les disputes, l'Occident voyait

526 de l'ère chr ultiplier les sa eurir presque issaient après anôtre des Fra eize ans, et a n pleine santé es héritiers l'ég gricole, ses ne à celle de La n faire des ca eims : Je vou lodovic (Clovis i je veux qu'oi rai exécuter omme ce calic onna qu'on y ase de l'église t la transsubst usqu'au temps rançon des eveu, une vigr es fêtes et les e rêtres et aux d eveux d'en doi e l'église de La ours pour les c iècles suivants tait fort riche e usqu'à quatre-Un jour le sai on grand âge, ispute et dans le s'y rendre, e e levèrent pour ur son siége pa roportionnée à ontre l'erreur, rien allait répo t, sans pouvoir aint évêque por

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1763.

Labbe, t. 4, B

et Théodoret e réconcilier asentissent à nien de Conatiser publide cette ré-

e avec le sééques, il les nés. Les séues ne conc celui qui a souffrances ogé sur cela ns, ou pluesse que les personne de loctrine des Il est un de on la chair; selon l'hu-

t venir une à tous, leur Mais des six nium qui se les clercs et etournèrent ir été admis parlant en as nous ont ils nous diaptême des s espérons. nous avons. tople, dont ée et fidèle six évêques

dent voyait

pultiplier les saints. La Gaule, en particulier, devenue France, voyait eurir presque partout de saints évêques et de saints moines qui issaient après eux des imitateurs de leurs vertus. Saint Remi. anôtre des Francs, mourut le 13 janvier 533, âgé de quatre-vingteize ans, et après soixante-quatorze ans d'épiscopat. Étant encore n pleine santé, il fit un testament que nous avons, et où il institue es héritiers l'église de Reims, Loup, évêque de Soissons, et le prêtre gricole, ses neveux. Entre autres choses, il lègue à l'église de Reims tà celle de Laon un grand vase d'argent pesant dix-huit livres, pour n faire des calices et des patènes. Il ajoute, parlant à l'église de eims : Je vous lègue aussi un autre vase que m'a donné le roi lodovic (Clovis) de glorieuse mémoire, que j'ai levé des sacrés fonts, je veux qu'on en fasse un ciboire et un calice sculptés : ce que je rai exécuter par moi-même, si le Seigneur me conserve la vie. omme ce calice devait servir pour la communion du peuple, il oronna qu'on y gravât trois vers latins, qu'il avait fait mettre sur un ase de l'église de Laon, cu qui expriment la foi en la présence réelle. la transsubstantiation. Le calice se conserva dans l'église de Reims ısqu'au temps d'Hincmar, où il fut fondu pour payer aux Normands rançon des captifs. Saint Remi donne au prêtre Agricole, son eveu, une vigne, à la charge de faire pour lui une offrande à l'autel s fêtes et les dimanches, et de donner tous les ans un festin aux rêtres et aux diacres de l'église de Reims. Il charge un autre de ses eveux d'en donner aussi un tous les ans aux prêtres et aux diacres e l'église de Laon. Cette dévotion de fonder des festins à certains ours pour les chanoines et pour les moines devint fort au goût des ècles suivants. On voit, par le nombre des legs, que saint Remi tait fort riche en terres et en esclaves ; car il nomme de ces derniers squ'à quatre-vingt-quatre, dont il affranchit un grand nombre 1. Un jour le saint évêque de Reims fut invité à un concile, malgré on grand âge, pour y confondre un évêque arien, fort versé dans la ispute et dans les subtilités de la dialectique. Remi ne manqua pas e s'y rendre, et, dès qu'on le vit entrer, tous les Pères du concile e levèrent pour lui faire honneur. L'évêque arien fut le seul qui resta ur son siége par mépris; mais Dieu lui réservait une humiliation roportionnée à son orgueil. Saint Remi ayant fait un beau discours ontre l'erreur, tout le monde était dans l'attente de ce que l'évêque rien allait répondre ; mais il perdit à l'instant l'usage de la parole, t, sans pouvoir proférer un seul mot, il alla se jeter aux pieds du aint évêque pour confesser son péché et ses erreurs par ses gémisse-

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, Bibl. nov., p. 806.

ments et ses larmes. Alors le saint lui dit: Au nom de Jésus-Chris, Notre-Seigneur, vrai Fils de Dieu, si vous le croyez ainsi, parlez « confessez ce que l'Église catholique croit de lui. Aussitôt le superbhérétique, devenu humble et fidèle, recouvra l'usage de la parole « confessa distinctement la foi de la Trinité et de l'Incarnation. Sain Remi, au lieu de s'applaudir, ne fit servir cet événement qu'à montrer aux évêques qu'on ne doit jamais rebuter les plus grand pécheurs, puisque le Seigneur avait autorisé par un miracle la péntence de cet arien 1.

Peu de temps après que saint Remi eut fait son testament, il perdi la vue. Cette affliction redoubla sa ferveur et acheva de le détache de la terre ; mais il eut la consolation de recouvrer l'usage des yen avant sa mort. Saint Sidoine et saint Grégoire de Tours font un grand éloge de son éloquence et de son érudition. Il avait de dignes amis L'histoire en cite un, nommé Anatole, qui fonda de ses biens jusqu'i douze hôpitaux. Il eut pour successeur dans le siége de Reims saint Romain, abbé de Mantenai près de Troyes. Il avait formé plusieur disciples qui se distinguèrent par la sainteté de leur vie. Le saint abb Thierri fut le plus célèbre. C'était le fils d'un voleur, mais tellement prévenu de la grâce divine, qu'ayant été engagé malgré lui dans la liens du mariage, il persuada à sa femme de garder l'un et l'autrel continence. Il se retira dès lors auprès de saint Remi, et, sous sa di rection, bâtit auprès de Reims un monastère où il assembla en per de temps une fervente communauté. Ayant reçu l'ordre de la prêtris, il travailla avec zèle à la conversion des âmes, et particulièrement celle de son père, qui de voleur se fit moine.

Un jour que le saint abbé passait avec saint Remi, en chantant de psaumes, près d'un lieu de débauche, hors de la ville, plein de femmes prostituées, la voix lui manqua tout à coup. La même chos lui étant arrivée au retour, saint Remi lui en demanda la cause. Il répondit que c'était la douleur de voir des âmes se perdre ainsi preque sous les yeux de leur évêque, et il lui conseilla de changer ce lieu infâme en un monastère de veuves et de repenties, où ces malheureuses pourraient se retirer. Saint Remi exécuta ce conseil 2.

Le disciple ne survécut pas longtemps au maître. Saint Thiem mourut le premier jour de juillet, vers l'an 533, après s'être rendu célèbre dans le royaume d'Austrasie par un grand nombre de mircles. Le roi de Metz, Thierri ou Théodoric, ayant appris sa mort, se rendit en diligence à son monastère, et voulut lui-même porter le cors

Isqu'au lieu de lisqu'au lieu de lissance que de lissance que de l'ermigni à son Une princessa constance de gnait dans la oi des Francs, lia rien pour le la ses menace u plutôt il con u'elle allait à isqu'au sang.

délivrer 1.

En passant

tlui offrit cinc evoir, et dit au ui les distribue uffit de prier le llez, vous rem t donner l'arge uerr, il ferait ieillard. La pr ieux et pilla le nent par Theud yant été assass u'on ne venge e son peuple 2. e son royaum avoir: soixante Évangiles, le 1 œur Clotilde m u'elle avait sou nterré auprès i A son retour Cusice : c'est ce ueux. La pauv

Percy. Il servit Iombre des moi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flodoard, l. 1, c. 16. — <sup>2</sup> Ibid. l. 1, c. 24. Histoire de l'Église gallicam, l. 5.

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1.

e Jésus-Chris, insi, parlez e itôt le superbe le la parole e rnation. Sain ent qu'à mons plus grand liracle la pén-

XLIV. - De sp

ment, il perdi de le détache sage des yeu font un grant e dignes amis, biens jusqu'i e Reims sain emé plusieun Le saint abbi nais tellement ré lui dans laun et l'autre la et, sous sa diembla en per

chantant des ille, plein de a même chose la la cause. Il dre ainsi preshanger ce lieu ces malheuseil<sup>2</sup>.

de la prêtrise

culièrement !

Saint Thieri s'être rendu bre de miras sa mort, s orter le corps

lise gallicam

squ'au lieu de la sépulture. Ce n'était pas moins un acte de reconsissance que de piété. Ce prince, qui était en danger de perdre un il, avait été guéri par cet abbé, et il donna pour ce sujet la terre de ermigni à son monastère.

Une princesse du sang de Clovis se distinguait à cette époque par a constance dans la foi catholique. Amalaric, roi des Visigoths, qui ignait dans la Septimanie et en Espagne, avait épousé une fille du pi des Francs, nommée Clotilde comme sa mère. Le roi goth n'oulia rien pour l'engager dans l'arianisme. Elle résista à ses caresses à à ses menaces. Il en vint aux mauvais traitements : il permettait u plutôt il commandait de lui jeter de la boue et des ordures lors-u'elle allait à l'église. Enfin il la frappa lui-même plusieurs fois squ'au sang. Alors elle envoya un mouchoir teint de son sang à on frère Childebert, roi de Paris, qui se mit aussitôt en marche pour délivrer 1.

En passant par le Berri, il visita un saint ermite nommé Eusice, lui offrit cinquante pièces d'or. Le saint homme refusa de les reevoir, et dit au roi : Pourquoi me les offrir? donnez-les à quelqu'un ui les distribue aux pauvres. Pour moi, je n'en ai pas besoin; il me uffit de prier le Seigneur pour la rémission de mes péchés. Il ajouta: llez, vous remporterez la victoire et ferez à votre volonté. Childebert t donner l'argent aux pauvres, et il promit que, s'il revenait vainuerr, il ferait bâtir en ce lieu une église pour la sépulture du saint ieillard. La prédiction fut accomplica Childebert fut partout victoieux et pilla les trésors d'Amalaric, qui fut tué en fuyant, apparemnent par Theudis. son successeur; car ce nouveau roi des Visigoths, yant été assassiné quelques années après, recommanda instamment u'on ne vengeât pas sa mort, parce qu'il avait tué lui-même le chef e son peuple 2. Childebert revint triomphantet distribua aux églises e son royaume les vases sacrés qui se trouvèrent dans le butin, avoir : soixante calices, quinze patènes, vingt couvertures de livres Évangiles, le tout d'or pur et garni de pierres précieuses. Mais sa œur Clotilde mourut en chemin, sans doute des mauvais traitements n'elle avait soufferts pour la religion. Son corps fut porté à Paris et nterré auprès de celui de Clovis, son père.

A son retour, le roi Childebert fit bâtir un monastère à saint dusice : c'est celui de Celle en Berri. Eusice était originaire de Périueux. La pauvreté avait obligé ses parents de le vendre à l'abbé de Percy. Il servit quelque temps le monastère, où, ayant été reçu au lombre des moines, il fut élevé à la prêtrise, et obtint la permission

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 8, c. 10. - <sup>2</sup> Ibid., De Glor. conf., c. 82.

536 de l'ère chi

a chute. Qui le

nais plusieurs

leric; car il éti

erdre l'Auver

ant qu'il était

énateur d'Auv

venir s'empar

le la ville. Ma

on frère Theu

onc l'Auvergn

lotilde, ainsi q

Peu après,

ourgogne, don

t occupait la m

utun. Thierri

'y aller. Mais l

e veux pas alle

t nous aimons

épondit : Suive

e l'or et de l'an

'allez pas avec

ire sa volonté.

oute la Bourgo

uvergne, rava

vec la résolutio

tait saint Quint

oupeau que de

ux jeûnes et à

es processions

econnut bientô

nent épouvanté

perdu le long

rit occasion de

ailles de cette ôtés par des bo

aints qui les er

voir un grand promettez de ne

e roi suivit ce c

de se retirer dans quelque lieu solitaire; mais sa vertu et ses min. cles lui attirèrent des disciples. Un jour il guérit un de ses voisins la flèvre quarte. Celui-ci, s'en retournant, aperçut deux ruche d'abeilles que les clercs du saint homme avaient placées sur un arbre Il lui prit envie de les voler. Il vint donc de nuit avec un complie. et monta sur l'arbre pour lui descendre les paniers. Mais, dans e moment, le complice vit arriver le saint même, et prit la fuite sant rien dire. Le voisin, qui était sur l'arbre, descendit un panier, qui saint Eusice prit de ses mains et posa par terre. Mais quand il voulg descendre le second, le bon vieillard lui dit : En voilà assez pour le coup, mon fils ; réservez l'autre pour qui l'a fait. A ces mots, k voleur, épouvanté, se jette en bas. Eusice l'ayant conduit à sa cellule Pourquoi, dit-il, avez-vous écouté les suggestions du démon? n'avevous pas reçu hier chez moi la bénédiction du Seigneur? Si vous m'aviez demandé du miel, je vous en aurais donné sans peine. Enfa il lui en donna un rayon, et le laissa aller, en disant: Prenez gard de recommencer, car le vol est l'argent de Satan. Saint Léonard în le successeur de saint Eusice dans le gouvernement du monastère Celle 1.

Les fils de Clovis, Theuderic ou Thierri, roi de Metz, Clotaire, n de Soissons, et Childebert, roi de Paris, professaient la vraie religio et honoraient généralement ceux qui la pratiquaient; mais ils nels pratiquaient pas toujours eux-mêmes : leur politique n'avait guès d'autre règle que leur intérêt, et plus d'une fois la férocité et la perfidie du barbare l'emportèrent sur la justice et l'humanité. En cela au reste, ils ne différaient pas des rois de leurs temps. Ainsi, trois frères s'étaient partagé le royaume de Thuringe : Baderic, Hermanfride et Berthaire. Hermanfride tua Berthaire, qui laissa une jeun orpheline nommée Radegonde. Pour se défaire également de Badem il fit dire à Thierri de Metz : Si vous le tuez, vous aurez la moitié de pays. Ravi de cette nouvelle, Thierri joignit Hermanfride avec un armée. Baderic fut défait et tué; mais Hermanfride ne tint pass promesse. Pour se venger, Thierri appelle Clotaire à son secours, d rentre en Thuringe, où l'armée d'Hermanfride est complétement défaite. Clotaire eut parmi ses captifs Radegonde, fille de Berthain Mais Thierri chercha, sans y réussir, à tuer Clotaire lui-même. De retour dans son domaine, il invita Hermanfride à venir le voire toute assurance; et de fait il le combla d'honneurs et de présents Mais un jour qu'ils étaient à causer ensemble sur les remparts de Tolbiac, Hermanfride fut jeté par-dessus la muraille, et mourut

olbiac, Hermanfride fut jeté par-dessus la muraille, et mourut de ersonne dans un france de Glor. conf., c. 82. Isid. Hist. Goth.

XLIV. - De Sis u et ses mira ses voisins de t deux ruches s sur un arbre c un complice Mais, dans o it' la fuite sans ın panier, qu quand il voula assez pour l ces mots, nit à sa cellule: émon? n'aver neur? Si vous

s peine. Enfa

Prenez gard

nt Léonard fu

monastère de

, Clotaire, ni vraie religion mais ils nel n'avait guèn ocité et la pernité. En cela s. Ainsi, troit eric, Herman ssa une jeux nt de Baderic z la moitié du ide avec un ne tint pass on secours, d omplétement de Berthaire ui-même. D nir le voire de présents remparts de

et mourut de

a chute. Qui le jeta ainsi, dit Grégoire de Tours, nous l'ignorons : nais plusieurs assurent que c'était une fourberie manifeste de Theueric; car il était très-rusé à faire de ces tours. Il faillit lui-même erdre l'Auvergne, qu'il avait conquise du vivant de son père. Penant qu'il était en Thuringe, le bruit ayant couru qu'il était mort, un énateur d'Auvergne, nommé Arcade, invita Childebert, roi de Paris, venir s'emparer du pays, et de fait lui ouvrit par trahison une porte e la ville. Mais à peine Childebert y fut-il entré, qu'il apprit que on frère Theuderic était revenu bien vivant de Thuringe : il quitta onc l'Auvergne, et marcha contre Amalaric, au secours de sa sœur lotilde, ainsi que nous l'avons vu 1.

Peu après, Childebert et Clotaire entreprirent de reconquérir la ourgogne, dont Gondemare, frère de saint Sigismond, avait repris t occupait la meilleure partie ; et ils allèrent mettre le siége devant utun. Thierri de Metz, qu'ils avaient appelé à leur secours, refusa y aller. Mais les Francs, qui étaient de son côté, lui dirent : Si tu e veux pas aller avec tes frères en Bourgogne, nous t'abandonnons, t nous aimons mieux les suivre. Les voyant si peu fidèles, il leur épondit : Suivez-moi en Auvergne ; c'est là que je vous ferai avoir e l'or et de l'argent, et tout ce que vous pouvez désirer: seulement allez pas avec eux. Gagnés par ces promesses, ils promirent de ire sa volonté. Ainsi, pendant que ses deux frères s'emparent de pute la Bourgogne, après avoir mis en fuite Gondemare, il entra en uvergne, ravagea tout le pays, et mit le siége devant la capitale, vec la résolution d'en raser les murailles, et de bannir l'évêque, qui tait saint Quintien. Ce bon pasteur, plus alarmé du danger de son oupeau que de la disgrâce dont il était menacé lui-même, eut recours ux jeûnes et à la prière. Il passait les nuits avec son clergé à faire es processions autour des remparts en chantant des psaumes. On econnut bientôt l'effet de son intercession. Le roi Thierri fut telleient épouvanté d'un songe, qu'il sauta de son lit et courut tout perdu le long du grand chemin. Hilpingue, un de ses officiers, en rit occasion de le porter à la clémence, et lui dit : Prince, les muailles de cette ville sont bien fortes; elles sont défendues de tous ôtés par des boulevards inexpugnables; je veux dire les églises des aints qui les entourent : de plus, l'évêque de cette ville passe pour voir un grand pouvoir auprès de Dieu. Changez de résolution, et romettez de ne point faire d'injure à l'évêque ni de renverser la ville. e roi suivit ce conseil, et publia une défense de faire aucun mal à ersonne dans un rayon de près de trois lieues.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., l. 3, c. 4, 7, 8 et 9.

Dans le cours de ces guerres et de ces révolutions, Theuderics Childebert, ayant fait alliance, se donnèrent réciproquement des cu ges. C'étaient des fils de sénateurs. La mésintelligence ayant écla de nouveau entre les deux rois, les jeunes hommes furent reten comme esclaves par ceux qui les avaient en leur garde. Plusieu s'échappèrent, mais plusieurs aussi ne le purent. De ces derniers Attale, petit-fils de saint Grégoire, évêque de Langres, car il avaité marié avant son entrée dans le sacerdoce. Après bien des recherches il apprit que son petit-fils était réduit à garder les chevaux d'un se gneur franc dans le territoire de Trèves. Le Franc, ayant su de que race noble il était, demandait une rançon exorbitante.

A cette nouvelle, le cuisinier du saint évêque lui dit : Si vous m laissiez faire, peut-être pourrais-je le tirer de captivité. Léon, c'és le nom du domestique, ayant obtenu sans peine toute permission s'en alla dans le pays de Trèves, et s'efforça d'enlever secrètement jeune Attale; mais en vain. Alors il dit à un particulier : Vendez-m comme esclave à ce barbare ; le prix sera pour vous ; je ne deman que d'avoir accès dans sa maison. Le Franc, l'ayant acheté, lui de manda ce qu'il savait faire. Je suis excellent cuisinier, dit-il, jen pas men pareil; eussiez-vous à traiter le roi, nul ne ferait mieu C'est bien rencontré, dit l'autre, j'ai à traiter dimanche mes pares et mes voisins : fais si bien, que tous en soient dans l'admiration qu'ils disent n'avoir pas trouvé mieux à la table du roj. Léon les et tous les convives s'extasièrent sur le repas, Dès ce moment le mil tre le prit en grande affection et lui confia tout ce qui regardait nourriture de ses gens.

Au bout d'une année, lorsque le maître n'avait plus aucune de flance, il s'en alla dans la prairie avec Attale, se coucha au loin au lui sur l'herbe, dos contre dos, pour qu'on ne soupçonnât pas qu'i fussent à se parler, et il dit au jeune homme : Il est temps que no songions à retourner dans notre patrie. Cette nuit donc, quand wa aurez renfermé les chevaux, gardez-vous bien de vous endormin mais sitôt que je vous appellerai, soyez prêt, et partons.

Le Barbare avait invité ce jour-là un grand nombre de ses parent entre autres son gendre. A minuit, quand on se leva de table, La reconduisit le gendre de son maîtra, et lui offrit un dernier com boire. Mais, dit le gendre en plaisantant, dis-moi donc, favori de ma beau-père, quand est-ce que tu penses lui prendre quelques chevau et t'en retourner dans ton pays? Mais, répondit Léon en continua la plaisanterie, si c'est la volonté de Dieu, je pense le faire cette nu même. Pourvu, répliqua l'autre, que mes domestiques fassent si bom garde, que tu ne me prennes rien à moi. Et ils se quittèrent en riant Greg. Tur., 1. 3

Lorsque tout voir sellé les o épondu qu'il i ement de son maitre demand Léon, répondi

ement les che

sas de l'ère ch

l'est bien, dit Étant donc r èrent à la nage t leur équipag uit qu'ils étaie eusement un e rirent la route Bientôt ils en es passants, il ue, résolus à uisson, les che Quel malheur q non Ame, je fe elui qui parlait es cherchait. Il nis obstacle. L ette nuit-là mê On sonnait le orte du prêtre ntendu le récit ision que j'ai e ers moi et se re e leur donner o u dimanche, pa ours. Il leur dor vec soin, il s'en s cherchait, et onna le change urés chez le p uand saint Gre éon, ainsi qu'à

A la suite de

ouvernait la ville

, Theuderice ement des ou ce ayant échi furent reten rde. Plusieu ces derniers car il avaité des recherche evaux d'un 🍇

. XLIV. - Dein

it : Si vous m Léon, c'éta ite permission secrètement r : Vendez-m je ne demand acheté, lui de r, dit-il, jeni ferait miem he mes paren admiration oi. Léon ka ui, regardait l

ant su de quel

us aucune di na au loin ava nnat pasqu'i mps que no c, quand von ous endormir ns. de ses parent

de table, Léo lernier coup favori de ma lques chevau en continua faire cette nu assent si bonn

Lorsque tout le monde est endormi, Léon appelle Attale, et, après voirsellé les chevaux, il lui demande s'il avait une épée. Attale ayant épondu qu'il n'avait qu'une petite lance, Léon entre dans l'apparement de son maître, et prend son bouclier avec sa framée. Le maître demanda : Qui est-ce ? et que veut-on ? Je suis votre serviteur Lon, répondit l'autre, et je réveille Attale pour qu'il mène prompement les chevaux au pâturage; car il dort comme s'il était ivre. l'est bien, dit le maître; fais comme tu voudras.

Étant donc montés à cheval, ils arrivèrent à la Meuse, qu'ils pasèrent à la nage sur des boucliers, laissant à l'autre bord les chevaux t leur équipage. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. C'était la troisième uit qu'ils étaient en route, sans avoir mangé. Ils trouvèrent heueusament un arbre chargé de prunes. S'étant un peu restaurés, ils rirent la route de Champagne.

Bientôt ils entendirent des pas de chevaux. Pour n'être pas vus es passants, ils se couchèrent derrière un buisson d'épines, l'épée ue, résolus à se défendre si on venait à les découvrir. Près du uisson, les chevaux s'étant arrêtés pour uriner, un des cavaliers dit : uel malheur que ces célérats nous échappent! Si je les trouve, sur non âme, je ferai pendre l'un et je hacherai l'autre en morceaux. elui qui parlait était leur maître même, qui venait de Reims, et qui s cherchait. Il allait infailliblement les découvrir, si la nuit n'y eût is obstacle. Les cavaliers étant partis, les deux fugitifs entrèrent noment le 🕪 ette nuit-là même dans Reims.

On sonnait les matines du dimanche, quand ils frappèrent à la orte du prêtre Paulet, ancien ami de saint Grégoire. Ce prêtre, ayant ntendu le récit de leurs aventures, dit : Elle est donc véritable la sion que j'ai eue; car cette nuit même j'ai vu deux colombes voler ers moi et se reposer sur ma main. Les jeunes hommes le prièrent e leur donner quelque chose à manger, quoique ce fût avant l'office u dimanche, parce qu'ils n'avaient pas goûté de pain depuis quatre ours. Il leur donna du pain trempé dans du vin, et, les ayant cachés vec soin, il s'en alla à matines. En sortant, il rencontra le maître qui s cherchait, et qui lui en demanda des nouvelles. Le prêtre lui onna le change, en sorte qu'il repartit. Les jeunes gens s'étant resurés chez le prêtre pendant deux jours, s'en allèrent à Langres. uand saint Grégoire les vit, il pleura de joie. Il donna la liberté à éon, ainsi qu'à toute sa famille, avec une terre en propriété 1.

A la suite de la guerre d'Auvergne, le sénateur Hortensius, qui ouvernait la ville au nom du roi, fit arrêter arbitrairement sur la place

èrent en rial Greg. Tur., l. 3, c. 15.

publique un parent du saint évêque Quintien. Celui-ci le pria d'a bord, par des amis, de le rendre à la liberté, après lui avoir donne audience. N'ayant rien obtenu, il se fit porter lui-même sur la place ne pouvant plus marcher de vieillesse, et pria les soldats de relâche le détenu ; mais ils n'osèrent obéir au pontife. Aussitôt il se fit porte à la maison d'Hortensius même, et, secouant contre elle la poussie de sa chaussure, il dit : Maudite soit cette maison, et maudits soier à jamais ses habitants! qu'elle devienne déserte, et qu'il n'y ait per sonne à y demeurer! Et tout le peuple répondit : Amen! L'évêque ajouta: Je vous prie, Seigneur, que de cette race qui n'a point écout un évêque, jamais personne ne soit élevé à l'épiscopat! A pein fut-il parti, que tous ceux qui demeuraient dans la maison furer saisis de la fièvre, et commencèrent à expirer l'un après l'autre. Le troisième jour, Hortensius, voyant qu'il ne lui restait bientôt plus à serviteurs et craignant pour lui-même, vint se jeter en larmes an pieds du saint évêque et lui demander pardon. L'évêque lui pa donna de grand cœur, et fit porter à la maison de l'eau bénite, do l'aspersion ayant été faite sur les murs, on vit cesser aussitôt tout espèce de maladie. Autant le saint évêque de Clermont était sans respect humain pour les grands, autant il était plein de charité por les petits. Dès qu'il entendait crier un pauvre, il disait à ses cleres Allez vite lui porter à manger; c'est peut-être celui-là même qu nous dit dans l'Evangile que c'est lui qu'on nourrit dans les pla petits 1.

Saint Gal fut le successeur de saint Quintien. Il était issu d'un des plus nobles familles de l'Auvergne et même de la Gaule, et descendait, par sa mère Léocadie, de saint Épagathe, cet illustration martyr de Lyon de qui nous avons parlé. Les parents de Gal, qui fondaient sur lui l'espérance de leur maison, voulurent le marier la fille d'un sénateur; mais les charmes et les avantages du mont ne purent le toucher. Il triompha de l'amour de son père, des ce resses de sa mère, et se réfugia dans le monastère de Courne proche de la ville d'Auvergne, suppliant l'abbé de lui couper la cheveux. L'abbé, ayant appris son nom et sa naissance, ne crut pa devoir l'admettre sans le consentement de Georges, son père. vertueux sénateur fut un peu attristé à la proposition qu'on lui e fit : C'était mon premier-né, dit-il; c'est pourquoi je voulais le m rier. Mais si le Seigneur daigne l'appeler, à son service, que sa w lonté soit faite plutôt que la nôtre. Accomplissez tout ce que Die inspirera à l'enfant. Ainsi l'abbé reçut Gal et le fit clerc, suivai

2 536 de l'ère l'expression ricale ou mo

Gal se dis beauté singui l'attacha à se plus belle, oi l'aima comm prince dans uzèle. Il y ava venait offrir comaladie. Gal et le pousuivi regretta toujo telle cause, co qui rapporte e

Il était re Voyant les m évêque : Ils o c'est à moi qu de Tours dit d l'écoutait ne p beaucoup de r s'en alla brusq tenaient les ass neveu, d'aller disant : Si Die drons grâces à celui qui l'aura évêque de cett avait connu Ga oi de le leur d ın autre, j'ai de vergne vinrent le grands prés coutume s'étair t que les clerc Gal serait leur lonna lui-mêm ation. C'est po at ne lui avai

<sup>1</sup> Greg. Tur. De Vitis PP , c. 4.

Greg. Tur., c.

. XLIV. - De 519

i-ci le pria d'a

lui avoir donni

me sur la place

dats de relâche

It il se fit porte

elle la poussièn

t maudits soies

u'il n'y ait per

men! L'évêque

n'a point écout

opat! A pein

maison furen

près l'autre. L

bientôt plus

en larmes au

évêque lui par

au bénite, don

r aussitôt tou

nont était san

le charité por

it à ses cleres

i-là même qi

dans les plu

tait issu d'un

la Gaule, et l

e, cet illustr

nts de Gal, qu

nt le marieri

ges du monde

père, des a

de Cournon

lui couper la

ce, ne crut pa

son père. 4

n qu'on lui a

voulais le m

ce, que sa ve

it ce que Dia

clerc, suivat

l'expression de Grégoire; c'est-à-dire qu'il lui donna la tonsure cléricale ou monacale, qui était alors la même.

Gal se distingua dans le monastère par sa régularité et par la beauté singulière de sa voix. Saint Quintien, l'ayant entendu chanter, l'attacha à son église; et comme sa voix devenait de jour en jour plus belle, on en parla au roi Thierri, qui le fit venir à sa cour, et l'aima comme son fils, aussi bien que la reine. Gal accompagna ce prince dans un voyage de Cologne, et il eut occasion d'y exercer son zèle. Il y avait encore dans cette ville un temple des idoles, où l'on venait offrir des vœux et des figures de membres affligés de quelque maladie. Gal y mit le feu et le brûla. Les idolâtres en furent outrés, et le pousuivirent pour le mettre à mort ; mais le roi les apaisa. Gal regretta toujours de n'avoir pas eu le bonheur de mourir pour une telle cause, comme il le disait à saint Grégoire de Tours, son neveu, qui rapporte ce fait 1.

Il était revenu en Auvergne, lorsque saint Quintien mourut. Voyant les mouvements que l'on se donnait pour l'élection d'un évêque : Ils ont beau faire, dit-il à un clerc, c'est moi qui le serai ; c'est à moi que le Seigneur daignera octroyer cet honneur. Grégoire de Tours dit qu'il parlait ainsi par inspiration divine. Le clerc qui l'écoutait ne pensa pas de même ; car il se mit en colère, lui fit beaucoup de reproches, lui donna même un coup dans le côté, et s'en alla brusquement. De son côté, le prêtre Impétrat, chez qui se tenaient les assemblées pour l'élection, conseilla à Gal, qui était son neveu, d'aller promptement donner avis au roi de la mort de l'évêque, disant : Si Dieu lui inspire de vous donner cet évêché, nous en rendrons grâces à Dieu : sinon, vous vous recommanderez du moins à telui qui l'aura. Comme il arrivait donc à Trèves, saint Apruncule, évêque de cette ville, venait également de mourir. Le clergé, qui vait connu Gal pendant son séjour à la cour, alla en corps prier le oi de le leur donner pour évêque. Le prince répondit : Choisissez-en m autre, j'ai destiné Gal ailleurs. Sur ces entrefaites, des clercs d'Auærgne vinrent présenter l'acte d'une élection, qu'ils accompagnèrent le grands présents. Car, dit Grégoire de Tours, cette malheureuse outume s'était déjà introduite, que les rois vendissent l'épiscopat t que les clercs l'achetassent. Thierri leur annonça que le diacre lal serait leur évêque; et le prince, l'ayant fait ordonner prêtre, lonna lui-même un festin au peuple en réjouissance de sa nomiation. C'est pourquoi Gal disait souvent, en raillant, que l'épiscolat ne lui avait coûté qu'un tiers de sou d'or, qu'il donna au cuisi-

<sup>1</sup> Greg. Tur., c. 6.

nier qui avait préparé le repas. Le roi le fit accompagner par deux évêques jusqu'à la ville d'Auvergne. Il y fut reçu au chant des psaumes, et ordonné évêque vers l'an 532. Il gouverna cette église avec beaucoup d'humilité et de charité, et se distingua surtout par

sa patience à souffrir les injures 1.

La réflexion de Grégoire de Tours sur la manière dont les évêchés se vendaient et s'achetaient quelquefois à la cour du prince, est d'autant plus remarquable, que Grégoire naquit vers ce temps, qu'il était neveu de saint Gal, et qu'il fut lui-même un saint évêque. Cette prédominance de la cour dans les élections épiscopales nous explique comment tant d'évêques de France, pieux et saints d'ajlleurs, n'ont pas eu le courage de reprendre les rois de certains scapdales, mêmes publics. Ils voyaient trop en eux les auteurs de leur dignité. Cette disposition, qui tient un peu plus du courtisan que de l'évêque, perce déjà dans une lettre de saint Remi à trois de sa collègues, au sujet d'un prêtre nommé Claude, qui se conduisat mal, et qu'ils lui reprochaient d'avoir ordonné contre les règles. It ne me suis pas laissé corrompre par argent, leur dit-il, pour donne la prêtrise à Claude; je l'ai fait sur le témoignage d'un grand roi, qui était non-seulement le prédicateur, mais le protecteur de la fi catholique. Vous écrivez que ce qu'il a ordonné n'était pas canonique êtes-vous donc revêtu du souverain pontificat? Le chef des provinces, le défenseur de la patrie, le triomphateur des nations l'a ordonné; et vous vous laissez tellement emporter à votre fiel contr moi, que vous ne déférez pas même à l'auteur de votre épiscopat! On conviendra sans doute que ces paroles, principalement les denières, étonneraient prodigieusement dans la bouche de saint Cyprie ou de saint Ambroise.

On vit toutefois, à cette époque-là même, un pontife comparable à saint Ambroise pour sa fermeté à censurer les désordres de grands. Ce fut saint Nicet ou Nicétius, ordonné évêque de Trère au même temps que saint Gal le fut d'Auvergne. Nicet parut, dès saissance, destiné à la cléricature; car il naquit, dit Grégoire de Tours, avec une couronne de petits cheveux autour de la tête : a qui fait juger que dans ce temps-là, c'est-à-dire au commencement du sizième siècle, la tonsure des clercs était semblable à celle portent aujourd'hui la plupart des moines. Ses parents eurent grant soin de le faire élever dans la piété et dans l'étude des lettres. Ils mirent ensuite sous la conduite d'un abbé, et il y fit de si grand progrès, qu'il fut jugé digne de lui succéder dans le gouvernement

lu monastère. fermeté à une iberté les vice ants, avait de e qui l'engage ement du peu mener de son uelque distan eurs chevaux eur dit : Chase utrement je ondirent en c ncore la digni ion? Il est vr our me faire s volonté du r oint pour tou er les chevaux ent l'admiratio espect humain Le roi Thier: on règne, c'est des vices d'ui burs la vertu, il urtout à cœur c essein compose rancs, des Alle étendait sur c ticles qu'il jug

536 de l'ère ci

Théodebert, s des vices de so assions, il avait ments. On espé on qui fit tout Église. Il était f rds; mais, en s auté d'une dan ès qu'il fut sur l

aient des restes

bolir tous.

<sup>1</sup> Greg. Tur. De Vitis PP., c. 6. - 2 Labbe, t. 4, 1608.

Greg. Tur. Vita

ner par deux au chant des a cette église a surtout par

KLIV. - De 519

nt les évêchés u prince, est e temps, qu'il saint évêque. scopales nous t saints d'ailcertains scanteurs de leur ırtisan que de trois de ses se conduisait les règles. le pour donner in grand roi. cteur de la foi as canonique: chef des pros nations l'a tre fiel contr e épiscopat!

fe comparable désordres de que de Trève parut, dèss Grégoire de de la tête : @ mmencement e à celle qu eurent gran lettres. Ils

ment les der

saint Cypries

u monastère. Il joignit dans l'exercice de cette charge une grande ermeté à une rare prudence. Il reprenait même avec une sainte iberté les vices du roi Thierri, et ce prince, qui, avec de grands déants, avait de la droiture, ne s'en offensait pas; ce fut, au contraire, e qui l'engagea à le faire ordonner évêque de Trèves avec le consenement du peuple. Il envoya même des grands de sa cour pour l'anener de son monastère. En revenant, la nuit les ayant surpris à uelque distance de Trèves, ils dressèrent leurs tentes et lachèrent eurs chevaux dans les moissons des pauvres. A cette vue, Nicétius eur dit : Chassez bien vite vos chevaux de la moisson du pauvre ; utrement je vous retrancherai de ma communion. Mais ils lui réondirent en colère : Que dites-vous là ? Comment ! vous n'avez pas ncore la dignité épiscopale, et déjà vous menacez d'excommunicaon? Il est vrai, dit-il, que c'est le roi qui me tire du monastère our me faire sacrer évêque. La volonté de Dieu s'accomplira; mais volonté du roi, par l'opposition que j'y mettrai, ne s'accomplira oint pour toute sorte de mal. Et aussitôt il courut lui-même chaser les chevaux de la moisson. Ce langage et cette conduite inspirèent l'admiration à toute son escorte. Elle voyait un pontife sans espect humain pour les grands, mais craignant Dieu seul 1.

Le roi Thierri ou Théodoric mourut la vingt-troisième année de m règne, c'est-à-dire l'an 534. Il avait des qualités d'un grand roi, tdes vices d'un méchant homme. Quoiqu'il ne pratiquât pas touurs la vertu, il la respecta toujours et la récompensa souvent. Il eut rtout à cœur qu'on rendit une exacte justice à ses sujets. Il fit à æ essein composer un corps de droit ou une collection des lois des rancs, des Allemands et des Bavarois; car son royaume d'Austr**asi**e <sup>étendait</sup> sur ces peuples au delà du Rhin. Il ajouta à ces lois **les** ticles qu'il jugea nécessaires, et il en retrancha certains usages qui aient des restes de paganisme ou de barbarie; mais il ne put pas les bolir tous.

Théodebert, son fils, qui lui succéda, parut avoir hérité des vertus des vices de son père. Avec un cœur susceptible des plus violentes assions, il avait de la grandeur d'âme et de la noblesse dans les senments. On espérait tout de son règne : il le commença par une acn qui fit tout craindre, et qui scandalisa son peuple et alarma glise. Il était flancé avec Wisigarde, fille de Vacon, roi des Lomrds; mais, en faisant la guerre contre les Goths, il fut épris de la t de si grand sauté d'une dame nommée Deutérie, sa prisonnière de guerre ; et gouvernement es qu'il fut sur le trône, se croyant tout permis, parce qu'il pouvait

Greg. Tur. Vita PP., c. 17.

tout, il l'épousa, quoiqu'elle fût mariée. Ce mauvais exemple fut suin par plusieurs seigneurs, qui contractèrent des mariages incestueur. Saint Nicétius employa d'abord les exhortations et les réprimandes, tant à l'égard du roi que des autres coupables. Les voyant sans fruit, i retrancha les seigneurs de la communion des fidèles. Ils méprisères la sentence, et prétendirent, malgré l'évêque, se trouver à l'office divin; mais ils furent confondus.

Le roi, accompagné de ces courtisans excommuniés, étant entrédau l'église un jour de dimanche pour y assister à la messe, après qu'œ eut récité les leçons marquées par l'ancien rituel et fait l'oblations l'autel, saint Nicet se tourna vers le peuple et dit à haute voix : Nou ne célébrerons pas ici la messe aujourd'hui, à moins que les excommuniés ne sortent auparavant de l'église. Le roi Théodebert s'oppe sait à ce qu'on les fit sortir; mais il eut sa part de la confusion; cu un jeune homme, tourmenté du démon, commença à publier dan l'église les vertus de l'évêque et les adultères et les autres crimes à roi. Le prince, épouvanté et confus, ordonna qu'on chassât cet éne gumène. L'évêque dit au roi qu'il fallait que les incestueux, les homicides et les adultères sortissent auparavant : ce qui fut exécuté pe ordre du roi même. Après quoi l'énergumène, que dix hommes pouvaient maîtriser, se trouva guéri par le signe de la croix que le sur lui l'évêque 4.

L'union scandaleuse de Théodebert avec Deutérie dura sept au Mais le saint évêque de Trèves ne cessait ses exnortations et ses reprimandes; et les Francs, s'étant réunis, témoignèrent au roi le mécontentement de ce qu'il abandonnait ainsi Wisigarde, sa fiance Ému de ces sévères leçons, il renvoya Deutérie, quoiqu'il en eût u fils nommé Théodebald, et épousa solennellement Wisigarde. A ce désordres près, qui cessèrent avec le temps, ce prince faisait paraîts de grands sentiments de religion et de bonté, dont les habitants de Verdun ressentirent les effets.

Désidérat, évêque de cette ville, avait souffert plusieurs manya traitements de la part du roi Thierri, qui l'avait exilé et dépouillé ses biens. Ayant été rendu à son église après la mort de ce prince, fut sensiblement affligé de l'extrême indigence où il trouva son peup réduit. Il s'adressa à Théodebert, et lui demanda à emprunter us somme d'argent qui pût mettre les citoyens de Verdun en état dem tablir leur commerce. Le roi lui dónna sept mille pièces d'or, quin viennent à près de cent cinquante mille francs. Quelques années après l'évêque étant allé lui reporter cette somme, il refusa de la recevoir

1 Greg. Tur. Vitæ PP., c. 17.

Verdun étaien ar suite de c oi Théodeber Nous avons éans, Clodom vec sa femme eureux ; mais nême sort. ( ans une batai n fit sa femme utre. Clotaire emmes ou co xcommunié p estait cependa haire et Clodo tiribué le roya lever auprès d euroncle Chil echerchât à le ire secrètemen uprès d'elle le faut que vous ons ensemble eux pour les r our partager l mille royale es paroles, vin assemblaient p la reine, leur vie de joie, le voir perdu mo Quand ils fure ouverneurs et mps, Childebe ui avait soule

n disant qu'i

emps où Gré

bildebert ; ils l

de, une paire

igaeurs, o très

<sup>1</sup> Greg. Tur. His

xemple fut suin ges incestueur, es réprimandes, ant sans fruit, i Ils méprisères ouver à l'office

. XLIV. - De 519

dura sept an tions et ses re ent au roi ler trde, sa fiance iqu'il en eût m 'isigarde. A ce faisait paratte es habitants d

sieurs mauva et dépouillé de ce prince, ouva son peup emprunter un n en état de r les d'or, qui r s années apra de la recevoir n disant qu'il était assez satisfait d'avoir secouru des pauvres. Au emps où Grégoire de Tours écrivait ces détails, les habitants de Verdun étaient très-renommés par leur richesse et leur bien-être, par suite de cette charité de leur évêque et de cette munificence du oi Théodebert 1.

Nous avons vu un saint Avit, abbé de Mici, prédire au roi d'Oréans, Clodomir, que s'il épargnait son prisonnier, le roi Sigismond, vec sa femme et ses deux enfants, il remporterait la victoire et serait eureux ; mais que, s'il les faisait mourir, lui et sa famille auraient le nême sort. Clodomir les ayant tués, fut tué lui-même peu après ans une bataille. Sa femme fut enlevée par son frère Clotaire, qui n fit sa femme ou plutôt sa concubine, car il était déjà marié à une utre. Clotaire était d'une affreuse luxure, au point qu'il prit pour emmes ou concubines les deux sœurs en même temps. Aussi fut-il xcommunié plus d'une fois par le saint évêque de Trèves, Nicet. Il estait cependant de Clodomir trois fils en bas âge, Théobalde, Gonnaire et Clodoalde, dont leurs deux oncles s'étaient probablement tribué le royaume paternel. La reine Clotilde, leur aïeule, les faisait lever auprès d'elle, à Paris, et les aimait avec une tendresse unique. euroncle Childebert, roi de Paris, en fut jaloux, et, craignant qu'elle echerchât à leur procurer la royauté et le royaume de leur père, il fit ire secrètement à son frère Clotaire, de Soissons : Notre mère retient uprès d'elle les fils de notre frère, et veut leur donner le royaume: faut que vous veniez promptement à Paris, afin que nous délibéons ensemble ce que nous devons en faire, ou leur couper les cheeux pour les réduire à l'état de peuple, ou bien les mettre à mort our partager le royaume de notre frère. C'était le privilége de la mille royale de porter les cheveux longs. Clotaire, fort réjoui de s paroles, vint à Paris, où Childebert avait fait courir le bruit qu'ils assemblaient pour élever ces enfants au royaume. Ils firent donc dire la reine, leur mère, de les leur envoyer pour ce sujet; et Clotilde, vie de joie, les fit manger et les envoya, disant : Je ne croirai pas oir perdu mon fils si je vous vois régner à sa place.

Quand ils furent arrivés, on se saisit d'eux, et on les sépara de leurs puverneurs et de tous ceux qui étaient à leur service. En même mps, Childebert et Clotaire envoyèrent Arcade, senateur auvergnat, li avait soulevé l'Auvergne contre le roi Thierri pour le livrer à hildebert; ils l'envoyèrent présenter de leur part, à leur mère Clode, une paire de ciseaux et une épée nue, et lui dire: Vos fils, nos igneurs, ô très-glorieuse reine, vous demandent ce qu'il vous plaît

<sup>1</sup> Greg. Tur. Hist., l. 3, c. 34.

que l'on fasse de ces deux enfants : si vous voulez qu'on leur coupe les cheveux et qu'on les laisse vivre, ou bien qu'on les égorge tous deux? On n'avait pris que les deux aînés; le troisième, savoir Cladoalde, fut savvé par quelques braves. Clotilde, saisie d'horreur, re pondit, dans le premier mouvement de son indignation, sans savoir ce qu'elle disait : Si on ne les fait pas régner, j'aime mieux les voir morts que tondus. Arcade vint promptement dire aux deux rois: Exécutez votre dessein, la reine y consent. Aussitôt Clotaire, qui nonseulement était l'oncle, mais encore le beau-père des deux enfants pour avoir épousé leur mère, prit par Théobalde, l'ainé de la poitrine et le tua cruellement. Aux cris au jeune Théobalde, Gonthaire, son frère, agé de sept ans, se jeta aux pieds de son once Childebert, lui embrassa les genoux, et lui disait en pleurant: & courez-moi, très-doux père, pour que je ne sois pas tué comm mon frère. Childebert, le visage baigné larmes, dit à Clotaire : Frère blen-aimé, je vous en prie, accordez-moi la vie de cet enfant; je vous donnerai pour son âme tout ce qu'il vous plaira; seulement nel tuez point. Mais Clotaire lui répondit en fureur : Tu le laisseras out mourras pour lui. C'est toi qui m'as engagé dans cette affaire, eta manques sitôt à ta parole? Childebert lui rejeta l'enfant, et Clotain lui enfonça le poignard dans le cœur, comme il avait fait au premier Avec les deux enfants, ils égorgèrent encore tous les gens de les service. Après quoi Clotaire monta à cheval et s'en retourna, comm s'il n'avait rien fait. Childebert se retira de même à la campagne ensuite ils partagèrent ensemble le royaume de Clodomir 1.

La reine Clotilde fit mettre dans un cercueil les corps de ses deu petits-fils, et, au chant lugubre des psaumes, les suivit avec une dorleur extrême à l'église de Saint-Pierre, plus tard de Sainte-Geneviève, où ils furent enterrés dans un même sépulcre auprès de Chvis, leur aïeul. Elle se retira ensuite à Tours, près du tombeau saint Martin. Elle y considéra sans doute de quelle manière Dieu au su la venger et la punir. Elle avait poussé ses trois fils à venger meurtre de son père, de sa mère et de ses deux frères, tués par su oncle Gondebaud. Ce meurtre fut vengé et puni par la mort de Si gismond, de sa femme et de ses deux fils. Mais ce meurtre, à si tour, fut vengé et puni par la mort de Clodomir et de ses deux ffants. Elle avait mis le glaive de la vengeance aux mains de ses tre fils: elle finit par en avoir elle-même l'âme transpercée, et par su voir ainsi, tout à la fois, et vengée et punie. La punition du péchéd

Gondebaud a péché de Cloc le reste de sa cice de toutes églises, aux Enfin, pleine vers l'an 545 fils Childeber Saint-Pierre époux.

Le jeune Cl

à 536 de l'ère c

veux de sa pr Séverin qui d recut de lui l' monastique, e ou ce qui lui r Ensuite, pour alla en Prover revint à Paris peuple, l'évêc Cloud, car c' nastère en un ris, sur la Sei monastère fut gent, ayant pr royale, qui, p litique offre d leurs oncles, fligés, le bon fait sur la terr mier protecte Les rois Chi

la religion, ré donner à leur Orléans pour la discipline. zèle pour les juin 533, un s nons contre la ner un prêtre

<sup>1</sup> Greg. Tur., c. 18.

<sup>1</sup> Acta SS., 7

XLIV. - De 519

on leur coupe

es égorge tous

e, savoir Clo d'horreur, ré-

n, sans savoir nieux les voir

ix deux rois:

aire, qui non deux enfant

lde, l'aîné du

poignard das éobalde, Gos

de son once

pleurant: Se

as tué comme

lotaire: Frèn

nfant; je vou

ulement nek

laisseras out

e affaire, et u nt, et Clotain

it au premier

gens de leu

ourna, comm

a campagne;

os de ses deu

avec une dou

Sainte-Gene

uprès de 🕼

u tombeau d

ière Dieu ava

ils à venger

, tués par so

la mort de S

neurtre, à so

e ses deux en

ns de ses tro

cée, et par

n du péchéd

mir 1.

Gondebaud acheva de sanctifier son fils Sigismond; la punition du péché de Clodomir acheva de sanctifier sa mère Clotilde. Elle passaule reste de sa vie dans les prières, les aumônes, les veilles et l'exercice de toutes sortes de vertus, donnant libéralement des terres aux églises, aux monastères et à tous les lieux de piété ou de charité. Enfin, pleine d'années et de bonnes œuvres, elle mourut à Tours vers l'an 545. Son corps fut transporté à Paris et enterré, par ses fils Childebert et Clotaire, dans le sanctuaire de la même église de Saint-Pierre ou de Sainte-Geneviève, à côté du roi Clovis, son époux.

Le jeune Clodoalde ayant été sauvé du massacre, se coupa les cheveux de sa propre main, et, renonçant au monde, alla trouver saint Séverin qui demeurait près de Paris, enfermé dans une cellule, et reçut de lui l'habit religieux. Il pratiqua toutes les austérités de la vie monastique, et donna aux monastères et aux églises ce qui lui restait ou ce qui lui revint d'héritages quand il fut réconcilié avec ses oncles. Ensuite, pour éviter les louanges et vivre inconnu aux hommes, il alla en Provence, y demeura longtemps et y fit plusieurs miracles. Il revint à Paris, où il fut reçu avec une grande joie; et, à la prière du peuple, l'évêque Eusèbe l'ordonna prêtre vers l'an 551. Enfin saint Cloud, car c'est ainsi que nous nommons Clodoalde, bâtit un monastère en un lieu nommé Nogent, à deux lieues au-dessous de Paris, sur la Seine, où il finit saintement ses jours vers l'an 560 1. Le monastère fut changé depuis en église collégiale, et le village de Nogent, ayant pris le nom de Saint-Cloud, est maintenant une résidence royale, qui, par son nom seul, rappelle tout à la fois et ce que la politique offre de plus barbare, le massacre de deux jeunes princes par leurs oncles, et ce que la religion offre de plus consolant pour les affligés, le bonheur du troisième dans la pauvreté volontaire, qui en fait sur la terre le premier saint de la race des rois francs et leur premier protecteur dans le ciel.

Les rois Childebert et Clotaire voulurent, ce semble, en protégeant la religion, réparer en quelque sorte le scandale qu'ils venaient de donner à leurs sujets. Ils ordennèrent aux évêques de se rendre à Orléans pour y faire des règlements nécessaires au rétablissement de la discipline. Ceux qui ne gardent aucunes lois ont quelquefois du zèle pour les faire observer aux autres. Il se tint donc, au mois de juin 533, un second concile dans cette ville, où l'on fit vingt-un canons contre la simonie et divers autres abus. Il est défendu d'ordonner un prêtre ou un diacre non lettré ou qui ne sait pas la forme du

<sup>1</sup> Acta SS., 7 sept.

baptême. Il est défendu de donner à l'avenir à des femmes la bénédiction de diaconesse, à cause de la fragilité du sexe. On défend aux abbés, aux reclus et aux prêtres de donner des lettres de communion: les abbés qui méprisent les ordres des évêques seront excommuniés. On excommunie ceux qui retournent à l'idolâtrie ou mangent des viandes immolées, et même ceux qui mangent des animaux tués par les bêtes, étouffés ou morts de maladie. On recevra les oblations de ceux qui ont été tués en quelque crime, pourvu qu'ils ne se soient pas tués eux-mêmes. On défend, sous peine d'anathème, d'épouser sa belle-mère, et, sous peine d'excommunication, les mariages avec les Juifs. L'infirmité, quelle qu'elle soit, qui survient après le mariage contracté, n'est pas une raison de le dissoudre. Défense d'accomplir des vœux dans les églises en chantant, en buvant ou en commettant d'autres immodesties plus propres à irriter Dieu qu'à l'apaiser. Ces excès étaient des restes des superstitions païennes, qu'on eut biende la peine à extirper entièrement 1.

Vingt-six évêques assistèrent en personne à ce concile, et cinq par députés. Il paraît qu'Honorat de Bourges, qui souscrivit le premier, y présida. Les autres métropolitains, qui sont saint Flavius ou Flieu de Rouen, successeur de saint Gildard, saint Léon de Sens, Injuriosus de Tours, saint Julien de Vienne, Aspasius d'Eause ne garden aucun rang dans les souscriptions. Injuriosus était le quinzième évêque de Tours. Il fit bâtir une église de la Sainte-Vierge, institua dans sa cathédrale l'office de Tierce et de Sexte, et résista avec fermeté au roi Clotaire quand il ordonna que toutes les églises de son royaume payassent au fisc la troisième partie de leurs revenus. Tous les autres évêques s'y étaient soumis, même par écrit, quoiqu'à regret; mais Injuriosus refusa courageusement de souscrire à cette imposition, et dit au roi : Si vous voulez enlever ce qui est à Dieu, Dieu vous enlèvera bientôt votre royaume. N'est-ce pas une chose inique? Vous, qui devriez nourrir les pauvres de vos greniers, vous voulez remplir vos greniers du bien des pauvres? Ayant parlé de la sorte, il sortit brusquement de l'assemblée sans prendre congé du roi. Clotaire fut effrayé et craignit de s'attirer l'indignation de saint Martin s'il méprisait les remontrances d'un de ses successeurs. Il condamna son entreprise sur les biens de l'Église, et envoya après Injuriosus des personnes chargées de présents, pour l'engager à implorer pour lui la protection de saint Martin. Ainsi, la fermeté d'un seul évêque mit un frein à la cupidité d'un puissant roi. Cependant, après avoir si bien parlé, l'évêque Injuriosus ne fit peut-être pas aussi bien. Quand il mourut,

'an 548, il la bièces d'or. Ba bauvres 1.

Parmi les au ingués sont sa ut ordonné é Rouen; saint **E** ent du Mans, s éon de Sens. l'Austrasie, et lu diocèse de éon, l'invitant euple, ou du 1 e m'étonne qu héodebert, vo ouveauté. Il se artie de mon 'ait à l'entrepr n concile. Vou ntre les évêque emande un év ité, ni par moi t que ni ma vie les chemins ne z, sans mon co evez savoir que eront séparés d u concile. La r e Childebert n'e Au mois de no u d'Austrasie, a le à Clermont our la personne prospérité de glements, ils 'y en ajouter qu abus qui comm eur des rois, il e ar l'élection des opolitain, sans

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1780.

¹ Greg , 1. 4, c. 2;

LIV. - De 519: [

nes la béné-

n défend aux

communion:

communiés.

mangent des

aux tués par

oblations de

ne se soient

e, d'épouser

ariages avec

es le mariage

d'accomplir

commettant

apaiser. Ces n eut bien de

, et cinq par

le premier,

ius ou Flieu

ns, Injurio-

ne gardent

nzième évê-

nstitua dans

fermeté au

on royaume

is les autres

egret; mais

position, et

vous enlè-

? Vous, qui

remplir vos

sortit brus-

e fut effrayé

éprisait les

entreprise

onnes char-

otection de

ein à la cu-

parlé, l'é-

il mourut,

'an 548, il laissa dans le trésor de son église plus de vingt mille pièces d'or. Baudin, son succes eur, fit mieux : il les distribua aux bauvres <sup>4</sup>.

Parmi les autres évêques du second concile d'Orléans, les plus disingués sont saint Lo de Coutances, qui, après la mort de Possesseur, ut ordonné évêque de cette ville par saint Gildard ou Godard de Rouen: saint Éleuthère d'Auxerre, Eumérius de Nantes, saint Innoent du Mans, saint Agrippin d'Autun, saint Gal d'Auvergne, et saint éon de Sens. La ville de Sens était du royaume de Théodebert ou Austrasie, et Melun de celui de Childebert, qui voulait la distraire u diocèse de Sens, et y établir un évêché. Il en avait écrit à saint éon, l'invitant à venir ordonner un évêque à Melun, à la prière du euple, ou du moins à y donner son consentement. Léon répondit : e m'étonne que vous vouliez m'obliger à le faire sans l'ordre du roi heodebert, votre fils, dont je suis sujet; d'autant plus que c'est une ouveauté. Il semble que vous vouliez me reprocher de négliger cette artie de mon diocèse; c'est pourquoi je proteste qu'aucun évêque ait à l'entreprendre contre les canons, sous peine d'en être repris n concile. Vous devez plutôt maintenir pendant votre règne la paix ntre les évêques, et entre les peuples et leurs pasteurs. Si ce peuple emande un évêque parce que depuis longtemps je ne l'ai point vité, ni par moi ni par un autre, je réponds que ce n'est pas ma faute, tque ni ma vicillesse ni mes infirmités ne m'en auraient empêché, les chemins ne m'avaient été fermés de votre part. Que si vous vouz, sans mon consentement, faire ordonner un évêque à Melun, vous evez savoir que celui qui sera ordonné et ceux qui l'ordonneront eront séparés de notre communion jusqu'au jugement du Pape ou a concile. La remontrance de l'évêque eut son effet, et l'entreprise e Childebert n'eut point d'autres suites 2.

Au mois de novembre 535, les évêques du royaume de Théodebert u d'Austrasie, autrement la France orientale, s'assemblèrent en conle à Clermont en Auvergne. Ils commencèrent par prier à genoux our la personne du roi, qui leur avait permis de s'assembler, et pour prospérité de son règne. Ensuite, après s'être fait lire les anciens èglements, ils jugèrent à propos d'en renouveler quelques-uns et y en ajouter quelques nouveaux. On fit seize canons. Pour prévenir abus qui commençait à s'introduire, d'obtenir les évêchés par la faeur des rois, il est dit: Que celui qui désire l'épiscopat sera ordonné ar l'élection des clercs et des citoyens, et le consentement du méopolitain, sans employer la protection des personnes puissantes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg , l. 4, c. 2; l. 10, c. 10, 15 et 16. - <sup>2</sup> Labbe, t. 5, 377.

sans user d'artifice, ni obliger personne, soit par crainte, soit par présent, à écrire un décret d'élection. Autrement, l'aspirant sera priné de la communion de l'église qu'il veut gouverner. Les clercs ne doivent point être soutenus contre leurs évêques par les puissances se culières. Ceux qui demandent aux rois les biens d'une église au préjudice des pauvres se ant privés de la communion de cette église, d la donation nulle. Celui-là aussi sera excommunié qui privera l'église, en quelque manière que ce soit, de ce qui lui a été donné par écrit, d ne le rendra pas à la première sommation de l'évêque.

Tous les clercs doivent célébrer Noël, Pâques, la Pentecôte et le autres fêtes solennelles avec l'évêque dans la cité, excepté ceux qui sont attachés à des titres dans la ville ou à la campagne. La même chose est ordonnée aux principaux d'entre les citoyens, sous peix d'être privés de la communion à ces fêtes. Il est défendu d'employe les tapis et les voiles de l'autel pour couvrir les corps des mort, même des prêtres, ni de prêter l'argenterie des églises à des noces. Défense de se marier avec des Juifs; défense de préposer des Juif pour juges à des peuples chrétiens. On excommunie ceux qui contractent des mariages incestueux, et nommément celui qui épous la veuve de son frère et la sœur de sa femme. Cette excommunication désignait clairement le roi Clotaire. Les évêques du concile de Clermont, n'étant pas de son royaume, firent ce qu'ils purent pour remédier au scandalé de sa polygamie.

Ces canons furent souscrits par quinze évêques : Honorat de Bourges, saint Gal d'Auvergne, saint Grégoire de Langres, saint Hilaire de Gabale ou de Mende, Rurice II de Limoges, Flavius de Reims, successeur de saint Romain, saint Nicet de Trèves, Deutérius de Lodève, saint Dalmace de Rhodez, Loup de Châlons-sur Marne, Domitien de Cologne, saint Venant de Viviers, saint Hespérius de Metz, Désidérat de Verdun, Gramace de Vindisch, dont le siège a été transféré à Constance.

règne, et voi de celui du f vos sujets et puissent joui les tributs or sor 4. C'est nir dans la r royaumes qui les autres.

Un des évé francque luiprès de Noyo romaine, c'es enfance un a sa nourriture même que, ga domestiques, avait fait une dois, depuis 1 y faire accom fant en revêti nations vertu Fais comme t avait pour co lequel il lia Tournai.

Les vertus de ses vertus. Il après la mort saint Remi, ve fortifiée que l'née par les cone montre mi que ce qu'on naires de la dimort quelque du roi Clotaire conjointement nées par un ments ans.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1

XLIV. — De 518
te, soit par prérant sera privé
s clercs ne doipuissances sééglise au précette église, d
privera l'église,
né par écrit, d

entecôte et la cepté ceux qui gne. La mêmens, sous peimens, sous peimens, sous peimens, sous et des mors, ses à des noces des Juis ceux qui conqui epous excommunicate du concile à ls purent pour

: Honorat d Langres, saint ges, Flavius d l'rèves, Deuté : Châlons-sur, , saint Hespé disch, dont h

nont, une four ne aux défente il y avait tois la arrivait bin e étrangers de se évêques de la Théodeba de la Théodeba de la comment de la comm

règne, et votre gouvernement en deviendra une image plus parfaite de celui du Seigneur. Nous vous demandons très-humblement que vos sujets et ceux des rois vos oncles, soit évêques, clercs ou laïques, puissent jouir librement des biens qui leur appartiennent, en payant les tributs ordinaires: ce qui sera même plus profitable à votre trésor <sup>1</sup>. C'est ainsi que les évêques catholiques travaillaient à réunir dans la même justice et la même charite, les peuples et les royaumes que la politique séculière tendait à diviser les uns contre les autres.

Un des évêques les plus illustres parmi les Francs, et d'origine francque lui-même, était alors saint Médard. Il était né à Salenci, près de Noyon, d'un seigneur franc, nommé Nectard, et d'une dame romaine, c'est-à-dire gauloise, nommée Protagie. Il montra dès son enfance un amour tendre pour les pauvres. Souvent il leur donnait sa nourriture en cachette et jeûnait le reste du jour. On rapporte même que, gardant un jour les chevaux de son père en l'absence des domestiques, il en donna un à un voyageur fatigué. Sa mère lui avait fait une robe comme il allait à l'école dans la ville de Vermandois, depuis nommée Saint-Quentin; un jour elle la lui donna pour y faire accommoder quelque chose par l'ouvrier, mais le saint enfant en revêtit un pauvre. Ses parents, qui connaissaient ses inclinations vertueuses, ne s'y opposaient pas. Son père lui avait dit : Fais comme tu voudras ; seulement conserve-nous de quoi vivre. Il avait pour condisciple un jeune homme nommé Éleuthère, avec lequel il lia une étroite amitié. C'est saint Éleuthère, évêque de Tournai.

Les vertus de Médard croissaient avec l'âge, et sa réputation avec ses vertus. Il était déjà connu dans presque toute la Gaule, lorsque, après la mort d'Allomère, il fut ordonné évêque de Vermandois, par saint Remi, vers l'an 530. Il transféra son siége à Noyon, ville plus fortifiée que l'ancienne Auguste des Vermandois, qui avait été ruinée par les courses des Barbares dans le cinquième siècle. Mais rien ne montre mieux l'estime qu'on avait du mérite de ce saint évêque que ce qu'on crut devoir faire en sa faveur contre les règles ordinaires de la discipline. Saint Éleuthère, évêque de Tournai, étant mort quelque temps après, saint Médard fut élu, du consentement du roi Clotaire, du peuple et du clergé, pour gouverner cette église conjointement avec celle de Noyon; et les deux églises, gouvernées par un même évêque, demeurèrent unies pendant plus de six cents ans.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1803-6.

Saint Éleuthère avait succédé à Théodore dans le siège de Tournai. C'était un des plus grands diocèses de toute la Gaule, s'étendant jusqu'à Gand et Anvers, mais peut-être celui où il restait le plus d'idolâtres. Éleuthère cultiva ce vaste champ avec un zèle infatigable. Il fit beaucoup et souffrit encore plus; mais ses miracles convainquirent enfin les esprits, en même temps que sa douceur lui gagnait les cœurs. Il ressuscita la fille d'un tribun, laquelle était déjà enterrée, et il ne se vengea des mauvais traitements qu'il avait reçus des habitants de Tournai, la plupart idolâtres, qu'en les délivrant par ses prières d'une maladie contagieuse. Un homme si puissant en œuvres ne pouvait manquer de l'être en parole. Il convertit un grand nombre de païens par ses prédications, et l'on assure qu'il eut la consolation d'en baptiser onze mille en une semaine. Saint Eleuthère fit plusieurs fois le pèlerinage de Rome pour exposer aux papes saint Symmaque et saint Hormisda la foi qu'il prêchait, et se renouvelle dans l'esprit de l'apostolat aux tombeaux des apôtres.

Vers l'an 520, la trente-unième année de son épiscopat, la soixante-onzième année de son âge, il fut affligé d'apprendre que les enfants de l'Église étaient troublés par les hérésies de Nestorius et d'Eutychès. Il ordonna, par l'autorité du Pontife romain, que tous les hérétiques seraient chassés, s'ils ne confessaient Jésus-Chris conformément à la croyance de l'Église. On prit donc jour pour assembler le synode: les hérétiques y parurent, aussi bien que les catholiques. Après une discussion assez vive de part et d'autre, le saint évêque se leva, et, faisant silence de la main, il dit : Vous tous qui confessez Dieu le Père et son Fils, avec le Saint-Esprit, écoutez Après quoi, exposant fort bien le mystère de l'Incarnation, il réfute et repousse avec une égale force les hérésies opposées d'Eutychès el de Nestorius, il déclare et prouve en passant que le Saint-Espril procède du Fils comme du Père 1, et conclut en ces termes : Si quel qu'un contredit ces décrets, qu'il soit anathème de la part du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ayant ainsi parlé, il s'assit; les catholiques en bénissaient Dieu à haute voix, et les hérétiques se retirèrent confus 2.

Saint Éleuthère mourut saintement vers l'an 531, après avoir requile corps du Seigneur avec de grands sentiments de piété. Il est honorè le vingt de février 3.

Saint Médard ne s'était rendu à Tournai que pour y faire les sunérailles de saint Éleuthère, son ami particulier. Mais la Providence avait sur lui de obligé de prezèle parut s'a quinze ans d'vie, par la pognèrent. Dès et lui demand se consoler de puissant prote où il tenait sa tère sur son te l'origine du chaînes de plusaint Grégoire en mémoire d

à 536 de l'ère e

Sainte Rade dard que le r diocèse du sai: nous l'avons d avait de ses co en secret des l souvent la nui chères délices qu'elle avait é perdu tout ce le carême, elle vait le moyen d roi. Clotaire, c plaignait souve gieuse, et lui fa son côté, lui de à Dieu. Ce prin qu'elle aimait t elle redoubla se sirait. Elle se re encore, de la co francs, qui se t Médard de l'au Radegonde, vo vêtit elle-même

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Igitur à Filio similiter, sicut à Patre, Spiritus sanctus procedit. — <sup>2</sup> Mansi-Concil., t. 8, col. 587-592. — <sup>3</sup> Acta SS., 20 febr.

<sup>1</sup> Acta SS., 8 ju

ége de Tourle, s'étendant
estait le plus
le infatigable,
cles convainur lui gagnait
it déjà entervait reçus des
délivrant par
i puissant en
ertit un grand
qu'il eut la
int Eleuthère
x papes saint
se renouveler

(LIV. - De 519

piscopat, h oprendre que de Nestorius ain, que tous Jésus-Christ ne jour pour bien que la t d'autre, le t: Vous tous orit, écoutez ion, il réfute l'Eutychès et Saint-Esprit nes : Si quel art du Père, t; les cathose retirèrent

ès avoir reçu Il est honoré

faire les fu-Providenœ

it. - 2 Mansi.

avait sur lui d'autres desseins pour le bien de cette Église, dont il fut obligé de prendre le gouvernement sans quitter la sienne. Alors son zèle parut s'accroître avec son troupeau. Saint Médard mourut après quinze ans d'épiscopat, et sa mort ne fut pas moins éclatante que sa vie, par la pompe de ses obsèques et les miracles qui les accompagnèrent. Dès que le roi Clotaire eut appris sa maladie, il alla le visiter et lui demander sa bénédiction. Ce prince n'en demeura pas là. Pour se consoler de la mort de ce saint évêque, qu'il regardait comme un puissant protecteur auprès de Dieu, il fit porter son corps à Soissons, où il tenait sa cour, et promit de faire bâtir une église et un monastère sur son tombeau, dans une de ses terres nommée Crouy. C'est l'origine du célèbre monastère de Saint-Médard de Soissons. Les chaînes de plusieurs prisonniers furent brisées pendant le convoi, et saint Grégoire de Tours les avait vues attachées au tombeau du saint en mémoire du miracle 1.

Sainte Radegonde av...t encore plus de vénération pour saint Médard que le roi Clotaire, son mari. Elle avait été élevée dans le diocèse du saint évêque. Clotaire, dont elle était prisonnière, comme nous l'avons dit, l'avait épousée malgré elle. Mais l'horreur qu'elle avait de ses concubines et de ses mariages incestueux la faisait gémir en secret des liens qui l'attachaient à ce prince dissolu. Elle se levait souvent la nuit d'auprès de lui pour vaquer à la prière. Ses plus chères délices étaient d'aller servir les malades dans un hôpital qu'elle avait établi à Athies, où elle avait été élevée; elle croyait perdu tout ce qu'elle n'avait pas donné aux pauvres. Pendant tout le carême, elle portait un cilice sous ses habits précieux, et elle trouvait le moyen de pratiquer une exacte abstinence à la table même du roi. Clotaire, qui l'aimait passionnément à cause de sa beauté, se plaignait souvent d'avoir épousé, non pas une reine, mais une religieuse, et lui faisait de fréquents reproches de ses dévotions. Elle, de son côté, lui demandait la permission de se retirer pour se consacrer à Dieu. Ce prince ayant fait mourir, sur de vains soupçons, un frère qu'elle aimait tendrement et qui avait été fait prisonnier avec elle, elle redoubla ses instances et obtint enfin le consentement qu'elle désirait. Elle se retira aussitôt à Noyon et pria saint Médard, qui vivait <sup>enc</sup>ore, de la consacrer à Dieu en lui donnant le voile. Des seigneurs francs, qui se trouvaient présents, s'y opposaient et retiraient saint Médard de l'autel pour l'empêcher de lui accorder sa demande. Radegonde, voyant ces oppositions, entra dans la sacristie et s'y revétit elle-même de l'habit de religieuse ; après quoi, revenant à l'autel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 8 junii. Greg. Tur., 1. 4, c. 19.

aux pieds du saint évêque, elle lui dit: Si vous différez davantage de me consacrer à Dieu, vous ferez voir que vous craignez plus les hommes que vous ne craignez le Seigneur. Saint Médard lui impos donc les mains et l'ordonna diaconesse.

Cette conduite de sainte Radegonde et de saint Médard a fait nalte plusieurs questions, auxquelles il n'y a pas encore de solution authentique. Comme le roi Clotaire avait à la fois plusieurs femmes. du moins à une certaine époque, Radegonde était-elle son épouse légitime ? L'était-elle d'une manière indubitable ? Si oui, commert a-t-elle pu se consacrer à Dieu sans que son mari en fit autant de son côté? Peut-on croire que les règles de l'Église sur ces matières n'étaient point assez bien connues alors parmi les évêques de Francs? ou bien sainte Radegonde et saint Médard ont-ils eu une inspiration extraordinaire pour faire ce qu'ils ont fait? Les savants sont fort partagés à cet égard.

Quoi qu'il en soit, Radegonde offrit aussitôt sur l'autel les habits précieux qu'elle venait de quitter, et rompit en morceaux un cercle d'or pour le distribuer aux pauvres. Ensuite elle commença par visiter les plus célèbres solitaires du pays, pour apprendre d'eux les voies de la perfection. Après s'être édifiée de leurs vertus, elle leur fit des présents de plusieurs de ses joyaux, et elle se rendit ensuite au tombeau de saint Martin, pour lequel elle avait réservé & qu'elle avait de plus précieux. Quand elle y eut satisfait sa dévotion, elle se retira dans une terre que le roi lui avait donnée sur les confins du Poitou et de la Touraine, et elle y passa plusieurs années dans tous les exercices de la charité chrétienne et de la mortification religieuse, avec de saintes filles qu'elle s'associa. Depuis qu'elle est été consacrée à Dieu jusqu'à la fin de sa vie, elle ne mangea ni chair, ni poisson, ni œufs, ni fruits; elle ne but ni vin ni bière. Sa nourriture était du pain bis. des légumes et de l'eau. Pendant le carême elle vivait recluse dans une cellule, et ne prenait sa réfection que de quatre jours en quatre jours, et, à l'exemple de saint Germain d'Auxerre, elle moulait elle-même le grain qui lui était nécessaire pour vivre pendant ce saint temps 1.

Ainsi, à la même époque, on voyait trois personnages de la dynastie royale des Francs se sanctifier dans la retraite par la piété et les bonnes œuvres : sainte Radegonde, sainte Clotilde et saint Clodoalde. Leur exemple humanisait un peu les mœurs publiques, d'autant plus que cet exemple n'était point isolé: une foule de saints en formaient d'autres dans des monastères qui se fondaient de toutes

narts, et dont Ebredulfe ou nonça au moi lui-même, se convertit plus attira tant d'a de la sienne, s Saint Marcou Neustrie, mai Grande-Breta saint Pourcain e Limousin sa monastères qu mées les villes de Saint-Pour Dijon, avait fo maüs, et qui disciples, auxo propriée aux son monastère rins; mais, ay évêque de Lan

sas de l'ère

Saint Seine, Sa vertu éclata ens, et prêtre à Réomaüs, il se près de la sour droit de la forê monastère qu' nom à la ville une extrême vi

cent vingt ans.

Parmi le gr églises des Ga promptement 1 sieurs crimes,

évêques de la ayant fait confe Jean II, pour le cette affaire. Le

<sup>1</sup> Acta SS., 13 aug. Longueval. Hist. de l'Église gall., 1. 6.

<sup>1</sup> Longueval. H

rd lui imposa
rd a fait nature
e de solution
ieurs femmes,
le son épouse
oui, comment
a fit autant de
r ces matières
évêques des

nt-ils eu une

? Les savants

XLIV. - De 519

z davantage de

ignez plus les

itel les habits aux un cercle mença par vidre d'eux les rtus, elle leur se rendit enit réservé œ t sa dévotion, sur les conieurs années mortification is qu'elle eut ngea ni chair, e. Sa nourrient le carême éfection que int Germain it nécessaire

res de la dyar la piété et et saint Cloliques, d'aude saints en at de toutes

narts, et dont plusieurs ont donné naissance à autant de villes. Saint Ebredulfe ou Évroul, seigneur de la cour du roi Childebert, renonça au monde, distribua ses biens aux pauvres, et, devenu pauvre lui-même, se retira dans la forêt d'Ouche, au diocèse de Lisieux, y onvertit plusieurs voleurs qui se firent ses disciples : ce qui lui en atira tant d'autres, qu'il y eut jusqu'à quinze cents cellules autour de la sienne, sans compter treize autres monastères qu'il bâtit ailleurs. Saint Marcou en établit non-seulement dans la même province de Neustrie, mais encore dans le reste de la Gaule et même dans la Grande-Bretagne; saint Fridolin dans l'Austrasie. En Auvergne saint Pourçain, dans le Maine saint Carilèfe ou saint Calais, dans e Limousin saint Junien et saint Léonard fondèrent entre autres les nonastères qui prirent leurs noms, et autour desquels se sont fornées les villes de Saint-Léonard, de Saint-Junien, de Saint-Calais et de Saint-Pourçain. En Bourgogne, saint Jean, fils d'un sénateur de Dijon, avait fondé un monastère dans un lieu désert nommé Réonaüs, et qui appartenait à son père. Il eut un grand nombre de disciples, auxquels il donna la règle de saint Macaire d'Égypte, appropriée aux usages des moines d'Occident. Il quitta secrètement on monastère, et vécut dix-huit mois inconnu dans celui de Léns; mais, ayant été reconnu, il fut rappelé par saint Grégoire, evêque de Langres. Malgré ses austérités, il vécut jusqu'à l'âge de cent vingt ans.

Saint Seine, en latin Sequanus, fut le plus illustre de ses disciples. Sa vertu éclata de si bonne heure, qu'il fut ordonné diacre à quinze ans, et prêtre à vingt. Après s'être instruit auprès de saint Jean de Réomaüs, il se retira dans une solitude du même diocèse de Langres, près de la source de la Seine, où il fonda un monastère dans un entroit de la forêt de Segustre, qui appartenait à ses parents. C'est le monastère qu'on nomma depuis Saint-Seine, et qui a donné son nom à la ville qui s'y est formée. Saint Seine vécut aussi jusqu'à une extrême vieillesse 1.

Parmi le grand nombre de saints évêques qui honoraient les églises des Gaules, il y eut cependant un scandale, mais qui fut promptement réprimé. Contuméliosus de Riez fut accusé de plusieurs crimes, entre autres d'impudicité. Saint Césaire et les autres évêques de la province instruisirent au plus tôt son procès, et, lui eyant fait confesser ses crimes, ils en envoyèrent la relation au pape lean II, pour le consulter sur la manière dont ils devaient agir dans cette affaire. Le Pape écrivit trois lettres à ce sujet, dont deux sont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Longueval. Hist. de l'Église gall., 1. 6.

datées du 7 d'avril 534. La première est adressée aux évêque des Gaules. It leur marque qu'ayant lu leur relation, selon laquel Contuméliosus est atteint et convaincu de plusieurs crimes, il jua au'il doit être privé de ses fonctions et enfermé dans un monastère. de plus, qu'il doit présenter une requête aux évêques pour demande la pénitence, et faire par écrit, dans cette requête, l'aveu de se fautes. Il ordonne aussi d'établir en sa place un évêque visiteur, m ne pourra cependant pas faire d'ordinations, ni administrer les bien de l'Église. Par la seconde lettre, le Pape mande au clergé de Ria que leur évêque étant convaincu, par sa propre confession, de pla sieurs crimes, est indigne de son ministère; qu'ainsi, il leur ordonn d'obéir au visiteur, qui sera nommé par Césaire, évêque d'Arles, « qui n'aura de pouvoir que pour régler ce qui concerne les sacrés ministères. La troisième lettre est adressée à saint Césaire même Le Pape lui marque qu'il est affligé de la perte de Contuméliosus mais qu'il faut observer la rigueur des canons. C'est pourquoi, dit nous le suspendons, par notre autorité, de l'épiscopat. Ordonnez-le de se retirer dans un monastère pour y pleurer ses péchés, et élablissez un visiteur jusqu'à ce que cette église ait un autre évêque. Le Pape joignit à cette lettre plusieurs autorités tirées des lettres de pape Sirice, des canons des apôtres, des canons d'Antioche et d'antres conciles, touchant la déposition des évêques et des prêtres convaincus de quelques crimes. A quoi se trouve joint un mémoire m paraît être de saint Césaire, et qui cite d'autres autorités dans le mêm sens, entre autres l'autorité de Fauste de Riez, comme d'un sain évêque 1.

Le pape Jean II mourut le 26 avril 535, après avoir tenu le Siér trois ans et quatre mois. Son successeur fut Agapit, Romain à naissance, fils du prêtre Gordien, et archidiacre de l'Église romaine; il fut ordonné le 4 de mai, et tint le Saint-Siége onze mois et dix-hui jours. Dès le commencement de son pontificat, il fit brûler au milier de l'Église, en présence de tout le monde, les formules d'anathème que le pape Boniface II avait exigées des évêques et des prêtres contre la mémoire de Dioscore, son compétiteur. De son côté, contuméliosus de Riez, quoique jugé par les évêques de Gaule, en conséquence des lettres du pape Jean, ne laissa pas d'appeler de leu jugement au Saint-Siége. Sur quoi le pape saint Agapit écrivit i saint Césaire d'Arles que, comme la cause de Contuméliosus interessait l'honneur de tout l'épiscopat, il était à souhaiter que cévêque, qui avait eu recours à l'appel, pût se justifier. C'est pour

à 536 de l'ère quoi, dit-il les canons e cause. Quoi avec votre a tière décisio juges, nous de l'adminis messe, et qu est du 18 jui Par une autr saire la perm des pauvres. et de vous fa vous demand Pères, qui d terres de l'Ég porté dans un L'empereur

> lui envoya sa de conserver de faire son Dardanie, que né 2. Le Pape Dans l'une, il nous reconnai nous confirmo règles de nos . l'empereur ava code. Dans l'a gratulation qu présents qu'il nême sur ses v a réunion des ien faire contre ique, qui défen iés, et de les éconciliation. I a vraie foi, ils 'il leur reste d est pas solide.

<sup>1</sup> Labbe, t. 4. Joan. pap. II, epist. 4, 5, 6.

v. XIIV. - De 519

e aux évêque

, selon laquell

crimes, il juge

un monastère

pour demande

e, l'aveu de se

ue visiteur, qui

nistrer les bien

clergé de Rie

fession, de pla-

il leur ordone

que d'Arles, d

erne les sacré

Césaire même.

Contuméliosus

ourquoi, dit-il

t. Ordonnez-h

péchés, et éla-

utre évêque. L

des lettres di

tioche et d'au-

es prêtres con-

n mémoire ai

s dans le mêm

me d'un sain

r tenu le Siég

t, Romain de

glise romaine:

ois et dix-hui

ûler au milier

es d'anathème

et des prêtre

son côté, Con-

Gaule, en con

peler de lew

gapit écrivit

méliosus inté-

aiter que cel

r. C'est pour

quoi, dit-il, nous déléguerons, Dieu aidant, pour examiner, selon les canons et la justice, les procédures que vous avez faites dans cette cause. Quoique le défenseur Émérite, que nous avons blâmé, ait, avec votre agrément, rétabli cet évêque dans son église jusqu'à l'entière décision de cette affaire, pour laquelle nous lui déléguerons des juges, nous voulons néanmoins qu'en attendant il demeure suspendu de l'administration des biens de l'église et de la célébration de la messe, et qu'on lui rende seulement ses biens particuliers. Cette lettre est du 18 juillet 535. On ne sait pas quelle fut l'issue de cette affaire. Par une autre lettre du même jour, saint Agapit refuse à saint Césaire la permission d'aliéner les fonds de l'église, même en faveur des pauvres. Nous avons tant d'envie, dit-il, de soulager les pauvres et de vous faire plaisir, que nous vous accorderions volontiers ce que vous demandez; mais nous en sommes empêchés par les canons des Pères, qui défendent, sous quelque titre que ce soit, d'aliéner les terres de l'Église. Sur quoi il cite un décret du pape Symmaque, porté dans un concile de Rome 1.

L'empereur Justinien ayant appris l'ordination de saint Agapit, lui envoya sa confession de foi, avec une lettre par laquelle il le priait de conserver dans les dignités ecclésiastiques les ariens convertis, et de faire son vicaire dans l'Illyrie, l'évêque de Justinianée, ville de Dardanie, que ce prince avait fait bâtir auprès du village où il était né <sup>2</sup>. Le Pape répondit à l'empereur par deux lettres différentes. Dans l'une, il approuve sa confession de foi, non pas, dit-il, que nous reconnaissions aux laïques l'autorité de la prédication; mais nous confirmons le zèle de votre foi, attendu qu'il est conforme aux ègles de nos Pères. Cette confession, d'ailleurs, était la même que empereur avait déjà envoyée au pape Jean, et qui est insérée au code. Dans l'autre, il remercie Justinien des compliments de conratulation qu'il lui avait faits sur son élévation au pontificat, des résents qu'il avait envoyés à l'Église romaine, et le félicite luinême sur ses victoires et ses conquêtes. Il loue aussi son zèle pour a réunion des ariens. Mais il lui représente qu'il ne doit ni ne peut ien faire contre les canons des Pères et les décrets du Siége apostoique, qui défend de promouvoir aux ordres les hérétiques réconcilés, et de les conserver dans le rang qu'ils occupaient avant leur éconciliation. Il ajoute que s'ils souhaitent d'embrasser sincèrement a vraie foi, ils doivent se soumettre aux règles de l'Église, et que, 'il leur reste de l'ambition, c'est une preuve que leur conversion est pas solide.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1798, Epist. 6 et 7. — <sup>2</sup> Ibid., 1788 et 9.

Justinien avait demandé que l'affaire d'Étienne de Larisse, qui avait imploré la protection du Saint-Siége, sous le pontificat de Boniface. contre un jugement du patriarche Épiphane, fût terminée par les légats du Pape à Constantinople. Agapit promet d'en commettre l'exécution à ceux qu'il devait envoyer incessamment en cette ville: mais il déclare qu'il recevait dès lors à sa communion Achille, pour lequel l'empereur s'était employé. Vous excusez, dit-il, notre frère et coévêque Épiphane de l'avoir ordonné, parce que c'a été par votre ordre. Mais Épiphane devait vous représenter lui-même ce qui était dû au respect du Siége apostolique, sachant avec quel zèle vous en défendez les priviléges. Il remet à l'envoi de ses nouveaux légats à Constantinople, de faire savoir sa résolution sur l'ordination d'Achille, qui avait été fait évêque de Larisse, à la place d'Étienne, et sur l'évêque de Justinianée, que l'empereur demandait pour vicaire du Saint-Siége dans l'Illyrie. Cette lettre est du 15 octobre 535, Il envoya en effet à Constantinople cinq évêques pour ses légats, savoir : Sabin de Canosse, Épiphane d'Éclane, Astère de Saleme. Rustique de Festule et Léon de Nole 1.

Mais il y eut surtout une lettre qui causa au pape saint Agapit une joie sensible : ce fut la lettre synodale des évêques d'Afrique sur le rétablissement de leurs églises, délivrées enfin de l'oppression des Vandales. Dès le mois d'août 530, leur roi Hildéric avait été détrône par Gilimer, qui devait lui succéder, comme le plus âgé de sa famille. Justinien, depuis longtemps lié d'amitié avec Hildéric, en entreprit la vengeance, et rompit l'alliance que l'empereur Zénon avait faite avec le roi Genséric. La septième année de son règne, l'an 533, il envoya donc en Afrique une flotte de cinq cents vaisseaux, sous la conduite de Bélisaire. Vers le milieu du mois de juin, la flotte étant sur le point de faire voile, l'empereur fit amener au rivage, devant le palais, le vaisseau amiral. Le patriarche Épiphane y monta; el après avoir imploré la bénédiction du ciel, il y embarqua un soldat nouvellement baptisé, pour sanctifier cette grande entreprise. L'armée, composée de seize mille hommes choisis, dont six mille cavaliers, débarqua sans obstacle trois mois après son départ de Constantinople. Les Vandales ne s'attendaient à rien. Comme ils avaient démantelé toutes les places fortes, que leur domination ne les avait pas fait aimer des anciens habitants, et que, d'ailleurs, l'armée romaine, qui s'annonçait à ceux-ci comme leurs libérateurs, observait une exacte discipline, la conquêt de l'Afrique s'opéra pres que sans résistance. Au premier bruit du débarquement des Romains

Procop., Vandal.

à 536 de l'ère o Gelimer avait il fit avancer funestes aux l d'ensemble, o après quelque Enfin, l'armée de saint Cypri de la nuit. Ils illuminé toutes Vandales, épe frayeur, ils ten maine qu'on co l'entrée du por passa la nuit av de Saint-Cypri dant la journée vaient paré l'é le la défaite de es catholiques out préparer." Cependant so plongeait quie parchands rom la guerre. Ce hort. Le geôlie ous qu'il venait ur dit-il, si je laient prêts à lu il, je ne vous o ous m'aiderez d éril. Quand ils l s choses, et, ou isseaux romain chot avec eux Le jour suivan age avec son ar. iscade. Ne voya elimer et s'assit : taient tellement ême pour une v

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4. Agap., Epist. 1 et 4. It., t. 5, p. 11.

de Boniface

ninée par les

commettre

n cette ville:

Achille, pour

l, notre frère

été par votre

ce qui était

zèle vous en

eaux légats à

ination d'A-

d'Étienne, et

pour vicaire

obre 535. I

s légats, sa-

de Salerne.

Gélimer avait fait mourir Hildéric, qu'il tenait jusqu'alors en prison : il fit avancer des troupes, donna des ordres qui auraient pu être funestes aux Romains; mais ils ne furent point exécutés avec assez d'ensemble, ou bien des circonstances imprévues les déconcertèrent; après quelques échecs, il perdit lui-même courage un des premiers. Enfin, l'armée romaine arriva près de Carthage, la veille de la fête de saint Cyprien, c'est-à-dire le 13 de septembre. C'était à l'entrée de la nuit. Ils trouvèrent les portes ouvertes. Les habitants avaient illuminé toutes les rues, pour célébrer leur délivrance, tandis que les Vandales, éperdus, se réfugiaient dans les églises, ou, pâles de frayeur, ils tenaient les autels embrassés. Pour recevoir la flotte romaine qu'on commençait à découvrir, on retira la chaîne qui fermait l'entrée du port. Cependant Bélisaire n'entra pas dans la ville, mais passa la nuit avec son armée à quelque distance, auprès d'une église de Saint-Cyprien, dont le lendemain on devait célébrer la fête. Pendant la journée, les prêtres ariens, se tenant assurés de la victoire, vaient paré l'église de ses plus riches ornements. Mais à la nouvelle le la défaite des Vandales, ils avaient pris la fuite, et Bélisaire trouva es catholiques déjà en possession de l'église, et qui achevaient de

Cependant sous le palais de Gélimer était un cachot ténébreux, où plongeait quiconque lui déplaisait. Là étaient enfermés plusieurs parchands romains, accusés par le tyran d'avoir excité l'empereur la guerre. Ce jour-là même, il avait prononcé leur sentence de lort. Le geôlier étant donc descendu au cachot, ils s'imaginèrent ous qu'il venait les conduire au supplice. Que me donnerez-vous, ur dit-il, si je vous rends la liberté ? Tous lui répondirent qu'ils aient prêts à lui abandonner ce qu'ils possédaient. Eh bien, ajoutail, je ne vous demande ni or ni argent; jurez-moi seulement que ous m'aiderez de tout votre pouvoir, si je viens moi-même à être en éril. Quand ils lui en enrent fait serment, il leur apprit où en étaient s choses, et, ouvrant une fenêtre, leur fit voir au clair de la lune les isseaux romains qui entraient dans le port. Après quoi, il sortit du chot avec eux 1.

Le jour suivant, fête de saint Cyprien, Bélisaire entra dans Car-<sup>age</sup> avec son armée en ordre de bataille, crainte de quelque emscade. Ne voyant aucune trace d'hostilité, il marcha au palais de llimer et s'assit sur son trône. Depuis longtemps les soldats romains taient tellement habitués à la licence, que leur entrée était à craindre <sup>ême</sup> pour une ville romaine. Bélisaire les avait tellement ramenés

t Agapit une frique sur le pression des t été détrôné e sa famille. en entreprit n avait faite l'an 533, il aux, sous la a flotte étant

vage, devant

v monta; et

ua un soldat

entreprise.

ont six mille

n départ de

. Comme ils

mination ne

, d'ailleurs,

libérateurs,

opéra pres

es Romains,

Procop., Vandal., 1. 1, c. 20.

à la discipline, qu'ils entrèrent dans Carthage comme ils seraient entrés dans Constantinople : on n'y entendit pas une parole outrageante, pas une plainte. Le commerce ne fut point interrompu; les boutiques demeurèrent ouvertes. Les magistrats de la ville distribuèrent tranquillement aux soldats des billets de logement, et les soldats payèrent les vivres qu'ils voulurent acheter. Bélisaire leur partagea les richesses qui furent trouvées dans le palais de Gélimer. Il donna parole de sûreté aux Vandales qui s'étaient réfugiés dans les églises. Deux jours auparavant, on avait fait les apprêts d'un grand festin, qui devait couronner la victoire de Gélimer. Bélisaire, s'étant mis à table avec ses principaux capitaines, se fit servir les mêms viandes, dans la même vaisselle, par les officiers du roi des Vandales: spectacle frappant de la vicissitude des choses humaines. C'était quatre-vingt-quinze ans depuis que Carthage avait été prise par Genséric.

Cependant Gélimer, après quelques nouvelles tentatives infrue tueuses, où il perdit même son camp avec toutes ses richesses, s'était réfugié sur une montagne escarpée et presque inaccessible, à l'estrémité de la Numidie. Bientôt il s'y vit assiégé et réduit à la dernière misère. Ses compagnons mouraient de faim à côté de lui. Pharas, commandant des troupes romaines, qui était lui-même d'origine barbare et de la race royale des Hérules, lui écrivit avec politesse pour l'engager à se soumettre, lui assurant, au nom de Bélisaire, non-seulement la vie sauve, mais encore une existence honorable Gélimer le remercia de ses conseils, sans les accepter toutefois; seule ment, à la fin de sa réponse, il le priait de lui envoyer un pain, un éponge et une guitare : un pain, parce que depuis longtemps il n'a avait ni vu ni goûté; une éponge, pour essuyer ses larmes; une guitam, pour chanter ses malheurs. Pharas lui envoya ce qu'il demandai, mais n'en fut pas moins attentif à garder toutes les avenues del montagne. Gélimer, agité de continuelles alarmes, croyait à tott moment entendre les Romains qui grimpaient sur les roches. Se neveux expiraient autour de lui de faim et de misère. Ce qui achen de l'accabler, fut de voir un enfant de sa sœur se battre avec un jeun Maure des plus misérables pour un morceau de pâte à moitié cuit et pleine de cendre. Il se rendit donc sur la parole de Bélisaire, vint le trouver à Carthage. A l'aspect du général romain, il pouss un grand éclat de rire, que les uns attribuèrent au dérangement de son esprit, accablé par l'infortune, les autres à une autre causs

De retour à Constantinople, Bélisaire reçut de l'empereur les horneurs du triomphe. Entouré de sa garde, il traversa la ville depuis sa maison jusqu'au cirque, où l'attendait l'empereur sur un tro

élevé. Il mar à celle des an des rois vand séric avait en Jérusalem at un des officie de mettre cer qu'au lieu o C'est pour ce que les Roma ayant été rap promptement

a 836 de l'ère

A la suite Gélimer, vêtu suivi des autr mieux faits. devant lui l'er laissa échappe ces paroles de Dès qu'il fut as et on l'obligea ce que Bélisais avec lui. A la chait la tête au en Galatie, où prisonniers var nien et Théod d'Hildéric et to de Valentinien

Après cette de la Tingitane, la Byzacène, la I parce qu'elle a prétoire résidant ticuliers de cha à la conservation de leur faire ser vandale. Il réparconsidérables, eville de Leptis,

<sup>1</sup> Procop., I. 1, 0

e ils seraient parole outraerrompu; les a ville distriement, et les délisaire leur s de Gélimer. réfugiés dans tts d'un grand isaire, s'étant vir les mêmes des Vandales: aines. C'était

été prise par

LIV. - De 519

atives infruchesses, s'était ssible, à l'ert à la dernière lui. Pharas, me d'origine avec politesse de Bélisaire, ce honorable. utefois; seule un pain, un temps il n'a s; une guitare, il demandail, avenues de la royait à tout s roches. Se Ce qui achen avec un jeun à moitié cuit e Bélisaire, nain, il pouss dérangemen e autre cause ereur les hor la ville depui

sur un trôn

élevé. Il marchait à pied, mais tout le reste de la pompe ressemblait à celle des anciens triomphateurs. On portait devant lui les dépouilles des rois vandales. C'étaient en grande partie les richesses que Genséric avait enlevées dans le pillage de Rome. Les vases du temple de Jérusalem attiraient surtout les regards. Un Juif, les ayant vus, dit à un des officiers de l'empereur : Il n'est pas avantageux, à mon avis, de mettre ces trésors dans le palais de Byzance; ils ne peuvent être qu'au lieu où le roi des Juifs, Salomon, les avait placés d'abord. C'est pour cela que Genséric prit la capitale de l'empire romain, et que les Romains viennent de prendre celle des Vandales. Ce discours ayant été rapporté à Justinien, il fut saisi de crainte, et envoya promptement tous ces vases aux églises de Jérusalem.

A la suite de Bélisaire marchaient les prisonniers, et à leur tête Gélimer, vêtu d'une robe de pourpre, environné de ses parents, et suivi des autres Vandales, dont on avait choisi les plus grands et les mieux faits. Lorsque le roi captif entra dans le cirque et qu'il vit devant lui l'empereur, à droite et à gauche une foule immense, il ne laissa échapper ni une larme ni un soupir, mais répéta plusieurs fois ces paroles de l'Ecclésiaste : « Vanité des vanités, et tout est vanité. » Dès qu'il fut arrivé aux degrés du trône, on lui ôta sa robe de pourpre, et on l'obligea de se prosterner devant l'empereur et l'impératrice, ce que Bélisaire, par un effet de sa bonté naturelle, voulut bien faire avec lui. A la suite des anciens triomphes, la hache du licteur tranchait la tête aux principaux captifs. Gélimer reçut un grand domaine en Galatie, où il vécut dans l'abondance avec sa famille; les autres prisonniers vandales furent incorporés dans l'armée romaine. Justinien et Théodora comblèrent en particulier de richesses les filles d'Hildéric et tous les descendants d'Eudocie, femme d'Hunéric, fille de Valentinien III et petite-fille du grand Théodose 1.

Après cette conquête, Justinien divisa l'Afrique en sept provinces, la Tingitane, la Mauritanie, la Numidie, la province de Carthage, la Byzacène, la Tripolitaine et la Sardaigne, qui fut jointe aux autres parce qu'elle avait appartenu aux Vandales. Il établit un préfet du prétoire résidant à Carthage, et ayant sous lui les gouverneurs particuliers de chaque province. Justinien leur recommandait de veiller à la conservation du pays, de traiter les habitants avec douceur, et de leur faire sentir la différence de l'humanité romaine et de la dureté vandale. Il répara plusieurs villes, et fit un grand nombre d'édifices considérables, entre autres des églises. Il en bâtit cinq dans la seule ville de Leptis, dont la plus belle était dédiée à la sainte Vierge. Il lui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., l. 1, c. 9.

en bâtit aussi une à Septa, aujourd'hui Ceuta, sur le détroit de Gibraltar; une à Carthage, et un monastère dans la même ville, à laquelle il donna le nom de Justinienne 1.

Cependant Réparat, qui avait succédé à Boniface dans le siège épiscopal de Carthage, convoqua un concile général d'Afrique, où l'on n'en avait point vu depuis cent ans, à cause que la plupart des évêques avaient été réduits en servitude par la violence des persécufeurs. Deux cent dix-sept évêques s'y rendirent, et s'assemblèrent dans la basilique de Fauste, où reposaient les reliques de plusieur martyrs. Ils voulurent ainsi consacrer les prémices de leur liberté au Seigneur et au rétablissement de la discipline, qui avait beaucoup souffert pendant ces temps de trouble. Ils rendirent à Dieu de grandes actions de grâces ; il n'y avait pas un de ces évêques qui ne pleurât de joie et de se voir enfin délivrés de l'oppression, et de voir un grand nombre d'hérétiques se convertir. On fit lire ensuite publiquement les canons de Nicée, et l'onexamina de quelle manière qu devait recevoir les évêques ariens qui embrassaient la foi catholique, s'il fallait les conserver dans leur rang d'honneur, ou leur accorder seulement la communion laïque. L'avis du concile était de ne pas les recevoir comme évêques; toutefois, avant de rien décider, les deux cent dix-sept Pères de cette vénérable assemblée résolurent, unanimement et sans discussion, de consulter d'abord le Siége apostolique, On députa pour cet effet deux évêques, Caïus et Pierre, avec un diacre nommé Libérat, qui avait déjà été à Rome du temps de l'affaire des moines acémètes. On les chargea d'une lettre synodale, adressée au pape Jean, qui vivait encore, et dont elle fait un grand éloge. Le concile y demande de plus si l'on peut élever à la cléricature ceux qui, dans leur enfance, ont été baptisés par les ariens Enfin, comme plusieurs évêques, pendant la domination des Vanda les, avaient passé la mer, le concile prie le Pape de ne point recevoir à sa communion ceux qui ne prouveront point par les lettres de évêques d'Afrique qu'ils ont été envoyés pour l'utilité des églises?

Cette lettre était écrite, les députés attendaient que l'hiver leur permit de s'embarquer, lorsqu'on apprit la mort de Jean II et l'ordination de saint Agapit. Réparat de Carthage joignit alors à la lettre synodale une seconde lettre particulière au nouveau Pontife, pour le féliciter de son élévation et lui recommander les intérêts de son égliss. Le pape saint Agapit répondit à l'une et à l'autre le 9 septembre 535. Il témoigna au concile la part que le Siége apostolique avait prise à leurs tribulations. Comme l'Église est partout un seul et même corps

a 586 de l'ère les principau a toujours ét Il les loue en pontifes, ils pour avoir le de celui qui a article de leu il dit qu'il ne gnités ecclési revenus de l'I sur le second clergé ceux q que, en quelq Il trouve bon glise, et qu'or quittent l'erre qui avaient p être observée dans leurs égl parat une rép ses félicitation la méchanceté attendant qu'i à tous les res canons, afin q marquables, e

Pendant que évêque de Ruigard du mona dont Fortunat au nom de l'assordonné dans umémoire, et quaux conditions dresseraient à consécration de charge ni servivèque établisse vaient être sou

de l'Eglise.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., Ædif., l. 6. - <sup>2</sup> Labbe, t. 4, 1755.

<sup>1</sup> Labbe, t. 4, 17

ille, à laquelle dans le siège d'Afrique, of a plupart des des persécuassemblèrent de plusieurs eur liberté au ait beaucoup Dieu de graps qui ne pleuet de voir un nsuite publie manière on oi catholique, eur accorder de ne pas les der, les deux rent, unanie apostolique, erre, avec un emps de l'afre synodale, fait un grand er à la clériar les ariens. n des Vandaoint recevoir es lettres des des églises? e l'hiver leur ean II et l'orors à la lettre ntife, pour k de son église

otembre 535

avait prise

même corps,

XLIV. - Do 519

détroit de Gi-

les principaux membres y compatissaient chez nous. Votre affliction atoujours été la nôtre, et nous avons soupiré de vos gémissements. Il les loue ensuite de ce que, comme il convenait à de sages et doctes pontifes, ils n'avaient pas oublie la principauté apostolique, mais, nour avoir la solution des difficultés, s'étaient adressés à la Chaire de celui qui a reçu le pouvoir de lier et de délier. Quant au premier article de leurs demandes, qui regardait les évêques ariens convertis, il dit qu'il ne fallait point permettre qu'ils demeurassent dans les dignités ecclésiastiques, mais qu'il trouvait bon qu'on leur fit part des revenus de l'Église, établis pour la subsistance des clercs. Il répondit, sur le second article, qu'on ne devait élever à aucune dignité du clergé ceux qui quittaient l'arianisme pour s'unir à l'Église catholique, en quelque âge qu'ils aient été infectés des erreurs de cette secte. Il trouve bon encore qu'on les aide à subsister des revenus de l'Église, et qu'on exerce une prompte miséricorde envers tous ceux qui quittent l'erreur pour embrasser la foi véritable. A l'égard des clercs qui avaient passé la mer, il dit que la précaution du concile devait être observée, comme nécessaire, afin de les obliger de demeurer dans leurs églises et de les empêcher d'être vagabonds. Il fit à Réparat une réponse particulière, où il le remercie affectueusement de ses félicitations, et lui rend tous les droits de métropolitain que la méchanceté de ses ennemis avait envahis: c'est pourquoi, en attendant qu'il puisse envoyer des légats, il lui enjoint de notifier à tous les rescrits de la Chaire apristolique sur l'observation des canons, afin que personne n'en pût ignorer 1. Ces paroles sont remarquables, et méritaient bien d'être consignées dans une histoire de l'Église.

Pendant que le concile de Carthage était assemblé, Félicien, evêque de Ruspe, demanda comment il devait se comporter à l'égard du monastère fondé par saint Fulgence, son prédécesseur, et dont Fortunat était alors abbé. Félix, évêque de Zactare, répondit, au nom de l'assemblée, qu'il ne fallait rien changer à ce qui avait été ordonné dans un concile général sous l'archevêque Boniface de sainte mémoire, et que les monastères devaient jouir d'une pleine liberté aux conditions prescrites par les conciles, savoir : que les moines s'adresseraient à l'évêque diocésain pour l'ordination des clercs et la consécration des oratoires, sans qu'il puisse les assujettir à aucune charge ni servitude ecclésiastique, n'étant pas convenable que l'évêque établisse sa chaire dans aucun monastère ; que les moines devaient être sous la conduite et l'autorité de leur abbé; que l'abbé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 4, 1791 et 2.

étant mort, ils en éliraient un autre eux-mêmes, sans que l'évêque puisse s'en attribuer le choix; et que, s'il arrivait quelque difficulté à ce sujet, elle serait terminée par le conseil ou le jugement des autres abbés 1.

Le même concile envoya à Constantinople un diacre nommé Théodore, pour demander à l'empereur la restitution des biens et des droits des églises d'Afrique, que les Vandales avaient usurpés. Justinien donna, à cet effet, une loi du 1° août 535, adressée à Salomon, préfet du prétoire d'Afrique, qui porte : que toutes les terres usurpées sur les églises d'Afrique leur seraient restituées, à condition de payer les tributs, et que l'on rendra aussi les maisons et les ornements des églises ; que l'église de Carthage jouira de tous les droits accordés par les lois précédentes aux églises métropolitaines, et qu'il ne sera permis ni aux ariens ni aux donatistes de tenir des assemblées, d'ordonner des évêques ou des clercs, de baptiser et de pervertir personne, ni d'exercer aucune charge publique.

La même année 535, Justinien fit encore plusieurs autres lois pour l'Église, sous le titre de Novelles, parce qu'elles étaient postérieures à la publication de son code. Il semblait qu'il voulût transformer en lois impériales tous les règlements des conciles et des Papes. Il ya des lois sur les ordinations et les devoirs des évêques, sur le nombre des clercs, sur les biens des églises, sur les fondations et le gouvernement des monastères, sur le noviciat et la profession des moines; enfin, après une loi sur la levée des tributs, il charge les évêques de veiller à son exécution, de signaler les magistrats qui feraient leur devoir et ceux qui ne le feraient pas, voulant que quand cette loi aurait été publiée, elle fût gardée dans l'église avec les vases sacrés, el gravée sur des pierres pour être affichée aux portes des églises, afin que tout le monde en eût connaissance 2. Une chose qui valait mieur que tant de lois nouvelles, les unes dignes de louange, les sutres d'excuse, les autres de blâme, eût été de faire observer les anciennes Ces nouvelles sans nombre sont une preuve qu'on n'en observait bien aucune, et que les abus allaient se multipliant. On pourrait dire aussi que Justinien avait une telle manie de faire des lois, qu'il en faisail souvent, uniquement pour en faire.

Une preuve de tout cela, c'est qu'av milieu de ses professions de foi, au milieu de ses lois contre les héré ques, Justinien laissait place un hérétique sur le siége de Constantinople. Le patriarche Épiphane étant mort en 535, l'impératrice Théodora lui fit donner pour successeur Anthime, évêque de Trébisonde. Quoiqu'il passât pour ca-

sas de l'ère ci

tholique, il éta

Chalcédoine.

m'il suivait

vance à tout c

ement les acé

cette secte, sav

l'Afrique. Leu l'âge de seix lonna pour su et étrangler l'ar lat négociaient rengeur de ce l'une flotte, s apacité du Ba Platon et de Ci ques. Quand il nontra la peur leur impérial, ous les ans tro erait requis, u mort, ni mên énateur, sans le conférer la c eul pourrait fa levait toujours rerait jamais de placée à la droi Ce ne fut poi

l'Apamée, et des assemblée Les abbés cat pape Agapit de ferait exécuter quement cont e Pape de se a cocasion de refeliso.

Les Goths de l'Afrique. Leu a l'âge de seiz donna pour su etétrangler l'avec de seizetétrangler l'avec de seizet de s

Ce ne fut poi peine l'ambassa vec lui l'entret

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, 1. 4, 1785. — <sup>2</sup> Novelle 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, p.

XLIV. — De 519 s que l'évêque lque difficulté jugement des

nommé Théos biens et des surpés. Justiée à Salomon, s terres usurcondition de as et les orneous les droits aines, et qu'il ir des assemer et de per-

tres lois pour t postérieures ansformer en Papes. Il ya sur le nombre et le gouverdes moines; es évêques de feraient leur d cette loi auses sacrés, et s églises, afin valait mieux e, les autres es anciennes. bservait bien ait dire aussi u'il en faisait

rofessions de aissait placer che Épiphane er pour sucssât pour catholique, il était, aussi bien que l'impératrice, ennemi du concile de Chalcédoine. Il trompa l'empereur et les patriarches, en assurant qu'il suivait en tout le Siége apostolique, et qu'il se soumettait d'avance à tout ce qu'ordonnerait le Pape 1. Son ordination ranima telement les acéphales, ou demi-eutychiens, que les principaux de cette secte, savoir : Sévère, faux patriarche d'Antioche, Pierre, chassé l'Apamée, et le moine Zoara vinrent à Constantinople, où ils tinrent des assemblées particulières et baptisèrent quelques personnes. Les abbés catholiques de cette ville envoyèrent à Rome avertir le pape Agapit de tous ces désordres, ayant parole de l'empereur qu'il érait exécuter fidèlement ce que le Pape aurait ordonné canoniquement contre les schismatiques 2. Une révolution d'Italie obligea e Pape de se rendre lui-même à Constantinople, et lui donna ainsi occasion de remédier, sur les lieux mêmes, aux maux de cette fgliso.

Les Goths d'Italie n'avaient pas moins dégénéré que les Vandales l'Afrique. Leur roi Athalaric mourut de débauche, le 2 octobre 534, l'âge de seize ans. Sa mère Amalasonte, fille de Théodoric, lui lona pour successeur son parent Théodat, qui la fit jeter en prison tétrangler l'année suivante. Justinien, avec qui Amalasonte et Théolat négociaient secrètement l'un contre l'autre, s'annonça comme le engeur de ce meurtre, et Bélisaire, ayant reçu le commandement l'une flotte, s'empara de la Sicile. Théodat avait la perfidie et la apacité du Barbare, mais non la valeur; de l'étude indigeste de Platon et de Cicéron, il n'avait retenu que des rêveries philosophiues. Quand il apprit que la Sicile était au pouvoir de Bélisaire, il nontra la peur la plus abjecte. Ayant fait venir en secret l'ambassaleur impérial, il promit de céder à Justinien toute la Sicile, de payer ous les ans trois cents livres d'or, d'envoyer, toutes les fois qu'il en erait requis, un corps de trois mille Goths ; de ne jamais condamner mort, ni même à la confiscation des biens, aucun évêque, aucun énateur, sans en avoir obtenu la permission; il renonçait au droit le conférer la dignité de patrice ou de sénateur : ce que l'empereur eul pourrait faire à sa requête; dans les acclamations publiques, on evait toujours nommer l'empereur avant Théodat, auquel on n'élèerait jamais de statue sans en ériger une à l'empereur, qui serait placée à la droite.

Ce ne fut point assez de hassesse pour l'indigne roi des Goths. A Deine l'ambassadeur eut-il quitté Ravenne, qu'il le fit revenir et eut vec lui l'entretien suivant. — Pensez-vous que l'empereur ratifie le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 87. — <sup>2</sup> Ibid., p. 22-31.

traité? — Peut-être. — S'il ne veut pas le ratifier, qu'en arrivera-t-à-— La guerre. — Mais une guerre pareille serait-elle juste et raisonable? — Assurément, chacun agirait d'après son caractère. — Que voulez vous dire? — Vous, vous aimez beancoup à philosophe, et Justinien à faire l'empereur romain a or, il siérait mal à un philosophe, surtout à un disciple de Platon, de causer la mort de tant d'hommes, au lieu de mener une vie pure d'homicide. Mais rien n'empêche que l'empereur des Romains ne revendique par les arms les anciennes provinces de son empire.

Vaincu par ce raisonnement, Théodat promit avec serment, hid sa femme, de céder à Justinien le royaume d'Italie, moyennant u revenu en terres de douze cents livres pesant d'or. Il en fit mêm

pour Justinien la lettre suivante :

Je ne suis pas étranger à la cour, ô em pereur ! étant né dans cel de mon oncle, et y ayant reçu une éducation digne de ma naissance mais je ne suis pas tout à fait expérimenté à la guerre et à ses traces. Amoureux des lettres dès mon jeune âge, je n'ai eu de commen qu'avec elles, et je me suis jusqu'alors éloigné du tumulte des la tailles. L'envie de régner ne saurait donc me faire embrasser une vi pleine de péril, lorsque je puis me débarrasser de l'une et de l'autre : car aucune n'a pour moi de charmes : ni la royauté, parce que la jouissance de tous les plaisirs engendre la satiété et le dégoût; nil guerre, parce que de n'y être pas habitué occasionne du trouble Pourvu donc que j'aie des propriétés rurales qui me rapportent a moins douze cents livres d'or par an, je les estimerai plus quel royauté, et je vous céderai aussitôt l'empire des Goths et des la liens. J'aime mieux être un paisible laboureur que de vivre dans de sollicitudes royales, qui me jetteraient d'un péril dans un autre Envoyez donc au plus tôt un homme de confiance pour que je li remette l'Italie et la souveraineté. Telle fut la lettre philosophique ment niaise de l'Ostrogoth Théodat. Il prit toutefois la vaine precaution de faire jurer à l'ambassadeur de ne la montrer à l'empereur que dans le cas où il refuserait le premier traité.

Justinien en fut ravi et lui répondit en ces termes : Je savais de par la renommée que vous étiez un homme d'esprit; mais mainle nant je le vois par expérience. Vous n'attendez pas l'issue de la guerre, comme quelques-uns qui, par là, ont manqué les affaires le plus importantes. Vous ne vous repentirez pas d'avoir mienx aime nous avoir pour amis que pour ennemis. Outre ce que vous ava demandé et que nous vous accordons, vous serez inscrit parmi le premières dignités romaines. Pour le moment, j'envoie deu hommes qui arrangeront l'affaire de manière qu'il y ait satisfaction

de part et d'a pour mettre la

à 536 de l'ère el

Tandis que reur de Const sénat de Rom naient l'emper glaive, non-se fils et leurs till de cette négod voyage, il eng me certaine a prince, et dont ois, plus tard. endus à l'églis bien relever e Le saint Pontif deur impérial. rète et honteu énateurs et l Italie, que da licheté 2. Quand le P

nomme muet. amais se leve Agapit leur de firent qu'ils l'e autorité de s lit la messe, pr présence de tou corps de Notrede, qui fit pleu ment leur véné Le Pape fit se bagné des cinq e lente, et de que wec lui. Il recu envoyés au-dev patriarche Anth changea rien au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., Goth., <sup>3</sup> S. Greg., Dial.

marrivera-t-l' juste et raisoactère: — Que à philosophe, nal à un philo a mort de las oide. Mais rie

serment, lui d moyennant w len fit mêm

e par les arme

nt né dans celle ma naissance: et à ses tracas de commerce multe des baorasser une vi ine et de l'au-, parce que l dégoût; nil ne du trouble. rapportent a ai plus quel hs et des la vivre dans de ans un autre our que je hi hilosophiquela vaine prér à l'empereur

Je savais déji mais mainte s l'issue de li les affaires les r mieŭx aime ue vous ava crit parmi les envoie deus it satisfaction de part et d'autre. Ensuite Bélisaire viendra vous trouver sous peu pour mettre la dernière main à nos conventions 1.

Tandis que le roi des Ostrogoths se montrait si bas avec l'empeeur de Constantinople, il faisait le fier et le tyran avec le Pape et le sinat de Rome. Il les menaça par ses lettres, que, s'ils ne détournaient l'empereur de porter la guerre en Italie, il ferait mourir par le vaive, non-seulement les sénateurs, mais encore leurs femmes, leurs ils et leurs tilles. Le pape saint Agapit fut donc obligé de se charger te cette négociation. Comme il n'avait pas le moyen de faire son wyage, il engagea les vases sacrés de l'église de Saint-Pierre pour me certaine somme d'argent que lui prêtèrent les trésoriers du rince, et dont il leur donna sa promesse. Cassiodore obtint touteois, plus tard, de l'avarice de Théodat, que les vases sacrés fussent endus à l'église et le Pape défrayé de son ambassade ; ce qu'il veut ien relever en ce prince comme une merveille de générosité. e saint Pontife partit donc au milieu de l'hiver avec l'ambassaleur impérial. Or l'ambassadeur portait sur lui l'abdication serète et honteuse de ce même Théodat qui menaçait de mort les enateurs et leurs, familles, si l'empereur songeait à reprendre Italie, que dans ce moment-là même il lui cédait avec tant de licheté 2.

Quand le Pape înt arrivé dans la Grèce, on lui présenta un nomme muet et perclus, qui ne pouvait ni proférer une parole, ni amais se lever de terre. Ses parents l'environnaient en pleurs. Espit leur demanda s'ils croyaient qu'il pût guérir. Ils réponsirent qu'ils l'espéraient fermement de la puissance de Dieu, par autorité de saint Pierre. Le saint Pape, voyant leur confiance, lit la messe, prit ensuite le malade par la main et le fit marcher en résence de tout le monde; puis, lui ayant mis dans la bouche le torps de Notre-Seigneur, il lui rendit l'usage de la parole. Ce mirate, qui fit pleurer de joie tous les assistants, augmenta singulièrement leur vénération pour le successeur de saint Pierre 3.

Le Pape fit son entrée à Constantinople le 2 février 536, accompagné des cinq évêques, ses légats, qu'il avait envoyés l'année précélente, et de quelques clercs de l'Église romaine, qu'il avait amenés vec lui. Il reçut avec honneur les personnages que l'empereur avait envoyés au-devant de lui, mais il ne voulut point voir le nouveau patriarche Anthime, qui était du nombre. Le voyage du Pape ne changea rien aux affaires politiques de l'Italie, arrangées d'avance

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Procop., Goth., l. 1, c. 6. — <sup>2</sup> Anast. Liberat., c. 21. Procop., Goth., l. 1, c. 6. — <sup>3</sup>S. Greg., Dial., l. 3, c. 3.

entre Théodat et Justinien; mais il eut un résultat mémorable pour les affaires de l'Église.

L'empereur et l'impératrice pressèrent le Pape de recevoir la visite d'Anthime. Il y consentit, à condition que cet évêque donnerait une confession de foi catholique par écrit, et qu'il retourneraità l'église de Trébisonde, étant impossible, disait-il, qu'un évêque transféré demeurât dans le siége de Constantinople. Ce n'était pas œ que voulaient Anthime ni l'impératrice, qui, le plus souvent, menait l'empereur. On revint donc à la charge. L'empereur et l'impératrie employèrent auprès du Pape, des promesses, des menaces et jusqu'à des offres d'argent. Agapit, qui cependant avait été obligé d'em prunter pour faire le voyage, demeura inflexible. Comme les discussions traînaient en longueur, l'empereur lui dit un jour : Accordez-vous avec nous, ou bien je vous ferai déporter en exil. Le bienheureux Pape répondit aussitôt avec joie : Moi, pécheur, j'à désiré venir à Justinien comme à un très-chrétien empereur, et voil que je trouve un Dioclétien! mais je n'en crains pas plus vos me naces. Toutefois, pour vous convaincre que votre évêque n'est pa digne de l'être, faites-le venir, pour qu'il confesse les deux nature dans le Christ. Anthime fut appelé; mais jamais il ne voulut réponde d'une manière catholique aux interrogations du Pape, ni confesser deux natures en un seul Seigneur Jés. Is-Christ. L'empereur reconnut ses torts et se prosterna humblement devant le successeur & saint Pierre. Et le Pape, ayant ainsi convaincu Anthime, le condamna avec ses complices, Sévère d'Antioche, Pierre d'Apamée d le moine Zoaras, les dépouillant de toute dignité et fonction sacer dotales, de tout épiscopat, du nom même de catholique, jusqu'à a qu'ils eussent fait pénitence. Ensuite, à la demande de l'empereur du clergé et du peuple, il préposa à l'église de Constantinopk Mennas, supérieur du grand hôpital de cette ville, connu par s science et l'intégrité de ses mœurs; et, après en avoir exigé une pro fession de foi par écrit, pour la présenter lui-même à Rome, à l'a pôtre saint Pierre, il le sacra de sa propre main dans l'église de Sainte-Marie.

Le Pontife romain, dit à ce sujet un des plus doctes théologiens de France, ne pouvait exercer plus glorieusement sa primauté, qu'et déposant un patriarche hérétique et en ordonnant un autre à s place, sans convoquer aucun concilé 1.

D'après d'anciens auteurs il paraîtrait que, dans leurs entretiens

a 586 de l'ère ci le pape saint . des erreurs d' égarement de point il était o hérésie. Ce fu que Justinien mière, que n d'autres rapp conde, du mo tous les évêqu par ces mots blions ce qu'il est inébranlab vant ce formu Sainteté, les m litains, et que

Le pape sa:
particulièreme
avis de ce qu'
reur, nous ave
les canons, pa
de quitter l'err
pénitence, nou
vêque, jusqu'à
Vous devez rej
condamnés. N
de cette injure
vée. Pour nous
secours de l'e
Mennas, qui e
mains de notre

Les évêques Constantinople qualifient de P d'avoir été init trine d'Eutych des saints par l Pierre d'Apam rance et de dis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anast., in Agapet., Liberat., c. 21. Labbe, t. 5, p. 14 et 47. Nat. Alex., Ilid sec. 6, c. 2, art. 3. Acta SS., 20 sept. De S. Agapet. appendix.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 20 l. 11, c. 6. Labb

XLIV. — De 519 morable pour

recevoir la vique donnerai retournerait à évêque transn'était pas œ uvent, menait t l'impératrice aces et jusqu'à obligé d'emomme les disjour : Accor. er en exil. Le pécheur, j'a ereur, et voili plus vos me que n'est pas deux nature ulut répondre , ni confesse pereur reconsuccesseur de thime, le cond'Apamée d nction sacer ue, jusqu'à a e l'empereur. onstantinopk connu par si

héologiensd mauté, qu'e n autre à s

xigé une pro

Rome, à l'a-

ns l'église de

ırs entretiens,

lat. Alex., Hish

le pape saint Agapit trouva l'empereur Justinien lui-même infecté des erreurs d'Eutychès, et qu'il le ramena à la saine doctrine. Cet égarement de Justinien n'étonne pas quand on sait jusqu'à quel point il était dominé par sa femme, qui ne travaillait que pour cette hérésie. Ce fut sans doute pour dissiper tous les soupçons du Pape, que Justinien lui présenta jusqu'à deux professions de foi : une première, que nous avons rapportée à l'année précédente, mais que d'autres rapportent à cette année et à cette occasion-ci; une seconde, du mois d'avril 536, qui est la même que celle prescrite à tous les évêques par le pape saint Hormisda. L'empereur la termine par ces mots : Suivant donc en tout le Siége apostolique, nous publions ce qu'il a statué. Et nous reconnaissons que ce qu'il a statué est inébranlable, et que nous obligerons tous les évêques à faire suivant ce formulaire ; en sorte que les patriarches l'adressent à Votre Sainteté, les métropolitains aux patriarches, et les autres aux métropolitains, et que notre sainte Église catholique ait sa fermeté partout 1

Le pape saint Agapit écrivit une lettre encyclique aux évêques, particulièrement à Pierre, patriarche de Jérusalem, pour leur donner avis de ce qu'il avait fait. Étant arrivé, dit-il, à la cour de l'empereur, nous avons trouvé le siége de Constantinople usurpé, contre les canons, par Anthime, évêque de Trébisonde. Il a même refusé de quitter l'erreur d'Eutychès. C'est pourquoi, après l'avoir attendu à pénitence, nous le déclarons indigne du nom de catholique et d'évêque, jusqu'à ce qu'il reçoive pleinement la doctrine des Pères. Vous devez rejeter de même les autres que la Chair postolique a condamnés. Nous nous sommes étonnés qu'au lieu de nous avertir de cette injure faite au siége de Constantinople, vous l'ayez approuvée. Pour nous, avec l'aide de Dieu, par l'autorité apostolique et le secours de l'empereur, nous l'avons réparée par l'ordination de Mennas, qui est le premier de l'église orientale ordonné par les mains de notre Siége 2.

Les évêques d'Orient et de Palestine, qui se trouvaient alors à Constantinople, présentèrent ensuite une requête au Pape, qu'ils qualifient de Père des pères et de patriarche, où ils accusent Sévère d'avoir été initié aux mystères des païens, d'avoir enseigné la doctrine d'Eutychès et de Manès, et d'avoir répandu en Orient le sang des saints par les mains des Juis séditieux. Ils se plaignent aussi de Pierre d'Apamée et de Zoaras, qu'ils accusent en particulier d'ignorance et de dissolution, et concluent par prier le Pape de les déli-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 20 sept. De S. Agapet., n. 75 et seqq. Paul, diac., l. 17. Aimoin., l. 11, c. 6. Labbe, t. 4, 1801 et 2. — <sup>2</sup> Labbe, t. 5, p. 47.

vier de ces méchants, de recomn ander à l'empereur l'exécution des sentences prononcées contre eux par le trône apostolique; ils le prient également d'exécuter complétement la sentence qu'il avait portée lui-même contre Anthime. Cette requête est souscrite par onze évêques, dont les premiers sont : Thalassius de Béryte, Mégas de Bérée et Jean de Gabale. Il y a aussi les signatures de trente-trois prêtres, diacres ou lecteurs, députés de diverses églises, dont les premiers sont ceux d'Antioche 1.

Le pape reçut une autre requête présentée par Marien, prêtre et exarque des monastères de Constantinople, tant en son nom qu'au nom des autres archimandrites de la même ville, et de ceux de Jéresalem et d'Orient qui se trouvaient présents. Ils donnent au Papele titre d'archevêque de l'ancienne Rome, et de patriarche œcuménique. Ils se plaignent que les schismatiques acéphales, sectateurs de Dioscore et d'Eutychès, tiennent des assemblées. Ils entrent, disentils, en plusieurs maisons de personnes constituées en dignité, et y séduisent des femmes par leurs erreurs. Ils élèvent des autels et des baptistères dans des maisons seigneuriales et particulières de la ville et des faubourgs, et méprisent tout le monde à cause de la protection qu'ils recoivent du palais. Nonobstant les lois de l'empereur. qui défendent aux hérétiques de s'assembler et de baptiser, Zoaras a baptisé, le jour de Pâques, plusieurs personnes, entre lesquelles sont des enfants de ceux qui demeurent dans le palais même. Uses donc, très-saint Père, de votre courage accoutumé. Comme vous vous êtes élevé contre Anthime, que vous avez démasqué ce loup et chassé du bercai!, veillez de nouveau et faites comprendre à l'empereur que son zèle pour les églises ne servira de rien, si l'on perme à ceux-ci de se cacher dans les palais et dans les maisons. Ces maux intolérables, nous les avons supportés jusqu'alors, dans l'espoir que Dieu nous enverrait pour déposer et chasser Sévère, Pierre Zoaras et leurs complices, comme il envoya jadis à Rome le prince des apôtres, Pierre, pour confondre les prestiges de Simon le Magicien.

Ensuite, après avoir rappelé l'affaire d'Anthime, ils ajoutent: Comme il a été justement condamné par vous, qu'il a été chassé du siége de cette capitale, que l'empereur approuve votre juste indignation, que cependant vous ne voulez pas qu'il se perde entièrement, mais qu'il se convertisse pour l'accueillir dans vos entrailles paternelles, nous conjurons Votre Béatitude, par la sainte et consubstantielle Trinité, par le prince des apôtres, Pierre, et par le salut de

530 de l'ère chi otre empereu pieds, ni l'églis uivre en tout jue saint 'Celes lelà duquel, s' t à l'archevêqu isonde, vous le uissance ponti er un autre à s t archimanarit roubler les églis t qu'ils subisse otre supplique onnée, purifiez entir, non plus est pour cela nnoncé et vu v nous a promis uement, et de ales et séditio eize archimandi utres de Pales riaque.

Le pape saint ua un concile i ncile fût assem mourut le 17 a ire, mais un in Dieu son âme, univers à ses fu ovinces, des ch ue la ville : tou it cru un sacril ontife. Les psau voyaient des c rds. Que de poé e! Jamais évêqu aces, ni les port r la multitude. I félicitaient les u

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 38.

Labbe, t. 5, p. 41.

XLIV. — De 50 exécution des plique; ils le ce qu'il avant souscrite par Béryte, Mégas le trente-trois ises, dont le

ien, prêtre et n nom qu'au ceux de Jérunt au Papele rche œcumésectateurs de trent, disent dignité, et y autels et des res de la ville de la protecl'empereur; tiser, Zoaras re lesquelles même. Usez Comme vous é ce loup et re à l'empel'on permet naisons. Ces s, dans l'esvère. Pierre ne le prince

s ajoutent: é chassé du juste indirde entièreos entrailles e et consubc le salut de

mon le Ma-

ore empereur, de ne pas negliger les saints canons qu'il foule aux ieds, ni l'église qui lui a été confiée et qu'il dédaigne, mais de auvre en tout vos illustres prédécesseurs et de faire contre lui ce me saint Célestin a fait contre Nestorius, lui assignant un terme au delà duquel, s'il n'a présenté le formulaire voulu à Votre Beatitude tà l'archevêque de la capitale, et n'est retourné à son église de Tréisonde, vous le déclarerez définitivement déchu de toute dignité et uissance pontificales, condamné avec les hérétiques, et ferez ordoner un autre à sa place à Trébisonde. Quant aux autres évêques, clercs tarchimandrites qui demeurent dans cette ville, uniquement pour oubler les églises, nous demandons qu'on les amène tous devant vous tqu'ils subissent les peines portées par les canons. Accueillant donc otre supplique, et déployant contre eux la puissance que Dieu vous a onnée, purifiez l'Église de Dieu et délivrez-là des loups, en leur faisant <sub>entir</sub>, non plus la houlette du pasteur, mais la verge de la discipline. lest pour cela que nous vous avons envoyé des députés à Rome, moncé et vu votre arrivée avec tant de joie. Quant à l'empereur, nous a promis d'exécuter tout ce que vous aurez décrété canoniuement, et de délivrer enfin l'univers de leurs trop longues caales et séditions 1. Cette requête ent souscrite par quatre-vingtize archimandrites, la plupart de Constantinople et des environs, les rtes de Palestine et de Syrie, dont plusieurs souscrivirent en riaque.

Le pape saint Agapit envoya ces requêtes à l'empereur et convola un concile pour terminer toutes ces affaires. Mais avant que le ncile fût assemblé, ce grand et saint Pontife tomba soudain malade. mourut le 17 avril 536. Ce fut une fête pour lui, dit un témoin ocuire, mais un immense deuil pour nous. Il n'avait pas encore remis Dieu son âme, que déjà la renommée appelait tous les peuples de mivers à ses funérailles. Des évêques en grand nombre de diverses ovinces, des chœurs de prêtres et de moines qui remplissaient presle la ville : toute la population de Byzance y était réunie. On auit cru un sacrilége de ne pas rendre les derniers devoirs à un tel antife. Les psaumes, les alleluia retentissaient jusqu'aux nues. Là voyaient des chœurs de jeunes hommes, ici des chœurs de vieilds. Que de poëmes célébraient les louanges et les œuvres du Pone! Jamais évêque ni empereur n'eut de funérailles pareilles; ni les aces, ni les portiques, ni les toits mêmes ne suffisaient pour conter la multitude. La capitale vit alors tous ses peuples réunis. Et tous félicitaient les uns les autres de la gloire du Pontife défunt. Ce qu'il

y avait de merveilleux, c'est que la pâleur n'avait point altéré son visage: il respirait encore une certaine dignité et gravité; on l'est dit, non pas mort, mais endormi <sup>1</sup>. C'est ainsi que le pape saint Agpit, enseveli pour ainsi dire dans son triomphe, revint de Constantinople à Rome, où il fut enterré dans l'église de son prédécesseur Pierre, le prince des apôtres.

1 Acta SS. De S. Agapet. appendix. Acta SS., 20 septemb.

à 574 de l'ère

LIV

Le vieux mo
Rome, sou
et s'y prop
par le cons
Grecs, par
travent l'O
à une irre

Nous avons
Les Assyriens
vement les m
fut la dernière
et les destinée
faire place à u
la parole et de
ruine de Baby
annonce, à pe
de Rome. Nou
nous allons le

Le prophèt sur sept monte peuples du vin Atrie: « Elle est devenue la pur et de tour les joueurs de pettes ne s'ente plus en toi, et les lampes ne l

<sup>1</sup> Apoc., 18.

'y entendra plu t des saints, et

ıx.

v. XLIV. - De 5ii

point altéré 801

ravité; on l'est pape saint Agant de Constantion prédécesseu

## LIVRE QUARANTE-CINQUIÈME.

DE L'AN 536 A L'AN 574 DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.

Le vieux monde s'écroule tout à fait en Occident, avec la vieille Rome, sous les coups de Totila; le monde nouveau s'y forme et s'y propage par l'Église romaine et les moines, entre autres par le consul romain Cassiodore, l'un d'eux. — Justinien et les Grecs, par leur manie incurable d'innover et de brouiller, entravent l'Occident dans sa régénération, et préparent l'Orient à une irremédiable décadence.

Nous avons vu passer sur la terre un empire universel du glaive. Les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains en furent successivement les maîtres. Babylone en fut la première capitale, Rome en fut la dernière. Les prophètes annoncèrent d'avance les successions et les destinées de cet empire qui devait préparer les voies et puis faire place à un autre empire universel, non plus du glaive, mais de la parole et de la foi. Isaïe, en particulier, annonça le châtiment et la ruine de Babylone; saint Jean, le prophète de la nouvelle alliance, annonce, à peu près dans les mêmes termes, le châtiment et la ruine de Rome. Nous en avons déjà vu l'accomplissement pour le fond; nous allons le voir pour les moindres détails.

Le prophète de Patmos a dit de cette grande ville qui était assise sur sept montagnes, qui s'enivrait du sang des martyrs et enivrait les peuples du vin de sa prostitution, c'est-à-dire du scandale de son ido-âtrie: a Elle est tombée, elle est tombée, la grande Babylone! et elle est devenue la demeure des démons et la retraite de tout esprit impur et de tout oiseau impur, et qui donne de l'horreur. Et la voix les joueurs de harpes, des musiciens, des joueurs de flûtes et de tromettes ne s'entendra plus en toi; nul artisan, nul métier ne se trouvera blus en toi, et le bruit de la meule ne s'y entendra plus. Et la lumière les lampes ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne 'yentendra plus. Et on a trouvé dans cette ville le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre 1. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoc., 18.

Les détails de cette prédiction sont étranges; nous les verronss'a complir avec une exactitude non moins étonnante. Nous verrons cette ville superbe, dans le moment qu'elle se flattait de reconquérir se ancienne splendeur, perdre entièrement le peu qui lui en restait nous la verrons, dans l'espace de peu d'années, au milieu de la guerre de la peste et de la famine, prise et reprise cinq fois; nous la verm privée de ses portes et d'une partie de ses murs, et sur le point d'an rasée tout entière; nous la verrons dépouillée de la gloire de ses fa tes, la dignité du consulat, qui sera pour jamais abolie; nous verrou son sénat tout entier emmené captif et égorgé en grande partie; no la verrons enfin dépouillée de toute sa population, qui sera emmen captive comme le sénat; en sorte que, pendant bien des jours, il m lui restera pas un seul habitant, si ce n'est les animaux sauvages les oiseaux de nuit. Sa désolation sera si complète, qu'on interroge un prophète de ce temps-là, saint Benoît, si jamais elle devait & rehabitée.

Nous avons vu Théodat, roi des Ostrogoths, faire lâchement, à la tinien, cession de la royauté et de l'Italie. Justinien envoya des a bassadeurs pour l'exécution de cette promesse. Les ambassader venus. Théodat leur rit au nez et les mit en prison. Ses troupes avant eu un petit avantage en Dalmatie. C'est ce qui le fit passer si prom tement de la bassesse à l'insolence. Mais bientôt Bélisaire, déjà mi tre de la Sicile, assiégea et prit Naples, où ses soldats exercèrente telles cruautés, non-seulement contre les Goths, mais encore contre habitants, qu'ils n'épargnèrent ni âge, ni sexe, ni religieuses, ni m tres, ni églises, égorgeant les hommes en présence de leurs femme et réduisant en esclavage les mères et les enfants. Tel fut le prés de la domination des Grecs en Italie. Plus tard, le pape saint Silva qui avait succédé à saint Agapit, en avant fait d'amers reproche Bélisaire, celui-ci, pour réparer sa faute, retourna à Naples, et the de la repeupler en y faisant venir des habitants de toutes les villes n sines 1. A la nouvelle de la prise et du sac de Naples, les Goths and sent leur roi Théodat d'être l'auteur de la guerre, et proclament le général Vitigès, qui le fait tuer, et ensuite, pour s'assurer le cours ou du moins la neutralité des Francs, leur cède tout ce les Goths possédaient encore dans les Gaules. Sur ces entrefaites, lisaire entra dans Rome; mais bientôt il s'y vit assiégé par l'am de Vitigès. Il y eut des combats fréquents et meurtriers au des murs; au milieu de ces combats, les Goths respectent les égi

a 574 de l'ère cl de Saint-Pierre siastiques con c'est le témoir Mais la famine mes, les enfan population: m ceux qui rester de Janus pour s latrie n'y était ter la peste et Matasonte, fille après avoir rép villes assiégées, rible dans toute quante mille pé an, dont l'éve e soustraire à i eux-ci en 539 mons, qui étaic ants est passé glises et sur le

le ruines. Narsès avait é nais ils ne pure rasie, qui avai talie avec une ur les autres, p ant les maladie ards, mais surt oute sa famille, ongue guerre d' rt secrètement égociations de l eur de Vitigès, n festin par suit ui succède à Ild i un neveu d'Il ortel, et déjà, n prudence.

L'année 541 pe dinaires de l'e aprême. Il ne v

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muratori, Annali d'Italia an. 536, Historia Miscella, l. 16. Anast., in Sie Procop., De Bell. goth.

es verrons s'ac is verrons cette econquérir son lui en restait: eu de la guerre nous la verrou r le point d'éte oire de ses fu ; nous verror de partie; no sera emmen des jours, il ux sauvages 'on interrogen elle devait è

chement, à Ju nvoya des a ambassader troupes avain asser si prom aire, déjà m s exercèrent ncore contrel gieuses, ni pa leurs femme l fut le préla e saint Silver ers reprocha Vaples, et the tes les villes w les Goths aca proclament s'assurer le ède tout ce entrefaites, égé par l'am rtriers au P

r. XLV. - De 54

de Saint-Pierre et de Saint-Paul, quoique hors des murs, et les ecclésiastiques continuent de s'y rendre sans crainte pour l'office divin : c'est le témoignage que leur rend Procope, secrétaire de Bélisaire. Mais la famine se fait sentir dans la ville; Bélisaire renvoie les femmes, les enfants et les vicillards, c'est-à-dire plus de la moitié de la population ; malgré cela, bientôt il ne se trouve plus de pain pour ceux qui restent; les païens de Rome essayent de rouvrir le temple de Janus pour se rendre ce dieu favorable ; par où l'on voit que l'idoatrie n'y était pas encore morte. Les Goths lèvent le siége pour évier la peste et pour secourir Ravenne, que voulait livrer aux Grecs latasonte, fille d'Amalasonte, que Vitigès avait épousée malgré elle près avoir répudié sa première femme. On ne voit partout que illes assiégées, prises et reprises tour à tour. La famine devient horible dans toute l'Italie; plusieurs se mangent les uns les autres; cinmante mille périssent de faim dans la seule province d'Ancône. Mian, dont l'évêque Datius avait invoqué le secours de Bélisaire pour e soustraire à la domination des Goths, est reprise et saccagée par eux-ci en 539; les femmes sont données en esclaves aux Bourguinons, qui étaient venus au secours des Goths; le reste des habiants est passé au fil de l'épée, les prêtres sont égorgés dans les glises et sur les autels ; la ville enfin est réduite en un monceau e ruines.

Narsès avait été envoyé de Constantinople au secours de Bélisaire; nais ils ne purent s'accorder l'un avec l'autre. Théodebert, roi d'Ausasie, qui avait accepté l'alliance des Goths et des Grecs, entre en alie avec une puissante armée, tombe inopinément sur les uns et ur les autres, pille les villes et les provinces, et ne se retire que deant les maladies et la famine. Vitigès implore le secours des Lomards, mais surtout de Chosroës, roi de Perse, qui, après avoir tué oute sa famille, commença dès lors contre l'empire d'Orient une ngue guerre d'extermination. Bélisaire, à qui les Goths avaient ofrt secrètement la royauté et l'Italie, surprend Vitigès pendant les égociations de la paix, et l'envoie à Constantinople. Ildibad, succesur de Vitigès, après avoir remporté quelques succès, est tué dans n festin par suite d'une querelle de femme. Éraric, Ruge de nation, u succède à Ildibad, est également tué; enfin les Goths proclament i un neveu d'Ildibad, nommé Baduilla et surnommé Totila ou im-<sup>ortel</sup>, et déjà, malgré sa jeunesse, renommé pour sa valeur et pour

L'année 541 peut être regardée comme la dernière des consulats dinaires de l'empire romain. Justinien abolit alors cette dignité iprême. Il ne voulait pas qu'un autre que lui eût l'air de com-

Anast., in Sig

ctent les égit

[Liv. XLV. — De Sa

mander. Ses successeurs prirent le titre de consuls perpétuel Cependant les pauvres Italiens, qui s'étaient peut être réjouis l'arrivée des Grecs, s'en virent traités un peu plus mal que par la Goths. Béliszire avait été rappelé en Orient contre les Perses. La généraux et les soldats grecs laissés en Italie ne songeaient mi dévorer la substance des habitants, à se plonger dans la débauche à commettre toute sorte d'insolences. C'est le portrait qu'en fait Procope, Grec lui-même 4. Totila, de son côté, reprenait un gran nombre de villes et relevait la puissance des Goths en Italie. Au mi lieu de ses combats et de ses marches, il voulut voir saint Benet ayant oui dire qu'il avait le don de prophétie. Il vint donc à sa monastère, et, s'étant arrêté assez loin, il manda qu'il allait veni Rusé comme il était, il voulut éprouver le saint, et envoya un des gardes, nommé Riggon, auquel il fit prendre sa chaussure et s habits de roi, le faisant accompagner de cois seigneurs qui était le plus ordinairement auprès de sa personne, avec des gardes et grand cortége. Riggon étant ainsi entré dans le monastère, su Benoît, qui était assis, le vit de loin, et lui cria dès qu'il put en 4 entendu: Mon fils, quittez l'habit que vous portez; il ne vous appa tient pas. Riggon se jeta par terre, épouvanté d'avoir voulu tromm un si grand saint. Tous ceux qui l'accompagnaient en firent autait et, sans oser approcher de saint Benoît, ils retournèrent trouver roi, et lui racontèrent en tremblant combien vite ils avaient été couverts. Alors Totila vint lui-même trouver le saint, et, dès qu'il vit, il se jeta par terre sans oser en approcher. Saint Benoît, qui èt assis, lui dit par trois fois de se lever; et comme il n'osait, il vint relever lui-même et lui dit : Vous faites beaucoup de mal, vous avez beaucoup fait; cessez de commettre des injustices. Vouse trerez dans Rome, vous passerez la mer, et, après avoir régné m ans, vous mourrez le dixième. Tout cela fut accompli dans la sul Le roi, fort épouvanté, se recommanda à ses prières et se retira; depuis ce temps il fut beaucoup moins cruel 2.

On en vit une preuve à la prise de Naples. Cette ville fut oblig de se rendre par la famine. Totila avait promis aux habitants del traiter comme des amis et des frères, et à la garnison qu'elle por rait sortir de la ville. Il fit beaucoup plus qu'il n'avait promis. Voya les soldats de la garnison épuisés par la faim, il craignit qu'ils se fissent périr eux-mêmes en mangeant trop à la fois. Il mit de des gardes aux portes pour les empêcher de sortir, et leur distrib d'abord une ration légère, qu'il augmenta chaque jour. Après av

établi leurs for leur fournit d lusieurs d'enti e n'est pas tou intre un de se e coupable, su était un guerr réunirent po lme, leur dit de deux cho en de sauver mmencement utes les forte gne de Théoc ons irrité Die els hommes, ons été réduits nouveau favo rances. C'est l ieurs; ne la v nheur. Car la s chefs des Go abandonnèren a fille qu'il av stice que l'histo torien dit enco mpagnes, Totil lement les la anqua jamais d Cette humanit ant pris par tra massacra tous nces si cruelle e que, par cet rendre. Après ur lui rappeler gouvernement ublier le passé Bélisaire l'inqu

574 de l'ère chi

Procop., 1. 3, c. 8

tre les Perses,

<sup>1</sup> Procop., De Bell. goth., l. 3, c. 0. - 2 Vita S. Benedict., c. 14 et 15.

Iv. XLV. - De SE uls perpétuek être réjouis mal que par la les Perses. L songeaient qui s la débauche t qu'en fait Pm enait un gran n Italie. Au m r saint Benok int donc à so u'il allait venz nvoya un des haussure et a eurs qui étaie les gardes et nonastère, sai v'il put en & ne vous appa e voulu tromp n firent autau rent trouver avaient étéd et, dès qu'il Benoît, qui ét 'osait, il vint de mal, vous tices. Vous a voir régné na

ville fut oblighabitants delen qu'elle pou promis. Voyu aignit qu'ils u ois. Il mit do et leur distrib our. Après au

c. 14 et 15.

li dans la suit

s et se retira;

tabli leurs forces par ce sage ménagement, il leur ouvrit les portes leur fournit des vaisseaux pour se retirer où ils jugeraient à propos. lusieurs d'entre eux demeurèrent au service d'un Barbare si humain. e n'est pas tout. Un habitant de Calabre vint lui demander justice ntre un de ses gardes, l'accusant d'avoir fait violence à sa fille. coupable, sur son propre aveu, fut condamné à mort. Comme était un guerrier renommé pour sa valeur, les principaux officiers réunirent pour demander sa grâce. Le roi, les ayant écoutés avec ime, leur dit entre autres choses: Prenez garde, vous avez à choir de deux choses l'une : ou bien de laisser impuni un criminel, ou en de sauver la nation des Goths et de lui assurer la victoire. Au mmencement de la guerre, nous étions puissants et fortunés; utes les forteresses de l'Italie étaient entre nos mains. Sous le gne de Théodat, qui aimait plus la richesse que la justice, nous ons irrité Dieu par notre mauvaise vie; vous n'ignorez pas par els hommes, par quel petit nombre, et à quelle calamité nous ons été réduits. Maintenant, ayant puni nos crimes, Dieu nous est nouveau favorable; il seconde nos entreprises au delà de nos esrances. C'est l'observation de la justice qui nous a rendus vaineurs; ne la violons pas, pour ne pas détruire nous-mêmes notre nheur. Car la fortune de la guerre se règle sur la vie de chacun. schefs des Goths, ayant entendu ces réflexions, y applaudirent; abandonnèrent le coupable, qui fut exécuté, et ses biens donnés a fille qu'il avait outragée. Tels sont les traits d'humanité et de tice que l'historien Procope rapporte de ce roi barbare 1. Le même torien dit encore qu'au milieu de ces guerres, loin de désoler les mpagnes, Totila protégeait et encourageait l'agriculture, obligeant llement les laboureurs de lui payer les impôts; en sorte qu'il ne inqua jamais de vivres.

Cette humanité cependant se démentit plus d'une fois. Ainsi, ant pris par trahison la ville de Tibur ou Tivoli, proche de Rome, massacra tous les habitants, y compris l'évêque, avec des circonnecs si cruelles, que Procope n'a pas voulu les rapporter. Peute que, par cet exemple, il voulait épouvanter Rome et l'obliger de rendre. Après la prise de Naples, il avait écrit au sénat romain ur lui rappeler les bienfaits du gouvernement des Goths, les maux gouvernement des Grecs, et l'engager à lui donner quelque motif ublier le passé et d'épargner la ville. Peut-être aussi que le retour Bélisaire l'inquiétait; car, après avoir eu peu de succès en Orient atre les Perses, Bélisaire fut renvoyé l'an 544 en Italie, où il eut

encore moins de succès contre les Goths. En effet, il ne put empêcher Totila d'assièger Rome, de la réduire à la dernière extrémité, et enfin de la prendre. La famine fut bientôt excessive parmi les Romains. Deux causes y contribuaient. Au dehors, les Goths interceptaient tous les convois; au dedans, les généraux grecs qui commandaient la garnison avaient accaparé d'immenses amas de vives dans des souterrains; mais men vendaient qu'au poids de l'or. Dans cette situation déplorable, les Romains députèrent à Totila le diacre Pélage, pour lui demander une trêve de peu de jours, sous condition qu'ils rendraient la ville si, dans cet intervalle, elle ne recevait aucun secours.

Pélage était en grande estime dans toutes l'Italie. Revenu depuis peu de Constantinople, où il s'était fait aimer de l'empereur, il en avait rapporté de grandes richesses, que, pendant le siége, il répandit dans le sein des pauvres. Totila le reçut avec honneur, l'embrassa d'une manière amicale, et lui dit qu'il obtiendrait tout œ qu'il demanderait, excepté trois choses : qu'il pardonnât aux Siciliens, qu'il laissât subsister les murs de Rome, ni qu'il rendit aux Romains les esclaves qui étaient venus se ranger sous ses étendards. Les Siciliens s'étaient rendus indignes de toute grâce en recevant au premier signal la flotte de Bélisaire sans avertir les Goths, leus maîtres, qui les avaient tellement favorisés jusqu'alors, qu'à la prièn des Romains, ils n'avaient pas même laissé de garnison dans leur 🐍 La destruction des murs de Romo sera surtout utile aux Romain mêmes. Ils ne seront plus exposés à subir les horreurs d'un siège. On se battra en rase campagne, et Rome sera le prix du vainqueu. Le diacre Pélage répondit au roi des Goths que les effets répordaient mal à ses démonstrations d'honneur et d'amitié. Car n'est-w pas outrager un ambassadeur, que de lui refuser précisément ce qu'il vient demander, et de le lui refuser avant de l'avoir entendu? Jen vous supplierai donc point, mais je supplierai Dieu, qui a coltume de punir ceux qui méprisent les suppliants 1.

Le compte que Pélage rendit de son ambassade mit les Romains au désespoir. Ils s'attroupèrent autour des généraux grecs et leu dirent: Oubliez, si vous voulez, que nous sommes Romains, que nous sommes vos semblables, et que nous avons reçu spontanément dans notre ville les troupes de l'empereur; mais regardez-nous comme des ennemis que vous avez vaincus à la guerre et fait esclaves. Du moins donnez-nous de quoi vivre, comme à des captits ou bien tuez-nous, ou bien ouvrez-nous les portes. Le général gra

574 de l'ère chr. Bessas répondi et impie; vou donc de plus e pouvait s'en e La plupart des achaient au 1 olus peuplée o norts dans les mfants, entour lant du pain. Il ement, persua luisit sur un p nanteau, il se p euple. Après c humanité d'acc ui en voulait, combre de cei n route, d'aut taient réduits le Enfin, dans l vec quelques s Rome. Pendant onner de la t ins des principa nombre furent l laximus, Olybr Pierre. Des per endemain, 17 d our remercier enant entre ses et le lui présent neur, épargnez levenu supplian otre serviteur. mais les vôtres. le tuer aucun R oixante habitan a vie. Il permit es plus précieus

es maisons des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., l. 3, c. 16.

<sup>1</sup> Procop., 1. 3, c.

Ressas répondit : Vous donner des vivres est impossible : vous tuer et impie; vous laisser partir est périlleux. La famine augmenta ione de plus en plus. Heureux qui trouvait un cheval mort et qui pouvait s'en emparer. De chiens et de rats, il n'y en avait plus. la plupart des habitants ne se nourrisseient que d'orties, qu'ils arachaient au pied des murailles et dans les masures. Rome n'était olus peuplée que de fantômes décharnés et livides, qui tombaient norts dans les rues ou se tuaient eux-mêrnes. Un jour cinq petits mants, entourant leur père, le tiraient par ses habits, en lui demanant du pain. Il leur dit : Suivez-moi. Eux le suivirent avec empresement, persuadés qu'ils allaient avoir de quoi manger. Il les conluisit sur un pont du Tibre, et là, s'enveloppant le visage de son nanteau, il se précipita dans le fleuve, à la vue de ses enfants et du euple. Après ce funeste événement, les généraux grecs eurent enfin humanité d'accorder, je me trompe, de vendre à prix d'argent, à ui en voulait, la permission de sortir de la ville. Parmi le grand nombre de ceux qui en profitèrent, plusieurs périrent d'inanition n route, d'autres furent pris et très par les Goths. Voilà où en taient réduits le sénat et le peuple romains 1.

Enfin, dans la nuit du 16 au 17 décembre 546, d'intelligence vec quelques soldats isauriens de la garnison, Totila entra dans Rome. Pendant toute la nuit il tint ses troupes sous les armes et fit onner de la trompette. Les Grecs se sauvèrent avec quelquesns des principaux habitants qui avaient encore des chevaux; de ce ombre furent les patriciens Décius et Basilius. Les autres, tels que laximus, Olybrius et Oreste, se réfugièrent dans l'église de Saint-Pierre. Des personnes du peuple, il ne restait que cinq cents. Le endemain, 17 décembre, Totila se rendit à l'église de Saint-Pierre our remercier Dieu du succès de ses armes. Le diacre Pélage, enant entre ses mains le livre des Évangiles, alla au-devant de lui t le lui présenta de la manière la plus suppliante, en disant : Seineur, épargnez les vôtres! Ah! lui dit en raillant Totila, vous voilà levenu suppliant! C'est, répliqua Pélage, c'est que Dieu m'a rendu otre serviteur. Mais vous, seigneur épargnez ceux qui sont désornais les vôtres. Totila se rendit à c e prière, et défendit aux Goths e tuer aucun Romain. Ainsi, à l'exception de vingt-six soldats et de oixante habitants qui avaient déjà été massacrés, nul autre ne perdit a vie. Il permit le pillage, avec ordre de lui réserver les choses es plus precieuses. On trouva des monceaux d'or et d'argent dans es maisons des généraux grecs. C'était pour enrichir Totila qu'ils

evenu depus apereur, il ca siége, il réinneur, l'emdrait tout œ nat aux Sicicil rendit au es étendards e en recevant Goths, leur qu'à la prièn dans leur lle. aux Romains s d'un siége.

XI.V. - De 536

put empêcher

émité, et en-

e parmi les

Goths inter-

ecs qui com-

mas de vivre

oids de l'or.

nt à Totilale

jours, som

le, elle ne re

lu vainqueu. effets répor-Car n'est-œ ement ce qu'il tendu? Je u qui a cou-

grecs et lew omains, que pontanément egardez-now nerre et faik à des captifs général gre

les Romains

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., 1. 3, c. 17.

avaient sucé le sang de tant de misérables. On vit alors des sérnateurs, couverts de haillons, réduits à mendier leur pain de porte en porte et à vivre des aumônes qu'ils recevaient des Barbares. Mais personne ne méritait plus de compassion que Rusticiana, fille de Symmaque et veuve de Boëce. Cette dame, plus illustre encore par sa vertu que par sa naissance, après avoir épuisé ses grandes richesses à soulager ses compatriotes pendant le siége, ne rougissait pas de se voir dans le même état que ceux qu'elle avait secourus. Les Goths, au lieu de l'assister, demandaient son supplice, l'accusant d'avoir engagé les commandants impériaux à détruire les statues de Théodoric pour venger la mort de son père et de son mari. Mais Totila ne souffrit pas qu'on lui fit aucune insulte, non-seulement à elle, mais à aucune fille ni femme. Ce procédé lui fit beaucoup d'honneur 1.

Le lendemain, ayant assemblé tous les Goths, il leur rappela que, dans le temps où ils avaient deux cent mille hommes sous les armes, ils avaient été vaincus par sept mille Grecs, et que, depuis, réduits à un petit nombre et à la misère, ils en avaient vaincu vingt mille. C'est que, précédemment, foulant aux pieds la justice, ils avaient commis des crimes entre eux et contre les Romains. Dieu combattit alors contre eux avec leurs ennemis. Il dépend donc de vous de conserver les biens que vous avez acquis; c'est d'observer la justice: sinon, vous aurez aussitôt Dieu pour adversaire. Après avoir ainsi parlé aux Goths, il fit venir les sénateurs romains, et leur reprocha leur ingratitude. Les Goths les avaient comblés de bienfaits, leur avaient confié toutes les magistratures; puis, pour toute reconnaissance, traîtres à eux-mêmes, ils avaient introduit les Grecs dans leur patrie. Quel mal, leur demanda-t-il avec d'amères railleries, quel mal les Goths vous ont-ils fait? quel bien avez-vous reçu de Justinien? ses logothètes, comme il les appelle, ne vous ont-ils pas obligés à coups de fouet de rendre compte des malversations que vous avez commises contre les Goths dans vos magistratures? au plus fort de la guerre n'ont-ils pas exigé les impôts comme en pleine paix? Leur montrant alors les Isauriens qui lui avaient livré Rome : Ceux-ci, ajouta-t-il, nous ont mis en possession de Rome et de Spolète; mais vous, élevés avec les Goths, vous nous avez refusé jusqu'à présent la plus chétive retraite. Soyez dont désormais esclaves, tandis qu'eux, devenus amis et alliés des Goths, occuperont vos magistratures. Les sénateurs restèrent muets; mais Pélage intercéda pour eux avec tant d'instances, que Totila promit

de leur pard sauva les der

Totila, pen Aventius, év paix, et n'en lage et Théod ment qu'ils a en Italie. Il le un accommod ville de Rome Les envoyés r termes : Je ne en êtes sans vous demande Jetez les yeux exemple de pr a ce bonheur r armes seront t dit en deux me et la paix ; c'e

Rome, cette détruite de fon dres. On abatt était par terre avaient été livi de pâturage, lo de ce dessein l des murailles eurs femmes e aissa la ville en ion d'un auteu demeura pas à les bêtes sauv l'évêque de Car le manière qu' lit : Rome ne attue de temp 'affaiblira com Grégoire, qui ra n en voyait l'a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., c. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., c. 20.

pain de porte pain de porte parbares. Mais ciana, fille de re encore par ses grandes ne rougissait vait secourus.

XLV. - De 508

détruire les lère et de son insulte, nonocédé lui fit

plice, l'accu-

rappela que, ous les armes, uis, réduits à vingt mille. ce, ils avaient eu combattit vous de coner la justice : es avoir ainsi eur reprocha ienfaits, leur te reconnaisecs dans leur illeries, quel eçu de Justiont-ils pas ersations que tratures? au s comme en lui avaient ossession de , vous nous Soyez done s des Goths, muets; mais

otila promit

de leur pardonner. C'est ainsi qu'un diacre de l'Église romaine sauva les derniers débris du sénat romain.

Totila, pendant le siége de Rome, avait déjà dépêché à Justinien, Aventius, évêque d'Assise, pour lui porter des propositions de paix, et n'en avait reçu aucune réponse. Il députa de nouveau Pélage et Théodore, avocat de Rome, et leur fit promettre avec serment qu'ils agiraient de bonne foi, et qu'ils reviendraient au plus tôt en Italie. Il leur recommanda de faire tous leurs efforts pour obtenir un accommodement, afin qu'il ne se vit pas obligé de raser toute la ville de Rome, de faire périr le sénat et de porter la guerre en Illyrie. Les envoyés remirent à l'empereur la lettre de Totila, conçue en ces termes : Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé en Italie; vous en êtes sans doute informé. Je vous envoie ces députés pour vous demander la paix. Vous devez la désirer autant que je la désire. letez les yeux sur les règnes d'Anastase et de Théodoric. C'est un exemple de prospérité produite par la concorde. Si vous consentez ce bonheur réciproque, je vous honorerai comme mon père, et mes armes seront toujours prêtes à seconder les vôtres. Justinien réponlit en deux mots : J'ai donné pouvoir à Bélisaire de faire la guerre et la paix ; c'est à lui que vous devez vous adresser 1.

Rome, cette ancienne dominatrice de l'univers, allait donc être détruite de fond en comble. Le roi des Goths avait donné ses ordres. On abattait les murs de toutes parts : déjà la troisième partie était par terre; déjà un certain nombre de maisons et de palais avaient été livrés aux flammes. Totila voulait faire de Rome un lieu le pâturage, lorsqu'il reçut de Bélisaire une lettre qui le détourna le ce dessein barbare. Mais, s'il épargna ce qui était encore debout les murailles et des maisons, il en fit sortir tous les habitants avec eurs femmes et leurs enfants, qu'il dispersa dans la Campanie, et aissa la ville entièrement déserte. En sorte que, suivant l'expresion d'un auteur du temps, pendant quarante jours et plus, il ne lemeura pas à Rome une seule personne humaine, mais seulement les bêtes sauvages. A la nouvelle de l'entrée de Totila à Rome, l'évêque de Canosse dit à saint Benoît : Ce roi détruira cette ville, le manière qu'elle ne sera plus habitée à jamais. Le saint lui réponlit:Rome ne sera point détruite par les nations, mais elle sera lattue de tempêtes, de foudres et de tremblements de terre; elle affaiblira comme un arbre qui sèche sur sa racine. Le pape saint Grégoire, qui rapporte cette prédilection, ajoute que, de son temps, n en voyait l'accomplissement plus clair que le jour : Rome présen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., c. 20.

tait partout des murs détruits, des maisons renversées, des églises ruinées par les ouragans, des palais croulants de vétusté <sup>1</sup>. Voilà comme les prophéties de saint Jean s'accomplissaient sur cette reine des nations, assise sur sept montagnes.

Mais Rome et l'Italie n'étaient pas à la fin de leurs malheurs. Bélisaire rentra dans Rome déserte pour y être assiégé par Totila. Mal secouru de Constantinople, mal obéi par ses troupes, Bélisaire quitte l'Italie après cinq ans; il la quitte sans beaucoup de gloire, mais non sans beaucoup d'argent. Car, suivant le témoignage de Procope, son secrétaire, il amassa d'immenses richesses en dépouillant les peuples qu'il était venu défendre 2. Totila reprend la ville de Rome en 549, et, pour la peupler, y établit plusieurs familles de sa nation, et y fait revenir les sénateurs et les autres Romains qu'il avait dispersés en Campanie. Il ravage ensuite la Sicile, s'empare de la Sardaigne et in la Corse; mais, en 552, il meurt dans une bataille qu'il perq contre l'eunuque Narsès, nouveau général grec envoyé de Constantinople. Narsès prit Rome la même année. C'était la quinzième fois que cette ville était prise ou reprise depuis seize ans. Cette victoire de Narsès fut plus funeste au sénat et au peuple romain que la plus sanglante défaite. Les Goths, fuyant de toutes parts, désespérés de ne pouvoir conserver l'Italie, massacraient tout ce qu'ils rencontraient de Romains, sans épargner ni âge ni sexe. Les Barbares mêmes qui servaient dans l'armée impériale, comme s'ils eussent conspiré avec les Goths, se dispersant autour de Rome, tuaient et dépouillaient tous ceux qui revenaient pour rentrer dans leurs anciennes demeures. Un grand nombre de patrices et de sénateurs étaient encore répandus dans la Campanie, où Totila les avait relégués : les Goths en firent une exacte recherche, et pas un ne fut épargné. Lorsque Totila s'était mis en marche pour aller au-devant de Narsès, il s'était fait amener, dans toutes les villes de son passage, les fils des principaux habitants; et, choisissant les mieux faits, il les avait emmenés avec lui, sous prétexte de les attacher à sa personne, mais, en effet, pour avoir autant d'otages de la fidélité de leurs pères. On les gardait à Pavie au nombre de trois cents. Téias, successeur de Totila, dans un excès de fureur, les fit tous égorger 3.

Téias meurt dans une bataille l'an 553; mais les malhers de l'Italie ne finissent point. Après la défaite des Goths, une armée de Francs et d'Allemands fond sur la péninsule comme un torrent, et

à 574 de l'ère e la ravage d'un cait à se rem elle une nouv enrichi des dé sénateurs de l Justin II, succ revenus de ! On lui envoie ajoute une qu eunuque : Re la surintendan vous convient armes et de a Narsès lance s dire à ta maîtr dévider. Auss bandonner les occuper l'Itali

il meurt 1.

Alboin, qui qui n'y voyait lundi de Pâque enfants et viei Milan et se fit p de tout le pays places maritime domination : q Quand il entra sous la porte voulut jamais s alors : Seigneur voquez-le, et v un peuple chrét la colère, c'étai vie, pour avoir révoqué, son c dans la ville san trouva en même lui rendre grace les campagnes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop., l. 3, c. 22. Marcellin., Chronic. S. Greg., Vita S. Bened., c. 15. – <sup>2</sup> Procop., Anecd., c. 5. – <sup>3</sup> Procop., l. 4, c. 34.

i Hist. du Bag-E

des églises sté <sup>1</sup>. Voilà cette reine

heurs. Bé-Totila. Mal Bélisaire de gloire, oignage de n dépouilnd la ville familles de mains qu'il empare de is une baal grec enrée. C'était lepuis seize t au peuple de toutes craient tout ge ni sexe. le, comme de Rome, entrer dans et de sénala les avait s un ne fut au-devant on passage. faits, il les à sa perfidélité de rois cents.

alhers de armée de torrent, et

les fit tous

d., c. 15. -

la ravage d'un bout à l'autre. Enfin, l'an 567, lorsqu'elle commencait à se remettre sous le gouvernement de Narsès, commence pour elle une nouvelle ère de calamités. Narsès s'était prodigieusement enrichi des dépouilles de l'Italie : ses richesses excitèrent l'envie des sénateurs de Rome et des courtisans de Constantinople. L'empereur Justin II, successeur de Justinien, lui ordonne de lui envoyer les revenus de l'Italie. Narsès fait des observations en sens contraire. On lui envoie l'ordre de revenir lui-même. L'impératrice Sophie y ajoute une quenouille avec un fuseau, et lui mande comme à son eunuque : Revenez incessamment à Constantinople ; je vous donne la surintendance des ouvrages de mes femmes. C'est la place qui vous convient : il faut être homme pour avoir droit de manier les armes et de gouverner les provinces. A la lecture de ce billet, Narsès lance sur le courrier des regards étincelants, et lui dit : Va dire à ta maîtresse que je lui file une fusée qu'elle ne pourra jamais dévider. Aussitôt il mande à Alboin, roi des Lombards, d'abandonner les pauvres campagnes de la Pannonie, et de venir occuper l'Italie avec toutes ses richesses; et quelques jours après il meurt 1.

Alboin, qui méditait depuis longtemps la conquête de l'Italie, et qui n'y voyait d'obstacle que Narsès, se mit en marche le 2 avril, lundi de Pâques, l'an 568, avec toute sa nation, hommes, femmes, enfants et vieillards. Le 5 septembre de l'année suivante, il entra à Milan et se fit proclamer roi d'Italie. A la fin de 572, il se vit maître de tout le pays, à l'exception de Rome, de Ravenne et de quelques places maritimes. Les villes qu'il avait conquises se félicitaient de sa domination : quoique arien, il protégeait les évêques et les églises. Quand il entra dans Pavie, après un long siége, son cheval s'abattit sous la porte de Saint-Jean, et, malgré les coups d'éperon, ne voulut jamais se relever. Un de ses officiers, craignant Dieu, lui dit alors: Seigneur, souvenez-vous du serment que vous avez fait. Révoquez-le, et vous entrerez dans la ville. Car ce panvre peuple est un peuple chrétien. Le serment qu'Alboin avait fait auparavant dans la colère, c'était de passer au fil de l'épée tous les habitants de Pavie, pour avoir refusé si longtemps de se rendre. Alboin l'ayant révoqué, son cheval se redressa aussitôt de lui-même, et il entra dans la ville sans faire de mal à personne. Le cœur des habitants se trouva en même temps changé : ils accoururent tous au palais pour lui rendre grâces, et le reconnurent pour leur prince 2. Toutefois les campagnes eurent horriblement à souffrir des courses des Lom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, 1. 50. — <sup>2</sup> Paul. diac., De Gest. Longobard., 1. 2, c. 27.

bards, surtout les campagnes autour des villes qui faisaient résistance.

Le caractère de cette nation tenait de la férocité. Qu'on en juge par cet exemple. Le roi Alboin ayant tué dans une bataille Cunimond. roi des Gépides, en prit le crâne, le fit enchâsser dans de l'or, et s'en servit de coupe dans les festins; en même temps il épousa Rosemonde, fille du même Cunimond. Au mois de mars 573, dans un grand festin qu'il donna aux seigneurs de sa cour, après avoir largement bu dans cette coupe exécrable, il la fit présenter à la reine, en l'invitant à boire joyeusement avec son père. Peu de jours après, Rosemonde le fit égorger en sa présence, épousa un des complices, et tenta de le faire roi. Mais les Lombards les ayant soupçonnés du meurtre l'un et l'autre, ils se sauvèrent à Ravenne, où le commandant grec ou exarque Longin, devenu amoureux de Rosemonde, qui était aussi belle que méchante, la pressa de se défaire de son nouveau mari pour l'épouser lui-même. Elle n'eut pas de peine à y consentir. Comme son mari sortait du bain, elle lui présenta un breuvage empoisonné. A peine en eut-il bu une partie, que, sentant la mort dans ses entrailles, il força Rosemonde, l'épée sur la gorge, de boire le reste, et ils expirèrent tous deux en même temps 1.

Cinq mois après la mort d'Alboin, les seigneurs lombards lui donnèrent pour successeur Cleph, des plus nobles de la nation, aussi guerrier qu'Alboin, mais avare et sanguinaire. Il traita cruellement les vaincus, chassant les nobles de leur patrie, faisant mourir les riches pour s'emparer de leurs biens. S'étant rendu odieux à ses propres sujets, il fut tué par un de ses pages, après dix-huit mois de règne. Les Lombards restèrent alors dix ans sans roi. Trente-six ducs régnaient dans les villes dont ils étaient maîtres. Ils tuèrent un grand nombre de nobles romains pour s'emparer de leurs richesses : les autres habitants, partagés entre les vainqueurs, furent obligés de leur abandonner le tiers de leurs revenus. Quatre ans après la mort d'Alboin, ces trente-six ducs eurent subjugué la plus grande partie de l'Italie, dépouillant les églises, tuant les prêtres, ruinant les villes, exterminant les populations, hormis les contrées qu'Alboin avait conquises d'abord. C'est ce que dit l'historien des Lombards, Paul Warnefride, diacre d'Aquilée, et Lombard lui-même 2. Un témoin oculaire, le pape saint Grégoire, nous montre également les villes dépeuplées, les forteresses abattues, les églises en cendres, les monastères détruits, les campagnes abandonnées sans culture, le pays réduit en solitude, et les bêtes féroces occupant les lieux qui regorà 574 de l'èr geaient au Italiens le 1

L'Orient Goths d'Ita de vingt an et de Méson role donnée depuis quel abandonner vêque avec l'avis de so troupe de s Les habitan montrait qu le recevoir. lui avec de lut fermer 1 une grosse avaient recu ses troupes, une partie d

Parmi ces d'une beaute épris, qu'il l lut montrer de sa nouvel Il proposa de pour deux ce d'argent. Ch par écrit, po d'une année. manquait à s évêché. Les j rent en peu d'avaient reçus Chosroès, le

et la détruisi

L'année d' messe qu'il lu indigence et

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul. diac., l. 2, c. 28. — <sup>2</sup> Paul., Pe Gest. Longob., l. 2, c. 32.

<sup>1</sup> S. Greg., D1

à 574 de l'ère chr.]

isaient ré-

en juge par Cunimond, de l'or, et épousa Rol'3, dans un avoir largela reine, en burs après, complices, complices, connés du e commanmonde, qui on nouveau consentir. uvage em-

mort dans

de boire le

ds lui dontion, aussi ruellement mourir les lieux à ses it mois de te-six ducs tun grand esses : les obligés de ès la mort nde partie les villes, avait con-Paul Warnoin ocules villes s, les mo-

e, le pays

qui regor-

geaient auparavant d'une multitude d'hommes 1. Tel fut pour les Italiens le résultat final de l'entrée des Grecs en Italie.

L'Orient ne s'en trouvait pas mieux. Poussé par Vitigès, roi des Goths d'Italie, Chosmès, roi de Perse, fit aux Romains une guerre de vingt ans. Faux et cruel, il rançonnait, il pillait les villes de Syrie et de Mésopotamie dans le temps même de la trêve et contre sa parole donnée. La petite ville de Sura sur l'Euphrate, qu'il assiégeait depuis quelques jours, lui envoya son évêque pour capituler et lui abandonner pour leur rançon tout ce qu'ils possédaient. Il traita l'évêque avec bonté, et lui fit espérer sa demande, dès qu'il aurait l'avis de son conseil. A son retour, il le fit accompagner par une troupe de ses meilleurs soldats, comme pour honorer sa personne. Les habitants, voyant revenir leur pasteur avec une escorte qui ne montrait que de l'amitié et de la joie, ouvrirent leurs portes pour le recevoir. Les Perses, s'étant arrêtés au dehors, se séparèrent de lui avec de grandes démonstrations de respect. Mais lorsqu'on voulut fermer les portes, ils l'empêchèrent en jetant dans l'ouverture une grosse pierre ou une pièce de bois, selon l'ordre secret qu'ils avaient reçu de Chosroès, qui, à l'instant même, survint avec toutes ses troupes, força l'entrée, pilla les maisons, passa au fil de l'épée une partie des habitants, fit l'autre prisonnière, mit le feu à la ville et la détruisit de fond en comble.

Parmi ces prisonniers se trouvait une femme, nommée Euphémie, d'une beauté extraordinaire. Chosroès, l'ayant vue, en lut tellement épris, qu'il l'épousa solennellement dans son camp. Aussitôt il voulut montrer sa royale générosité envers les malheureux compatriotes de sa nouvelle épouse. Ils étaient au nombre de douze mille captifs. Il proposa donc à Candidus, évêque de Sergiopolis, de les lui vendre pour deux cents livres d'or. Candidus s'excusa sur ce qu'il manquait d'argent. Chosroès lui fit dire qu'il se contenterait de sa promesse par écrit, pourvu qu'il jurât d'acquitter cette somme dans l'espace d'une année. L'évêque donna sa promesse, ajoutant même que, s'il manquait à sa parole, il consentait à payer le double et à quitter son évêché. Les prisonniers lui furent délivrés; mais la plupart moururent en peu de jours des blessures et des mauvais traitements qu'ils avaient reçus à la prise de leur ville 2. Telle fut la générosité de Chosroès, le jour de ses noces, envers les compatriotes de sa femme

L'année d'après, l'évêque Candidus, n'ayant pu remplir la promesse qu'il lui avait faite, alla se jeter à ses pieds, s'excusant sur son indigence et sur la dureté de l'empereur Justinien, qui avait refusé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Greg., Dialog., 1. 3, c. 38. — <sup>2</sup> Procop., De Bello persico, 1. 2, c. 5.

de le secourir. ('hosroès le fit mettre aux fers, déchirer à coups de fouet, et le condamna à fournir le double de la somme promise. Candidus le supplia d'envoyer à Sergiopolis pour y prendre tout ce qu'il y avait de richesses dans l'église de cette ville. Chosroès pilla volontiers l'église, mais il n'en retint pas moins l'évêque dans les fers 1.

Au mois de juin 540, il assiégea et prit la capitale de l'Orient, la grande Antioche, la pilla et la réduisit en cendres. Une partie de la population périt dans le siége, et, à la prise de la ville, plusieurs parvinrent à s'échapper; mais une multitude innombrable resta prisonnière. Le traité de paix entre les deux empires ayant été renouvelé peu après, Chosroès annonça qu'il allait vendre comme esclaves tous ces captifs. Les habitants d'Édesse, qui tous étaient chrétiens, montrèrent alors une charité vraiment chrétienne. Quoique peu auparavant ils eussent payé deux cents livres d'or à Chosroès pour sauver leurs terres du pillage, ils entreprirent de racheter tous les captifs d'Antioche. Chacun y contribua selon sa fortune, et même au delà: chacun portait son offrande à la grande église, qui fut bientôt remplie. Même les personnes de mauvaise vie y consacraient leurs parures. Les paysans les plus pauvres, qui n'avaient qu'une chèvre ou qu'une brebis, la donnaient avec joie. Cette charité héroïque produisit une rançon suffisante pour tous les prisonniers. Cependant pas un ne fut racheté. Un Grec, le commandant impérial de la ville, il se nommait Buzès, se saisit de toute 3 ces richesses, sous prétexte de les employer à des besoins plus pressants. Chosroès emmena donc les captifs, et leur bâtit, à quelques lieues de Ctésiphon et de l'ancienne Babylone, une ville nouvelle qu'il nomma l'Antioche de Chosroès 2.

Au milieu de ces traités de paix, qu'on renouvelait de temps et temps, et qui n'étaient jamais officiellement rompus, Chosroès continuait presque toujours à rançonner les villes. Enfin, l'an 561, on conclut un traité définitif pour cinquante ans. Justinien s'engageait à payer une pension annuelle à Chosroès. Il y avait un article séparé en faveur des chrétiens habitants de la Perse: il était stipulé qu'il leur serait permis d'y bâtir des églises et d'y célébrer sans trouble l'office divin; qu'ils ne seraient point forcés à pratiquer aucune cerémonie du culte des mages, ni à révérer ce que les Perses regardaient comme des dieux: qu'ils n'entreprendraient pas non plus de détourner les mages de leur religion pour leur faire embrancer le christianisme; qu'ils pourraient enterrer leurs morts selon l'usage

établi parmi comme les I mie, cette tienne 1.

La guerre 550, l'air fut fravèrent Cor habitants day milliers d'hon Palestine, en Tripoli, Byble trys, ville ma masse énorm bant dans la seaux. Le lon de mille pas, L'empereur J heurs; mais à truisit de nou cirque, dont massacres à C flammes.

Sur la fin d à celles du for arbres portère la vendange, la d'horribles tre villages et huit pacte et Patras nes. En plusieu refermèrent au

Le 45 décem fut tout à coup que leurs mais les rues et se r par la chute de sourd, qui sem l'air s'élevait u tombait en mêi

<sup>1</sup> Procop., De Bello pers., e. 20. - 2 Ibid., l. 2, c. 18 et 14.

Menand, Exc.

LV. — De sue à coups de ne promise. dre tout ce nosroès pilla ue dans les

l'Orient, la partie de la e, plusieurs le resta prit été renonme esclaves t chrétiens. que peu auosroès pour ter tous les e, et même qui fut bienconsacraient ient qu'une charité hénniers. Ceant impérial nesses, sous nosroès eme Ctésiphon a l'Antioche

e temps en osroès con-'an 561, on s'engageat ticle séparé tipulé qu'il ans trouble aucune céerses regarnon plus de nbrancer le clon l'usage établi parmi eux, sans les laiser dévorer par les chiens et les oiseaux, comme les Perses. Les historiens orientaux rapportent qu'Euphémie, cette femme de Sura qu'épousa Chosroès, demeura chrétienne <sup>1</sup>.

La guerre n'était pas le seul fléau qui affligeât l'Orient : vers l'an 550, l'air fut agité par de fréquents orages. D'affreux tonnerres effrayèrent Constantinople, abattirent des colonnes, et tuèrent plusieurs habitants dans leurs lits. Les tremblements de terre firent périr des milliers d'hommes, et ruinèrent des villes entières en Phénicie, en Palestine, en Syrie, en Arabie, en Mésopotamie. Tyr, Sidon, Béryte, Tripoli, Byblos, Sarepta, Antaradus en souffrirent beaucoup. A Botrys, ville maritime de Phénicie, mais qui n'avait point de port, une masse énorme de rochers se détacha du promontoire voisin, et, tombant dans la mer, forma un port propre à recevoir de grands vaisseaux. Le long de cette côte, la mer se retira avec violence l'espace de mille pas, engloutit plusieurs navires, et revint ensuite au rivage. L'empereur Justinien fit de grandes dépenses pour réparer ces malheurs; mais à peine Béryte était-elle rétablie, qu'un incendie la détruisit de nouveau. A ces fléaux se joignait la rage des factions du cirque, dont les jalousies s'armèrent de fer et de feu. Il y eut des massacres à Constantinople, et quantité d'édifices furent la proie des flammes.

Sur la fin de l'année 551, l'automne amena des chaleurs pareilles à celles du fort de l'été. On vit dans cette saison éclore des roses; les arbres portèrent des fruits pour la seconde fois, et, peu de jours après la vendange, la vigne se chargea encore de raisins. Il y eut en Grèce d'horribles tremblements de terre, qui détruisirent une infinité de villages et huit villes entières, entre autres Chéronée, Coronée, Naupacte et Patras. La plupart des habitants furent ensevelis sous les ruines. En plusieurs endroits, la terre ouvrit des abîmes, dont les uns se refermèrent aussitôt, les autres formèrent de profondes vallées.

Le 15 décembre 556, au milieu de la nuit, Constantinople entière fut tout à coup si violemment ébranlée, que les habitants, croyant que leurs maisons étaient prêtes à fondre sur eux, se jetèrent dans les rues et se réfugièrent au centre des places, de peur d'être écrasés par la chute des édifices. Chaque secousse était précédée d'un bruit sourd, qui semblait être l'explosion du tonnerre souterrain. Dans l'air s'élevait une vapeur noire, semblait à un nuage de fumée. Il tombait en même temps une neige tort menue; et les hommes, les

<sup>1</sup> Menand, Exc. leg., p. 92. Coll. Byzant., edit. Venet. Hist. du Bas-Empire, 1. 6, avec les notes de Saint-Martin.

femmes, les vieillards, mêlés ensemble, demi-nus et transis de freid, n'osaient cependant rentrer dans leurs habitations, et ne cherchaient d'asile que dans les églises, invoquant la miséricorde divine. Le fracas des édifices qui tombaient de toutes parts redoublait leurs cia. Les églises mêmes n'étaient pas un lieu de sûreté, et plusieurs s'écroplèrent. Un quartier de la ville fut renversé de fond en comble, en sorte qu'il n'y resta pas pierre sur pierre. Les secousses recommencèrent pendant dix jours. Les désordres cessèrent; les magistrats jugeaient suivant les lois; les plus puissants devenaient modestes. Tout retentissait de sanglots, de soupirs et de prières. On accourait en foule au monastères pour y renoncer au monde. Les plus riches répandaient leurs trésors dans le sein des pauvres. Et cette grande ville, rempie de corruption et de débauche, devint, comme dans une agonie universelle, une ville pénitente. Mais le danger passé, on vit reparaite tous les vices.

L'année suivante, 557, la peste cruelle qui, depuis vingt-six ans. parcourait toutes les régions du monde, et qui ne cessa pendant m demi-siècle, revint à Constantinople avec plus de fureur que jamais. Elle dura dans toute sa force depuis le mois de février jusqu'à la fa du mois d'août, et emporta un nombre infini de peuple. Les litièrs publiques employées aux funérailles ne suffisant plus, l'empereura fit faire encore mille, et donna quantité de chariots et de chevau pour transporter les corps au bord de la mer. On en chargeait de barques qui les allaient porter loin de la ville; on les enterrait dans des fosses profondes. Malgré ces soins, les rues de Constantinople furent longtemps jonchées de cadavres, les vivants n'étant ni assezvigoureux, ni en assez grand nombre pour enlever les morts. Justinien effrayé de tant de malheurs, s'efforça de les détourner à l'avenir a publiant une nouvelle loi contre deux affreux désordres qui re gnaient alors dans la capitale, les abominations de Sodome et la blasphèmes 1.

Pendant que le vieux monde romain et politique achevait de crotler sous les coups des Barbares et sous les autres fléaux de la vergeance divine, le monde chrétien ou l'Église préparait des asiles à la piété et à l'étude, dans le calme des cloîtres.

Saint Benoît, dont les disciples devaient contribuer si puissamment dentant, le sixièt à illustrer ce monde nouveau, achevait tranquillement ses jours and des purres et des révolutions d'Italie. Il avait une sœur nomme Scholastique, consacrée à Dieu dès l'enfance, et qui vivait l'esprit en prequelque distance du mont Cassin. Elle venait le voir une fois tousles soixante-troisié

a 574 de l'ère el

ans: et lui alle

tairie qui en d

après avoir pa

saintes, ils ma à table et qu'il grace, ne me ioie céleste jus sœur? Je ne pu temps était for jointes sur la t mes, elle pria peine finie, qu' de grands cour igieux ne pure en disant : Que Elle répondit : m'entendre ; j'a quittez-moi si Benoît fut donc nuit, uniqueme e séparèrent le mourut dans sa vant levé les ye colombe. Ravi d ux frères, et les e mettre dans l lit saint Grégoir arât point les nis en Dieu 1. Saint Benoît n le sa mort, qui ui demeuraient res plus éloigné ours avant qu'el aisi d'une fièvre nentant, le sixiè nains au ciel, ent soixante-troisie

<sup>1</sup> Agathias, 1. S. Novell. 77.

S. Greg., Dial.,

nsis de froid e cherchaient ivine. Le fraait leurs cris. ieurs s'écrop nble, en sorte ommencèrent rats jugeaient 3. Tout retent en foule aux s répandaient ville, remple e agonie univit reparaite

XLV. - Deta

vingt-six ans, a pendant u r que jamais. jusqu'à la fu e. Les litières 'empereure t de chevau chargeait de nterrait dans dres qui ré odome et les

ouissamment fois tousle

ans; et lui allait la recevoir assez près du monastère, dans une métairie qui en dépendait. Il y vint donc un jour avec ses disciples; et après avoir passé la journée à louer Dieu et à s'entretenir de choses saintes, ils mangèrent ensemble sur le soir. Comme ils étaient encore à table et qu'il se faisait tard, Scholastique lui fit cette prière : De grâce, ne me quittez point cette nuit, afin que nous parlions de la joie céleste jusqu'à demain matin. Il répondit : Que dites-vous, ma sœur? Je ne puis en aucune façon demeurer hors du monastère. Le temps était fort serein. La sainte, affligée de ce refus, mit ses mains jointes sur la table et appuya sa tête dessus; puis, fondant en larmes, elle pria le ciel de s'intéresser en sa faveur. Sa prière était à peine finie, qu'il survint une pluie d'orage accompagnée d'éclairs et de grands coups de tonnerre; en sorte que ni saint Benoît ni ses religieux ne purent sortir de la maison. L'homme de Dieu s'en plaignit, en disant : Que Dieu vous le pardonne, ma sœur! qu'avez-vous fait? Elle répondit : Voilà que je vous ai prié, et vous n'avez pas voulu m'entendre; j'ai prié mon Seigneur, et il m'a exaucée. Maintenant, quittez-moi si vous pouvez, et retournez à votre monastère. Saint Benoît fut donc obligé de rester avec sa sœur. Ils veillèrent toute la mit, uniquement occupés à s'entretenir de la félicité des saints. Ils e séparèrent le lendemain matin, et, trois jours après, notre sainte nourut dans sa retraite. Saint Benoît, qui était alors dans sa cellule, yant levé les yeux, vit l'âme de sa sœur entrer au ciel en forme de colombe. Ravi de sa gloire, il rendit grâces à Dieu, déclara sa mort antinople fur pour frères, et les envoya pour apporter le corps à son monastère et e mettre dans le tombeau qu'il avait préparé pour lui-même, afin, rts. Justinien de lit saint Grégoire, de qui nous tenons ces détails, que la mort ne séparât point les corps de ceux dont les esprits avaient toujours été

Saint Benoît ne survécut pas longtemps à sa sœur. L'année même e sa mort, qui fut 543, il la prédit à quelques-uns de ses disciples vait de cron-pui demeuraient avec lui, en leur recommandant le secret, et à d'aures plus éloignés, leur donnant des signes pour la connaître. Six les asiles à les purs avant qu'elle arrivât, il fit ouvrir son sépulcre. Aussitôt il fut aisi d'une fièvre violente; et comme elle allait tous les jours en augentant, le sixième, il se fit porter à l'oratoire, y assura son passage ses jours a ... n recevant le corps et le sang du Seigneur, et, levant les yeux et les e sœur non-lains au ciel, entre les bras de ses disciples qui le soutenaient, il renqui vivait l'esprit en priant, le samedi vingt-unième de mars 543, environ soixante-troisième année de son âge. Il fut enterré dans l'oratoire

IX.

<sup>1</sup> S. Greg., Dial., l. 2, c. 33 et 34.

de Saint-Jean-Baptiste, qu'il avait bâti à la place de l'autel d'Apollon, et il se fit plusieurs miracles dans la caverne de Sublac, qu'il avait habitée 4 de digente de la contil de contil de la caverne de Sublac, qu'il avait habitée 4 de digente de la contil de con

Un autre zélé propagateur de la vie monastique, saint Césaire d'Arles, était mort l'année précédente, après avoir gouverné cette église pendant quarante ans. Il en vécut plus de soixante-douze; et ses infirmités le faisaient souvent paraître demi-mort. Voyant que sa fin était proche, au milieu des grandes douleurs qu'il souffrait, il demanda combien il y avait jusqu'à la fête de saint Augustin. Avant appris qu'elle n'était pas éloignée, il dit : J'espère en Notre-Seigneur que mon passage ne sera pas éloigné du sien; car vous savez combien i'ai toujours aimé sa doctrine très-catholique. Il se fit donc porter sur une chaise dans le monastère des religieuses, qu'il avait fondé trente ans auparavant, sachant que la crainte de sa mort leur faisait perdre la nourriture et le sommeil, et qu'elles ne faisaient que gémir, au lieu de chanter les psaumes. Mais ce qu'il leur dit pour les consoler nest qu'augmenter leur affliction; car il était aisé de voir qu'il allait mourir. Elles étaient plus de deux cents, et leur supérieure se nommait Césarie, comme la sœur de saint Césaire, à qui elle avait succédé. Le saint les exhorta à garder fidèlement la règle qu'il leur avait donnée; et par son testament et par ses lettres, il les recommande aux évêques ses successeurs, au clergé, aux gouverneurs et aux citoyens de la ville d'Arles, afin qu'à l'avenir elles ne fussent inquiétées de personne. Leur ayant donné sa bénédiction et dit le dernier adieu, il retourne à l'église métropolitaine, et mourut entre les mains des évêques, de prêtres et des diacres, le 27 août 542, la veille de la fête de saint Augustin. Le peuple en pleurs se jeta sur ses vêtements pour les emporter par une pieuse violence; à peine les prêtres et les diacres purent ils l'empêcher de les mettre en pièces. Ses reliques guérirent m grand nombre de malades. Ses vertus le firent regretter de tout è monde, des bons et des mauvais chrétiens, et même des Juifs. Savie fut aussitôt après écrite en deux livres, dont le premier, qui es adressé à l'abbesse Césarie la jeune, eut pour auteur Cyprien. évêque de Toulon, avec deux autres évêques, Firmin et Viventius. Le prêtre Messien et le diacre Étienne écrivirent le second. Ils avaient tous été disciples de saint Césaire, et témoins de ses vertus et de se miracles 2.

A l'époque où saint Benoît mourut, âgé d'environ soixante-tros ans, et saint Césaire d'environ soixante-treize, un illustre sénateur main, consul, préfet du prétoire, après cinquante ans de travaux dans le gouver nastique trente à l Nous vou cipal min rois Atha et se retir terres, pr nastère er tagne, po pour les moines ur

siècles sui

Ces pro

temps. So du royaui le comme histoire de Etant pré recueillit e depuis le c réitérées d cupations. son origine substance. C'est tout finit par un avec peine divines Écr qués par d saint pape. chrétiennes drie, et de les révolution ce dessein. le fit à Vivie A cet effe

C'est le plan c'est la scie humaines et d'être cultiv thèque dens

<sup>1</sup> S. Greg., c. 37. - 2 Acta SS., 27 aug.

Iv. XLV. - Desia autel d'Apollon. blac, qu'il avait

int Césaire d'Arerné cette église louze: et ses inovant que sa fin souffrait, il de-Augustin. Ayant Notre-Seigneur is savez combien donc porter sur vait fondé trente eur faisait perdre ie gémir, au lieu es consoler neft qu'il allait moueure se nommait vait succédé. Le ur avait donnée: nde aux évêques tovens de la ville es de personne. dieu, il retoum des évêques, de fête de saint Aucour les empordiacres purent es guérirent m gretter de tout k des Juifs. Savie premier, qui el auteur Cyprien, et Viventius. Le cond. Ils avaient

on soixante-trois istre sénateur ro de travaux dans

s vertus et de ses

le gouvernement du royaume d'Italie, venait d'embrasser la vie monastique à l'âge de soixante-dix ans, et y travailla encore près de trente à léguer aux siècles futurs les trésors de l'antiquité littéraire. Nous voulons parler de Cassiodore. Après avoir été longtemps le principal ministre du roi Théodoric, et ensuite préfet du prétoire sous les rois Athalaric, Théodat et Vitigès, il quitta le monde vers l'an 539, et se retira dans un monastère qu'il avait fait bâtir dans une de ses terres, près de Squillace, en Calabro, lieu de sa naissance. Ce monastère en contenait deux : l'un, nommé Viviers, au bas de la montagne, pour les cénobites ; l'autre, nommé Castel, sur le sommet, pour les anachorètes ou ermites. Cassiodore y établit parmi ses moines un ensemble d'études divines et humaines, que, dans les siècles suivants, l'on a nommé université.

Ces projets de science et de religion l'occupaient depuis longtemps. Sous le roi Théodoric, quoique chargé de l'administration du royaume, il avait composé une chronique universelle depuis le commencement du monde jusqu'à son temps; de plus, une histoire des Goths, dont nous n'avons que l'abrégé dans Jornandès. Étant préfet du prétoire, et sur les instances de ses amis, il requeillit et publia en douze livres les lettres qu'il avait écrites depuis le commencement de sa carrière politique. Sur les instances réitérées de ces mêmes amis, et au milieu de ces innombrables occupations, il composa encore un Traité de l'âme, de sa nature, de son origine, de ses facultés, de ses destinées futures; il y réunit la substance de ce qu'en disent les philosophes et l'Écriture sainte. C'est tout ensemble un traité de philosophie et de haute piété, qui linit par une belle et fervente prière à Jésus-Christ. A Rome, il voyait avec peine qu'il n'y avait point de maîtres publics pour enseigner les divines Écritures, pendant que les auteurs profanes y étaient expliqués par des maîtres très-célèbres. Il fit tout son possible, avec le saint pape Agapit, pour y établir à ses frais des chaires de lettres chrétiennes, à l'imitation de ce qui s'était pratiqué autrefois à Alexandrie, et de ce qui se pratiquait encore à Nisibe pour les Juifs; mais les révolutions et les guerres d'Italie ne lui permirent pas d'exécuter ce dessein. Ce qu'il ne put faire à Rome comme préfet du prétoire, il le fit à Viviers comme supérieur de moines.

A cet effet, il composa un livre De l'Institution aux lettres divines. C'est le plan d'une université chrétienne et catholique. Ce qui domine, c'est la science de Dieu et des choses divines : toutes les sciences humaines et les arts y servent et y conduisent, et méritent pour cela d'être cultivés. Dans cette vue, il assembla une immense bibliothèque dens son monastère; sans cesse il faisait venir des livres de

toutes parts, de l'Afrique même et de l'Orient; il veillait à ce qu'on les transcrivit d'une manière correcte; plusieurs de ses amis, notamment l'avocat Épiphane et le prêtre Bellator, traduisaient en latin les ouvrages grecs, pour la facilité de ceux qui n'entendaient pas cette dernière langue; le tout était classé dans un ordre facile à saisir, avec des indications sommaires de ce que contenait chaque partie.

L'Écriture sainte, avec les principaux commentaires, formait neuf volumes, que Cassiodore eut soin de faire relier. Le premier renfermait les cinq livres de Moïse, et les trois de Josué, des Juges et de Ruth, avec les homélies de saint Basile sur la Genèse, traduites par Eustathe, les ouvrages de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Jérôme, de saint Prosper sur les mêmes livres. Cassiodore y joignit les homélies d'Origène, qu'il dit être très-éloquentes ; mais parce que ce Père avait été condamné depuis peu par le pape Vigile, ainsi que nous le verrons, il marqua les endroits dangereux et tous ceux qui lui paraissaient suspects, afin que ses religieux ne fussent point exposés à s'égarer en les lisant. N'ayant pu se procurer de commentaire sur le livre de Ruth, il pria le prêtre Bellator d'en composer un, qu'il joignit aux autres. Le second volume contenait les livres des Rois et des Paralipomènes, avec les homélies d'Origène, et les ouvrages correspondants de saint Augustin, saint Jérôme et saint Ambroise. Cassiodore ayant trouvé les livres des Rois et des Paralipomènes écrits de suite et sans distinction, les divisa lui-même par chapitres, et mit un titre à chacun. Le troisième volume renfermait tous les prophètes avec les courtes notes de saint Jérôme, que Cassiodore dit être très-utiles pour les commençants; elles étaient suivies de dix-huit livres du même Père sur Isaïe, de six sur Jérémie, de quatorze sur Ézéchiel, de trois sur Daniel, et de vingt sur les petits prophètes. Cassiodore y joignit quatorze homélies d'Origène, sur Jérémie, traduites par saint Jérôme, sur quarante-cinq qu'Origène avait faites. Il dit que saint Jérôme lui-même avait composé vingt livres sur le même prophète, mais que jusqu'alors il n'en avait pu recouvrer que six, quoiqu'il eût fait chercher les autres avec beaucoup de soin. Il ne s'en donna pas moins pour avoir les commentaires qu'on lui assurait que saint Ambroise avait faits sur les prophètes; et, n'ayant pu les découvrir, il recommande à ses frères de les chercher.

Le quatrième volume était composé du psautier et des commentaires de saint Hilaire, de saint Ambroise, de saint Jérôme, de saint Augustin et de saint Athanase. Mais de tous ces Pères, il n'y avail que saint Augustin qui eût expliqué tous les psaumes. Cassiodore lui-même, depuis sa retraite, avait fait, sur tout le psautier, un

a 574 de l'ère chr excellent comm seulement dans mais encore dar de saint Hilaire saint Léon et de lui fit découvrir de saint Jérôme et consulta les pour régler les qu'il nomme Pè que ce commen le partagea en ti que l'on en co bibliothèque, af autres, on pût r

Épiphane; l'Ecc ceux de Victorin tiques, avec deu les explications o saint Épiphane s livre de la Sages l'Ecclésiastique d' siodore, qu'on m Dieu, ajoute-t-il, l'esprit le compre

Dans le cinqu

Proverbes, avec

Le sixième volud'abord le livre de Cassiodore remangage de l'Esprit-Sidans ce livre. Il tion, dans les mé avait, de son tempar la ressemblar des notes de saint des commentaires dras et des Machasept sur Judith et tenta de joindre autraduisit en latin. Évangiles, Cassioc

excellent commentaire, où il reu at ce qu'il trouva de mieux, non-seulement dans les écrits de saint Augustin, son principal guide, mais encore dans ceux d'argène, de saint Cyprien, de saint Athanase, de saint Hilaire, de saint Ambroise, de Didyme, de saint Jérôme, de saint Léon et de qualques autres, y ajoutant ce que la grâce de Dieu lui fit découvrir à lui même. Il se servit pour ce travail de la version de saint Jérôme. Il ce de recours, de plus, au exemplieres hébreux, et consulta les personnes su antes dans la maque, surtout pour régler les versets. Il dédia son commentaire à un personnage, qu'il nomme Père apostolique : ce qui semble indiquer le Pape. Quoique ce commentaire fût renferm lans un seul volume, Cassiodore le partagea en trois pour la commodité de ses religieux; et il voulut que l'on en conservât toujours un exemplaire fort correct dans la bibliothèque, afin que, s'il s'était glissé quelques fautes dans les autres, on pût recourir à celui-ci pour les corriger.

Dans le cinquième volume étaient les ouvras de Salomon : Les Proverbes, avec le commentaire de Didyme, traduit par l'avocat Épiphane ; l'Ecclésiaste, avec les commentaires de saint Jérôme de ceux de Victorin, qui d'orateur devint évêque ; le Cantique des Cantiques, avec deux homélies d'Origène traduites par saint Jérôme, les explications de Rufin sur les deux premiers chapitres celles de saint Épiphane sur tout le livre traduites par l'avocat Épiphane ; le livre de la Sagesse, avec le commentaire du prêtre Bellator ; enfin l'Ecclésiastique de Jésus, fils de Sirach, qui est si clair, suivant Cassiodore, qu'on n'a pas besoin d'interprète pour l'entendre. Plaise à Dieu, ajoute-t-il, que les œuvres le reproduisent aussi facilement que

l'esprit le comprend vite!

Le sixième volume était intitulé: Des Hagiographes. On y trouvait d'abord le livre de Job, traduit en latin par saint Jérôme sur l'hébreu. Cassiodore remarque, après ce Père, que la poésie, devenue le langage de l'Esprit-Saint, et la dialectique la plus exacte sont employées dans ce livre. Il en rapporte un passage pour prouver la résurrection, dans les mêmes termes que nous lisons dans la Vulgate. On avait, de son temps, un commentaire anonyme sur Job, qu'il juge, par la ressemblance du style, être de saint Hilaire; il y avait aussi des notes de saint Augustin sur le même livre. Le prêtre Bellator fit des commentaires sur les livres de Tobie, d'Esther, de Judith, d'Esdras et des Machabées, savoir : cinq livres sur Tobie, six sur Esther, sept sur Judith et dix sur les deux livres des Machabées; il se contenta de joindre aux deux d'Esdras, deux homélies d'Origène, qu'il traduisit en latin. Dans le septième volume, qui contenait les quatre Évangiles, Cassiodore indiquait les auteurs qui les avaient expliqués

r renferes et de uites par istin, de iodore y es; mais e Vigile, c et tous e fussent curer de 'en comenait les

- De 536

ce qu'on

notamlatin les

as cette

sir, avec

nait neut

Paraliême par nfermait que Casient sui-Jérémie,

igène, et e et saint

les petits
ène, sur
'Origène
vingt liavait pu
eaucoup
nentaires

ophètes; es de les ommen-

de saint n'y avait ssiodore atier, un







IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

avec le plus de succès. Il nomme, sur saint Matthieu, saint Jérôme, saint Hilaire et Victorin, le même qu'il dit avoir commenté le livre de l'*Ecclésiaste*; sur saint Luc, saint Ambroise; sur saint Jean, saint Augustin, qui, outre ses traités sur cet évangéliste, a fait une concorde des quatre Évangiles. Avant lui, Eusèbe de Césarée avait fait quelque chose de semblable dans un ouvrage intitulé: *De la diffirence ou des variantes des Évangiles*. Cassiodore ne désigne aucun interprète sur saint Marc.

Le huitième volume contenait les Épîtres des apôtres. Cassiodore avait trouvé des notes sur treize Épîtres de saint Paul; qui étaient si estimées, qu'on les attribuait au pape saint Gélase. Mais, les ayant lui-même examinées, il remarqua qu'elles étaient înfectées de l'hérésie pélagienne. Pour ne point priver ses frères de ce qu'elles avaient de bon, il retrancha tout ce qui lui parut de mauvais dans l'explication de l'Épître aux Romains, laissant aux plus habiles de ses religieux le soin de corriger l'explication des autres Épîtres sur un autre commentaire anonyme qu'il avait trouvé, et qui n'était également que sur treize Épîtres de saint Paul. Quant à l'Épître aux Hébreux, il ne trouva rièn de mieux, pour en faciliter l'intelligence, que de faire traduire les trente-quatre homélies de saint Chrysostôme. Il employa à cette traduction son ami Mucien, qui paraît le même contre qui nous verrons Facundus, évêque d'Hermiane, écrire sur l'affaire des trois chapitres.

Cassiodore fit aussi traduire en latin les explications de Clément d'Alexandrie sur la première Epttre de saint Pierre, sur les deux premières de saint Jean, et sur celle de saint Jacques. Il y joignit un manuscrit qui contenait ce que saint Augustin a écrit sur la même Epitre de saint Jacques, et ce qu'il a dit sur la première de saint Jean dans dix sermons où il s'étend particulièrement sur la charité. Ayant trouvé presque en même temps un exemplaire du commentaire de Didyme sur les sept Epîtres canoniques, il les fit encore traduir en latin par l'avocat Epiphane. Il donna encore à ses frères des nots fort courtes sur toutes les Epitres de saint Paul. On attribuait ces notes à saint Jérôme. Il fit venir d'Afrique un autre commentaire sur les mêmes Epitres, que Pierre, abbé dans la province de Tripoli, avait composé des seuls passages de saint Augustin, sans y riel ajouter du sien, mais avec une si grande liaison des passages les uns avec les autres, qu'il semblait que ce fût un ouvrage suivi de ce Père. Il se donna beaucoup de mouvement pour trouver de petites remaques qu'on disait que saint Ambroise avait faites sur ces mêmes Epitres; mais il paratt qu'il ne put les découvrir. Comme toutes es explications n'étaient pas fort étendues, il en fit ramasser de ples

a 574 de l'
amples, a
mains, et
celles de la
achevées laires sur
éplire et s
taires qu'e
de saint P
Chrysostô
moire ave
lorsque le
conseille à
lorsqu'ils

ciens. Telle

Le neuv en avait fa Jean. Pour en latin, pa sostôme si avait aussi explication remarque mille ans d natiste, n'a livre; maia taire infecté ouvrage po était mauya endroits de depuis peu quée en cin sixième où A la suite

conciles gén et de Chalce sultés par l' dernier. Ce seille aussi à rapport à l Josèphe, que qu'il a écrite siastique d'E r. XLV. — De 538 , saint Jérôme, amenté le livre aint Jean, saint a fait une consarée avait fait be : De la diffésigne aucun in-

res. Cassiodore, qui étaient si Mais, les ayant l'ectées de l'héqu'elles avaient dans l'explicates de ses relies sur un autre tait également aux Hébreux, igence, que de hrysostôme: Il araît le même ane, écrire sur

ns de Clément

sur les dem es. Il y joignit it sur la même mière de saint sur la charité. u commentaire ncore traduir rères des notes attribuait ces mmentaire sur ce de Tripoli, i, sans y riet assages les uns ivi de ce Père. petites remarr ces mêmes nme toutes es nasser de plus

amples, savoir : celles qu'Origène avait faites sur l'Épître aux Romains, en vingt livres que Rufin réduisit à dix en les traduisant; celles de saint Augustin sur la même Épître, mais qui ne sont point achevées; ses questions à Simplicien sur cette Épître; ses commentaires sur celle aux Galates, et ceux de saint Jérôme sur la même épître et sur celle à Philémon. Il fit chercher partout les commentaires qu'on disait que saint Jérôme avait faits sur les autres épîtres de saint Paul, sans pouvoir les déterrer. Il en trouva un de saint Chrysostôme sur ces mêmes épîtres, qu'il mit dans une même armoire avec les autres manuscrits grecs, afin qu'on pût y avoir recours lorsque les explications des Latins ne seraient pas assez étendues. Il conseille à ses frères de ne pas négliger les ouvrages des modernes lorsqu'ils ne trouveront pas de quoi se satisfaire dans ceux des anciens. Telles sont les remarques de Cassiodore sur le huitième volume.

Le neuvième et dernier volume de la Bible, selon le partage qu'il en avait fait, contenait les Actes des apôtres et l'Apocalypse de saint Jean. Pour avoir un commentaire sur les Actes, il avait fait traduire en latin, par ses amis, les cinquante-cinq homélies de saint Chrysostôme sur ce livre, qu'il avait trouvées en grec. Il paraît qu'il avait aussi sur l'Apocalypse un commentaire de saint Jérôme et une explication courte des endroits les plus difficiles, par Victorin. Il remarque que Vigile, évêque africain, avait écrit sur le règne de mille ans dont il est parlé dans l'Apocalypse, et que Ticonius, donatiste, n'avait pas mal réussi à expliquer certains endroits de ce livre; mais, parce qu'il y avait d'autres endroits de son commentaire infectés de ses erreurs, Cassiodore mit des marques dans cet ouvrage pour distinguer ce qu'il y avait de bon d'avec ce qui en ciait mauvais. Il dit aussi que saint Augustin a expliqué plusieurs endroits de l'Apocalypse dans ses livres De la Cité de Dieu, et que, depuis peu, Primase, évêque d'Adrumète en Afrique, l'avait explique en cinq livres, avec exactitude, et qu'il y en avait joint un sixième où il faisait voir ce qui rendait un homme hérétique.

A la suite de l'Écriture et des Pères, venaient les actes des quatre conciles généraux, savoir : de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, avec le recueil des lettres que les évêques, consultés par l'empereur Léon, avaient écrites en confirmation de ce dernier. Ce recueil avait été traduit par Épiphane. Cassiodore conseille aussi à ses moines la lecture de diverses histoires qui ont du rapport à la religion, comme sont les Antiquités judaïques, par Josèphe, que l'on peut regarder comme un second Tite-Live; celles qu'il a écrites sur la captivité ou la guerre des Juifs; l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, avec la continuation de Rufin; celles de Socrate,

de Sozomène, de Théodoret, d'Orose et de Marcellin ; les Chroniqua d'Eusèbe, de saint Jérôme et de saint Prosper, avec celle de Marcellin d'Illyrie; les Catalogues des hommes illustres, de saint Jérôme et de Gennade de Marseille. Cassiodore avait mis tous ces livres dans la bibliothèque, avec les traductions latines de ceux qui avaient été écrits originairement en grec. Il reconnaît que ce fut par ses soins que l'on traduisit les Antiquités judaïques de Josèphe. Il es encore l'auteur de l'Histoire tripartite, ainsi appelée parce qu'elle est composée de celles des trois auteurs grecs, Socrate, Sozomène et Théodoret. Cassiodore les fit traduire toutes les trois en latin par son ami Épiphane, afin que la Grèce ne se vantât pas de posséder seule un ouvrage si admirable et si nécessaire à tous les chrétieus. Lorsqu'elles furent traduites, il en forma un seul corps d'histoire, en douze livres, choisissant des trois ce qui le paraissait de meilleur, se servant tantôt de l'une, tantôt de l'autre, sans répéter ce qui est rapporté par plusieurs de ces historiens, mais indiquanta commencement de chaque chapitre d'où il l'avait tiré.

La cosmographie ou la géographie pouvant être très-utile à ceux qui étudient l'Écriture sainte, parce qu'elle leur donne la facilité de connaître la situation des lieux dont il est parlé dans les livres sacrés, Cassiodore recommande à ses frères de lire les meilleurs géographes, dont il leur avait laissé les écrits. Il nomme l'orateur Julius, le même apparemment qui fut précepteur du fils de l'empereur Maximin. L'ouvrage que Cassiodore avait de lui, sur la cosmographie, était si exact, qu'il ne laissait rien à désirer sur cette matière. Le mers, les îles, les montagnes les plus fameuses, les provinces, les villes, les fleuves, les peuples, tout cela y était détaillé. Il nomme encore la description que le comte Marcellin avait faite de Constantinople et de Jérusalem; la table de Denys et la géographie de Ptolémée, qui parle si clairement de tous les lieux du monde, qu'l semble, en la lisant, qu'on n'est étranger nulle part. Ainsi, demeurant toujours dans un même lieu, ce qui est convenable aux moines, comme il est dit par Cassiodore, vous parcourrez en esprit ce que tant de différents auteurs ont recueilli de Purs longs voyages.

Comme la plupart des saints Pères ava ent étudié les lettres humaines, et que plusieurs d'entre eux, tels que saint Cyprien, Lactance, Victorin, saint Optat, saint Hilaire, saint Ambroise, saint Augustin, saint Jérôme, en avaient tiré de grands avantages; que Moïse même était très-instruit dans toutes les sciences des Égyptiens; il conseille l'étude des lettres profanes à ses religieux, pourvu qu'is le fassent avec modération et dans la vue d'en tirer du secours pour l'intelligence des livres saints. Il ajoute que, si un tempérament

1 574 de l'ère froid, qui g che quelque les lettres sa avoir fait prennent, s champs et c de religieux. Martial, qui sur la cultu seize livres, compris la r même des p d'une élégar troupeaux, e ces ouvrages il; mais, si viennent des Seigneur n'e aux pauvres de la pomme

taurer avec d

Aux moine doivent les se qu'ils en recev nels pour des rendent habile la nature des veut néanmoir des herbes ni ; les Chronique celle de Marde saint Jérôme tous ces livres ceux qui avaient ce fut par ses Josèphe. Il est ée parce qu'elle rate, Sozomène cois en latin par oas de posséder s les chrétiens. orps d'histoire, sait de meilleur, répéter ce qui is indiquant au é.

Liv. XLV. - Desig

rès-utile à ceux ne la facilité de es livres sacrés, irs géogra phes. teur Julius, le mpereur Maxicosmographie. te matière. Les s provinces, les llé. Il nomme te de Constanraphie de Ptomonde, qu'il Ainsi, demeule aux moines, esprit ce que voyages.

les lettres hu-Cyprien, Lacmbroise, saint vantages; que des Égyptiens; pourvu qu'ils u secours pour tempérament

froid, qui glace le sang dans les veines, comme parle Virgile, empêche quelques-uns des frères de devenir parfaitement savants dans les lettres sacrées ou dans les sciences humaines, il faut qu'après y avoir fait un progrès médiocre qui leur serve de fondement, ils prennent, selon que le dit le même poëte, leurs plaisirs dans les champs et dans les ruisseaux qui arrosent les plaines. A ces sortes de religieux, il indique les auteurs qui leur conviennent : Gargilius Martial, qui a écrit fort élégamment sur les jardins, en particulier sur la culture et les propriétés des légumes ; Columelle, qui, dans seize livres, traite éloquemment toutes les espèces d'agriculture, y compris la manière d'élever des abeilles, de nourrir des pigeons et même des poissons; enfin Emilianus, qui avait écrit douze livres d'une élégante simplicité sur les jardins, sur la manière d'élever des troupeaux, et autres sujets de cette nature. Cassiodore avait mis tous ces ouvrages dans sa bibliothèque. Ce sont des fruits de la terre, ditil; mais, si on les prépare pour les pèlerins et les malades, ils deviennent des fruits du ciel. Un verre d'eau froide donné au nom du Seigneur n'est point sans récompense. Que sera-ce donc de procurer aux pauvres une nourriture succulente? de ranimer avec la douceur de la pomme ou du miel les malades qui languissent? de les restaurer avec du poisson ou avec les petits de la colombe?

La situation du monastère de Viviers les invitait naturellement à préparer ainsi beaucoup de choses pour les étrangers et les pauvres. Il y avait des jardins arrosés de plusieurs canaux, et le voisinage du petit fleuve Pellène fournissait du poisson en abondance. Il était très-facile d'en pêcher dans la mer qui était au bas du monastère, et de les conserver dans des viviers que Cassiodore avait fait creuser dans les cavités de la montagne. Il avait aussi fait faire des bains pour l'usage des infirmes, et conduire à cet effet des fontaines d'une eau excellente à boire et salutaire à tous ceux qui usaient de ces bains. Il trouva le moyen de tirer assez d'eau du fleuve pour faire tourner les moulins du monastère sans les exposer aux inondations. En sorte que les religieux, ne manquant d'aucune commodité dans l'enceinte de la maison, ne devaient point être tentés d'en sortir.

Aux moines qui étaient chargés du soin des malades, il dit qu'ils doivent les servir avec beaucoup de zèle et d'affection, sachant qu'ils en recevraient la récompense de celui qui donne les biens éternels pour des biens temporels ; qu'il est donc à propos qu'ils se rendent habiles dans la médecine et dans la pharmacie, en étudiant la nature des plantes médicinales et la manière de les mélanger. Il veut néanmoins qu'ils ne mettent pas leur confiance dans la vertu des herbes ni dans les conseils humains; car, encore que la méde-

cine soit établie de Dieu, c'est lui qui donne la vie. Il leur conseile de lire l'herbier de Dioscore, où toutes les herbes étaient peints avec une propreté admirable, et ensuite les ouvrages d'Hippocrate, de Galien, d'Aurelius Cælius et de plusieurs autres, qu'il leur avait laissés dans sa bibliothèque.

Entre tous les travaux manuels, Cassiodore avoue qu'il donne la préférence à la transcription des livres, pourvu qu'on les transcrie lisiblement et avec exactitude. C'est que les moines, en lisant et a relisant si souvent les saintes Écritures pour les transcrire, s'a remplissaient l'esprit et s'en instruisaient eux-mêmes, en même temps qu'ils répandaient partout la doctrine sacrée, comme un semence céleste qui fructifie dans les âmes. L'antiquaire, c'est ains qu'on nommait les copistes, prêche aux hommes de la main seule, et leur annonce le salut en silence ; il fait la guerre au démon per la plume et par l'encre, et Satan reçoit autant de blessures qu'u habile copiste écrit de paroles du Seigneur. Sans sortir de sa plac, il court diverses provinces par le moyen de ses ouvrages. Son invail est lu dans les lieux saints. Les peuples en entendent la lectur, et, par là, ils apprennent à se convertir et à servir Dieu avec un conscience pure. L'homme, par le moyen de cet art, multiplie à divine parole.

Mais, afin que les religieux occupés à ce travail s'en acquittasset avec exactitude, et qu'ils pussent même corriger les fautes d'orthegraphe qui se seraient glissées dans les originaux, il les renvoie i plusieurs anciens auteurs qui avaient écrit sur l'orthographe, et det il avait ramassé les ouvrages dans sa bibliothèque. De ce nombre était Velleius Longus, Curtius Valerianus, Papirianus, Adamantius Martyrius, Eutychès, Phocas, Diomedes et Theoctistus. Cassiodor avait cet article si fort à cœur, qu'à l'âge de nonante-trois ansi composa lui-même un Traité de l'orthographe, où il rame ce que douze auteurs anciens avaient écrit de mieux là-dessus; ce sont, ave les précédents, Cneius Cornutus, Cœsellius, Cæcilius Vindex et Priv cien. Ils entraient dans les détails les plus minutieux. Par exemple Adamantius Martyrius avait écrit sur l'emploi du V et du B. Cassiodor ne néglige aucun de ces détails, et dit que, comme la voix articulé nous distingue des animaux, ainsi l'orthographe nous distingue de ignorants, et que l'homme parfait doit avoir l'une et l'autre.

Il ne s'en tint pas là. Il donna encore à ses religieux d'habile ouvriers pour leur apprendre à relier, à couvrir les livres, à entre chir la couverture, afin que le dehors répondit à la beauté inestimable des sacrés écrits qui étaient renfermés au dedans. Il se dont lui-même la peine de dessiner les différentes manières des couver

ures de livre lavantage. Il nui conserva nêmes, sans liverses horle utres par le our la nuit Après l'In Traité des ser a dialectique nie. Sur ces énéraux, et uteurs ancie ieurs, notam illustre sénat rammaire, il hocas, Prob ce dernier co ommençants. nentaires sur nême matière ous n'avons ussi d'un rec ingt-dix-huit, enu jusqu'à n La dialectiq utre que la lo nier, en cons cientifique, p Organum. Le énérales, qui e l'intelligenc ubstance, la c ituation, la p raité de l'inter osées les règl ion de l'intelli

assiodore dit

ans l'esprit, ta

tration, sous l

t les formes

tration propre

Il leur conseille étaient peints es d'Hippocrata , qu'il leur avail

Liv. XLV. - De Sas

e qu'il donne la on les transcrin , en lisant et a transcrire, s'a mes, en mêm rée, comme um naire, c'est aini e la main seule, e au démon pe blessures qu'a rtir de sa place, rages. Son indent la lecture Dieu avec un rt, multiplie l

en acquittassent fautes d'orthe l les renvoie i ographe, et doz . De ce nombre s, Adamantius tus. Cassiodon ante-trois ansi r ame ce que s; ce sont, ave Vindex et Pris . Par exemple lu B. Cassiodom la voix articulé s distingue de l'autre.

gieux d'habile livres, à enr beauté inest ns. Il se donn

ures de livres, pour que chacun pût choisir celle qui lui plairait lavantage. Il pourvut aussi son monastère de lampes perpétuelles, mi conservaient toujours leur lumière, et se nourrissaient d'ellesnêmes, sans qu'on y touchât ou qu'on les remplit d'huile; et de iverses horloges, dont les unes marquaient les heures au soleil, les utres par le moyen de l'eau, qui imitait le cours du soleil et servait our la nuit aussi bien que pour le jour.

Après l'Institution aux lettres divines, Cassiodore composa son raité des sept Aris libéraux, savoir : la grammaire, la rhétorique, a dialectique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astrononie. Sur ces arts ou sciences diverses, il ne donne que les principes énéraux, et renvoie, pour le développement et l'application, aux uteurs anciens qu'il avait réunis dans sa bibliothèque, et dont pluieurs, notamment la géométrie d'Euclide, avaient été traduits par illustre sénateur Boëce. Entre ceux qui ont écrit le mieux sur la rammaire, il cite Hélénus et Priscien, auteurs grecs; Palémon, hocas, Probus, Censorin et Donat, grammairiens latins. Il s'arrête œ dernier comme plus méthodique et plus propre pour aider les ommençants. Il dit qu'il avait fait luî-même deux livres de comnentaires sur Donat, et que saint Augustin avait aussi écrit sur la ième matière. Ce qui nous reste de Cassiodore est imparfait, et ous n'avons plus le traité de saint Augustin. Cassiodore parle ussi d'un recueil des figures de rhétorique au nombre de quatreingt-dix-huit, fait par un nommé Sacerdoce. Ce recueil n'est pas enujusqu'à nous.

La dialectique de Cassiodore, qu'il appelle aussi logique, n'est utre que la logique ou l'art de raisonner d'Aristote, qui, le prehier, en constata les règles, et les rassembla dans un système cientifique, par différents traités compris sous le nom collectif Organum. Le premier est le traité des catégories ou des notions énérales, qui a pour but de faire connaître les principes généraux e l'intelligence ou les formes de la pensée. Il en reconnaît dix : la ubstance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la tuation, la possession, l'action et la passion. Le second est le aité de l'interprétation, autrement de la proposition, où sont exosées les règles générales et les formes du langage, comme expreson de l'intelligence. Il définit la parole, le symbole de la pensée. lassiodore dit que, pour écrire ce livre, Aristote trempait sa plume ans l'esprit, tant il est subtil. Le troisième traité est de la démonans l'esprit, tant il est subtil. Le troisième traité est de la démon-tration, sous le nom d'Analytiques, où l'on trouve toutes les règles t les formes du syllogisme, ainsi que les principes de la démonres des couver d'ation proprement dite. Le quatrième, sous le nom de Topiques,

traite de la discussion ou dialectique, autrement l'art d'interrogere de répondre. Le cinquième traité est des arguments sophistique, où il indique, à la fois, et les principaux sophismes et les moyen de les résoudre. Tel est l'ensemble de la logique d'Aristote : tout, est si précis et en même temps si complet, qu'après vingt-deu siècles, considérée dans la sphère où se plaçait Aristote, on a trouve rien à y reprendre. Cassiodore la résume pour ses moins, les renvoyant, pour les développements, aux traités entiers du philosophe grec, que son ami Boëce avait presque tous traduits et commentés. Ce sont ces travaux de Boëce et de Cassiodore qui feron connaître Aristote aux écoles du moyen âge, et imprimeront à leu enseignement cette marche sévère et rationnelle, nommée de là me thode scolastique.

Dans cette espèce d'université ou d'académie de Cassiodore, l'é tude ne nuisait point à la piété. Il exhorte ses religieux à lire ass dûment les conférences de Cassien. Cet auteur, dit-il, dépeints naturellement les mouvements déréglés de l'âme, qu'il force pour ainsi dire les hommes à voir leurs propres défauts et à s'en donne de garde, au lieu qu'auparavant les ténèbres qui les environnent le empêchent de s'en apercevoir. Toutefois, il a été justement blame par saint Prosper, touchant le libre arbitre. Il faut donc le lire ave précaution dans ces endroits. Un évêque africain, Victor de Martville en a donné une édition corrigée. Nous espérons la recevoir bienla d'Afrique, avec d'autres ouvrages. A la fin de son Institution au lettres divines, il avertit les abbés de ses deux monastères, Chaleedo nius et Géronce, de disposer toutes choses avec tant de prudence qu'ils puissent, avec la grâce de Dieu, conduire leurs religieux à vie éternelle; d'exercer sur toute chose l'hospitalité; de soulager la pauvres dans tous leurs besoins; d'instruire dans les bonnes mœu les gens de la campagne; d'éviter eux-mêmes l'oisiveté; de s'appl quer à lire l'Ecriture et les plus célèbres commentaires; de lire aus les vies des Pères et les actes des martyrs, afin de s'exciter, parles exemple, à la pratique de la vertu. Il termine enfin tout l'ouvre De l'Institution par cette prière à Jésus-Christ : Donnez, Seigness à ceux qui lisent et qui étudient l'avancement et le progrès. Me cordez à ceux qui cherchent l'intelligence de votre loi la rémission de toutes leurs fautes, afin que, désirant avec une vive ardeur de pa venir à la lumière de vos Écritures, nous n'en soyons empêchés p les ténèbres de nos iniquités 1.

Cassiodore était comme le dernier débris du sénat romain, qui

près treize sinien venait l'un siècle. Coce, c'est consemble de condres dét ette sagesse n lieu de socce et Cassa font servir our ou contre emploie toens du génie

ome.

Les empere gesse pratiq gua tout ent grâce divine sagesse lui ne l'Italio, l'I ation des Gre Le pape sain trice, avait d place le pat Trébisonde aient une inv bint, et les é andrites d'Or ape, dans leu s complices, our cet effet ennas présida remière séanc On y lut en oines avaient gapit. Ils y o nthime et les ntre leur intr vouloir ente dit Anthime e elui qui dit : In

béissez à vos

<sup>1</sup> Cassiod., De Inst. divin. litter., c. 29, 32 et 33.

[Liv. XLV. — De sa l'art d'interrogere nents sophistique, nes et les moyen d'Aristote : tout u'après vingt-deu it Aristote, on ne pour ses moines, és entiers du philos traduits et consiodore qui feron aprimeront à les nommée de là me

de Cassiodore, l' ligieux à lire assi dit-il, dépeint , qu'il force pou et à s'en donne es environnent la justement blam donc le lire ave ictor de Martyrile. a recevoir bient on Institution out astères, Chalcéde ant de prudence eurs religieux à la ; de soulager le es bonnes meu iveté; de s'appli s'exciter, parler in tout l'ouvrag onnez, Seignen t le progrès. A loi la rémission ve ardeur de 🏻

nat romain, qui

ns empêchés pa

près treize siècles d'existence, disparut avec le consulat, que Jusmien venait d'abolir. Cassiodore lui-même vécut peut-être plus
fun siècle. Ce qu'il y 'a surtout d'admirable en lui et en son ami
oèce, c'est cette puissance de génie qui d'un regard embrasse tout
ensemble des sciences divines et humaines et en éclaircit les
boindres détails. Ce qui est peut-être plus admirable encore, c'est
ette sagesse de génie qui ne donne dans aucune exagération. Ainsi,
a lieu de se passionner pour ou contre l'ancienne philosophie,
oèce et Cassiodore la résument dans ce qu'elle a de substantiel, et
font servir à la foi chrétienne. Ainsi, au lieu de se passionner
our ou contre Origène, Cassiodore y signale ce qui est suspect,
t emploie tout le reste au bien de la foi catholique. A ce bon
ms du génie, on sent les héritiers légitimes du sénat de l'antique
ome.

Les empereurs de Constantinople auraient eu bien besoin de cette gesse pratique; mais il paraît qu'en expirant, le sénat romain la gua tout entière à l'Église romaine, en qui seule, perfectionnée par grâce divine, elle continue de se manifester depuis dix-huit siècles. a sagesse lui était particulièrement nécessaire alors; car, pas plus le l'Italie, l'Église n'eut à se féliciter de la conquête et de la domition des Grecs.

Le pape saint Agapit, malgré les efforts de l'empereur et de l'impétrice, avait déposé Anthime du siége de Constantinople, et mis à place le patriarche Mennas. Il l'avait même déposé de son évêché astères, Chalcéle Trébisonde, jusqu'à ce qu'il vînt à pénitence. Ces derniers mots aient une invitation au coupable à réparer sa faute. Il n'en profita pint, et les évêques d'Orient et de Palestine, ainsi que les archiandrites d'Orient, de Palestine et de Constantinople, supplièrent le ape, dans leurs requêtes, de prononcer, tant contre lui que contre iveté; de s'applices, une sentence définitive. Le pape saint Agapit indiqua pur cet effet un concile, mais mourut peu après. Le patriarche ennas présida donc au concile indiqué par le Pape, et qui tint sa remière séance le 2 mai 536.

On y lut entre autres la requête que les archimandrites et les soines avaient présentée à l'empereur après la mort du pape saint gapit. Ils y disent à Justinien: Quoique vous eussiez pu chasser nhime et les siens, à cause des réclamations de tous les catholiques ontre leur intrusion inique et violente, vous avez cependant bien fait è vouloir entendre le jugement canonique du Pontife romain contre dit Anthime et les autres hérétiques; écoutant, comme vous faites, èlui qui dit: Interrogez votre père, et il vous enseignera; et l'Apôtre: héissez à vos supérieurs, et soyez-leur soumis. Dieu envoya donc

574 de l'ère

où il dit : Pa

lois que le ju

dotal, l'empi

tifes. De cette

étant d'accor

récemment a

ville impérial

Rome, Agap

confirme la s

Pierre et à Ze

considérable.

ous de granc

Anthime ét

'empereur. ]

Théodora; et

menés à Con

Boniface II av

le fait avait g

lit en secret,

l'abolir le con

le communio

l'approuver le

aire ordonner

a fois et l'or e

Rome. Mais il

out fait 2. C'é

vait été marié

Nous avons

romis à l'emp

yant eu quelo

ereur; comm

n Italie et y pr

Rome la m

héodat, qui

Goths qu'aux

ucune liberté

'y consentirai

ouscrivirent pe

ordination ty

à cette ville Agapit, vraiment Agapet ou chéri de Dieu et des homme, Pontife de l'ancienne Rome, pour déposer Anthime et les autres hérétiques, comme il envoya autrefois le grand apôtre Pierre sur Romains pour déposer Simon le Magicien. Cet homme si vénérable ayant été instruit par les requêtes que nous lui adressâmes, le voulut pas même voir Anthime; mais il le déposa justement de trône pontifical de cette ville, et Votre Piété, concourant et s'unissant à la foi catholique et aux règles divines, préposa à cette église k très-saint Mennas. Nous demandâmes de plus que, si Anthimes soumettait au Siége apostolique et se justifiait de toute hérésie, il retournât à son siége de Trébisonde; sinon, qu'il fût condamne définitivement et dépouillé de toute dignité sacerdotale. Le trèssaint Pape, prévenant nos justes demandes, voyant Anthime ouvetement opiniâtre, le condamna avec les susdits hérétiques, le dépouils de toute dignité et de tout pouvoir sacerdotal, de tout épiscopatel nom orthodoxe, jusqu'à ce qu'il fit pénitence de ses crimes; puisi envoya nos requêtes à Votre Piété, afin qu'elle exécute ce qui yet contenu. Nous conjurons donc Votre Majesté, par le grand Dieue Sauveur, Notre-Seigneur Jésus-Christ, de ne pas mépriser le juste jugement dudit saint homme, mais de l'exécuter, et de délivre l'Église et le monde de la peste d'Anthime et des hérétiques et question 1.

On voit par cet exposé public, présenté à l'empereur et lu dans le concile, que c'est le Pape qui déposa Anthime et qui mit Mennasi sa place, et que l'empereur ne fit qu'exécuter la sentence du Pape.

Enfin, le 24 mai, dans la session quatrième, et après trois citations. Anthime fut définitivement dépouillé de l'évêché de Trébisonde du nom de catholique. Le patriarche Mennas prononça la sentence. Les évêques, dans leurs acclamations, demandaient qu'ave Anthime on anathématisât en même temps Sévère d'Antioche. Pierre d'Apamée et le moine Zoaras. Mennas les pria de prendre patience jusqu'à ce qu'il eût informé l'empereur. Car, pour nous comme Votre Charité le sait, nous suivons le Siège apostolique 8 nous lui obéissons; ceux qu'il reçoit à sa communion, nous les recvons à la nôtre; ceux qu'il condamne, nous les condamnons <sup>2</sup>.

Dans la session cinquième, le concile prononça solennellement anathème contre Sévère, Pierre et Zoaras, comme déjà condamns par le pape saint Hormisda, dont on avait lu deux lettres à ce sujel. Enfin, pour l'exécution civile des jugements du concile, l'empereu Justinien rendit, le 6 août de la même année, 536, une constitution

liviser l'Église

1 Labbe, t. 5, ce

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Labbe, t. 5, col. 11. — <sup>2</sup> Ibid., col. 61. — <sup>3</sup> Ibid., col. 255.

Liv. XLV. - De 504 1 574 de l'ère chr.] u et des hommes. me et les autres pôtre Pierre aux me si vénérable adressames, sa justement de rant et s'unissant à cette église k e, si Anthime se toute hérésie, il l fût condamné dotale. Le très-Anthime ouverques, le dépouils tout épiscopate s crimes; puisil cute ce qui y est le grand Dieue mépriser le juste

eur et lu dans le ui mit Mennasi ntence du Pape. ès trois citations le Trébisonde el nça la sentence. ndaient qu'aver ère d'Antioche. pria de prende Car, pour nous e apostolique d n, nous les rec damnons 2. solennellement léjà condamne

tres à ce sujet!

cile, l'empereu

ine constitution

e, et de délivrer

s hérétiques en

où il dit: Par cette loi, nous ne faisons rien d'insolite; car chaque tois que le jugement des Pontifes a déposé quelqu'un du trône sacerdetal, l'empire a joint son suffrage à la sentence juridique des Ponifes. De cette manière, la puissance divine et la puissance humaine, étant d'accord , prononcent une même sentence. Ainsi est-il arrivé écemment au sujet d'Anthime, qui a été chassé du trône de cette ville impériale par le Pontife de la très-sainte Église de l'ancienne Rome, Agapit, de sainte et glorieuse mémoire. En conséquence, il confirme la sentence du concile, et défend à Anthime, à Sévère, à Pierre et à Zoaras, d'entrer dans Constantinople ni dans aucune ville onsidérable. Il veut que les écrits de Sévère soient brûlés, et défend, ous de grandes peines, de les transcrire 1.

Anthime était ainsi condamné par le Pape, par le concile et par empereur. Mais il était protégé par une femme, l'impératrice héodora; et parmi les ecclésiastiques que le pape saint Agapit avait menés à Constantinople, se trouvait l'archidiacre Vigile, que le pape Boniface II avait déjà précédemment déclaré son successeur, et qui le fait avait grande envie d'être Pape. L'impératrice le fit venir et lui it en secret, que, s'il voulait promettre, au cas qu'il devînt Pape, l'abolir le concile qui venait de déposer Anthime, d'écrire des lettres le communion à Anthime , à Sévère et à Théodose d'Alexandrie, et l'approuver leur foi par écrit, elle donnerait ordre à Bélisaire de le are ordonner Pape, avec sept cents livres d'or. Vigile, qui aimait à a fois et l'or et l'épiscopat, fit volontiers la promesse, et partit pour Rome. Mais il se vit trompé dans son attente ; car il y trouva un Pape out fait 2. C'était le sous-diacre Silvère, fils du pape Hormisda, qui vait été marié avant d'entrer dans l'état clérical.

Nous avons vu comment Théodat, roi des Goths, avait lâchement romis à l'empereur Justinien de lui céder l'Italie ; comment ensuite, yant eu quelque succès, il se moqua de sa promesse et de l'emereur; comment enfin Bélisaire, sur les ordres de Justinien, entra n Italie et y prit Naples. Ce fut dans ces circonstances que l'on apprit Rome la mort du pape saint Agapit à Constantinople. Aussitôt béedat, qui craignait de voir élire un Pape moins favorable aux Foths qu'aux Grecs, fit ordonner, de son autorité, Silvère, sans ucune liberté de suffrages. Il menaça même de mort tout clerc qu' y consentirait point. Cependant, avant l'ordination, les prêtres ne ouscrivirent point au décret, suivant l'ancien usage. Toutefois, après ordination tyrannique de Silvère, ils souscrivirent pour ne point liviser l'Église et la religion. C'est ce qui est dit dans la vie du pape

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 263. — <sup>2</sup> Liberat., Brev., c. 22.

Silvère par Anastase. Le diacre Vigile, le trouvant ainsi ordomé Pape, retourna à Constantinople, comme son apocrisiaire ou nonce, après avoir vu Bélisaire à Naples. Sur ces entrefaites, Bélisaire enta dans Rome, dont les habitants lui ouvrirent les portes, à la persuasion du pape Silvère; ils craignaient pour Rome le sort cruel de Naples. Cette conduite du Pape empêcha Bélisaire de rien entreprendre contre lui pour le moment.

Mais, quand on sut à Constantinople les succès d'Italie, l'impératrice, de concert avec le diacre Vigile, écrivit des lettres au pape Silvère, où elle le priait de venir à Constantinople, ou du moins de rétablir Anthime. Ayant lu ces lettres, Silvère dit en gémissant: le le vois bien, cette affaire va mettre fin à ma vie. Toutefois, se confiant en Dieu, il répondit à l'impératrice: Jamais, madame, je ne ferai @ dont vous parlez, de rappeler un homme hérétique, justement condamné pour son opiniâtre malice. Dans l'intervalle, Bélisaire se vit assiégé dans Rome par l'armée de Vitigès. L'impératrice, irritée de la réponse du Pape, envoya à Bélisaire, par le diacre Vigile, des ordres conçus en ces termes: Cherchez quelque occasion contre le pape Silvère pour le déposer de l'épiscopat, ou du moins envoyez-le-nous promptement. Vous avez près de vous l'archidiacre Vigile, noue bien-aimé apocrisiaire, qui nous a promis de rappeler le patriarche Anthime. En recevant cet ordre, Bélisaire dit : Je ferai ce qui m'est commandé; mais celui qui poursuit la mort du pape Silvère a rendra compte à Notre-Seigneur Jésus-Christ. D'après des ordre secrets, il se présenta de faux témoins qui dirent : Nous avons trouvé bien des fois le pape Silvère qui écrivait au roi des Goths : Venezà la porte près du palais de Latran, et je vous livre la ville et le patrice Bélisaire. On forgea même des lettres en ce sens. Bélisaire, qui savait bien que c'était une calomnie, mais qui craignait de déplair à l'impératrice, dont sa femme Antonine était la confidente, mand au Pape de venir le trouver au palais de Pincius, où il faisait sa de meure. Silvère, prévoyant l'orage prêt à fondre sur sa tête, se réfugi dans l'église de Sainte-Sabine. Mais Bélisaire lui ayant promis ave serment qu'on n'attenterait ni à sa vie ni à sa liberté, il vint au palais Antonine, feignant d'être malade, s'était fait mettre au lit, et Bélsaire était assis à ses pieds. En voyant entrer le Pape, elle s'écria: Dites-moi, pape Silvère, quel mal vous avons-nous fait, nous et le Romains, pour vouloir nous livrer aux Goths? Le Pape demandant une information juridique sur cette affaire, et offrant de confondre la calomnie, Bélisaire changea de discours, et exhorta le Papei condamner le concile de Chalcédoine pour apaiser l'impératrie Voyant qu'il ne pouvait rien gagner sur son esprit, il le laissa retourner dan Antonine,

deshonora podomestiques
Photius ou Psuppliait de avoir promisfinit par les domestiques
Photius, qui un profond comoine. Telle

menait Justin

Pélisaire a

à cause du se berté ni à sa comme si le personne, et en Lycie, où ajoute que le le dépouilla d de l'habit mor été retenu dan et devenu moi on peut croire sition, à laqu Mais s'il y eut par le reste de les diacres et autre Pape. Il résistaient. Au à cause de l'in saient différer Vigile, né à vembre 537.

Quand le p alla trouver Ju

i Anastase, Li

t ainsi ordomi siaire ou nonce, s, Bélisaire entra , à la persuasion cruel de Naples, eprendre contre

Italie, l'impérares au pape Silu du moins de gémissant: 🛦 fois, se confiant e, je ne ferai œ justement con-Bélisaire se vit trice, irritée de igile, des ordres contre le pape nvoyez-le-nous re Vigile, note er le patriarche rai ce qui m'est pape Silvère en rès des ordres is avons trouve Goths : Veneza a ville et le pas. Bélisaire, qui nait de déplain fidente, manda il faisait sa detête, se réfugia int promis ave l vint au palais au lit, et Bélie, elle s'écria: fait, nous et les ape demandant at de confondre

orta le Papei

l'impératrice il le laissa re-

tourner dans son asile, à cause du serment qu'il lui avait fait. Antonine, femme de Bélisaire, était 2 une naissance pareille à celle de Théodora, femme de Justinien. Son père était un cocner du draue, sa mère une prostituée du théâtre. Elle mena d'abord la vie de sa mère. Plus tard, mariée à Bélisaire en secondes noces, elle le déshonora par ses adultères. Bélisaire la prit un jour sur le fait ; ses domestiques lui en donnèrent d'autres preuves; un fils, nommé Photius ou Photin, qu'Antonine avait eu de son premier mariage, le suppliait de réprimer de pareils scandales; Bélisaire, après leur avoir promis avec serment qu'il ne leur en arriverait aucun mal. finit par les abandonner bientôt à la vengeance de sa femme : les domestiques eurent la langue coupée et furent jetés dans la mer; Photius, qui s'était distingué dans les armes, languit trois ans dans un profond cachot, d'où enfin il se sauva à Jérusalem, où il se fit moine. Telle était Antonine, qui menait Bélisaire, comme Théodora menait Justinien 2.

<sup>n</sup>élisaire avait donc laissé le pape Silvère retourner à son église, à cause du serment qu'il lui avait fait qu'on n'attenterait ni à sa liberté ni à sa vie. Le lendemain, il le rappela une seconde fois; et, comme si le serment de la veille ne l'obligeait plus, il se saisit de sa personne, et le fit embarquer secrètement pour être conduit à Patare en Lycie, où Théodora avait fixé son exil. Anastase le bibliothécaire ajoute que le Pape, étant dans le cabinet de Bélisaire, un sous-diacre e dépouilla de son pallium et de ses habits pontificaux, et le revêtit de l'habit monastique; qu'ensuite un autre alla dire au clergé, qui avait été retenu dans les premiers appartements, que le Pape était déposé etdevenu moine. Sur quoi, tout le monde s'enfuit. D'après cet indice. on peut croire qu'il y eut une apparence de jugement pour sa dépostion, à laquelle son ordination violente offrait quelque prétexte. Mais s'il y eut de sa faute dans son entrée au pontificat, il l'expia bien par le reste de sa vie. Le lendemain, Bélisaire assembla les prêtres, les diacres et tout le clergé de Rome, et leur ordonna d'élire un autre Pape. Ils doutaient de ce qu'ils devaient faire, et quelques-uns résistaient. Aux uns, la déposition de Silvère pouvait paraître juste. a cause de l'irrégularité de son élection ; d'autres, sans doute, pensaient différemment. Enfin, par l'autorité de Bélisaire, l'archidiacre Vigile, né à Rome d'un père consul, fut ordonné Pane le 22 ncvembre 537.

Quand le pape Silvère fut arrivé à Patare, l'évêque de cette ville alla trouver Justinien et le menaça du jugement de Dieu, pour avoir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anastase, Liberat. — <sup>2</sup> Procop., Hist. arcan., c. 2 et 3.

ainsi expulsé l'évêque d'un si grand siége, disant que dans ce monde il y a bien des rois, mais qu'il n'y a qu'un Pape sur l'Église du monde entier. L'empereur, qui ne savait vien ou feignait ne rien savoir des ordres que l'impératrice avait donnés, commanda que Silvère fût reconduit à Rome, et que l'on informât de la réalité des lettres qu'on l'accusait d'avoir écrites aux Goths; et que s'il était prouvé qu'elles fussent de lui, il demeurât évêque dans quelque autre ville; et si elles étaient trouvées fausses, il fût rétabli dans son siège. Si l'on s'an rapporte à l'Africain Libérat, dont nous verrons que le témoignage peut être suspect, le diacre Pélage, que saint Agapit avait laissé son légat à Constantinople, étant gagné par l'impératrice et chargé de ses ordres, courut en diligence pour empêcher que l'ordre de l'empereur ne fût exécuté et que Silvère ne retournit à Rome; mais l'ordre de l'empereur l'emporta. Vigile, épouvanté du retour de Silvère et craignant d'être chassé, manda à Bélisaire; Donnez-moi Silvère, autrement je ne puis exécuter ce que vous me demandez. Silvère fut done livré à deux défenseurs et à d'autres serviteurs de Vigile, qui le menèrent dans l'île Palmaria, où ils le gardèrent et a il mourut de faim le 20 juillet 538. Ainsi se termine la vie du pape saint Silvère, s'il faut en croire Libérat. Proc. per au contraire, qui était sur les lieux, dit qu'il fut, assassiné par un nommé Eugène, que la femme de Bélisaire envoya pour ce dessein! Il se fit beaucoup de miracles à son tombeau.

Vigile étant ainsi devenu Pape, l'impératrice Théodora lui écrivit: Venez, accomplissez-nous ce que vous avez promis de bon cœu touchant notre père Anthime, et rétablissez-le dans sa dignité. Vigile répondit : A Dieu ne plaise, madame, que je fasse une chose pereille. Précédemment, j'ai parlé mal et comme un insensé; mais, à cette heure, je ne vous accorderai nultement de rappeler un homme hérétique et anathématisé. Quoique je sois le vicaire indigne de l'apôtre saint Pierre, mes très-saints prédécesseurs Agapit et Silvère l'étaient-ils indignement comme moi, eux qui lont condamné anthime? Telle est la réponse inattendue que le pape Vigile tit à l'impératrice Théodora, d'après le témoignage d'Anastase le bibliothécaire, qui raconte ensuite tout ce que ce Pape eut à souffir par suite de cette généreuse rétractation.

Viçile tient le même langage dans ses lettres à Justinien. Dans la position équivoque où il se trouvait, surtout pendant la vie du pape Silvère, il avait différé de lui écrire. L'empereur, qui probablement avait appris quelque chose de la promesse secrète que Vigile avait

1 574 de l'è faite à l'im tard. Il en qui se ress fession de l'empereur Nicée, de clare que l conciles or Hormisda, crets. En c doctrine c pamée, An Théodose de l'hérésie tence et la égarements dans les let tous ces hér pouvoir se Vennas lui reste, il con silence avait si rusés qu contre les seurs. Enfir viléges de artifices des proch bles patrice et co missions' sec

moyen de la Le Pape Mennas, où néraux, il s' Agapit le jou les iettres de d'houneur oromains. Il i étaient remipues, qui, de firme l'anath

tioche, Pierr

<sup>1</sup> Liberat., c. 22. Procop., Hist. Arcan., c. 1.

dans ce monde sur l'Église du mait ne rien samanda que Silla réalité des t que s'il était dans quelque établi dans son t nous verrons lage, que saint gagné par l'impour empêcher re ne retourna ile, o épouventé da à Bélisaire: e que veus me s et à d'autres ia, où ils le garsi se termine la t. Procinenau assiné, par m urice dessein! 64 1 ...

iv. XLV. - De 536

ora lui écrivit;
«de bon éceur
digrité. Vigite
une chose pasensé; mais, à
elerum homme
indigne de l'aapit et Silvère
condamné Angile tit à l'ima le bibliothéoffrir par suite

inien. Dans la a vie du pape probablement e Vigile avait

faite à l'impératrice de rappeler Anthime, trouve fort mauvais ce retard. Il envoya donc à Rome le patrice Dominique avec des lettres qui se ressentaient un peu de ces dispositions, et contenzient sa profession de foi. Le Pape, dans sa réponse, loue hautement la piété de l'empereur et son attachement à la foi établie dans les conciles de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine. Ensuite il déclare que lui-même n'en avait point d'autre que celle que ces quatre conciles ont professée, et que ses prédécesseurs, Célestin, Léon, Hormisda, Jean, Agapit, ont autorisée par leurs lettres et leurs décrets. En conséquence, il anathématise tous ceux qui tiennent une doctrine contraire, notamément Sévère l'eutychien, Pierre d'Apamée, Anthime, intrus dans l'église de Constantinople, Zoaras Théodose d'Alexandrie, Constantin de Laodicée et autres défenseurs de l'hérésie d'Eutychès; en promettant toutefois d'accorder la pénitence et la communion à ceux d'entre eux qui, se repentant de leurs égarements, embrasseraient la foi établie tant dans ces conciles que dans les lettres des Pontifes de la Chaire apostolique. Il ajoute que, tousces hérétiques ayant déjà été suffisamment condamnés, il avait cru pouvoir se dispenser de répondre à la déciaration que le patriarche Vennas lui en avait donnée dans sa lettre; déclaration que, du reste, il confirme par l'autorité du Siége apostolique. Comme son silence avait été interprété en mauvaise part, il défie les malveillants, si rusés qu'ils soient, de trouver qu'il ait jamais rien fait ni tenté contre les décrets, soit des conciles, soit des Papes ses prédécessears. Enfin, il supplie l'empereur de ne point souffrir que les priviléges de la Chaire de saint Pierre soient diminués en rien par les artifices des méchants, et de ne lui envoyer que des personnes îrréproch bles dans leur foi et dans leurs mœurs. Vigile chargea le patrice et consul Dominique, porteur de sa lettre, de quelques commissions secrètes pour Justinien, et qui, ce semble, regardaient les moyene de pacifier l'Eglise.

Le Pape le chargea également d'une lettre pour le patriarche Mennas, où il le félicite de ce qu'en recevant les quatre conciles généraux, il s'était acquitté de la promesse qu'il avait faite au pape Agapit le jour de son ordination, et de ce qu'il avait reçu de même les lettres de saint Léon, disant que rien ne pouvait lui faire plus d'honneur que de ne s'écarter point de la doctrine des Pontifes romains. Il marque que les archives de l'église de Constantinople étaient remplies des lettres que saint Léon avait écrites à ses évêques, qui, de leur côté, en avaient écrit aux Papes. Ensuite il confirme l'anathème que Mennas avait prononcé contre Sévère d'Antioche, Pierre d'Apanée, Anthime et les autres schismatiques, en

offrant néanmoins la pénitence et la communion à ceux qui prendraient le parti de se réunir; attendu que notre Sauveur n'est pas venu pour perdre quelqu'un, mais pour sauver par sa bonté tous les hommes. Ces deux lettres, qui sont datées du 17 septembre 540, étaient souscrites de la main du pape Vigile et de celle du patrice Dominique 4.

La souscription de ce dernier était peut-être pour garantir mieux l'authenticité de cette lettre; précaution qui n'était pas inutile dans ces conjonctures, spécialement envers les Grecs. Nous trouvons deux lettres, supposées à Silvère, contre Vigile; nous en verrons plusieurs, supposées à Vigile, comme adressées à l'empereur Justinien, à l'impératrice Théodora et au patriarche Mennas; nous verrons même qu'on sollicita le fils d'un de ses domestiques, dont l'écriture ressemblait à la sienne, d'en écrire sous son nom. Outre les fâcheuses circonstances de son élection, Vigile se trouvera impliqué dans des affaires très-embarrassantes, où, même en faisant de son mieux, il indisposera contre lui successivement tout le monde, mais particulièrement les défenseurs de ce qu'on appelle les trois chapitres.

Au nombre de ces pièces fausses, ou du moins très-suspectes, nous mettons la lettre que le diacre Libérat de Carthage et l'évêque Victor de Tunnone citent comme écrite par Vigile aux hérétiques Anthime, Sévère et autres, pour leur dire que leur foi est la sienne et qu'il condamne, comme eux, le concile de Chalcédoine, ainsi que les lettres de saint Léon; mais en leur recommandant de tenir sa lettre secrète, afin qu'il pût exécuter plus facilement son entreprise. D'abord, les deux auteurs africains, défenseurs opiniâtres et même schismatiques des trois chapitres condamnés par le pape Vigile et un concile œcuménique, ont pu facilement adopter pour vraies, des qu'elles étaient favorables à leur cause, les pièces et les rumeurs défavorables à Vigile, que ses ennemis ne cessaient d'inventer et de répandre au milieu de ces disputes. Leur témoignage n'est donc pas hors de suspicion. Ensuite, comment supposer que Vigile écrivit à l'hérétique Anthime que sa foi était la sienne, dans le temps même qu'il écrivait à l'impératrice : Quand je vous ai promis de le rappeler, j'ai eu tort, j'ai parlé comme un insensé; mais à cette heure je ne vous accorderai nullement de rappeler un homme hérétique et anathématisé. Comment supposer que Vigile, après avoir écrit à Anthime et Sévère qu'il condamnait avec eux le concile de Chalcédoine et les lettres de saint Léon, écrivit publiquement à l'empereur

à 574 de l'è Justinien o cile de Ch Anthime, prouver q des concil milieu des pereur, av personne l pouvait pa eu connais la nullité. donnent ch bérat, qui cette inscri persuadera

Nous ave la lecture d à ses moine l'Église, les quels ils de jamais la le les moines

A l'époqu

quelconque

tures, les mune telle au avec des più ce genre. La avoir été le moines cath le diacre Pé Palestine, au poser Paul d'un meurtra thodoxe, au des articles damnation au Mennas appimieux que

<sup>1</sup> Liberat., c synodicin Ori

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 313-319.

eux qui prenveur n'est pas bonté tous les eptembre 540, dle du patrice

aràntir mieux
as inutile dans
lous trouvons
us en verrons
mpereur Justinas; nous verques, dont l'éom. Outre les
vera impliqué
faisant de son
monde, mais
les trois cha-

rès-suspectes, ge et l'évêque ux hérétiques i est la sienne ine, ainsi que it de tenir sa on entreprise. tres et même e Vigile et un r vraies, dès rumeurs dénventer et de est donc pas igile écrivit à temps même de le rappeette heure je hérétique et avoir écrit à e de Chalcéà l'empereur

Instinien qu'il n'avait d'autre foi que celle de saint Léon et du concile de Chalcédoine, qu'il anathématisait les hérétiques Sévère et Anthime, et qu'il défiait les plus malveillants de ses adversaires de prouver qu'il eût jamais rien fait ou même tenté contre les décrets des conciles et des Pontifes ses prédécesseurs ; et cela, sans qu'au milieu des vives contestations qu'il aura successivement avec l'empereur, avec l'impératrice, avec le patriarche, avec le concile même, personne lui objecte jamais une pièce aussi accablante, que l'on ne pouvait pas ignorer à Constantinople, puisque deux Africains en ont eu connaissance ? Enfin, l'inspection seule de la pièce en démontre la nullité. Libérat et Victor, qui la donnent chacun textuellement, la donnent chacun d'une manière différente. Dans l'exemplaire de Libérat, qui est le plus long et par conséquent le plus complet, on lit cette inscription : Vigile, à ses seigneurs et à ses christs 1. Or, à qui persuadera-t-on que jamais Pape écrivit de ce style à des évêques quelconques, encore moins à des évêques décriés?

Nous avons vu comment, en peu de mots, Cassiodore sut rendre la lecture d'Origène, non-seulement sans danger, mais encore utile à ses moines; il lui suffit de leur signaler, d'après les décisions de l'Église, les principales erreurs et les principaux endroits contre lesquels ils devaient être en garde. Avec une précaution aussi simple, jamais la lecture d'Origène n'a causé de trouble ni d'hérésie parmi les moines d'Occident. Il n'en fut pas de même de ceux d'Orient.

A l'époque où Cassiodore écrivait son Institution aux divines Écritures, les moines de Palestine se divisèrent au sujet d'Origène avec une telle animosité, que les origénistes attaquaient les catholiques avec des piques, des crocs, des leviers de fer et autres arguments de ce genre. La principale erreur des origénistes de ce temps paraît avoir été la préexistence des âmes dans une autre vie. Quelques moines catholiques vinrent, de Jérusalem à Constantinople, trouver le diacre Pélage, légat du pape Vigile. Pélage avait été naguère en Palestine, avec les patriarches d'Antioche et de Jérusalem, pour déposer Paul d'Alexandrie, exilé à Gaza, accusé, mais non convaincu, d'un meurtre, et lui donner pour successeur le patriarche Zoïle, orthodoxe, aussi bien que son prédécesseur. Ces moines apportaient des articles tirés des livres d'Origène, pour en poursuivre la condamnation auprès de l'empereur. Le légat Pélage et le patriarche Mennas appuyèrent leur requête 2. Justinien, qui ne demandait pas mieux que de trancner du théologien et du docteur, les écouta vo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liberat., c. 22. — <sup>2</sup> Voir les remarques de Mansi, Concil., t. 9, p. 703, De synodia in Origenistas dissertatio.

lontiers et fit dresser un fort long édit où, premièrement, il expose les erreurs attribuées à Origène, les rapportant à six chefs : la Trinité, la création, la préexistence des âmes, l'animation des astres, la résurrection des corps, les peines éternelles des damnés. Ensuite il les réfute très au long par les autorités de l'Écriture et des Pères, particulièrement la troisième, qui établit la préexistence des âmes dans une autre vie, et la sixième, qui nie l'éternité des peines. Viennent enfin neuf anathèmes contre les erreurs précédentes, avec un dixième contre la personne d'Origène et ses sectateurs.

Les raisonnements de l'empereur théologue ne sont pas toujours bien concluants. Si donc, conclut-il dans sa longue thèse, presque tous les hérétiques ont été chassés de la très-sainte Église et frappés d'anathème pour une erreur ou deux, quel chrétien pourra soutenir Origène et ses écrits pervers, lui qui a proféré tant de blasphèmes, qui a fourni des matériaux à presque tous les hérétiques, et que, pour cela, les saints Pères ont anathématisé avec ses dogmes impies 1? A cette argumentation, il était facile de répondre, comme l'observe le savant évêque d'Avranches, Huet : Si l'erreur seule fait l'hérétique, j'avoue qu'Origène l'est; mais s'il faut l'opiniâtreté, qui osera dire qu'Origène a été attaché opiniâtrément à ses erreurs 2?

Cet édit fut envoyé au patriarche Mennas et aux évêques qui se trouvaient à Constantinople; ensuite à Zoïle, patriarche d'Alexandrie; à Éphrem d'Antioche et à Pierre de Jérusalem, qui tous y souscrivirent. Il fut aussi envoyé au pape Vigile, qui condamna égament Origène, mais on ne sait au juste en quels termes. Porté en Palestine, cet édit causa parmi les moines un peu plus de trouble qu'il n'y en avait déjà. Plusieurs y souscrivirent. Les autres devinrent furieux, persécutèrent les premiers à toute outrance, les firent battre par les séculiers, et finirent par les chasser de tous les monastères; en sorte qu'à la fin, généralement tous les moines se déclarèrent pour l'origénisme, les uns cédant à la nécessité ou aux flatteries, les autres par ignorance et par crainte.

Ce qui donnait tant de hardiesse aux moines origénistes de Palestine, c'est que deux d'entre eux avaient beaucoup de crédit à la cour. Ils se nommaient Domitien et Théodore. Étant allés à Constantinople quelques années auparavant, ils firent semblant de défendre le concile de Chalcédoine, quoiqu'ils y fussent opposés; ils souscrivirent à la requête que les archimandrites présentèrent au pape saint Agapit, mais surtout ils trouvèrent le moyen de s'insinuer dans les bonnes

graces de le temps il Galatie; T

Théodo Constantin cause de l pour y fair phales ou c et Dioscore concile de tenaient se traire, écri les acépha origénistes ratrice, all imtile de v bien plus c le concile e Mopsueste; tièrement 1 la lettre d' recevront e et en acqu faire conda condamner division pla

Justinién
faire ce que
pas de répe
temps les
et d'écrire;
théologique
acéphales;
pour la cor
Théodore d
contre les ce
tation a pou
les trois cha
y expose en

tion des or

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 630. - P Origen., Opera, t. 4, edit. Delarue. P. D. Hueil Origeniana, p. 280, sect. 3.

<sup>1</sup> Liberat., o

ment, il expose a chefs: la Trition des astres, amnés. Ensuite re et des Pères, ence des âmes es peines. Vienentes, avec un

S. 4541 nt pas toujours thèse, presque glise et frappés ourra soutenir de blasphèmes, iques, et que, es dogmes imondre, comme rreur seule fait piniAtreté, qui es erreurs 27 évêques qui se rche d'Alexanm, qui tous v condamna égarmes. Porté en olus de trouble s autres devinnce, les firent ous les monasines se décla-

nistes de Palesrédit à la cour. Constantinople fendre le consouscrivirent à le saint Agapit; les bonnes

aux flatteries.

Théodore, qui demeura peu dans son diocèse, mais beaucoup à Constantinople, n'ayant pu empêcher la condamnation d'Origène, à cause de l'influence du légat Pélage, profita du départ de celui-ci pour y faire diversion et sauver en même temps le parti des acéphales ou demi-eutychiens, qui, généralement, condamnaient Eutychès et Dioscore, du moins de parole, mais ne voulaient point admettre le concile de Chalcédoine. Théodore, ainsi que l'impératrice Théodora, tenaient secrètement, mais vivement à ce parti. L'empereur, au contraire, écrivait contre, pour la défense du concile de Chalcédoine; et les acéphales allaient se voir condamner par un long édit, comme les origénistes. Pour détourner ce coup, Théodore, appuyé par l'impératrice, alla trouver l'empereur avec ses partisans, et lui dit : Il est imtile de vous donner la peine d'écrire, puisque vous avez un moyen bien plus court de ramener tous les acéphales. Ce qui les choque dans le concile de Chalcédoine, c'est qu'il a reçu l'éloge de Théodore de Mopsueste, et qu'il a déclaré orthodoxe la lettre d'Ibas, qui est entièrement nestorienne. Si on condamne Théodore avec ses écrits et la lettre d'Ibas, le concile leur paraîtra corrigé et justifié, et ils le recevront entièrement. Votre pieté les réconciliera sans peine à l'Église et en acquerra une gloire immortelle. Le but de Théodore était de faire condamner indirectement le concile de Chalcédoine en faisant condamner des écrits qu'il semblait avoir approuvés; de semer la division parmi les catholiques, et de faire oublier ainsi la condamnation des origénistes, et encore plus celle des acéphales 1.

Justinien ne s'aperçut point de l'artifice, et promit volontiers de faire ce que l'on désirait. Sa grande occupation était dès lors, non pas de répondre aux dépêches de ses généraux et de leur envoyer à temps les secours nécessairés, mais d'argumenter avec des évêques et d'écrire; sous le nom d'édits ou de lois, de longues dissertations théologiques. Il quitta donc celle qu'il avait commencée contre les acéphales; et, d'après ce qu'on lui suggéra; en composa une autre pour la condamnation des trois chapitres, c'est-à-dire des écrits de Théodore de Mopsueste, de la lettre d'Ibas et de l'écrit de Théodoret contre les douze anathèmes de saint Cyrille. Cette loi ou cette dissertation a pour titre : Profession de foi de l'empereun Justinien contre les trois chapitres, et elle est adressée à toute 1 glise catholique. Il y expose en effet sa croyance sur la Trinité et l'Incarnation, déclare

ue. P. D. Huctil

i Liberat., c. 24.

qu'il reçoit les quatre conciles généraux, et ajoute treize anathèmes, dont les trois derniers portent la condamnation expresse des trois chapitres, en ces termes: Si quelqu'un défend Théodore de Mopsuesse et ne l'anathématise pas, lui, ses écrits et ses sectateurs, qu'il soit anathème! Si quelqu'un défend les écrits de Théodoret, faits pour Nestorius, contre saint Cyrille et contre ses douze articles; si quelqu'un les loue et ne les anathématise pas, qu'il soit anathème! Si quelqu'un défend la lettre impie que l'on dit avoir été écrite par lbs à Maris, Persan hérétique; si quelqu'un la défend en tout ou en partie et ne l'anathématise pas, qu'il soit anathème!

Après avoir publié sa nouvelle thèse de théologie, l'empereur obligea tous les évêques d'y souscrire. Mennas de Constantinople en fit d'abord difficulté, disant que c'était contrevenir au concile de Chalcédoine; il souscrivit toutefois. Le diacre Étienne, légat ou nonce du pape Vigile à Constantinople, après le départ de Pélage, fit des reproches à Mennas d'avoir ainsi varié, après avoir promis de ne rien faire sans le Siége apostolique. Mennas lui répondit qu'il n'avait cédé que parce qu'on lui avait promis avec serment de lui rendre sa sous cription, si l'évêque de Rome ne l'approuvait pas. Toutefois, le légal Étienne se retira de la communion de Mem as, et ne reçut ceux qui avaient communiqué avec lui qu'après qu'ils en eurent fait satisfaction. l'acius de Milan et plusieurs autres évêques qui se trouvaient à Constantinople, ainsi qu'un grand nombre de catholiques, se séparèrent également de sa communion. Les patriarches Zoïle d'Alexandrie, Éphrem d'Antioche, Pierre de Jérusalem finirent par souscrire comm Mennas. Les évêques des autres villes protestèrent contre les souscriptions que Mennas les contraignait de donner, comme contraire au concile de Chalcédoine, et adressèrent leurs protestations au le gat Étienne, pour les transmettre au Siége apostolique. C'est ce que nous apprend Facundus, évêque d'Hermiane en Afrique, dans son ou vrage pour la defense des trois chapitres 2. Il était alors à Constantinople. Ces réserves et ces protestations sont remarquables : elles nous montrent quel était dans tout l'Orient le respect pour l'auto rité du Saint-Siège. Aussi Justinien, sentant que dans cette affaire, qui intéressait l'état des églises, il ferait d'inutiles efforts sans le jugement du Pontife romain, appela Vigile à Constantinople. A son départ de Rome, toute l'Église romaine, les provinces d'Afrique, de Sardaigne, de Grèce et d'Illyrie le conjurèrent, suivant le témoignage de Facundus, de n'acquiescer aucunement à la nouveauté.

Il est be Grégoire, comais sur de d'autre; mais sur de d'autre; mais este, d'Il damnation condamner cile de Cha damner la pas mort? Quelles de son toujours à chose, pour dont les predernière dé

à 574 de l'èr

Parti de la temps en Sie lui apprit ce causait la causa

ment à l'aut

le savant de

inconstance

dence et de

Le pape V l'empereur, autres évêque était prêt à m l'Église; mai chapitres, et souffrir qu'or

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labbe, t. 5, p. 683. — <sup>2</sup> Facund., l. 4, c. 3 et 4.

<sup>1</sup> Labbe, t. 5,

reize anathèmes, expresse des tros ore de Mopsuese, ateurs, qu'il soi loret, faits pour articles; si quelit ànathème! Si é écrite par lbes a tout ou en par-

l'empereur oblistantinople en fi concile de Chalgat ou nonce du élage, fit des recomis de ne rien u'il n'avait cédé rendre sa sous outefois, le légat recut ceux qui fait satisfaction. ouvaient à Cones, se séparèrent e d'Alexandrie ouscrire comme contre les sousmme contraires estations au lée. C'est ce que ie, dans son ou lors à Constanrquables : eller ct pour l'auto ns cette affaire efforts sans le stantinople. A provinces d'Acent, suivant le

ent à la nou-

Il est bon d'observer ici avec les papes Vigile, Pélage et saint Grégoire, que, dans cette controverse, on ne disputa point sur la foi. mais sur des personnes. Sur la foi, l'on était d'accord de part et d'autre; mais l'on se divisait sur les personnes de Théodore de Mopsueste, d'Ibas et de Théodoret. Leurs écrits méritaient-ils une condamnation posthume? Était-il nécessaire, était-il prudent de les condamner avec tant d'éclat? N'était-ce pas donner atteinte au concile de Chalcédoine, qui ne les avait pas flétris? Pouvait-on condamner la personne de Théodore de Mopsueste, si longtemps après sa mort? Quelle conduite la paix et l'unité de l'Église demandaientelles de son chef dans ces conjectures critiques? Fallait-il s'en tenir toujours à la rigueur du droit, ou bien en relâcher parfois quelque chose, pour concilier plus facilement les esprits? Questions difficiles, dont les premières n'étaient pas encore bien éclaircies, et dont la dernière dépendait des circonstances, qui pouvaient varier d'un moment à l'autre. Quand on considère toutes ces difficultés, conclut le savant de Marca, on trouve avec les érudits, que ce qui paraissait inconstance ou légèreté dans Vigile, était, au contraire, de la prudence et de la maturité de conseil 1.

Parti de Rome pour Constantinople, le pape Vigile s'arrêta longtemps en Sicile. Dacius, évêque de Milan, y vint de Constantinople,
lui apprit ce qui se passait dans cette capitale et le scandale que
causait la condamnation des trois chapitres. Zoïle, patriarche
d'Alexandrie, ayant appris que le Pape était en route, envoya audevant de lui jusqu'en Sicile, pour se plaindre qu'on l'avait contraint
de souscrire à cette condamnation. Pendant ce séjour, Vigile donna
des preuves de sa charité pour les Romains; il envoya de Sicile un
grand nombre de navires chargés de blés, pour secourir Rome assiégée par Totila: malheureusement les navires furent capturés par
les Goths, et Rome fut réduite à une famine extrême. Mais si le Pape
lui-même n'eut pas la consolation, son archidiacre Pélage le suppléa dignement, ainsi que nous l'avons vu. C'était vers la fin de
l'année 546.

Le pape Vigile était encore en route quand il reçut une lettre de l'empereur, qui l'exhortait à garder la paix avec Mennas et les autres évêques. Ce qui lui donna occasion d'écrire à Mennas, qu'il était prêt à maintenir la paix, pourvu qu'elle fût véritable et utile à l'Église; mais, en attendant, il blâma la condamnation des trois chapitres, et pria Justinien, par ses légats envoyés d'avance, de souffrir qu'on l'annulât. Enfin, le 25 janvier 547, il fit son entrée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, Dissert. de Vigilii decreto, col. 603 et 4.

à Constantinople. L'empereur Justinien le reçut avec de grands honneurs; il alla au-devant de lui; ils s'embrassèrent tous deux en pleurant; le peuple marcha devant eux jusqu'à la grande églisede Sainte-Sophie, en chantant un cantique qui commençait par es mots : Voici qu'arrive le dominateur, le seigneur. Toutefois, le Pane suspendit pour cinq mois de sa communion le patriarche Menns, pour avoir souscrit la condamnation des trois chapitres. Il public même une sentence de condamnation contre l'impératrice Théodon et les acéphales. Cependant il s'apaisa dans la suite, et, à la prière de l'impératrice, il reçut Mennas à sa communion, le 29 de juin, & des saints apôtres Pierre et Paul. On passa plus avant, et on le pressa de condamner lui-même les trois chapitres; on le pressa même avec tant de violence, qu'il s'écria publiquement dans une assemblée : Je vous déclare que, quoique vous me teniez captif, vous ne tenez pas saint Pierre. Sa répugnance à condamner les trois chapitres venait de la peur qu'il avait qu'en revenant ainsi sur quelque chose de ce qui s'était fait dans un concile œcuménique, on ne donnat lieu aux novateurs de revenir successivement sur toute reste 1.

Cependant, quoique Vigile ne pût être amené par aucune vie lence à souscrire, il consentit enfin, l'an 548, à ce que cette caux fût discutée à Constantinople, dans une assemblée de soixante-di évêques. Ayant reçu par écrit l'avis de chacun, il donna lui-même son avis sous le nom de jugement ou judicatum, le 11 avril de celle année 548. Il y condamne les trois chapitres, sans préjudice du cocile de Chaleédoine, et à la charge que personne ne parlera plus de cette question ni de vive voix ni par écrit. Il crut devoir user t cette condescendance canonique, pour conserver la paix avec le Orientaux. Lui-même s'en explique ainsi dans la sentence qui porta depuis contre Théodore de Césarée en Cappadoce. D'ailleus, il s'agissait d'une question de fait, où la foi n'était point intéresse Mais Vigile ne put obtenir des évêques d'Afrique, d'Itlyrie et de De matie, qu'ils consentissent à son jugement; au contraire, ils suspet dirent la communion avec lui. Il fut même abandonné par deux de ses diacres, en qui il avait le plus de confiance, Rustique et Sébastica, qui l'avaient vivement engagé à publier son judicatum, qui l'avaies hautement approuvé, et depuis avaient assisté le Pape à l'autelé mangé avec lui à table. Vers le commencement de l'an 549, is x déclarèrent contre le judicatum, qu'ils avaient provoqué et applaud et mandèrent, dans les provinces, que le pape Vigile avait abandone

is concile dévêque d'Antiaople un n

Saint Aur il était son v été de mêm d'Austrasie sœur de sa que c'était a selon que la surtout qu'o retomber. C tracté ces m roi de tenir la Auxanius, pallium et le es lui accord cet égard l' alors. Il étab ouvoir d'exa faisant assist outefois de r auses majeu eccorda : l'usa lempereur, p on crédit po Childebert. II taient soumi rdonnés par Auxanius son ux concilés q uand ils fera lu 22 mai 54 élien ayant é nême pouvoi Childebert, et ue le Pape li lu 23 août 54 alie, ce Pape

1 Labbe, t. 5,

<sup>1</sup> De Marca, De Vigilii decreto, Labbe, t. 5.

avec de grands nt tous deux en grande église de mençait par ces outefois, le Pape triarche Mennss, apitres. Il publi

Liv. XLV. - Doos

ratrice Théodon et, à la prière de 29 de juin, Me avant, et on le s; on le presa ement dans une

eniez captif, vous ner les trois chaainsi sur quelque ménique, on ne nent sur tout le

par aucune vio que cette cause de soixante-dir donna lui-même 11 avril de cette réjudice du cone parlera plus de t devoir user de la paix avec le a sentence qui doce. D'ailleurs, point intéressée Illyrie et de De raire, ils susper mé par deux de que et Sébastien, um, qui l'avaient e l'an 549, is & qué et applaudi avait abandonni

e concile de Chalcédoine. Ils écrivirent entre autres à Aurélien, érêque d'Arles, qui, pour s'éclaircir de la vérité, envoya à Constantaople un nommé Anastase, avec des lettres au Pape.

Saint Aurélien avait un motif particulier d'écrire au pape Vigile: il était son vicaire dans les Gaules. Ses deux prédécesseurs l'avaient été de même. Ainsi, Vigile, ayant été consulté par le roi Théodebert d'Austrasie sur la pénitence que devait faire celui qui avait épousé la sœur de sa femme, écrivit à saint Césaire d'Arles, le 6 mars 538, que c'était aux évêques des lieux à régler la pénitence et à l'abréger, gelon que la ferveur du pénitent paraissait le mériter. Il recommande artout qu'on prenne des mesures pour empêcher les coupables de etomber. C'est pourquoi il ordonne qu'on sépare ceux qui ont contacté ces mariages incestueux , et charge saint Césaire de prier le oi de tenir la main à ce que rien de semblable n'arrive dans la suite ‡. Auxanius, successeur de saint Césaire en 543, avant sollicité le pallium et les autres priviléges accordés à ses prédécesseurs, Vigile es lui accorda volontiers, mais après avoir jugé à propos de demander cet égard l'agrément de l'empereur Justinien, à qui Rome obéissait alors. Il établit Auxanius son vicaire dans les Gaules, et lui donna ouvoir d'examiner et de terminer les différends des évêques, en se aisant assister d'autres évêques en nombre compétent, à la charge outefois de renvoyer au Siége apostolique les questions de foi et les auses majeures, après les avoir instruites sur les lieux. Enfin, il·lui ccorda l'usage du pallium, en lui recommandant de prier pour empereur, pour l'impératrice, pour Bélisaire, et surtout d'employer on crédit pour entretenir la paix entre Justinien et le roi de Paris, hildebert. Il écrivit en même temps aux évêques des Gaules, qui taient soumis à Childebert, et à ceux qui avaient accoutumé d'être rdonnés par l'évêque d'Arles, pour les avertir qu'il avait établi Auxanius son vicaire, et qu'ainsi tous étaient obligés de se rendre ux conciles qu'il indiquerait, et de prendre de lui des lettres formées, uand ils feraient des voyages un peu longs 2. Ces deux lettres sont lu 22 mai 545. Auxanius mourut peu de temps après ; et saint 🛺 – <sup>élien</sup> ayant été ordonné à sa place, le pape Vigile lui accorda le nème pouvoir, aux mêmes conditions, sur le témoignage du roi bildebert, et de l'agrément de l'empereur. On le voit par les lettres Pape à l'autelé que le Pape lui en écrit, ainsi qu'aux évêques des Gaules, en date lu 23 août 546 3. Lorsque, dans l'état déplorable où se trouvait l'Ialie, ce Pape juge à propos de demander l'agrément de l'empereur

Labbe, t. 5, 344. — 2 Ibid., t. 5, 314, Epist. 6, 7, 8 et 9. — 3 Epist. 10

pour établir un vicaire du Saint-Siége dans les Gaules, on peuteroin que c'était pour maintenir, autant que possible, la bonne harmonn entre les Grecs et les Francs, et éviter ainsi à l'Italie de plus grand malheurs.

Le pape Vigile ayant donc reçu à Constantinople la lettre de saigl Aurélien d'Arles, le 14 juillet 549, lui répondit qu'il n'avait rie fait contre les décrets des Papes ses prédécesseurs, ni contre la quatre conciles. Vous donc, continue-t-il, qui êtes vicaire du Siene apostolique, avertissez tous les évêques de ne se troubler ni des fausse lettres, ni des fausses nouvelles qu'ils pourront recevoir, et d'être assurés que nous gardons inviolablement la foi de nos pères. Quand l'empereur, notre fils, nous aura congédiés, nous vous enverrons un homme, pour vous instruire exactement de tout ce que nous n'avon pu faire encore, tant pour la rigueur de l'hiver, que pour l'état de est l'Italie, et que vous n'ignorez pas. Comme nous savons que le ni Childebert a une parfaite vénération pour le Siége apostolique, priesle instamment de prendre soin de l'Église dans une si grande né cessité; et comme on dit que les Goths sont entrés dans Rome ava leur roi (il parle de la reprise de cette ville par Totila, l'an 549). qu'il lui écrive de ne rien faire au préjudice de notre Église, son prétexte qu'il est d'une autre religion; car il est digne d'un roi a tholique, comme le vôtre, de défendre de tout son pouvoir la foid l'Eglise, dans laquelle il a été baptisé. Cette lettre est du 29 avril 534 Le 18 du mois précédent, le Pape avait écrit à Valentinien, évêgu de Tomi en Scythie, sur le même sujet, pour se justifier des calonnies de Rustique et de Sébastien, dont il le prie de ne plus recevo de lettres, parce qu'il les a déjà séparés de sa communion; et menace de les juger canoniquement, s'ils ne viennent bientôt à rés piscence. Il tint parole, et condamna Rustique et Sébastien, par un sentence conçue en forme de lettre et adressée à eux-mêmes. Il rappelle en détail, mais avec calme, leur conduite coupable, et en les dépose du diaconat, ainsi que plusieurs autres clercs, leurs com plices 4.

Cependant le pape Vigile, voyant que le moyen terme qu'il avair dans l'affaire des trois chapitres lui avait aliéné une partie de Occidentaux, sans contenter tout à fait tous les Orientaux, comit avec l'empereur, en présence de Mennas, de beaucoup d'évêques du sénat, que, sans avoir égard à tout ce qui avait été dit de parte d'autre, on assemblerait un concile, où assisteraient spécialemes les évêques d'Afrique et d'Illyrie qui avaient été scandalisés; et que

der avec les O

usqu'à la d

ien au sujet

nunion du

l'entre les n

ues grecs ;

ie, pour faire

Enfin, les

tant arrivés

urent les obl

usaient, on

oya, sous ce

s se réfugiè

seurent bea

btenir de m

vait donnée

tantinople à

eul avec les

'en voulaient

nent l'édit de

héodore de (

s Grecs de l

édit ; Dacius

ccidentaux.

Pape et où

vec les prêtre

aute voix : P

her, et qu'il a

ngue latine,

u moins ils d

il n'écoute pa

on de l'Églis

chez que dès

iége de saint

teurs. Ceci se

ons solennelle

aux, avec les

aient affichés

oïle, patriarch

aire, intrus da

<sup>1</sup> Epist. 12, 13, 14.

Liv. XLV. — Detailes, on peutcroin a bonne harmoni lie de plus grand

e la lettre de saist qu'il n'avait rie ırs, ni contre la vicaire du Siém bler ni des fausse recevoir, et d'éta nos pères. Quand ous enverrons w que nous n'avons ue pour l'état où s savons que le mi postolique, pries ine si grande né dans Rome ave Totila, l'an 549 notre Église, som igne d'un roi a pouvoir la foi de t du 29 avril 550 lentinien, évêqu stifier des calonne plus recevor communion; eti ent bientôt à rés ébastien, par un eux-mêmes. Il coupable, et enfa clercs, leurs com

terme qu'il avainé une partie de rientaux, convir coup d'évêquest été dit de parta cent spécialemes andalisés; et que

usqu'à la décision du concile universel, personne n'entreprendrait ien au sujet des trois chapitres, sous peine d'être séparé de la comnunion du Siége apostolique. Le Pape retira donc son judicatum 'entre les mains de l'empereur, ainsi que les souscriptions des évêues grecs ; et l'empereur, de son côté, envoya en Afrique et en Illyie, pour faire venir les évêques. Mais ces évêques eurent peine à venir. Enfin, les évêques africains, entre autres Réparat de Carthage, tant arrivés, les évêques grecs, par caresses et par menaces, vouwent les obliger à condamner les trois chapitres. Comme ils s'y reusaient, on accusa Réparat d'une conspiration politique, et on l'enoya, sous ce prétexte, en exil. Ce que voyant deux de ses collègues, s se réfugièrent dans l'église de Sainte-Euphémie à Chalcédoine, où seurent beaucoup à souffrir de la maladie, ne pouvant pas même btenir de médecin <sup>1</sup>. Après cela, au mépris de la parole qu'on lui vait donnée d'attendre au concile universel, on recommença à Conantinople à presser le Pape de condamner les trois chapitres, lui ul avec les Grecs, si les évêques d'Afrique, d'Illyrie et de Dalmatie en voulaient rien faire. Comme il s'y refusa, on afficha publiqueent l'édit de Justinien touchant la condamnation des trois chapitres, héodore de Cappadoce était l'instigateur de cet éclat. Vigile menaça s Grecs de les suspendre de sa communion s'ils acquiesçaient à édit; Dacius de Milan parla dans le même sens au nom de tous les ccidentaux. Comme on vint dans le palais de Placidie, où demeurait Pape et où se trouvèrent aussi plusieurs évêques grecs et latins, vec les prêtres et les diacres de Constantinople, le pape Vigile dit à aute voix : Priez l'empereur qu'il fasse ôter les édits qu'il a fait affiler, et qu'il attende, ainsi qu'il a été convenu, que les évêques de la ague latine, qui ont été scandalisés, viennent au concile; ou que n moins ils donnent leur avis par écrit, sans aucune violence. Que il n'écoute pas nos prières, ne consentez à rien qui tende à la divion de l'Église, et ne faites rien contre la convention. Autrement, chez que dès à présent vous êtes suspendus de la communion du iége de saint Pierre, par le ministère de ma voix, comme prévariteurs. Ceci se passait vers la mi-juillet 551. Malgré ces protestaons solennelles, Théodore de Césarée, le premier auteur de tous ces aux, avec les évêques de son parti, alla dans l'église où les édits aient affichés, y célébra la messe, ôta des diptyques le nom de oile, patriarche d'Alexandrie, et mit à sa place le nom d'Apolliaire, intrus dans ce siége. Alors le Pape ne voulut plus communi-<sup>1er</sup> avec les Orientaux ni même les voir.

<sup>1</sup> Victor Tunnon.

Mit de l'ère

de concert

orincipaux e

joignant le c

our donner

aux évêques

sentence ent

pu'on lui fit

Justinien

: Cette fermeté du pape Vigile irrita tellement l'empereur contre la et contre Dacius de Milan, que, pour mettre leur vie en sûreté, in furent obligés de se réfugier dans des églises. Le Pape se retira Saint-Pierre, dans le palais d'Hormisda. L'empereur voulut l'entire de force, et envoya pour cet effet le préteur destiné à rechercher le voleurs et les meurtriers. On vit alors à Constantinople une scène de barbarie qu'on n'avait pas vue à la prise de Rome par les Goths. Le préteur entra dans l'église, avec quantite de soldats, les épées nue à la main, les arcs bandés. Le Pape se réfugia sous l'autel et embrassa les colonnes qui le soutenaient. A cette vue, le préteur et furie fit d'abord saisir par les cheveux les diacres et les autres clers, pour les éloigner de l'autel sacré. Ensuite, pour en arracher le Poutife lui-même, ses satellites se mirent à le tirer, les uns par les pieds. les autres par la barbe, les autres par les cheveux. Comme le Pontié, qui était grand et robuste, ne lâchait point les colonnes, plusieurs » rompirent, et l'autel allait tomber sur lui s'il n'avait été retenu pr les clercs. A cet étrange spectacle, le peuple qui était accouru, que ques-uns même des soldats, poussèrent des cris d'indignation; ele préteur, épouvanté, s'enfuit avec ses satellites 4. C'est ainsi que les tinien, tandis que par sa négligence il laissait dépérir ses armés, l'Italie et Rome, s'occupait à brutaliser le Pontife romain.

Vigile n'en devint que plus ferme. Dans cette espèce de prison, dressa une sentence contre Théodore de Cappadoce et Mennas de Constantinople, en leur adressant à eux-mêmes la parole. Le premier n'avait pas résidé un an dans son église de Césarée depuis qu'il a était évêque ; il avait employé tout son temps et son crédit à formet des cabales et à exciter des troubles ; averti, réprimandé plus d'un fois par le Pape, il s'était confondu en excuses, en promesses des corriger; excuses, promesses, après lesquelles il faisait pire que de vant; séparé depuis trente jours de la communion du Siége aposte lique, il n'était point venu à résipiscence. C'est pourquoi, en le personne et de l'autorité de l'apôtre saint Pierre, dont nous tenes la place, bien que nous en soyons indignes, par la promulyation cette sentence, nous le déclarons dépouillé, tant de l'house au se dotal et de la communion catholique, que de tout ofnce et pouve épiscopal, vous ordonnant de ne plus vaquer qu'à faire pénitence A l'égard de Mennas de Constantinople et des autres évêques complices de Théodore, comme ils étaient moins coupables, le Pape suspend confement de sa communion, jusqu'à ce qu'ils satisfassest Cette service e fut écrite le 14 d'août. Le Pape y dit qu'il l'a porte

l'un empere yrannique. eler beaucou chancre, au 1 lepuis contre inien seul. Pape de l'égli nenace, s'il r ne formule nagistrats la vraie croix ape aucun .r lacidie On étaient retiré ais ces serme epe, en parti en plaignit a les somma, squ'à trois fo se vit plus oël, il s'aperç die, où il den is de ses garç int et malad ie petite mui ople et se doine 1 Le bruit de cident, ly cau ergé d'Italie. mmé Léonce armes à celle

Labbe, t. 5, p.

<sup>1</sup> Labba, t. 5, p. 407 et seqq.

pereur contre in vie on sûreté, ih Pape se retini r voulut l'en tirer à rechercher le ple une scène de par les Goths. Le s, les épées nues us l'autel et eme, le préteure les antres clers, arracher le Ponns par les pieds. omme le Pontile. nes, plusieurs # it été retenu pr it accourn, que ndignation; etle est ainsi que lus érir ses armés. main.

èce de priton, il ce et Mennas de crole. Le premie depuis qu'il en crédit à forme andé plus d'un promesses de se suit pire que de lu Siège aposte pourquoi, en le ont nous tenome propourligation de l'hours an servi-

faire et pouvoi faire pénitence es évêques combles, le Pape les l'ils satisfassent t qu'il l'a porté

de concert avec treize évêques qui l'accompagnaient, et dont les principaux étaient Dacius de Milan et Primase d'Adrumète 1. Mais, joignant le calme à la fermeté, il ne voulut point la publier encore, pour donner le temps à l'empereur de révoquer ce qu'il avait fait, et ux évêques condamnés de se repentir. Seulement il déposa cette entence entre les mains d'une personne fidèle, avec ordre, au cas m'on lui fit violence ou qu'il vint à mourir, de la publier partout. Justinien était loin de cette conduite noble et mesurée. Au lieu fun empereur romain, il semblait un demi-barbare capricieux et yrannique. Pendant la vie de sa femme Théodora, on pouvait reeler beaucoup de ses fautes sur elle; mais elle était morte d'un hancre, au mois de juin 548. Ainsi les violences brutales exercées epuis contre la personne du chef de l'Église, appartiennent à Jusmen seul. Il y joignit la profanation du serment. Pour tirer le ape de l'église de Saint-Pierre, il envoya lui offrir des sûretés, avec ienace, s'il ne s'en contentait, de l'en tirer de force. Vigile proposa ne fermule de serment. Justinien en voulut une différente. Les lagistrats la mirent sur l'autel, et ensuite jurèrent eux-mêmes sur vraie croix et sur les clefs de saint Pierre, qu'il ne serait fait au ape aucun mal. Après ce serment, Vigile retourna au palais de lacidie. On promit de même à Dacius de Milan et à tous ceux qui taient retirés aux lieux saints, qu'on ne leur ferait aucune violence. ais ces serments si solennels n'en furent pas mieux observés. Le pe, en particulier, eut à souffrir plusieurs mauvais traitements. Il en plaignit aux officiers que l'empereur lui envoyait d'ordinaire, et les somma, non-seulement de vive voix, mais encore par écrit, et squ'à trois fois, d'observer les serments qu'ils lui avaient faits. Mais se vit plus maltraité de jour, en jour. Enfin, deux jours avant oël, il s'aperout qu'on gardait toutes les entrées du palais de Pladie, où il demenrait; en sorte qu'il entendait de sa chambre les is de ses gardes. Dans cette extrémité, il se sauva de nuit soufnt et malade, avec beaucoup de peine et de périls par dessus e petite muraille que l'on bâtissait. Il s'enfuit même de Constanople et se réfugia dans l'église de Sainte-Euphémie à Chaldoine 1. and anot

Le bruit de ces persécutions et de ces violences étant parvenu en rident, y causa une profonde émotion. On le voit par une lettre du rgé d'Italie. L'empereur Justinien avait envoyé un ambassadeur mmé Léonce a Théodebalde, roi d'Austrasie, pour l'exciter à joindre sames à celles des Grecs contre les Goths. Théodebalde renvoya de son côté, avec Léonce, un Franc de nation, nommé Leudard, et trois autres ambassadeurs. Le clergé d'Italie profita de la circonstance, et leur écrivit un long mémoire de tout ce que l'on faisait souffrir à Constantinople au Pape et aux évêques catholiques. Il compte six ans depuis que le Pape est à Constantinople, ce qui montre qu'ils écrivaient en 552. Voici comme ils parlent des Orientaux : Il y a des évêques grecs, qui, ayant des églises riches et opulentes, ne supportent pas d'être suspendus deux mois de la domination des choses ecclésiastiques. C'est pourquoi, suivant le temps et la volonté de l'empereur, ils consentent sans difficulté à tout ce qu'on leur de mande. Ensuite, après avoir rapporté tout ce qu'on avait fait contre le Pape et les autres Occidentaux, jusqu'au temps où il sortit de l'église de Saint-Pierre, le clergé d'Italie ajoute : On a aussi envoyé des gens dans les provinces d'Italie, pour tâcher de rendre odieux le bienheureux Pape et le saint évêque Dacius, et faire ordonnerà leur place d'autres évêques. On a été jusqu'à solliciter un notaire d'entre les serviteurs du saint Pape, dont on dit qu'il imite l'écriture, d'écrire des lettres en son nom; et de fait, on a fait écrire en son nom de fausses lettres qu'on a envoyées en Italie par un nommé Etienne, afin d'aigrir les esprits contre le bienheureux Pape, ce qu'à Dieu ne plaise. C'est pourquoi nous vous conjurons de faire savoir promptement tout ceci à vos provinces, de peur que quelqu'un n'y soit surpris par ces émissaires cu par un nommé Anastase, que le saint évêque d'Arles, Aurélien, envoya au bienheureux Pape il y a deux ans. Car, ne pouvant autrement sortir de Constantinople, et gagné par présent, il a promis avec serment de persuader à tousis évêques des Gaules de condamner les trois chapitres; mais on m pas permis au bienheureux Pare d'écrire par lui à ses frères le évêques des Gaules ce qui se passe. On ne permet pas même aux Romains de le voir. Avertissez donc les évêques de vos quarties d'écrire au bienheureux Pape et au saint évêque Dacius, pour les consoler et les encourager à ne recevoir aucune nouveauté. Et à Constantinople, secourez-les selon votre pouvoir, principalement le saint évêque Dacius; et demandez qu' n lui permette de revenir à 508 église, après quinze ou seize ans. Car presque tous les évêque qu'il a coutume d'ordonner sont morts, comme vous savez; et sorte qu'une multitude innombrable de peuple meurt sans bapteme dence, par res Demandez à le voir et à savoir de lui-même pourquoi, depuis le Pape offrit longtemps, il n'est pas revenu à son église 1. On voit par ce mont dius de Milan e ment comme les Grecs de cette époque joignaient la fourberie à la lordut par ces

à 574 de l'é violence. été toujou

Cepend doine, v é si mal obs Le dimand Céthégus e questeur N sortit de Sa répondit : lière, mais que tout 1 rendre dès de son oncl Mais si la ca de serments quand ou ar il reprit ce c ses édits co gistrats par Vous vous ceux que j'

Césarée.

Enfin, le le 27 janvier signature de de nouveau a vous que les tiez de cette é Le Pape le c Rome, il y a s cune affaire p souffrir que la par vous, soit dore, auteur d excommunié e lans la nécessi ents ni biens

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 407.

iv. XLV. - De 536

Leudard, et trois circonstance, et

faisait souffrir à

. Il compte six

ui montre qu'ils

taux : Il y a des

lentes, ne sup-

ation des choses

t la volonté de

qu'on leur de

avait fait contre

où il sortit de

a aussi envoyé

rendre odieux le

aire ordonnerà

citer un notaire

imite l'écriture,

ait écrire en son

par un nommé

ix Pape, ce qu'à

s de faire savoir

e quelqu'un n'y

nastase, que le

eux Pape il y a

onstantinople, et

suader à tous les

es ; mais on n'i

à ses frères les

pas mēme aux

le vos quartien

us, pour les con-

auté. Et à Con-

alement le saint

vous savez; el

violence. Malheureusement, à peu d'exceptions près, les Grecs ont été toujours les mêmes.

Cependant le pape Vigile, réfugié à Sainte-Euphémie de Chalcédoine, y était grièvement malade. L'empereur Justinien, qui avait si mal observé ses premiers serments, lui en fit offrir de nouveaux. Le dimanche 28 janvier 552, il lui envoya les patrices Bélisaire, Céthégus et Pierre, Justin, curopalate et depuis empereur, avec le questeur Marcellin, pour lui dire qu'il reçût leurs serments, et qu'il sortit de Sainte-Euphémie pour revenir à Constantinople. Le Pape répondit : Nous ne sommes réfugiés ici pour aucune cause particulière, mais seulement pour le scandale qui règne dans l'Église, et que tout le monde connaît. C'est pourquoi, si l'empereur veut rendre dès maintenant la paix à l'Église, comme il a fait du temps de son oncle, je n'ai que faire de serment; je sortirai tout à l'heure. Mais si la cause de l'Église n'est pas finie, je n'ai que faire non plus de serments; car je suis résolu à ne sortir de Sainte-Euphémie que quand ou aura retranché ce scandale de l'Église de Dieu. Là-dessus il reprit ce qui s'était passé depuis que l'empereur avait fait afficher ses édits contre les trois chapitres, et conclut en conjurant ces magistrats par le jugement de Dieu, de dire de sa part à l'empereur : Yous vous chargez d'un grand péché si vous communiquez avec ceux que j'ai excommuniés, particulièrement avec Théodore de Césarée.

Enfin, le dimanche 4 février, le référendaire Pierre, qui, dès le 27 janvior, avait apporté au Pape un papier rempli d'injures, sans signature de l'empereur, et que lui-même ne voulut pas signer, vint de nouveau avec des ordres de Justinien, en disant : Quand voulezvous que les juges viennent vous prêter serment, afin que vous sortiez de cette église et que vous retourniez en sûreté à Constantinople? Le Pape le chargea de dire à l'empereur : Nous sommes sortis de Rome, il y a sept ans, pour venir trouver Votre Piété, sans avoir aucune affaire particulière. Nous vous prions seulement ne ne point souffrir que la paix, que Dieu a rendue précédemment à l'Église de revenir à sa par vous, soit troublée par qui que ce soit, notamment par Théoous les évêques dore, auteur de tout ce scandale; car il y a six mois que nous l'avons excommunié et déposé. Mais nous avons différé de publier la senrt sans bapteme dence, par respect pour vous et dans l'espérance de sa conversion. Irquoi, depuis de Pape offrit encore d'envoyer à l'empereur, sous sauf-conduit, Dait par ce mont sius de Milan et quelques autres, pour traiter l'affaire de l'Église, et a fourberie à la constant et que iques autres, pour traiter i anaire de l'Eglise, et a fourberie à la constant par ces paroles : Que si l'on diffère davantage, nous serons ans la nécessité de définir la cause absolument; car il n'y a ni pacats ni biens que nous préférions à notre âme et à la réputation du lX.

prince. Il publia tout cela dans un manifeste daté du lendemain, 5 février 552, où il raconte toutes les vexations qu'il a souffertes, d insère sa confession de foi contre les calomnies que ses ennemis travaillaient à répandre <sup>1</sup>. Ce manifeste a pour inscription : Vigile, évêque de l'Église catholique, à tout le peuple de Dieu.

Cette constance du pape Vigile eut le résultat suivant. L'empereur Justinien révoqua ses édits, et consentit à laisser en son entier au concile futur la discussion des trois chapitres. Les principaux évêques adressèrent au Pape, qui demeurait toujours à Sainte-Euphémie, une lettre où ils déclarent qu'ils reçoivent les quatre conciles généraux, avec les lettres des Papes, et promettent de suive inviolablement tout ce qui y a été décidé, du consentement de légats et des vicaires du Siége apostolique, par lesquels les papes ont présidé, chacun en leur temps. Ce sont les expressions mème des évêques grecs. Enfin, ils demandent pardon au pape Vigile a ces termes: Quant aux injures qui ont été faites à Votre Béatitude à votre Siége, je ne les ai pas faites; mais, pour la paix de l'Églis, j'en deme ide pardon comme si je les avais faites. Et comme a temps de la discorde, j'ai reçu à la communion ceux que Vote Béatitude avait excommuniés ou ne recevait point, j'en demant également pardon. C'est ainsi que firent leur soumission au Pap Mennas de Constantinople, Théodore de Césarée en Cappadox André d'Éphèse, Théodore d'Antioche en Pisidie, Pierre de Tara et beaucoup d'autres évêques. Mennas étant mort peu après, si successeur Eutychius donna au Pape une profession de foi à pa près semblable. Il y déclare de même qu'il reçoit les quatre condi généraux, avec les lettres des Pontifes romains, particulièrement saint Léon, et il ajoute : Puisque nous sommes d'accord sur le cela, nous demandons que, Votre Sainteté nous présidant, et en présence des saints Évangiles, les trois chapitres soient examinés la question terminée, pour confirmer la paix des églises. Cette pa fession de foi fut donnée à Vigile le jour de l'Épiphanie, 6 janvier # 2 par le nouveau patriarche de Constantinople, Eutychius; par Apo linaire d'Alexandrie, Domnin d'Antioche, Élie de Thessalonique, les autres qui n'avaient pas fait la profession de foi précédente 9.

Le pape Vigile était sorti de Sainte-Euphémie de Chalcédoine revenu à Constantinople dès qu'on l'eut satisfait pour la parmière profession de foi. Il répondit à la seconde le septième de prieme, la déclara digne de toute sorte d'éloge, et approuva particularement le projet de se réunir dans un concile canonique, avect

pitres. Mai ou du moi provinces il aussi ne pu rait à l'emp lui. Enfin, le vingtièm les évêques conféreraie!

1 574 de l'ès

De toute aucune; ma cile, par un contraient d trois chapitr Vigile, mais convenu ave sophiste gree

Le concile

quante et u

Sextilius, é ordonné l'an nisé, avec gr parat, envoy lement parce théologique o que l'empere dogme. D'api soutenir le pa olus ignorant dultère six a clergé d'Italie d'Austrasie 2. tout l'Occiden Le concile é convocation; vait présenté Pape y avait fa

1 Labbe, t. 5, c

elle, composé

t d'Antioche,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epist. 15. Labbe, t. 5, 328. — <sup>2</sup> Labbe, t. 8, 337 et 8.

Liv. XLV. - De 538 té du lendemain il a souffertes, et ses ennemis tra. cription : Vigile, Dieu.

suivant. L'empeser en son entier . Les principaux ujours a Sainte oivent les quatre mettent de suive consentement des quels les papes kpressions mème u pape Vigile en otre Béatitude or a paix de l'Église s. Et comme a ceux que Vota nt, j'en demand mission au Pap e en Cappadoca Pierre de Tarx rt peu après, so ssion de foi à pa es quatre concile articulièrement d'accord sur to ésidant, et en oient examinés eglises. Cette pro nie, 6 janvier 55 chius; par Apa

Thessalonique, oi précédente 3.

le Chalcédoine

fait pour la p septième de j

frères qui lui étaient unis, pour décider la question des trois chapitres. Mais il demanda à l'empereur que le concile fût tenu en Italie ou du moins en Sicile, et que les évêques d'Afrique et des autres provinces latines y fussent appelés. Rien n'était plus raisonnable; aussi ne put-il l'obtenir. On convint seulement que le Pape donnerait à l'empereur les noms des évêques latins qui délibéreraient avec lui. Enfin, quelques jours avant Pâques, qui, cette année 553, était le vingtième d'avril, il y eut un nouvel arrangement : on convint que les évêques, tant grecs que latins, qui se trouvaient à Constantinople, conféreraient ensemble, en nombre égal, sur les trois chapitres 1.

De toutes ces conventions, l'empereur Justinien ne respecta aucune; mais, au mépris de toutes, il convoqua subitement un concile, par un édit adressé aux patriarches et aux évêques qui se rencontraient dans la capitale, pour entreprendre la controverse des trois chapitres. Dans cet édit, il faisait mention du Judicatum de Vigile, mais en dissimulant que Vigile l'avait révoqué, et qu'on était convenu avec lui d'autres conditions : conduite plus digne d'un

sophiste grec que d'un empereur romain.

Le concile s'assembla donc le 4 mai 553. Il s'y trouva cent cinquante et un évêques, entre lesquels cinq Africains, dont l'un, Sextilius, évêque de Tunis, représentait Primase de Carthage, ordonné l'année précédente, malgré le clergé et le peuple, et intronisé, avec grande effusion de sang, à la place de l'archevêque Réparat, envoyé en exil sur une accusation calomnieuse, mais réellement parce qu'il n'avait pas voulu souscrire à la dissertation théologique de Justinien sur les trois chapitres. Telle était la liberté que l'empereur théologue laissait aux évêques pour décider du dogme. D'après ses ordres, le gouverneur d'Afrique envoya, pour soutenir le parti de la cour, les évêques les plus intéressés et les plus ignorants qu'il put réunir ; l'un d'eux avait été convaincu d'adultère six ans auparavant à Constantinople. C'est ce que dit le <sup>clergé</sup> d'Italie dans son mémoire aux ambassadeurs de Théodebalde l'Austrasie 2. Tels étaient donc les évêques d'Afrique, qui, seuls de out l'Occident, assistèrent au concile de Constantinople.

Le concile étant donc assemblé, on lut d'abord l'édit impérial de tonvocation ; ensuite la profession de foi que le patriarche Eutychius vait présentée au pape Vigile, et la réponse approbative que le Pape y avait faite. Après quoi, lui envoyant une députation solenprouva particula delle, composée des trois patriarches de Constantinople, d'Alexandrie anonique, avect d'Antioche, et de seize métropolitains, le concile pria le très-saint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 340 et 605. — <sup>2</sup> /bid., 408.

pape Vigile, ce sont ses termes, de vouloir bien discuter l'affaire de trois chapitres avec les autres évêques, comme il avait promis dans ses lettres à Eutychius. Le Pape répondit qu'il ne pouvait réponde pour le moment, à cause d'une indisposition, mais que le lendeman il ferait connaître sa résolution touchant l'assemblée. Ainsi finit le

première conférence ou séance de ce concile.

Pour bien apprécier la conduite du pape Vigile, il est nécessain de bien se rappeler l'état des choses. C'était lui principalement mi avait provoqué la convocation d'un concile, pour guérir les esprit des évêques occidentaux qui avaient été scandalisés de la condecendance dont il avait usé pour se concilier les Orientaux. Le buts les conditions avaient été approuvés par l'empereur. D'après cela une assemblée des seuls Orientaux ne pouvait être regardée par Vi gile comme un concile légitime et universel, contraire à ce qui avai été reconnu, savoir : qu'on serait en nombre égal de part et d'autre elle manquait à la fois et les moyens et le but: au lieu d'apaiser le Occidentaux, elle n'était propre qu'à les aigrir davantage. Aussi, seconde fois, le Pape répondit nettement aux députés du condi qu'il ne pouvait se rendre à leur assemblée, parce qu'il s'y trouva beaucoup d'évêques orientaux, tandis qu'avec lui il y en avait the peu d'Occident; mais qu'il mettrait son avis par écrit, et le donne à l'empereur. Les députés insistèrent sur la promesse qu'il leur avant faite de délibérer en commun avec eux; mais ils omettaient de di Truelle condition, savoir : que les Occidentaux s'y trouveraient même nombre que ceux d'Orient. Ils citèrent l'exemple des premie conciles œcuméniques, où assistèrent très-peu d'Occidentaux : m ils omettaient de dire que tous y avaient été convoqués, que en aui vassistèrent étaient députés du Pontife romain et de tout l'u cident ; ils oubliaient surtout que le principal de la difficulté actue 'était de guérir les esprits aigris des Occidentaux, et que, pour ch il ne fallait pas commencer par leur manquer de parole et faire la sans eux. C'est pour cette raison que le pape Vigile avait protes plasieurs fois que, sans le consentement de tous, jamais il ne on sentirait à faire seul des choses qui répandaient des doutes sur concile de Chalcédoine et scandalisaient ses frères. Aussi, presset nouveau de venir au concile, et par les patrices que l'empereur envoya; et par les évêques de l'assemblée, il promit simplement transmettre à l'empereur, dans quelques jours, ce qu'il pensai cette affaire. Les patrices lui répliquèrent: Vous avez seul a damé plusieurs fois les trois chapitres par écrit et de vive vou mais l'empereur veut que vous en traitiez avec les autres. Le dernière raison pouvait paraître décisive à des courtisans; mais

noins pour pas précisém es Occidenta ui avait acco mer à cet 'affaire sans brésents, c'ét ntièrement onc bien de uteur d'un c res de saint st pas, je n' u'ils n'avaier raient à lui. Le 9 mai. s ne firent énéraux, et u injurieux , ommément s oire de Nazia ugustin, Th éon et Proch un autre jou Ce fut le do ommencèrent n fit lire dive es, marquan cinquième c stoires avaiei t permis de c eurs passage exemple réce papitres touch avrages, pour héodore et N t examinée da mai.

574 de l'ère

est pas dil

Dans l'interva tint que le lave qu'on n'a gile avait sou scuter l'affaire des avait promis dans pouvait réponde que le lendemain lée. Ainsi finit la

e, il est nécessaire rincipalement qui guérir les esprit sés de la condesientaux. Le but d eur. D'après cela e regardée par Viraire à ce qui avai de part et d'autre; lieu d'apaiser la vantage. Aussi, éputés du conci e qu'il s'y trouvai il y en avait très rit, et le donneri esse qu'il leur ava omettaient de di y trouveraient mple des premier Occidentaux ; m voqués, que ca n et de tout l'0 a difficulté actua et que, pour ce parole et faire to gile avait protes , jamais il ne 🕬 des doutes sur s. Aussi, presset ue l'empereur l nit simplement e qu'il pensait is avez seul of et de vive voil

les autres.

ourtisans; mais

'est pas dit qu'il dût en être de même pour un évêque, encore noins pour un Pape. D'ailleurs, le principal de l'affaire était, non pas précisément de condamner les trois chapitres, mais d'apaiser es Occidentaux. C'est pour cela que Vigile avait demandé, et qu'on ui avait accordé, qu'on fût en égal nombre de part et d'autre. Manuer à cet accord pour plaire au capricieux Justinien, décider affaire sans la participation de ceux qu'il importait le plus d'y voir nésents, c'était le moyen d'empirer le mal, et de séparer peut-être ntièrement une partie de l'Église d'avec l'autre. Le pape Vigile fit onc bien de tenir ferme. Primase, évêque d'Adrumet en Afrique, nteur d'un commentaire remarquable sur l'Apocalypse et les éptres de saint Paul, répondit aux députés du concile : Si le Pape n'y st pas, je n'irai pas non plus. Trois évêques d'Illyrie déclarèrent u'ils n'avaient à répondre qu'à leur archevêque, et qu'ils se joinraient à lui. Tel fut l'objet de la deuxième conférence.

Le 9 mai, les évêques de l'assemblée tinrent la troisième, où sne firent que déclarer qu'ils tenaient la foi des quatre conciles énéraux, et condamnaient tout ce qui pourrait leur être contraire u injurieux, et qu'ils suivaient aussi tous les Pères orthodoxes, mmément saint Athanase, saint Hilaire, saint Basile, saint Gréoire de Nazianze, saint Grégoire de Nysse, saint Ambroise, saint <sup>ugustin</sup>, Théophile, saint Jean Chrysostôme, saint Cyrille, saint een et Proclus. Quant aux trois chapitres, ils en remirent l'examen

un autre jour.

574 de l'ère chr.]

Ce fut le douzième de mai, à la quatrième conférence, où ils mmencèrent l'examen de la doctrine de Théodore de Mopsueste. ո fit lire divers extraits de ses écrits, réduits à soixante-onze arties, marquant l'ouvrage d'où chacun était tiré. Le 17 mai, à cinquième conférence, on examina ce que les Pères, les lois et les stoires avaient dit contre lui. On traita la fameuse question, s'il t permis de condamner les morts. On cita, pour l'affirmative, plueurs passages des Pères et quelques exemples, en particulier exemple récent d'Origène. On vint ensuite a : second des trois lapitres touchant Théodoret, et on lut plusieurs extraits de ses <sup>prages</sup>, pour montrer qu'il avait combattu saint Cyrille et défendu héodore et Nestorius. La lettre d'Ibas, ou le troisième chapitre, <sup>t examinée</sup> dans la sixième conférence, qui se tint le dix-neuvième mai.

Dans l'intervalle de la sixième conférence à la septième, qui ne tint que le 26 du même mois, il se passa un incident assez ave qu'on n'a point assez remarqué jusqu'à présent. Le pape gile avait souvent été pressé, par les magistrats que lui envoyait l'empereur, de se réunir aux évêques de l'assemblée pour décider des trois chapitres, ou bien de se déclarer ouvertement le défenseur de leur impiété. Ce sont les expressions d'un de ces magistrats, le questeur Constantin 1. Mais, on ne saurait assez le redire, la difficulté n'était pas là; elle était à trouver le moyen d'examiner et de condamner les trois chapitres, de manière à ne pas indisposer de plus en plus les évêques d'Occident, mais à les rassurer pleinement sur leurs inquiétudes, en particulier sur l'autorité du concile de Chalcédoine. L'inconstance et la précipitation de Justinien, la complaisance servile des évêques grecs pouvaient tout perdre et rendre le mal sans remède. Vigile seul cherchait sérieusement à le guérir. Dans cette vue, il rédigea une nouvelle constitution, conçue de telle sorte, qu'elle pouvait raisonnablement satisfaire les uns et les autres; car il y prenait le sage tempérament de condamner les erreurs en épargnant les personnes.

Cette constitution est adressée à l'empereur même, avec cette inscription: A notre très-glorieux et très-clément fils Justinien Auguste, Vigile, évêque. Après un préambule à la louange de l'empereur, elle commence par les deux professions de foi, qui avaient été données au Pape par le patriarche Mennas et par Eutychius, son successeur. Cela étant, continue-t-il, nous vous avons supplié bien des fois, ô vénérable empereur, que le concile (demandé par les patriarches et les évêques dans leur profession de foi) se tînt en Italie ou du moins en Sicile, et qu'on y appelât avec nous les pontifes d'Afrique et des provinces latines, afin de rendre réponse à votre piété après une pleine délibération. Votre Sérénité n'y consentit point. Il su ensuite convenu que nous présenterions à Votre Mansuétude les noms des évêques de ces provinces que nous désirions pour conférer avec nous, et que Votre Clémence les ferait venir; nous consentimes encore à cet arrangement pour l'amour de la paix de l'Église. Bientôt après, du consentement de nos frères les évêques qui sont avec nous, Votre Piété a réglé que les pontifes qui se trouvent à Constantinople, étant pris en nombre égal de part et d'autre, nous traiterions ensemble des trois chapitres, suivant les professions de foi relatées plus haut. Mais pendant que nous nous empressions de tout préparer pour l'heureux succès de cette conférence et pour la pacification de l'Église, Votre Piété nous fit demander subitement par le décurion du palais, Théodore, de donner notre réponse sur les trois chapitres; elle nous pressa, par les grands de l'empire, de donner cette réponse au plus tôt. Même alors nous ne cessâmes de vouloir obéir à Votre

Clémence; à cause de Dieu aidant tion avec ma que vous de ques, nous. mandement rence adopte sition bien c finitive sur le ancien et car à-dire de la : par la grâce donnât de no Après un e pereur, le p avons donc e décesseurs da ont dit sur la qui nous a 'ét que d'Héracl traires à la foi uit. Il rappo lopsueste, et premiers qui icles, le Pape

4 574 de l'ère

Après avoir end, sous pei end, sous pei end, sous pei eres et les didition en la compartation en la comparta

bème.

<sup>1</sup> Baluz. Nova Collect., col. 1538 et 9.

e pour décider nt le défenseur s magistrats, le redire, la diffiexaminer et de indisposer de rer pleinement du concile de tinien, la comerdre et rendre nt à le guérir, conçue de telle as et les autres; les erreurs en

v. XLV. — De 586

, avec cette in-Justinien Auange de l'emoi, qui avaient Eutychius, son supplié bien des par les patriaren Italie ou du ntifes d'Afrique tre piété après it point. Il fut Mansuétude les s pour conférer us consentimes l'Église. Biens qui sont avec ent à Constanous traiterions de foi relatées tout préparer pacification de ar le décurion rois chapitres; r cette réponse r obéir à Votre

Clémence; seulement nous demandames un délai de vingt jours, à cause de notre indisposition, que personne n'ignore, afin que, Dieu aidant, nous puissions prononcer la sentence de notre définition avec maturité au jour convenu. Et comme vous nous informates que yous demandiez une réponse semblable à nos frères et coévêques, nous leur envoyames notre fils, le diacre Pélage, avec ce mandement : que, puisqu'on avait abandonné le mode de conférence adopté précédemment, ils devaient, à cause de notre indisposition bien connue, attendre au moins vingt' jours notre réponse définitive sur les trois chapitres; et qu'en conséquence, suivant l'ordre ancien et canonique, avant la promulgation de notre sentence, c'estadire de la sentence du Siége apostolique auquel nous présidons par la grâce de Dieu, ils ne tentassent point de rien proférer qui donnât de nouveau occasion au scandale qu'on venait d'assoupir 1.

Après un exposé des faits si calme et si plein d'égards pour l'empereur, le pape Vigile, arrivant à sa constitution, continue : Nous avons donc examiné l'actes des conciles, les décrets de nos prédécesseurs dans le Siége apostolique, et ce que les Pères approuvés ont dit sur la question. Nous avons aussi vu un volume en papier qui nous a été présenté de votre part par notre frère Bénigne, évêque d'Héraclée, plein de blasphèmes exécrables, de dogmes contaires à la foi catholique, que nous avons condamné comme il s'ensuit. Il rapporte soixante articles tirés des écrits de Théodore de lopsueste, et qui sont à peu près les mêmes que les soixante-un premiers qui furent proposés dans le concile. Sur chacun de ces aricles, le Pape en explique le mauvais sens et le condamne avec anabème.

Après avoir ainsi rejeté les erreurs attribuées à Théodore, il déend, sous peine d'anathème, d'en prendre occasion d'injurier les lères et les docteurs de l'Église. Et parce que ces articles, ajoute-il, portent le nom de Théodore de Mopsueste, nous avons examiné ce que les Pères ont dit de lui, et nous avons trouvé que sainf lyrille écrit à Jean d'Antioche que le concile d'Éphèse, en condamant le symbole attribué à Théodore, n'a point fait mention de lui ar discrétion : ce que nous avons vérifié dans le concile même. Sur noi saint Cyrille ajoute qu'il ne faut point insulter aux morts. Prolus de Constantinople a parlé de même au sujet de Théodore, et a ondamné ses erreurs sans le nommer. Nous ne trouvons rien non lus dans le concile de Chalcédoine contre la mémoire de Théodore e Mopsueste, quoique ce concile fasse mention de la lettre de Jean

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 340.

d'Antioche à l'empereur Théodose, où il dit qu'il ne faut point condamner Théodore après sa mort. Ensuite nous avons examiné si nos prédécesseurs dans le Siége apostolique ont ordonné quelque chose contre les morts qui n'ont point été condamnés de leur vivant, et nous avons trouvé des autorités contraires de Léon et Gélase. On a aussi observé la même règle à l'égard des saints Jean Chrysostôme et Flavien de Constantinople, qui, bien que chassés par la violence. n'ont point été tenus pour condamnés, parce que les Pontifes romains en ont toujours gardé la communion d'une manière inviolable, et que ceux-là n'ont pu ni ne pourront être dits retranchés de l'Église que l'autorité apostolique a jugés inviolablement unis à elle. Eusèbe rapporte dans son histoire, que Denys d'Alexandrie ne voulut point condamner Népos, bien que millénaire, parce qu'il était mort. Tout cela considéré, nous n'osons condamner Théodore de Mopsueste, et ne permettons à personne de le condamner.

Quant aux écrits que l'on profère sous le nom de Théodoret, nous nous étonnons que l'on puisse avancer quelque reproche contre un évêque qui, s'étant présenté il y a plus de cent ans au jugement de Chalcédoine, y souscrivit sans hésiter, ainsi qu'aux lettres de saint Léon. Quoique Dioscore et les Égyptiens dissent alors qu'il était hérétique, nos Pères toutefois, après l'avoir soigneusement examiné, n'exigèrent autre chose de lui, sinon qu'il anathématisât Nestorius et sa doctrine : ce qu'il fit tout haut en présence de tout le concile. Après quoi on ne peut condamner sous son nom des dogmes nesteriens sans accuser de mensonge ou de dissimulation les Pères de Chalcédoine. Et il ne faut pas croire qu'ils aient ignoré l'injustice qu'il avait faite à saint Cyrille en attaquant ses douze chapitres ; mais ils ont suivi l'exemple de saint Cyrille même, qui, pour l'amour de la paix, passa sous silence tout ce que les Orientaux avaient écrit contre lui; vu principalement que Théodoret, ayant reconnu les vrais sentiments de saint Cyrille par ses lettres, lues dans le concile de Chalcédoine, loua la doctrine de celui qu'il avait faussement soupçonné de se tromper. C'est pourquoi nous défendons à qui que ce soit de rien avancer au préjudice de la mémoire de Théodoret. Mais, en conservant le respect dû à sa personne, nous condamnons tous les écrits qui portent son nom, et les écrits de qui que ce soit, qui sont conformes aux erreurs de Nestorius ou de quelque autre hérétique. Ensuite le pape Vigile met cinq anathèmes contre les erreurs qu'on relevait dans les écrits de Théodoret; puis il continue :

Quant à la lettre d'Ibas, nous voyons, par les actes du concile de Chalcédoine, que, sur la lecture des pièces et particulièrement de cette lettre, Ibas fut déclaré innocent et orthodoxe. La lettre même fut

1 574 de l'èr déclarée o Cyrille se r Pères n'ap urieux por compris le tation qu'il la décision saint Cyrille la distinctio a reçus. Die prenant ma le blàmait e lique, et c'e ďÉphèse, e ordonnons c

Enfin, po torité du co extraits des son Judicati qui regarde i soit, en que décider au c peine. Telle de Constituti de l'empereu Le 25 du 1 romaine invi

à l'égard de

Justin et Con venir le trouv ouchant les t de le lire et d dirent : Nous evez vos diac donc le mêm es magistrats evons invité d et maintenant chapitres. Si l'autre écrit c

1 Labbe, t. 5,

faut point cons examiné si nos s quelque chose leur vivant, et et Gélase. On a an Chrysostôme par la violence, ontifes romains e inviolable, et hés de l'Église s à elle. Eusèbe ne voulut point tait mort. Tout e Mopsueste, et

iv. XLV. - De536

héodoret, nous oche contre un au jugement de lettres de saint qu'il était hérénent examiné, såt Nestorius et out le concile. dogmes neston les Pères de l'injustice qu'il oitres ; mais ils l'amour de la ent écrit contre les vrais senoncile de Chalent soupçonné que ce soit de . Mais, en contous les écrits qui sont contre hérétique. erreurs qu'on

du concile de ement de cette tre même fut

déclarée orthodoxe , parce qu'elle embrasse la foi sur laquelle saint Cyrille se réconcilia avec Jean d'Antioche et les Orientaux. Mais les Pères n'approuvèrent pas pour cela ce que cette lettre contient d'injurieux pour saint Cyrille. Ibas lui-même le rétracta, ayant mieux compris le sens des chapitres de saint Cyrille ; et c'est sur cette rétractation qu'il fut jugé orthodoxe, car il déclara nettement qu'il recevait la décision du concile d'Éphèse. Il avait rejeté les douze chapitres de saint Cyrille, parce que, les entendant mal, il croyait qu'ils ôtaient la distinction des natures; quand il en a compris l'explication, il les a reçus. Dioscore et Eutychès louaient saint Cyrille, parce qu'en le prenant mal, ils croyaient y trouver leur hérésie ; au contraire, Ibas e blàmait en croyant y trouver la même erreur : en cela il était catholique, et c'est pour cela qu'il fut déposé par Dioscore au faux concile d'Éphèse, et rétabli au concile de Chalcédoine. C'est pourquoi nous ordonnons que le jugement de ce saint concile demeure en son entier à l'égard de la lettre d'Ibas, comme à l'égard de tout le reste.

Enfin, pour montrer en général combien inviolable doit être l'autorité du concile de Chalcédoine, le pape Vigile rapporte plusieurs extraits des lettres de saint Léon et de saint Simplicius, même de son Judicatum, qu'il avait retiré, et qu'il révoque, au reste, en ce qui regarde les trois chapitres. Il conclut en défendant à qui que ce soit, en quelque dignité ecclésiastique qu'il soit constitué, de rien décider au contraire, sans cependant ajouter à sa défense aucune peine. Telle est la constitution que le pape Vigile dressa sous le nom de Constitutum, pour satisfaire aux demandes réitérées et pressantes

de l'empereur. Elle est datée du 14 mai 553 1.

Le 25 du même mois, le Pape envoya un sous-diacre de l'Église romaine inviter les patrices Bélisaire et Céthégus, les consulaires Justin et Constantin, et les évêques Théodore, Bénigne et Phocas de renir le trouver. Quand ils furent venus, il leur dit qu'il avait fait, louchant les trois chapitres, un écrit adressé à l'empereur, et les pria de le lire et de le lui porter. Eux, en ayant pris connaissance, répondirent: Nous ne pouvons le recevoir sans ordre de l'empereur. Vous avez vos diacres, par qui vous pouvez l'envoyer. Le Pape envoya donc le même sous-diacre; mais l'empereur, après avoir entendu es magistrats, lui fit faire cette réponse pour le Pape: Nous vous avons invité de venir à l'assemblée des évêques, vous l'avez refusé; et maintenant vous dites que vous avez écrit séparément sur les trois chapitres. Si c'est pour les condamner, nous n'avons pas besoin l'autre écrit que ceux que nous avons déjà de vous. S'il est différent,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 337-377.

comment pouvons-nous recevoir un écrit où vous vous condamnez vous-même ? Telle fut la réponse de Justinien 1.

Quand on pense à la suite des faits, que le pape Vigile rappelle avec tant de calme dans sa constitution, savoir : qu'il s'agissait principalement d'apaiser et de satisfaire les Occidentaux ; que les moyens que l'on avait concertés à cet effet avec l'empereur, toujours l'empereur les avait fait avorter par sa capricieuse inconstance ; que cette même constitution, qu'il refusait d'une manière si insultante de recevoir, il l'avait demandée plusieurs fois : quand on pense à tout cela, on reste stupéfait de ce mélange de violence, de caprices, de sophisme et de mauvaise foi. Aussi le Pape , ayant reçu une réponse pareille de l'empereur, n'envoya point son écrit.

La septième conférence du concile, qui se tint le lendemain 26 mai, ne fut pas moins étrange. Le questeur Constantin, commissaire de l'empereur, après le récit de ce qui précède, ajouta : L'empereur a donc cru nécessaire, avant que vous décidiez sur les trois chapitres, de montrer au concile des écrits que nous avons en main : l'un adressé à l'empereur, de la main de Vigile ; un autre à l'impératrice Théodora, d'heureuse mémoire, d'une autre main, mais souscrit par Vigile. De plus, la condamnation de Rustique, son parent, et de Sébastien, sous-diacre de l'Église romaine; les lettres à Valentinien de Scythie et Aurélien d'Arles. Vous savez aussi qu'il a fait un Judicatum adressé à l'archevêque Mennas, où il condamne les trois chapitres. Depuis, il l'a retiré, mais sous de terribles serments, de les condamner purement et simplement. L'empereur vous envoie donc encore ce serment, mais à la charge de me le rendre après qu'il aura été lu. Au reste, l'acte en a été reconnu par les évêques occidentaux, les cleres de l'Église romaine, et Vincent, évêque de Claudiopolis, qui, étant sous-diacre de Rome, y avait travaillé.

On lut donc toutes ces pièces, plusieurs desquelles, d'après la promesse de l'empereur, devaient rester sccrètes. Mais Justinien avait comme le privilége de manquer à sa parole. Une de ces pièces confidentielles, que lui avait adressée Vigile, était conçue en ces termes: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vigile, évêque de la sainte Église catholique de Rome, écrivant cet acte tout entier de ma main, je dis que, par la vertu de la sainte Trinité, jamais nous n'avons été hérétiques ni ne le sommes; mais je réclame les droits accordés de Dieu à mon siége. Cela ne doit donc pas faire croire à votre piété que je défends les hérétiques. Car voici que, pour satisfaire Votre Majesté impériale, j'anathématise la lettre d'Ibas, les

dogmes de serment cor de seconder pitres fusser pereur gard du Pape, m cet acte à pe Ces pièces

du pape Vig

pas la questi

à éviter un s l'empereur li cident délibé si son impati quait à l'ami dignité. Par tames condiépoque, l'em au lieu de d outragé d'un de son Église sonne, il le vérité, nous que pour le c La lecture

de condamne
Mais pourquo
constitution q
damnait de m
cette constitut
douce et très
l'empereur, q
plus étrange d
Après que l

de l'assemble

peteur, jusqu aux évêques d damner les tro damner, le m un édit impér

<sup>1</sup> Baluz., 1539.

<sup>1</sup> Baluz., Nova

. XLV. - De 536 ous condamnez

Vigile rappelle s'agissait prinque les moyens loujours l'emnce; que cette ltante de recese à tout cela, s, de sophisme ponse pareille

emain 26 mai, ommissaire de L'empereur a rois chapitres, : l'un adressé rice Théodora, par Vigile. De de Sébastien, ien de Scythie icatum adressé itres. Depuis. ondamner puencore ce serra été lu. Au ux, les clercs

'après la proustinien avait pièces confices termes: e, évêque de out entier de jamais nous me les droits faire croire à e, pour satise d'Ibas, les

is, qui, étant

dogmes de Théodoret et la personne de Théodore de Mopsueste. Le serment confidentiel, qui est du 15 août 550, contenait la promesse de seconder l'empereur de tout son pouvoir pour que les trois chapitres fussent condamnés en ce sens, mais à la condition que l'empercur garderait le secret, qu'il défendrait la personne et l'honneur du Pape, maintiendrait les priviléges de son Église, et ne montrerait cet acte à personne 1.

Ces pièces secrètes font voir quelle était la conviction personnelle du pape Vigile sur les trois chapitres. Mais, encore une fois, ce n'était pas la question principale. Il s'agissait de les condamner de manière a éviter un schisme dans l'Église. C'est pour cela qu'en dernier lieu l'empereur lui-même était convenu que les évêques d'Orient et d'Ocedent délibéreraient ensemble, en nombre égal, sur cette affaire ; et sison impatience lui eût permis de tenir sa parole, l'affaire s'expliquait à l'amiable. Mais il procédait à tort et à travers, sans suite ni dignité. Par exemple, le serment confidentiel du Pape est sous cerlames conditions; il date du mois d'août 550. Or, depuis cette époque, l'empereur n'avait cessé de manquer à toutes les conditions : au lieu de défendre la personne et l'honneur du Pape, il l'avait outragé d'une manière brutale; au lieu de maintenir les priviléges de son Église, il les violait ; au lieu de ne montrer ce serment à personne, il le fait lire publiquement pour déshonorer le Pape. En rérité, nous ne voyons de honte et de déshonneur dans tout cela que pour le capricieux Justinien et ses ministres.

La lecture de ces pièces avait pour but de montrer aux évêques de l'assemblée que l'absence du Pape ne devait pas les empêcher de condamner les trois chapitres , puisqu'il les avait déjà condamnés. Mais pourquoi refuser alors, d'une manière si insultante, la dernière constitution qu'on lui avait demandée, et dans laquelle il les condamnait de même ? Voici, selon nous, le vrai motif. C'est que dans cette constitution, le Pape rappelait , bien que d'une manière trèsdouce et très-humble, les variations continuelles et capricieuses de empereur, qui au fond causaient tout le mal. Mais voici qui est plus étrange encore.

Après que le questeur Constantin eut fait lire, de la part de l'em-<sup>pereur</sup>, jusqu'aux écrits confidentiels du pape Vigile, pour montrer aux évêques que, même en l'absence du Pape, ils pouvaient conlamner les trois chapitres, puisque le Pape n'avait cessé de les conlamner, le même questeur, de la part du même empereur, fit lire n édit impérial qui ordonnait d'effacer des diptyques le nom du

Baluz., Nova Collect., col. 1541.

même pape Vigile, parce qu'au lieu de condamner les trois chapitres, il s'en faisait le défenseur. Voici cette pièce curieuse: Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. L'empereur César Flavius Justinien, alamanique, gothique, francique, germanique, antique, alanique, vandalique, africain, pieux, fortuné, illustre, vainqueur et triomphateur toujours auguste, aux bienheureux patriarches, archevêques et évêques de diverses provinces, qui se trouvent dans cette cité royale.

Après ce début, il parle contre les trois chapitres et rappelle que le Pape les a condamnés pendant sept ans. Ensuite, continue-t-il, vous êtes convenus avec lui de vous réunir pour les condamner en concile; mais il n'ajoute pas à quelles conditions, savoir, que les Occidentaux y seraient en nombre égal avec ceux d'Orient. Après cela, doute l'empereur, invité tant par nous que par votre religieux synode d'y venir, il a refusé, sans doute, mais parce que l'empereur manquait aux conditions convenues. Enfin, reprend l'édit, devenu contraire à ce qu'il a voulu si longtemps, il soutient les sentiments des partisans de Nestorius et de Théodore. Mais d'abord cela est dit sans aucune preuve, puisqu'on avait refusé de recevoir la constitution sur laquelle seule on semble vouloir le fonder. En second lieu, c'est absolument faux, puisque, dans cette constitution même, il continue d'improuver les trois chapitres en épargnant seulement les personnes. Après cet exposé sophistique et calomaieux, Justinien conclut : En soutenant ainsi l'impiété des trois chapitres, il s'est rendu étranger à l'Église catholique et s'est séparé lui-même de votre coi... munion. Nous avons donc jugé que son nom ne doit point être récité dans les sacrés diptyques, de peur que nous ne participions à l'impiété de Nestorius et de Théodore. Déjà nous vous l'avons notitlé de vive voix. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de nos préfets, nous vous notifions par écrit que vous ayez à ôter son nom des sacrés diptyques. Toutefois, nous conservons l'unité avec le Siège apostolique, et nous sommes assurés que vous ferez de même; car la perversion de Vigile, non plus que celle de tout autre, ne saurait nuire à la paix des églises. Cet édit est daté du 14 juillet 553 1.

Fleury fait là-dessus cette remarque: Cette distinction entre le Saint-Siège et la personne du Pape est remarquable. Sans doute. Mais ce qui est plus remarquable encore, et que Fleury n'a pas remarqué, c'est que cette distinction est faite par un souverain qui a tort contre un Pape qui a raison; qu'elle est faite par un despote capricieux à des prélats courtisans et serviles. Car voici leur réponse: Ce que vient d'ordonner le très-pieux empereur répond aux travaux

1 Baluz., 1545.

qu'il a se avec la Rome, et

On tir voix des iut la ser Voyant q l'Église le les écrits avoir été pour répiment de l

Le très qui a été sieurs fois de venir a une défini ayant exh Vigile d'a apôtres, q lier, en se toutefois d s'être asse l'Écriture. ont suivi le des hérétic dans les qu chain, suiv nom de Jé eûmes sou voyé des r ment sur 1 considéré ( pour soi;

> Ce préar de l'asseml sentement ment à le f très-louabl

sont menae

1 Baluz., N

. XLV. - De 58s

es trois chapi-

suse : Au nom

vius Justinien,

ue, alanique.

r et triompha-

rchevêques et

tte cité royale.

rappelle que

continue-t-il.

amner en con-

que les Occi-

t. Après cela,

otre religieux

ue l'empereur

l'édit, devenu

sentiments des

la est dit sans

onstitution sur

ond lieu, c'est

ne, il continue

nent les per-

Justinien con-

il s'est rendu

de votre com

point être ré-

participions à

s l'avons no-

nos préfets,

nom des sa-

vec le Siége

e même ; car

re, ne saurait

tion entre le

Sans doute.

y n'a pas re-

iverain qui a

un despote

eur réponse :

aux travaux

et 553 4.

qu'il a soutenus pour l'unité des églises. Conservons donc l'unité svec le Siège apostolique de la très-sainte Église de l'ancienne Rome, et faisons tout suivant la teneur de ce qui vient d'être lu s.

On tint la huitième conférence le 2 juin. Mais, sans prendre les voix des évêques en particulier, comme c'était l'ancien usage, on y lut la sentence qui était toute dressée, et qui porte en substance : Voyant que les sectateurs de Nestorius s'efforçaient d'attribuer à l'Église leur impiété par Théodore de Mopsueste et ses écrits, par les écrits impies de Théodoret et par la détestable lettre que l'on dit avoir été écrite par Ibas à Maris Persan, nous nous sommes assemblés pour réprimer cet abus, par la volonté de Dieu et le commandement de l'empereur.

Le très-pieux Vigile, se trouvant en cette ville, a assisté à tout ce qui a été agité touchant les trois chapitres, et les a condamnés plusieurs fois de vive voix et par écrit. Ensuite, il est convenu par écrit de venir au concile et de les y examiner avec nous, afin d'en taire une définition commune. L'empereur, suivant nos conventions, nous ayant exhortés à nous assembler, nous avons été obligés de prier Vigile d'accomplir sa promesse, lui représentant les exemples des apôtres, qui, bien que remplis du Saint-Esprit, chacun en particulier, en sorte qu'ils n'avaient pas besoin de conseil, ne voulurent toutefois définir la question, s'il fallait circoncire les Gentils, qu'après s'être assemblés et avoir autorisé leurs avis par des passages de l'Écriture. Les Pères, qui ont tenu en leur temps les quatre conciles. ont suivi les anciens exemples et ont décidé en commun les questions des hérétiques ; car il n'y a pas d'autre moyen de connaître la vérité dans les questions de foi. Chacun a besoin du secours de son prochain, suivant l'Écriture; et quand deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Après donc que nous eûmes souvent invité le pape Vigile, et que l'empereur lui eut envoyé des magistrats, il promit de donner en particulier son jugement sur les trois chapitres. Ayant ouï cette réponse, nous avons considéré ce que dit l'Apôtre : Que chacun rendra compte à Dieu pour soi; et, d'un autre côté, nous avons craint le jugement dont sont menacés ceux qui scandalisent leurs frères.

Ce préambule et ces raisonnements font voir combien les évêques de l'assemblée jugeaient nécessaire la présence ou du moins le consentement du Pontife romain; car ce qu'ils disent tendait uniquement à le faire venir au milieu d'eux. Cette intention est sans doute très-louable. Ce qui ne l'est pas, c'est de dissimuler le véritable état

<sup>1</sup> Baluz., Nova Collect., col. 1545.

des choses. On engage le Pape à tenir sa promesse, après lui avoir manqué plus d'une fois de parole et violé les conditions convenues; on parle du péril de ceux qui scandalisent leurs frères, et c'est précisément pour ne pas scandaliser davantage ses frères d'Occident que le Pape refuse de décider seul avec ses frères d'Orient. Une pareille dissimulation sied mal à des évêques, surtout à des évêques qui parlent à leur chef.

Ils rapportent ensuite ce qu'ils ont fait pour l'examen des trois chapitres, et réfutent sommairement ce que l'on disait pour les soutenir; puis ils concluent en ces termes : Nous recevons les quatre conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine: nous enseignons ce qu'ils ont défini sur la foi, qui est la même en tous les quatre, et nous jugeons séparés de l'Église catholique ceux qui ne les reçoivent pas. Mais nous condamnons Théodore de Mopsueste et ses écrits impies, ainsi que les impiétés écrites par Théodoret contre la vraie foi, contre les douze chapitres de saint Cyrille, contre le concile d'Éphèse, et pour la défense de Théodore et de Nestorius. Nous anathématisons aussi la lettre impie que l'on dit avoir été écrite par Ibas à Maris Persan, qui nie que le Verbes soit incarné et fait homme de la vierge Marie, qui accuse saint Cyrille d'être hérétique et apollinariste, qui blâme le concile d'Éphèse d'avoir déposé Nestorius sans examen, et défend Théodore et Nes torius avec leurs écrits impies. Nous anathématisons donc ces trois chapitres et leurs défenseurs, qui prétendent les soutenir par l'autorité des Pères ou du concile de Chalcédoine. A cette sentence, le concile ajoute quatorze anathèmes qui renferment sommairement toute la doctrine de l'Incarnation, par rapport aux erreurs de Théodore de Mopsueste et de Nestorius. Ensuite sont les souscriptions des évêques, au nombre de cent soixante-cinq. La premièrest celle d'Eutychius de Constantinople, qui contient le sommaire de la sentence. Ainsi finit cette assemblée d'évêques 1.

La marche qu'ils avaient suivie ou dans laquelle ils avaient été entraînés, au lieu de leur réconcilier les évêques d'Occident, ne pouvait que les aigrir davantage; car, après leur avoir promis qu'on se réunirait en nombre égal de part et d'autre pour terminer l'affaire en commun, les Grecs l'avaient décidée seuls. Et l'empereur, après avoir sollieité une dernière constitution du Pape, avait ensuite injurieusement refusé de la recevoir; enfin, pour mettre le comble à l'outrage, il avait fait ôter des diptyques le nom du Pontife romain, comme d'un excommunié, sans que l'assemblée des évêques arti-

l'exil mên qu'il appro pouvaient dut produi peu les est

4574 de 1

culât un

geuseme

un peu d

ques ron

Proconn

dans sa

lement c

particulie

Cepeno

ayant rep

tercéder a

gile, supp

les clercs

de ses arr

le clergé

recevoir \

avez ici P

derai. Ils

votre piét

de cette v

cette répo

d'Anastase

constance

C'était e

exilés.

peu les esp pouvait con torité du co toute cette comme un dressa au p Au bien-

dales que malintentic seulement et par les a

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 562.

<sup>1</sup> Liber Por

[Liv. XLV. — De 556 e, après lui avoir itions convenues; ères, et c'est préfrères d'Occident es d'Orient. Une put à des évêques

examen des trois sait pour les souevons les quatre de Chalcédoine; i est la même en e catholique ceux ns Théodore de iétés écrites par hapitres de saint nse de Théodore e impie que l'on que le Verbe se cuse saint Cyrille concile d'Éphèse héodore et Nesns donc ces trois tenir par l'autoette sentence, le sommairement aux erreurs de nt les souscrip-La première est sommaire de la

s avaient été encident, ne poupromis qu'on se rminer l'affaire empereur, après ait ensuité injutre le comble à Pontife romain, s évêques articulât un mot de réclamation. Aussi le pape Vigile refusa-t-il courageusement d'approuver leur sentence. Il fut jeté en prison, réduit à un peu de pain et d'eau, et puis envoyé en exil avec les ecclésiastiques romains, qu'on dispersa en divers lieux notamment dans l'île de Proconnèse. C'est ce que dit formellement Anastase le bibliothécaire dans sa biographie de Vigile. Le comte Marcellin mentionne également cet exil du Pape. Et Victor de Tunnone nous apprend en particulier que le diacre Pélage, depuis Pape, fut du nombre des exilés.

Cependant l'eunuque Narsès, après la défaite et la mort de Totila, ayant repris Rome et pacifié l'Italie, le clergé romain le supplia d'intercéder auprès de l'empereur pour qu'il laissât revenir le pape Vigile, supposé qu'il vérût encore, ainsi que les prêtres, les diacres et les clercs qui avaient été exilés avec lui. L'empereur, ravi du succès de ses armes, consentit volontiers à la demande de Narsès et de tout le clergé de Rome. Il rappela les exilés, et leur dit: Si vous voulez recevoir Vigile pour votre Pape, j'en serai bien aise; sinon, vous avez ici Pierre et l'archidiacre Pélage, pour lesquels je vous seconderai. Ils répondirent tous: Dieu veuille lui-même l'ordonner à votre piété! Rendez-nous Vigile! Et quand Dieu voudra qu'il sorte de cette vie, alors nous demanderons l'archidiacre Pélage. Après cette réponse, il les congédia tous avec Vigile. Tel est le récit d'Anastase 1.

C'était environ six mois après le concile de Constantinople. La constance du pape Vigile à souffrir les plus mauvais traitements, l'exil même, en refusant de donner son approbation à une chose qu'il approuvait pour le fond, mais dont le mode et l'inopportunité pouvaient blesser ses frères d'Occident; cette constance généreuse dut produire, en Occident surtout, une favorable impression. Peu à peu les esprits se calmèrent. On se convainquit avec le temps qu'on pouvait condamner les trois chapitres sans blesser aucunement l'autorité du concile de Chalcédoine. Ce fut alors que Vigile rendit sur toute cette affaire un jugement définitif, qui peut être regardé comme un modèle de dignité, de modestie et de prudence. Il l'adressa au patriarche de Constantinople en ces termes:

Au bien-aimé frère Eutychius, Vigile. Personne n'ignore les scandales que l'ennemi du genre humain a excités dans l'univers. Les malintentionnés qui travaillent à renverser l'Église de Dieu, non-seulement il les a encouragés par lui-même, mais encore par nous et par les autres, qui avons parlé et écrit diversement. Ainsi, nous-

<sup>1</sup> Liber Pontif., seu Anast.

même et les frères nos coévêques, qui soutenons avec le même respect les quatre conciles, qui persévérons sincèrement dans leur seule et même foi, il s'est efforcé de nous diviser les uns des autres par des chicanes, des ruses et des tromperies. En sorte que, d'accord ensemble sur la foi, nous avons oublié la charité fraternelle el nous sommes laissés aller à la discorde ; mais le Christ, notre Dien. qui est la lumière véritable, dissipant les nuages de nos esprits, a rappelé à la paix l'univers et l'Église. Par la révélation du Seigneur et par les recherches pour connaître la vérité, les choses qui doivent être définies par nous sont salutairement accomplies. Toute Votre Fraternité saura donc que nous recevons en tout, que nous vénérons pieusement et gardons unanimement avec nos frères les quatre conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine. Et si quelqu'un ne les suit pas dans tout ce qu'ils ont défini touchant la foi, nous le tenons séparé de la sainte Église catholique. Désirant donc que Votre Fraternité sache ce que nous avons fait, nous vous le notifions par ces lettres.

Il n'est personne à savoir combien de mouvements il y a eu touchant les trois chapitres, c'est-à-dire Théodore, autrefois évêque de Mopsueste, et ses écrits, ainsi que les écrits de Théodoret, et la lettre dite d'Ibas à Maris Persan, et combien on a parlé et écrit diversement sur ces trois chapitres. Or, si dans toute affaire, la raison ver au'on revienne sur ce qu'on examine, et qu'on ne doit pas rougir de trouver plus tard et de rendre public, par zèle pour la vérité, œ qui nous avait échappé d'abord, combien plus ne doit-on pas le faire dans des discussions ecclésiastiques? surtout qu'il est notoire que nos Pères, principalement saint Augustin, est revenu sur ses propres écrits, a corrigé ce qu'il avait dit, et ajouté ce qu'il avait omis d'abord et trouvé ensuite. Guidés par ses exemples dans la controverse des trois chapitres, nous n'avons jamais cessé de chercherœ que nos pères pouvaient en avoir dit de plus vrai. Par là, il est devenu manifeste que lesdits écrits de Théodore de Mopsueste, contre lesquels on s'élève partout, renferment des choses contraires à la foi orthodoxe et aux enseignements des saints Pères, et que les saints Pères ont écrit contre lui et laissé des traités pour l'instruction de la sainte Église. En effet, entre autres blasphèmes, nous trouvons qu'il a dit qu'un autre est le Verbe-Dieu, un autre le Christ passible, qui s'est amélioré peu à peu, jusqu'à devenir irréprochable. Qu'il a été baptisé comme un pur homme, et a reçu, par le baptême, la grâte du Saint-Esprit et mérité l'adoption. Qu'on l'adore en vue de Dieu-Verbe, comme, en vue de l'empereur, on adore son image Qu'après la résurrection, il est devenu immuable et impeccable. Que

l'union du la femme ciples, en Que, quan cria: Mon Christ, ma surrection Actes des à Épicure de la docticiples plat C'. sist, ay Que toute et irrépré.

stitution.

En conse autres héré catholique, pies; de pl contre les d et pour la d thématisons qu'on dit a Verbe, inca soit fait hon pelle un ten le Verbe, ur ment saint ( hérétique et concile d'Ép niexamen; pitres de sain avec leurs éc et nous cond dore de Mop écrit d'impie laquelle se t soumettons mais on doiv verser la pré dant la foi ort condamnent ns avec le même rement dans leur les uns des autres sorte que, d'acarité fraternelle et hrist, notre Dieu, de nos esprits, a ation du Seigneur choses qui doivent lies. Toute Votre ue nous vénérons es les quatre con-Chalcédoine. Etsi léfini touchant la holique. Désirant ns fait, nous vous

[Liv. XLV. - De586

nts il y a eu toutrefois évêque de doret, et la lettre et écrit diversere, la raison ved doit pas rough pour la vérité, œ oit-on pas le faire est notoire que enu sur ses proqu'il avait omis dans la controé de chercher ce ar là, il est de opsueste, contre ontraires à la foi et que les saints instruction de la is trouvons qu'il rist passible, qui ble. Qu'il a été ptême, la grace ore en vue da ore son image. mpeccable. Que

l'union du Verbe avec le Christ est pareille à celle de l'homme et de la femme. Que, quand, après sa résurrection, il souffla sur ses disciples, en disant : Recevez le Saint-Esprit, il ne le leur donna point. Que, quand Thomas, après avoir touché ses mains et son côté, s'écria: Mon Seigneur et mon Dieu, il ne rapporta point ces paroles au Christ, mais à Dieu en général, pour le louer du miracle de la résurrection. Enfin, ce qui est pire, dans son commentaire sur les Actes des apôtres, Théodore assimile le Christ à Platon, à Manichée, à Épicure et à Marcion, en disant : Comme chacun d'eux, à raison de la doctrine particulière dont il était l'inventeur, appela ses disciples platoniciens, manichéens, épicuriens, marcionites, ainsi le C'sst, ayant inventé une doctrine, appela ses disciples chrétiens. Que toute l'Église catholique connaisse donc que c'est justement et irrépréhensiblement que nous en sommes venus à cette constitution.

En conséquence, nous condamnons et anathématisons, avec les autres hérétiques condamnés par les quatre conciles et par l'Église catholique, Théodore, jadis évêque de Mopsueste, et ses écrits impies; de plus, ce que Théodoret a écrit contre la foi orthodoxe, contre les douze chapitres de saint Cyrille, contre le concile d'Éphèse, et pour la défense de Théodore et de Nestorius. En outre, nous anathématisons et condamnons la lettre à Maris, Persan hérétique, qu'on dit avoir été écrite par Ibas; lettre qui nie que le Christ-<sup>V</sup>erbe, incarné de sainte Marie, mère de Dieu et toujours vierge, se soit fait homme, mais qu'il est né d'elle un pur homme, qu'il appelle un temple ; de manière à faire conclure qu'un autre est Dieu le Verbe, un autre le Christ. Avec cela, elle accuse calomnieusement saint Cyrille, le docteur et le héraut de l'orthodoxie, d'être un hérétique et d'avoir écrit dans le sens d'Apollinaire; elle blame le concile d'Éphèse, comme s'il avait condamné Nestorius sans jugement niexamen ; elle appelle impies et contraires à la vraie foi les douze chapitres de saint Cyrille, et défend, au contraire, Théodore et Nestorius, avec leurs écrits et leurs dogmes impies. Nous anathématisons donc et nous condamnons ces trois impies chapitres, savoir : l'impie Théodore de Mopsueste, avec ses impies écrits; tout ce que Théodoret a <sup>écrit</sup> d'impie; enfin la lettre qu'on dit avoir été écrite par Ibas, et dans laquelle se trouvent les blasphèmes mentionnés plus haut. Nous soumettons de plus au même anathème quiconque croira que jamais on doive recevoir ou soutenir ces chapitres, ou tentera de renverser la présente constitution. Tous ceux, au contraire, qui, gardant la foi orthodoxe prêchée par lesdits conciles, ont condamné ou condamnent ces trois chapitres, nous les déclarons frères et colègues. Quant à ce qui a été fait par moi ou par d'autres pour la défense des trois chapitres, nous l'annulons par la présente définition. Car loin à jamais de l'Église catholique, que quelqu'un prétende que les quatre conciles ou l'un d'entre eux ait reçu les blasphèmes en question, ou ceux qui pensent de même! Il est, au contraire, très-manifeste que lesdits saints Pères, mais surtout le concile de Chalcédoine, n'ont jamais reçu personne de suspect, à moins qu'il n'eût rejeté les blasphèmes mentionnes plus haut, ou condamné d'hérésie dont ill était soupçonné. Que Dieu vous conserve en bonne santé, très-honoré frère! 1. Telle est la constitution que donna le pape Vigile; le 8 décembre 553.

Cette constitution establen remarquable, moins encore parte qu'elle dit que par ce qu'elle ne dit pas. Le Pape avait à se plaindre et de l'empereur, et des évêques grecs; le Pape n'en dit pas un mot. L'empereur avait porté des édits, les évêques une définition synodale; le Pape n'en dit pas un mot. Le concile est pour dui comme n'étant pas. Seul, il décide l'affaire, condamne définitivement les trois chapitres, approuve quiconque les condamne avec lui; par là il approuve indirectement la définition du concile, et cette approbation indirecte suffit pour transformer en concile œcuménique une assemblée d'ailleurs assez pen régulière. Et le pape Vigile, naguère exilé, s'élève ainsi au-dessi s du concile et de l'empereur sans blesser ni l'un ni l'autre. Au fond, lui seul avait à se plaindre ; et il veut partager les torts communs, ou plutôt il les rejette tous sur l'esprit de ténèbres. A l'égard des Occidentaux, sa charité n'est pas moins ingénieuse. Pour guérir leurs préventions et calmer leurs inquie tudes, il se met à leur place; il leur montre, par son exemple, à bien saisir l'état de la question, et à reconnaître peu à peu qu'on pouvait condamner les trois chapitres sans blesser l'autorité du concile de Chalcédoine. Comme c'était une querelle de Grecs, les Latifis's y connaissaient peug plusieurs entendaient parler des trois chapitres pour la première fois, mais tous respectaient souverainement le concile de Chalcédoine, et craignaient qu'on n'y donnât atteinte. De part et d'autre on était d'accord sur la foi ; il s'agissait seulement de s'entendre sur trois personnages morts et sur leurs écrits, écrits trèspeu connus en Occident. Justinian croyait qu'il fallait les gondanner, pour faciliter le retour des demi-eutychiens ou des acéphales i Vigile pensait qu'il fallait les condamner, de manière à ne pas scandaliser et éloigner une partie des catholiques mêmes. Mais il fallait trouver ce juste milieu; ce qui était difficile en soi, mais surtout avec u a so the state of the second and the

Les Gre cencile, e les manus saint cond aux Papes concile, co constitutio nous en av décide au Mais il y e historique nable adre n'est pas d lomnier. C l'autre con un mot de qu'il y fut catholiques contre les actes que n s'il n'en pa pour lui c commencer dore dit : Pères, vier Vigile. 1 Ce Pape obtint de l'e régler le go Il partit ens et mourut d le 10 de jan avoir tenu le trée peu rég et de courag

homme and de mesure

de Saint-Mar Le Saint-S naissance, fi

<sup>1</sup> Baluz., 155

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 595.

4 574 de l'ère chr. j

autres pour la présente définiquelqu'un préx ait reçu les ême ! Il est, au mais surtout le e de suspect, à plus haut, ou Dieu vous conla constitution

encore par ce rit à se plaindre dit pas un mot. définition synoour lui comme finitivement les vec lui ; par là, cette approbacuménique me Vigile, naguère reur (sans blesndre; et il veut tous sur l'esprit est pas moins er leurs inquiéexemple, à bien u qu'on pouvait du concile de Latins's'y conchapitres pour ent le concile de te. De part e ement de s'enits. écrits trèsles condamner, éphales | Vigile pas scandaliser il fallait trouver urtout avec u

homme aussi capricieux que Justinien, et qui savait aussi peu garder de mesure.

Les Grecs joignirent cette constitution pontificale aux actes du cencile, comme en étant le complément et la confirmation. Dans les manuscrits grecs, elle est suivie de ces mots : Fin du livre huit du saint concile de Constantinople. Le patriarche Photius, si hostile aux Papes, avoue toutefois que Vigile, quoique peu disposé pour le concile, confirma néanmoins la foi des Pères par un écrit. Outre cette constitution du 8 décembre 553, qui ne se trouve plus qu'en grec, nous en avons une autre plus ample du 23 février 554, où le Pape décide au fond la même chose et à peu près dans les mêmes termes. Mais il y examine fort au long l'affaire d'Ibas, et cherche à prouver historiquement qu'il n'a jamais reconnu la lettre justement condamnable adressée sous son nom au Persan Maris; qu'effectivement elle n'est pas de lui, mais a été fabriquée par les eutychiens pour le calomnier. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que, ni dans l'une ni dans l'autre constitution, non plus que dans les actes du concile, il n'est dit un mot de la condamnation d'Origène. On sait cependant, d'ailleurs, qu'il y fut condamné à la poursuite de l'empereur, à qui des moines catholiques de Palestine avaient présenté une nouvelle requête contre les moines origénistes du même pays. Cela montre que les actes que nous avons ne sont pas complets. Quant au pape Vigile, s'il n'en parle point dans ses constitutions de 553 et 554, c'est que pour lui c'était une chose faite depuis plusieurs années. Dès le commencement de ses Institutions aux Écritures divines, Cassiodore dit : Il est constant qu'Origène, déjà attaqué par tant de Pères, vient d'être condamné à présent par le bienheureux pape · : Hiller: 'all .

ce Pape était encore à Constantinople vers la mi-août, lorsqu'il obtint de l'empereur une grandé constitution adressée à Narsès, pour régler le gouvernement de Rome et de l'Italie si longtemps agitées. Il partit ensuite pour revenir a Rome; mais il demeura en chemin, et mourut de la pierre à Syracuse en Sicile, l'année suivante, 555, le 10 de janvier suivant les uns, le 7 de juin suivant d'autres , après avoir tenu le Saint-Siége environ dix-sept ans, et avoir expié son entrée peu régulière par bien des années de tribulations, de patience, et de courage. Son corps fut rapporté à Rome et enterré dans l'église de Saint-Marcel

Le Saint-Siége ayant vaqué trois mois, on élut Pélage, Romain de naissance, fils de Jean, qui avait été vicaire du préfet du prétoire.

<sup>1</sup> Baluz., 1551.

Pélage était archidiacre de l'Église romaine, et avait accompagné Vigile à Constantinople et au retour. Mais, suivant sa biographie dans Anastase, il était soupçonné d'avoir eu part aux mauvais traitements que ce Pape avait soufferts, et d'être complice de sa mort. C'est pourquei il ne se trouva point d'évêques qui voulussent l'ordonner, excepté Jean de Pérouse et Bonus de Férentin, avec André. prêtre d'Ostie. Ils l'ordonnèrent évêque le 16 d'avril de la même année 555. Mais plusieurs des plus gens de bien, des plus sages et des plus nobles, s'étaient séparés de sa communion pour le soupçon de la mort de Vigile. Pour s'en purger, Pélage, de l'avis du patrice Narsès, qui commandait pour l'em, and italie, ordonna une procession solennelle de l'église de Samerace à celle de Saint-Pierre, où, étant arrivé au chant des psaumes et des cantiques spirituels, il monta sur l'ambon, et, tenant les saints Évangiles et la croix de Notre-Seigneur sur sa tête, il jura publiquement qu'il n'était point coupable du crime dont on le soupçonnait, et qu'il n'avait fait aucun mal au pape Vigile. Le peuple parut satisfait. Après quoi, Pélage pria les assistants de concourir avec lui pour bannir la simonie des ordinations, depuis le dernier degré du ministère ecclésiastique jusqu'au premier, afin qu'on ne promût à l'avenir que des personnes de probité, connues et instruites dans le service de Dieu. Il donna en même temps l'intendance des biens de l'Église à Valentin, son secrétaire, homme craignant Dieu, qui fit restituer à toutes les églises les vases d'or et d'argent et les voiles qu'on leur avait enlevés.

L'affaire des trois chapitres était canoniquement terminée par la sentence définitive du pape Vigile, jointe à celle du concile de Constantinople; mais la division que cette affaire avait excitée, surtout en Occident, ne l'était pas. Dès auparavant, l'empereur Justinien avait employé la force pour amener les évêques à condamner ces trois chapitres. Tant que la question n'avait pas été définitivement jugée par l'Église, seule autorité légitime pour cela, cet emploi de la torce par Justinien était une persécution, c'est-à-dire une poursuite injuste et violente. Mais l'Église ayant rendu son jugement définitif, l'emploi de la puissance séculière pour en assurer l'exécution cessait d'être une poursuite injuste et violente, c'est-à-dire une persécution, et devenait une poursuite légitime que l'Église pouvait réclamer & que l'empereur devait accorder. Mais dans une affaire aussi embrouillée, ceux qui avaient d'abord été persécutés, c'est-à-dire pour suivis injustement avant la sentence définitive, pouvaient facilement, même après la sentence, se croire persécutés encore, lorsqu'ils n'étaient plus que poursuivis légitimement pour leur désobéissance schismatique, et pressés salutairement de remplir leur devoir.

à 574 de l'èr

De ce n Victor de cette époqu défense des formellenie Ces deux a ventions sc Facundus, et explique sueste, tire même a be auteur d'ur heureux; ar sion du Pap devint prima schismatique en Gaule, en de la derniè

Le pape P d'Italie par l'a prêter secour de l'Église a évêques qui revenus 2. Co la religion, P lettres :

pontifes rom

Ne vous ar l'Église susci cherche le sal on ne persécu on point le m cute pas, on point réprime faut abolir tou les méchants o mal et qu'il des Siéges apo Faites donc ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, c. 5. —

iv. XLV. - De 586 ait accompagné t sa biographie x mauvais trajice de sa mort. voulussent l'orin, avec André, de la même anlus sages et des r le soupçon de avis du patrice , ordonna une celle de Saints cantiques spi-Evangiles et la ent qu'il n'était qu'il n'avait fait it. Après quoi, bannir la simotère ecclésiastinir que des perrice de Dieu. Il lise à Valentin, uer à toutes les r avait enlevés. terminée par la concile de Conexcitée, surtout ereur Justinien condamner ces définitivement et emploi de la une poursuite ment définitif, cécution cessait ne persécution, ait réclamer et aire aussi em-

st-à-dire pour

ent facilement,

lorsqu'ils n'é

désobéissanœ r devoir.

De ce nombre furent plusieurs évêques africains, entre autres, Victor de Tunnes ou Tunnone, auteur d'une chronique qui finit à cette époque ; Facundus d'Hermiane, auteur de douze livres pour la défense des trois chapitres, et qui poussa l'opiniatreté jusqu'à rompre formellement la communion avec ceux qui les avaient condamnés. Ces deux auteurs, ainsi que leurs semblables, à raison de leurs préventions schismatiques, doivent être lus et consultés avec précaution. Facundus, en particulier, dans la chaleur de la dispute, pour excuser et expliquer une locution au moins impropre de Théodore de Mopsueste, tire du sacrement de l'Eucharistie une comparaison qui ellemême a besoin d'explication et d'excuse 1. Primase d'Adrumète, auteur d'un commentaire sur l'Apocalypse, fut plus sage et plus heureux; après avoir résisté quelque temps, il se soumit à la décision du Pape et du concile, condamna avec eux les trois chapitres, devint primat de la Byzacène, et eut même beaucoup à souffrir des schismatiques de cette province. Il y eut des récalcitrants en Italie, en Gaule, en Hibernie même, mais particulièrement en Illyrie. Ceux de la dernière province exercèrent la sollicitude et la patience des pontifes romains pendant cent ans.

Le pape Pélage s'appliqua fortement à réprimer les schismatiques d'Italie par l'autorité de Narsès. Il le prie, dans une première lettre, de prêter secours à deux de ses légats, Pierre, prêtre, et Project, notaire de l'Église romaine, qu'il envoyait pour procéder contre deux évêques qui troublaient l'union des églises et s'en appropriaient les revenus <sup>2</sup>. Comme ce patrice était pieux et craignait de pécher contre la religion, Pélage lui fait ces importantes réflexions dans une de ses lettres:

Ne vous arrêtez point aux vains discours de ceux qui disent que l'Église suscite une persécution quand elle réprime les crimes et cherche le salut des âmes. C'est une erreur que de parler de la sorte. Onne persécute que quand on contraint à faire le mal; mais quand on punit le mal déjà fait, ou qu'on empêche de le faire, on ne persécute pas, on aime. Autrement, si, comme ils supposent, il ne faut point réprimer le mal ni en retirer personne pour le porter au bien, il faut abolir toutes les lois divines et humaines qui ordonnent de punir les méchants et de récompenser les bons. Or, que le schisme soit un mal et qu'il doive être réprimé, même par la puissance séculière, l'Écriture et les canons nous l'enseignent. Et quiconque est séparé des Siéges apostoliques, il n'y a pas de doute qu'il est dans le schisme. Faites donc ce que nous vous avons souvent demandé, et envoyez à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, c. 5. — <sup>2</sup> Labbe, t. 5, 791.

l'empereur, sous bonne garde, ceux qui font ces entreprises. Car vous devez vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous lorsque le tyran Totila possédait l'Istrie et la Vénétie, et que les Francs rayageaient tout. Nonobstant ces hostilités, vous ne souffrites point que l'on ordonnât l'évêque de Milan, jusqu'à ce que vous en eussiez écrit à l'empereur et reçu ses ordres; et au milieu des ennemis, vous fites conduire à Ravenne l'évêque élu et celui qui devait l'ordonner. Que dirai-je des évêques de Ligurie, de Vénétie et d'Istrie, que yous pouvez réprimer, et que vous laissez se glorifier de leur rusticité, au mépris des Siéges apostoliques ? S'ils avaient quelque difficulté touchant le jugement du concile universel qui vient d'être tenu à Constantinople, ils devaient, suiyant l'usage, choisir quelques-uns d'entre, eux capables de proposer leurs raisons et d'entendre les nôtres, et les envoyer au Siège apostolique, et non pas fermer les yeux pour déchirer l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Ne craignez donc rien. Il y a mille exemples et mille constitutions qui montrent que les puissances publiques doivent punir les schismatiques, nonseulement par l'exil, mais par la confiscation des biens et par de rudes prisons. Une grande partie de cette lettre se trouve répétée dans une au patrice Valérien, écrite par conséquent dans le même temps 1.

Narsès fit ce que le Pape avait demandé. Mais les schismatiques l'excommunièrent. Il en écrivit au Pape, qui lui témoigna dans sa réponse combien il était sensible à l'injure qu'on lui avait faite, et d'un autre côté le félicite de ce que la Providence l'avait permis, afin de le préserver de leur schisme. Mais en même temps, il l'exhorte à punir cet attentat et à envoyer les coupables à l'empereur, nommément l'évêque Euphrasius, qui avait commis un homicide et un adultère incestueux; et Paulin, évêque d'Aquilée, qu'il traite d'usurpsteur, et qu'il dit devoir être privé du nom et du rang d'évêque à cause de son schisme. C'était l'évêque de Milan qui avait ordonné Paulin. Comme cette ordination était contraire aux canons, Pélage presse Narsès, dans une autre lettre, de les envoyer tous deux sous bonne garde à l'empereur, parce que celui-ci ne pouvait être évêque, ayant été ordonné contre l'ancienne coutume, et que celui-là devait être puni pour avoir fait une ordination contre les règles. Pélage s'explique plus clairement dans une autre lettre, où il dit que l'évêque de Milan n'avait pu ordonner Paulin, à cause qu'il était lui-même schismatique, et que d'ailleurs, pour l'ordonner légitimement, il aurait fallu qu'il l'ordonnât dans sa propre église, c'est-à-dire dans

longueur tuellemen ville du ce l'église va serait poi n'a jamais miner un difficulté, même suj gner de la que d'igno cile de Cha rité de sain Sept évé ver leur sch dit néanm

4 574 de l'

celle d'Ac

eussent d

aimés frère de la comn suivant la que j'en su apostolique vous reste notre foi conserve la le concile de et de Chalc partie ou ré bienheureu: Munie de ce donc avec u hommes qu pour les ret cela il reste à nous; at réunisse à vrier 556. L à tout le pe science puss

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 792 et 807.

¹ Col. 793 et

entreprises. Car vous lorsque le es Francs ravafirites point que en eussiez écrit emis, vous fites, 'ordonner. Que , que vous pouur rusticité, au e difficulté toutre tenu à Conues-uns d'entre e les nôtres, et r les yeux pour craignez done i montrent que natiques, non-

Iv. XLV. - De 540.

s schismatiques noigna dans sa avait faite, et ait permis, afin s, il l'exhorte à ereur, nommécide et un adulraite d'usurpaang d'évêque à avait ordonné canons, Pélage tous deux sous ait être évêque, celui-là devait es. Pélage s'exit que l'évêque était lui-même gitimement, il est-à-dire dans

iens et par de

trouve répétée t dans le même celle d'Aquilée. Car, encore que l'évêque de Milan et celui d'Aquilée eussent dù se faire ordonn ir par le Pape, néanmoins, à cause de la longueur du chemin, l'ancien usage était qu'ils s'ordonnassent mutuellement; mais à condition que le consécrateur viendrait dans la ville du consacré, soit afin qu'il fût plus assuré du consentement de l'église vacante, soit pour montrer que l'évêque qu'il consacrait ne lui serait point soumis. Le pape Pélage dit encore dans ces lettres qu'il n'a jamais été permis d'assembler un concile particulier pour examiner un concile universel; mais que, si l'on a sur ce sujet quelque difficulté, on doit consulter le Siége apostolique. Il écrivit sur le même sujet à Viator et à Pancrace, hommes illustres, pour les éloigner de la communion des schismatiques, dont l'opiniatreté ne venait que d'ignorance et d'une crainte mal fondée de contrevenir au concile de Chalcédoine. Dans ces lettres, le Pape allègue souvent l'autorité de saint Augustin 1, le pare de la communion des schismatiques de l'epape allègue souvent l'autorité de saint Augustin 1, le pare de la communion des schismatiques de l'epape allègue souvent l'autorité de saint Augustin 1, le pare de la communion des schismatiques de l'epape allègue souvent l'autorité de saint Augustin 1, le pare de la communion des schismatiques de l'église vacante l'autorité de saint Augustin 1, le pare le particulier pour examiner de la communion des schismatiques de l'église vacante, à le pare le pare l'évêque du l'autorité de saint Augustin 2, le pare le pape pare de la communion des schismatiques de l'église vacante de la communion des schismatiques de l'epape l'estate de la communion des schismatiques de l'epape l'estate de la communion des schismatiques de l'epape l'estate de la communion de l'epape l'estate de la communion de l'epape l'estate de la communion de l'epape l'estate de l'epape l'estate de la communion de l'epape l'estate de la communion de l'epape l'epape l'estate de l'epape l'epape l'epape l'epape l'epape l'epape l'epape l'epape l

Sept évêques de Toscane écrivirent au Pape pour lui faire approuver leur schisme à lui-même. Il en fut très-surpris; mais leur répondit néanmoins avec beaucoup de douceur, en les appelant ses bienaimés frères. Comment, leur dit-il, ne croyez-vous pas être séparés de la communion de tout l'univers si vous ne récitez pas mon nom, suivant la coutume, dans les saints mystères? puisque, tout indigne que j'en suis, c'est en moi que subsiste à présent la fermeté du Siége apostolique par la succession de l'épiscopat. Mais, de peur qu'il ne vous reste, à vous ou à vos peuples, quelque soupçon touchant notre foi; tenez pour très-assuré que, par la grâce du Seigneur, je conserve la foi établie par l'enseignement des apôtres, confirmée par le concile de Nicée, expliquée par ceux de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, et que j'anathématise quiconque veut affaiblir en partie ou révoquer en doute la foi de ces quatre conciles, ou le tome du bienheureux pape Léon, confirmé dans le concile de Chalcédoine. Munie de cette profession de notre foi, que Votre Dilection enseigne donc avec un esprit de mansuétude, comme il sied à des pontifes, les hommes qui sont dans l'ignorance, et employez tous des moyens pour les retirer de l'erreur et les rendre à l'unité de l'Église. Si après œla il reste encore du scrupule a quelqu'un, qu'il se hate de venir à nous, afin qu'ayant connu la vérité par nos instructions, il se réunisse à l'Église universelle 2. Cette lettre est datée du 16 février 556. Le pape Pélage fit une pareille profession de foi, adressée à tout le peuple de Dieu, afin que ceux qui avaient le zèle et la science pussent détromper ceux qui n'avaient que le zèle. Après avoir

¹ Col. 793 et 805. - 2 Col. 794.

parlé des quatre conciles, il ajoute qu'il reçoit avec respect les canons reçus par le Siége apostolique et les lettres des papes ses prédécesseurs, qu'il énumère depuis Célestin jusqu'à Agapit inclusivement; enfin, qu'il honore comme catholiques les vénérables évêques Théodoret et Ibas. Cette lettre, qu'il adresse à toute la chrétienté, le Pape la termine reces mots: Que Dieu vous conserve sains et saufs, mes bien-aimés fils. Amen 1.

Il envoya une autre confession de foi plus ample à Childebert, roi de Paris, qui, ayant reçu une lettre de lui avec quelques reliques, par des moines de Lérins, lui envoya des ambassadeurs et lui demanda encore des reliques de saint Pierre et de saint Paul, et d'autres martyrs. Le chef de cette ambassade, nommé Rufin, dit au Pape qu'en Gaule quelques-uns se plaignaient que l'on avait donné atteinte à la foi catholique, et le pria de témoigner qu'il recevait en tout la lettre de saint Léon, ou d'envoyer lui-même sa confession de foi. Ces mêmes ambassadeurs demandèrent pour Sapaudus, évêque d'Arles, la qualité de vicaire du Pape dans les Gaules, avec le pallium. Le pape Pélage satisfit aussitôt à la première demande de Rufin, touchant la lettre de saint Léon, et écrivit au roi Childebert en ces termes :

Au très-glorieux et très-excellent seigneur, notre fils le roi Childebert, Pélage évêque. Rufin, l'ambassadeur de Votre Excellence, nous a représenté qu'il s'est répandu des semences de scandale dans les provinces des Gaules par les discours de ceux qui publient qu'on a donné quelque atteinte à la foi catholique. Quoique, depuis la mort de l'impératrice Théodora, l'Église n'ait plus à craindre qu'on agite dans l'Orient des questions nuisibles à la foi, et qu'on y ait seulement traité de quelques articles où la foi n'est point intéressée, et qu'il serait trop long de vous expliquer dans une lettre, nous avons cru, suivant l'avis dudit seigneur Rufin, pour calmer votre inquiétude et celle des évêques des Gaules, devoir vous déclarer en peu de mots que nous anathématisons et jugeons indigne de la vie éternelle quiconque s'est écarté ou s'écartera dans la moindre chose, ne fût-ce que dans une syllabe, de la foi que le pape Léon, d'heureuse mémoire, a prachée dans ses lettres, et que le concile de Chalcédoine a suivie dans sa définition. Cela étant, que Votre Excellence et nos frères les évêques n'écoutent aucunement les fables de ceux qui aiment les scandales. Voici pourquoi. Votre père, le très-clémen empereur, a détruit toutes les hérésies qui, jusqu'à son règne, avaient à Constantinople leurs évêques et leurs églises, avec de grands revenus et

ant de l'ès mantité de qui sont d de grands e été à Consti nom, comr à présent e sans qu'on les nestorie concile de Nestorius e ont alarmé miers éléme ne comprei la foi cathol tions à Coi vivant de l'i l'Eglise nou pereur, il ne du pape Lé liques qu'on le sous-diac aidant, à n

<sup>11</sup> décembre Dès le 4 doute quand Lérins, le pa en lui faisant complimente le fit dans l'ir de Pélage, de ces louanges lettre du 16 s y trouvez, no vous nous do vant homme que celle qu toutefois que, rende tel qu 14 décembre vicariat apost

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbé, t. 5, col. 795.

<sup>1</sup> Col. 798, E

Liv. XLV. — Deim espect les canom papes ses prédéagapit inclusivenérables évêques te la chrétienté, conserve sains et

a Childebert, roi nelques reliques, assadeurs et lui le saint Paul, et mé Rufin, dit au l'on avait donné pu'il recevait en sa confession de paudus, évêque les, avec le palnande de Rufin, tildebert en ces

fils le roi Chilotre Excellence, e scandale dans publient qu'on depuis la mort dre qu'on agite u'on y ait seunt intéressée, et tre, nous avons otre inquiétude en peu de mots e éternelle quie, ne fût-ce que ise mémoire, a doine a suivie t nos frères les qui aiment les empereur, a vaient à Connds revenus et

quantité de vases précieux, qu'il a donnés aux catholiques. Ceux donc qui sont demeurés dans leurs erreurs s'unissent entre eux et font de grands efforts pour troubler et diviser l'Église. Tant que nous avons સંલે Constantinople, ils envoyaient ici, en Italie, des lettres sour netre nom, comme si nous avions dit qu'on avait altéré la foi catholique; présent encore ils font courir ici des lettres anonymes contre nous, sans qu'on en puisse connaître les auteurs. Ce sont principalement les nestoriers, qui prétendent n'être pas éloignés du sentiment du concile de Chalcédoine et du pape Léon, quoiqu'il ait condamné Nestorius en ce qu'il soutenait deux natures séparées. Ici même ils ont alarmé quelques évêques simples, qui ne savaient pas les premiers éléments de la foi, qui n'entendent pas l'état de la question et ne comprennent pas quel grand bien c'est de ne point s'écarter de a foi catholique. Ce qui nous a fait longtemps souffrir des persécutions à Constantinople, c'est, ce que nous avons marqué, que, du want de l'impératrice, tout ce que l'on agitait dans les affaires de l'Église nous était suspect. Car pour votre père, le très-clément empereur, il ne souffre pas qu'on donne aucune atteinte à la décision du pape Léon ni à la foi du concile de Chalcédoine. Quant aux reliques qu'ont demandées vos ambassadeurs, nous les envoyons par le sous-diacre Homobon, de notre Église, qui les portera, Dieu aidant, à notre frère et coévêque Sapaudus. Cette lettre est du II décembre 556 1.

Dès le 4 juillet, en écrivant dès lors au roi Childebert, sans doute quand il lui envoya les premières reliques par les moines de Lérins, le pape Pélage avait adressé à Sapaudus une lettre de civilité, en lui faisant sentir toutefois qu'il aurait dû le prévenir et l'envo**yer** complimenter au sujet de son exaltation sur le Saint-Siége. Sapaudus le fit dans l'intervalle, par une lettre pleine d'éloges de la personne de Pélage, dont il connaissait le mérite et l'érudition. Le Pape reçut ces louanges avec beaucoup de modestie, et lui répondit, dans une lettre du 16 septembre : Ne connaissant rien en nous de ce que vous ytrouvez, nous n'avons pu nous empêcher de rougir des éloges que vous nous donnez, et nous nous sommes rappeie ce qu'a dit un savant homme, que la louange qui est vraie est un éloge, mais <sup>que</sup> celle qui est fausse est une réprimande. Nous souhaitons <sup>loutefois</sup> que, par les prières des saints et par les vôtres, Dieu nous rende tel que vous nous dépeignez dans votre bienveillance. Le 14 décembre suivant, Pélage lui écrivit, touchant le pallium et le <sup>vicariat</sup> apostolique dont le roi avait fait pour lui la demande, qu'il

<sup>1</sup> Col. 798, Epist. 10.

était disposé à le lui accorder; mais qu'il convenait que, suivant la coutume de ses prédécesseurs, il écrivit lui-même et envoyât quelques personnes de son clergé pour demander ces grâces en son nom. Il lui recommandait en même temps le sous-diacre Homobon, qui portait les reliques des saints apôtres, et il priait Sapaudus de dire as patrice Placide, son père, d'envoyer à Rome ce qu'il pourrait ramasser des revenus de l'Église romaine dans les Gaules, parce que les terres d'Italie étaient tellement désolées, qu'on ne pouvait rien recueillir. Le Pape demande qu'on emploie l'argent à acheter de tuniques blanches, des cuculles, des saies et d'autres habits à l'usage des pauvres, et qu'on les envoie par le premier navire à Rome, où le pillage de la ville par Totila avait réduit les personnes les plus aisées à une extrême indigence 1.

Sapaudus envoya aussitôt à Rome un diacre et un sous-diacre ave des lettres de sa part, et de nouvelles lettres de Childebert pour de mander le pallium. Le Pape le lui accorda par une lettre du 3 % vrier 557, et le déclara vicaire du Saint-Siège dans les Gaules, ave les mêmes prérogatives que ses prédécesseurs. Il ne paraît pas que Pélage, pour accorder cette grâce, ait demandé le consentement de Justinien, comme le pape Vigile avait cru devoir faire. Il écrivit a même temps à Childebert une lettre où il lui recommande de faire respecter, dans la personne de Sapaudus, la qualité de vicaire de Saint-Siége, qu'il avait accordée à sa recommandation. Il y ajout une confession de foi très-ample, où il explique les mystères de la Trinité et de l'Incarnation, par rapport aux dernières hérésies, eth doctrine de la résurrection des morts, apparemment à cause des ongénistes. Le roi ne lui avait demandé par l'ambassadeur Rufin que l'une de ces deux choses : une adhésion par écrit aux lettres de saint Léon, ou bien une confession de foi proprement dite. Le Pape lei envoya successivement l'une et l'autre. Peu de temps après, savor le 13 avril de la même année 557, il écrivit par occasion à Sepaudus pour savoir si le roi et les évêques des Gaules étaient contents de sa profession de foi. Il lui recommande en même temps, ainsi qu'à son père le patrice Placide, les Romains que le malheu des guerres avait obligés de se réfugier en Provence, et il les pris d'envoyer au plus tôt, pour les pauvres, les habits qu'il les avait chargés d'acheter des revenus de l'Église de Rome. Car, dit-il, le pauvreté et la nudité sont telles dans cette ville, que nous ne pouvons regarder des personnes d'une naissance honnête sans avoir le cœur navré de douleur 2.

Dans sa deux fois. l'avait ado Théodeber où ce roi fr Théodeber grie actuell pour lui de nait celui d mourut au qui n'avait a Justinien. donna le m stantinople. héritiers de roi de Paris. malade et sa succéder ap quatre fils vi pas la peine puisque son

1 874 de l'è

l'Auvergne 3.
Childebert
charitable, q
accompagné
Visigoths. Il e
le siége devar
forces pour re
de leur évêque
se revêtirent comurailles, la
patron de la
épars, comme

Clotaire et à

Clotaire joig

d'Austrasie.

Avec le roya

sa femme V

proches, il la

pour ministr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 8, 9, 11. — <sup>2</sup> Ibid., 12-16.

<sup>1</sup> Duchesne, t.

it que, suivant la et envoyât quel. Aces en son nom. e Homobon, qui baudus de dire au il pourrait ramases, parce que les ne pouvait rien et à acheter des shabits à l'usage navire à Rome, ersonnes les plus

today a plan sous-diacre avec ildebert pour de ne lettre du 3 164 les Gaules, avec ne paraît pas que consentement de aire. Il écrivit es mmande de faire té de vicaire de ation. Il y ajout s mystères de la es hérésies, eth à cause des oni deur Rufin que x lettres de saint lite. Le Pape lui ps après, savoir coccasion à Saules étaient conn-même temps, que le malheur ce, et il les pri

s qu'il les avait e. Car, dit-il, la

ue nous ne pou

ête sans avoir le

Dans sa première lettre au roi Childebert; le Pape lui dit jusqu'à deux fois, en parlant de Justinien, votre père. C'est que Justinien l'avait adopté pour son fils. Il avait déjà fait le même honneur à Théodebert, roi d'Austrasie, comme nous le voyons par deux lettres où ceroi franc l'appelle son père 1. Cette adoption n'empêcha point Théodebert, dont le royaume s'étendait jusqu'en Pannonie, la Hon⊷ gie actuelle, de préparer une formidable expédition contre Justinien pour lui demander raison de ce que, dans ses titres fastueux, il prenait celui de francique; comme s'il avait vaincu les Francs; mais il mourut au milieu de ces préparatifs, l'an 548. Son fils Théodebalde, qui n'avait que treize ans, lui succéda ; il envoya des ambassadeurs à Justinien, qui conclurent la paix ; ce fut à eux que le clergé d'Italie donna le mêmoire sur les maux que souffrait le pape Vigile à Consantinople. Théodebalde mourut de langueur en 555, et laissa pour béritiers de son vaste royaume ses deux grands-oncles, Childeberty mi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons. Mais Childebert était vieux, malade et sans enfants mâles qui, d'après la loi du pays, pussent lui succéder après sa mort, tandis que Clotaire, encore robuste, avait quatre fils vigoureux et braves. Ce dernier pensa donc qu'il ne valait pas la peine que Childebert prit sa part de l'héritage de Théodebaldey puisque son propre royaume devait, dans peu de temps, passer à lui Cotaire et à ses fils 9. Childebert lui céda volontairement ses droits: Clotaire joignit donc à son royaume de Soissons le vaste royaume d'Austrasie, qui s'étendait depuis l'Auvergne jusqu'en Pannonieu Avec le royaume de son petit-neveu Théodebalde, Clotaire prit aussisa femme Valdetrade; mais les évêques lui en ayant fait des reproches, il la quitta et la fit épouser au due Garivalde; qu'il donna pour ministre à Chramne, son fils aîné, en l'envoyant gouverner the of the contraction in deservir, by a plusion a cat suggested

Childebert était sincèrement pieux: ce qui le rendait humain et charitable, quelquefois même au milieu des guerres. L'an 542, accompagné de Clotaire, il porta la guerre en Espagne contre les Visigoths. Il entra sans résistance dans ces provinces et alla mettre le siège devant Sarragosse. Les habitants, ne comptant pas sur leurs forces pour résister à l'armée franque, s'appliquèrent, par le conseil de leur évêque, à attirer sur eux le secours du ciel. Ils jeûnèrent, se revêtirent du cilice, et firent porter en procession, autour de leurs murailles, la tunique de saint Vincent diacre, célèbre martyr et patron de la ville. Les femmes, en habits de deuil et les cheveux épars, comme si elles avaient assisté aux funérailles de leurs maris,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duchesne, <sup>2</sup>, 1, p. 862. — <sup>2</sup> Agath., l. 2. — <sup>3</sup> Greg. Tur., l. 4, c. 9.

suivaient la procession en se frappant la poitrine. Les assiégeants, qui de loin ne distinguaient point assez ce qui se passait sur les murailles de la ville, se persuadèrent d'abord qu'on faisait des maléfices contre eux. Ils surprirent un des habitants et lui demandèrent ce que l'on faisait. On porte la tunique de saint Vincent, dit-il, et avec elle on implore la miséricorde du Seigneur. A cette nouvelle, les assiégeants furent saisis de crainte. Childebert demanda l'évêque, qui vint avec de riches présents. Mais le roi le pria de lui donner des reliques du saint martyr; et l'évêque lui donna l'étole, gardant la tunique. Ainsi les Francs levèrent le siége; et Childebert, étant de retour à Paris, fit bâtir une église de Saint-Vincent, où il mit son étole, avec quantité de vases précieux, de calices, de croix, de couvertures d'Évangiles qu'il avait apportés de son expédition, entre autres une croix d'or, ornée de pierreries, à cause de laquelle il sit bâtir cette église en forme de croix 1.

L'an 541, trentième du règne de Childebert, s'était tenu le quatrième concile d'Orléans. On y fit trente-huit canons. Le premier ordonne que la Pâque sera célébrée suivant la table de Victorius; que l'évêque l'annoncera tous les ans au peuple le jour de l'Épiphanie; et que, s'il y trouve quelque difficulté, les métropolitains consulteront le Siège apostolique. Tous les évêques feront observer le carême également, sans le commencer plus tôt ni ôter le jeane du samedi. L'évêque sera ordonné dans l'église qu'il doit gouverner, du moins en présence du métropolitain et dans la province. Les seigneurs ne mettront dans les oratoires de leurs terres que des clercs approuvés par l'évêque, et ne les empêcheront point de rendre le service qu'ils doivent à l'Église. Celui qui voudra avoir une paroisse dans sa terre doit premièrement lui donner un revenu sulfisant et des clercs pour la desservir. Il y a plusieurs canons dansœ concile pour défendre aux laïques d'ôter les biens donnés à l'Église, et aux ecclésiastiques de les aliéner : ce qui montre que ces abus devenaient fréquents. On révoquera les aliénations faites par l'évêque contre les canons; toutefois, les serfs de l'Église qu'il aurait affranchis conserveront leur liberté. Les serfs des églises ou des évêques ne doivent point piller ni faire de captifs, puisque leurs maîtres ont accoutumé de les racheter. Les asiles seront conservés, mais ils ne doivent point servir de prétexte aux serfs pour contracter des mariages illégitimes. Il est défendu aux juges d'imposer aux clercs des charges publiques, particulièrement des tutelles, aux évêques, aux prêtres et aux diacres. Les juges séculiers ne doivent

point conna exercer auch l'évêque ou par leur sup Si des évêque collègues les des arbitres en demeure les restes d'i de jurer par à couvert de pénitence 1.

Léonce de huit évêques politains Asp souscrivirent souscrivit au lin, qui assist Pelade. Les p Toulon, Ruri de Rodez, sa zès, saint Inn de Nantes, sa deux derniers

On ne conv tut le premier église.L'un e leurs vertus. Le second l'e les anciens m grands et des sance dont il libéral, donné linguait. Il ép ses aïeux sain par sa bravou Mais dès lors, noblesse et le ques. Léonce glise et le sec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., l. 3, c. 29.

<sup>1</sup> Labbo, t. 5, p

Les assiégeants, sait sur les muait des maléfices au défice de le velle, les assiéa l'évêque, qui lui donner des ole, gardant la ebert, étant de couc pédition, entre de laquelle il fit

iv. XLV. - De 516

it tenu le quaas. Le premier le de Victorius: jour de l'Épimétropolitains feront observer i ôter le jeûne il doit gouverla province. Les terres que des point de renoudra avoir une un revenu sufcanons dans ce nnés à l'Église, e que ces abus faites par l'édise qu'il aurait églises ou des , puisque leurs ront conservés, pour contracter d'imposer aux itelles, aux évê ers ne doivent

point connaître les causes des clercs, même contre les laïques, ni exercer aucun acte de juridiction sur eux sans la permission de l'évêque ou du supérieur. Mais les clercs, de leur côté, étant cités par leur supérieur ecclésiastique, ne doivent user d'aucune chicane. Si des évêques ont un différend pour quelque intérêt temporel, leurs collègues les avertiront par lettres de s'accommoder ou de choisir des arbitres; que si le différend dure plus d'un an, celui qui sera en demeure sera privé de la communion de ses collègues. On défend les restes d'idolâtrie, comme de manger des viandes immolées ou de jurer par la tête de certains animaux. Le meurtrier qui s'est mis à couvert de la vengeance publique ne doit pas moins être mis en pénitence 4.

Léonce de Bordeaux présida ce concile, où se trouvèrent trentehuit évêques présents et les députés de douze absents. Les métropolitains Aspais d'Eauze, Flavius de Rouen et Injuriosus de Tours
souscrivirent les premiers après Léonce. Saint Gallican d'Embrun
souscrivit au rang des simples évêques. Il était successeur de Catulin, qui assista au concile d'Épaone, et il fut prédécesseur de saint
Pelade. Les plus célèbres des autres évêques sont : saint Cyprien de
Toulon, Rurice de Limoges, saint Gal d'Auvergne, saint Dalmace
de Rodez, saint Agricole de Châlon-sur-Saône, saint Firmin d'Uzès, saint Innocent du Mans, saint Éleuthère d'Auxerre, Eumérius
de Nantes, saint Arcade de Bourges et saint Lo de Coutances. Ces
deux derniers n'y assistèrent que par députés.

Onne convient pas si Léonce de Bordeaux, qui présida au concile, ut le premier ou le second évêque de ce nom qui gouverna cette église. L'un et l'autre illustrèrent l'épiscopat par leurs talents et leurs vertus. Le premier est honoré comme saint le 21 d'août. le second l'est, dans son église, le 15 de novembre ; et quoique es anciens martyrologes n'en fassent pas mention, il fut un des plus grands et des plus pieux évêques de son temps. Une illustre naissance dont il ne se glorifiait pas, et de grands biens dont il était ibéral, donnèrent un nouvel éclat au mérite personnel qui le disinguait. Il épousa dans sa jeunesse Placidine, qui comptait parmi ses aïeux saint Sidoine et l'empereur Avitus, et il acquit de la gloire par sa bravoure dans les guerres contre les Visigoths d'Espagne. <sup>lais</sup> dès lors, ce qu'il y avait de plus distingué dans le siècle par la loblesse et le mérite se croyait honoré par les dignités ecclésiasti-<sup>ques.</sup> Léonce fut élu évêque de Bordeaux, le treizième de cette glise et le second du nom. Il ne regarda plus Placidine, son épouse,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 380.

Saint Firmin d'Uzès n'était pas moins distingué par sa piété et sa noblesse. On le dispensa, en considération de son mérite, des règles ordinaires; et après la mort de son oncle Rorice, évêque d'Uzès, qui l'avait élevé, il fut placé sur ce siége âgé seulement de vingt-deux ans; mais la prudence et la sainteté furent un heurem supplément au défaut des années. La réputation de Firmin ne su pas renfermée dans la Gaule; la renommée publia ses talents au delà des Alpes, et le poète Arator, qui était si célèbre en Italie, en sit un bel éloge. Il dit que parmi un grand nombre de bons évêque qui faisaient la gloire de l'Églice gallicane, Firmin se distinguait par son éloquence, et que l'éclat de son mérite se répandait au loin hou de sa patrie.

Arator avait été capitaine des gardes et intendant des domaines de l'empereur ; mais, ayant renoncé au monde, il avait embrasse l'état ecclésiastique, et était sous-diacre de l'Église romaine, lorsqu'en 544, le 6 d'avril, il présenta au pape Vigile son poëme de Actes des apôtres en deux livres, dans le sanctuaire de l'église de Vatican, en présence de la plus grande partie du clergé de Rome Le Pape, en ayant fait lire une partie sur-le-champ, le donna at primicie des notaires pour le mettre dans les archives de l'église Mais tout ce qu'il y avait à Rome de gens de lettres prièrent le Pape de le faire réciter publiquement. Il ordonna qu'on le fit dans l'églis de Saint-Pierre-aux-Liens, et il s'y trouva une grande assemble d'ecclésiastiques et de larques, de noblesse et de peuple. Arator recita lui-même son ouvrage en quatre jours différents, parce que le auditeurs y prenaient tant de plaisir, qu'ils l'obligeaient à répéter souvent les mêmes endroits; en sorte que chaque fois il ne put lin que la moitié d'un livre. Plus tard il en envoya un exemplaire das les Gaules, au patrice Parthénius, avec une épître en vers, où il sal l'éloge de saint Firmin 2.

Saint Innréputation de sement d'avant protecteur de Benoît envoir monastère d'abord exesiècle, était et sa charité

à 574 de l'ère

L'an 549, tobre; il se cile. Il devai plusieurs cr trouvée calo avait porté C sa femme, 1 pour loge. le tèrent que tions cet éta pour le main que l'évêque leur église être donnés a glements qu' sur la maison ministrateurs meurtriers de usurperaient-Parmi les a damne égale condamnées p cause de la · défenseurs se cipline: Pend donner des cle de l'église va permis à pers

e clergé et le

agrément du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fortunat, l. 1, carm. 15; l. 4, carm. 9, 10. — <sup>2</sup> Bibl. PP., t. 10. Galland, t. 12

qui aura été :

Liv. XLV. — Detainde piété, et qui de se sépara pas cres, où elle voul'épiscopat pour arichir l'Église de es a femme, ses nombre d'églises, lleurs. Le poète des deux Léonce

é par sa piété et son mérite, des rice, évêque d'U-gé seulement de rent un heureur e Firmin ne fut a ses talents au bre en Italie, et de bons évêques de distinguait par adaît au loin hon

nt des domaines il avait embrassé romaine, lorsson poëme der e de l'église du clergé de Rome py le donna at hives de l'église prièrent le Pape e fit dans l'église rande assemblée euple. Arator rets, parce que la ceaient à répéter ois il ne put lin exemplaire dans en vers, où il fait

t. 10. Galland, t. 12

Saint Innocent du Mans, successeur de saint Principe, soutint la réputation de son église, qui était en possession depuis son établissement d'avoir de saints évêques. Il se montra surtout le père et le protecteur des moines. On croit que ce fut à sa prière que saint Benoît envoya dans les Gaules son disciple saint Maur, qui fonda le monastère de Glanfeuil, en Anjou. Eumérius de Nantes, qui avait d'abord exercé avec une grande intégrité l'office de juge dans le sècle, était aussi un prélat distingué par sa naissance, son éloquence et sa charité envers les pauvres 4.

L'an 549, trente-huitième du règne de Childebert, au mois d'octobre;"il se tint dans la même ville d'Orléans un cinquième concie. Il devait juger l'évêque de cette église, nommé Marc, accusé de plusieurs crimes, et provisoirement exilé: L'accusation ayant été trouvée calomnieuse, il fut rétabli dans son siége. Une autre cause avait porté Childebert à convoquer cette assemblée. De concert avec sa femme, la reine Ultrogothe; il avait fondé un hôpital a Lyon pour loges les étrangers et soigner les pauvres malades. Ils souhaiirent que les évêques du concile autorisassent de leurs souscriptions cet établissement, et les règlements qui avaient été dressés pour le maintenir. Le concile le fit, et ordonna par un canon exprès que l'évêque de Lyon et ses successeurs ne pourraient rien attribuer a leur∙église des∝biens qui ∵avaient été donnés ou qui «pourraient tre donnés dans la suite à cet hôpital, ni rien changer dans les règlements qu'on y avait établis : qu'ils auraiont seulement inspection sur la maison, pour qu'il y oût toujours des supérieurs et des adninistrateurs soigneux et craignant Dieus Orrexcommunie comme neurtriers des pauvres ceux qui contreviennent a ce canon, ou qui usurperaient-les biens de cet hôpital.

Parmi les autres vingt-trois canons de ce concile, le premier condamne également les erreurs d'Entychès et de Nestorius, comme
contamnées par le Siége apostolique. Ce qui fut ordonné sans doute à
cause de la dispute des trois chapitres, dont les accusateurs et les
défenseurs se reprochaient mutuellément ces hérésies. Pour la disipline: Pendant la vidance du siége, aucun évêque ne pourra ordonner des cleros, ni consacrer des autels, ou rien prendre des biens
de l'église vacante, sous peine d'interdiction pour un an. Il n'est
permis à personne d'acheter l'épiscopat; mais celui qui a été élu par
e clergé et le peuple, suivent les anciens canons, sera ordonné, avec
l'agrément du roi, par le métropolitain et les comprovinciaux! Celui
qui aura été ordonné pour de l'argent sera déposé. On n'ordon-

Hist. de l'Église gallic., 1. 6.

nera aucun évêque pour une ville malgré les clercs et les citoyens, et on n'emploiera pas l'autorité des personnes puissantes pour extorquer leur consentement, sous peine de déposition contre ceux qui auront obtenu l'épiscopat par ces voies. Ces canons font voir que la liberté des élections diminuait depuis la domination des Barbara; les évêques tâchent de la rétablir le mieux qu'ils peuvent.

Les causes des évêques devaient être jugées ainsi: Si quelqu'una quelque affaire contre l'évêque ou contre les agents de l'Église, il s'adressera d'abord à l'évêque, afin que le différend soit terminé à l'amiable. Si cette démarche ne réussit pas, il aura recours au metropolitain, qui en écrira à l'évêque, pour faire terminer la cause par arbitrage. Si l'évêque ne veut pas entendre à un accommodement, et que le métropolitain soit obligé de lui écrire une seconde fois, il demeurera privé de la communion du métropolitain jusqu'à ce qu'il soit venu lui rendre compte de l'affaire. Mais s'il est évident que c'est une affaire injuste qu'on suscite à l'évêque, celui qui la lui aura suscitée sera excommunié un an. Si le métropolitain interpellé deur fois par un évêque diffère de lui rendre justice, l'évêque se pouvoira au concile prochain.

L'évêque qui ordonnera sciemment un esclave ou un affranchi sans la permission de son maître, sera six mois suspendu de la célé bration des saints mystères, et le nouveau clerc demeurera sous la puissance de son maître, qui n'en exigera que des services honnétes. Si le maître en exige des services qui puissent déshonorer l'ordre sacré, l'évêque qui l'a ordonné donnera, selon les anciens canons, deux esclaves à sa place. Défense de remettre en servitude les esclaves qui ont été affranchis dans l'Église, à moins qu'ils ne se soient rendus indignes de ce bienfait par les fautes marquées dans la loi: les églises doivent y tenir la main. Tous les dimanches, l'archidiacre ou le prévôt de l'église visitera les détenus en prison, afin de soulage leurs misères. L'évêque nommera une personne fidèle et soigneux qui pourvoira à leur nourriture et à leurs autres besoins aux dépens de l'église. Les évêques auront un soin particulier des lépreux de leur diocèse 1. On voit ici que les biens de l'Église étaient les biens de tous les malheureux, et l'on en doit d'autant moins s'étonner de la libéralité des peuples à l'enrichir.

Ces canons furent arrêtés et souscrits par cinquante évêques presents, et par les députés de vingt et un absents. Sept métropolitains souscrivirent les premiers : saint acerdos de Lyon, qui préside, saint Aurélien d'Arles, saint Hésycatus de Vienne, saint Nicet de

Trèves, sa Sens, succ les souscri pinus de li bien que sa plus célèbr Agricole de d'Auxerre, Langres, sa Arège de li saint Aubin trois dernie

Saint Ag

il se rendit

nence, son

\$ 574 de l'ès

excepté la t ginaire du to pour entrer cinq ans. Pe vertus religi plir le siége soulager les visiter les m rendit la vue yeux. Fortun circonstance évêque contr vailla dans p

parents étais son père, il du voisinage pût les appre les lui écrivit procura des t ensemble et un monastère leçons des pe exercices de Avit dans les

Saint Lubi

<sup>14</sup> Labbe, t. 5, col., 390 et 1849.

<sup>1</sup> Acta SS., 1

ix.

ELIV. XLV. — Design is et les citoyens, issantes pour exon contre ceux qui les font voir que la con des Barbarca; peuvent.

i: Si quelqu'una ents de l'Église, il nd soit terminé à ra recours au méniner la cause par accommodement, e seconde fois, il est évident que lui qui la lui auan interpellé deur évêque se pour-

ou un affranchi pendu de la céléemeurera sous la ervices honnêtes. shonorer l'ordre anciens canons, rvitude les esclau'ils ne se soient uées dans la loi: hes, l'archidiacre , afin de soulager èle et soigneuse, soins aux dépens des lépreux de étaient les biens ns s'étonner de la

nte évêques préot métropolitains on, qui présida, , saint Nicet de Trèves, saint Désidérat de Bourges, 'Aspais d'Eauze, et Constitut de Sens, successeur de saint Léon. On y voit aussi, mais hors de rang, les souscriptions d'Urbique de Besançon, d'Avole d'Aix et de Mappinus de Reims, qui n'assista au concile que par un député, aussi bien que saint Léonce de Bordeaux, et saint Gallican d'Embrun. Les plus célèbres des autres évêques sont : Saint Firmin d'Uzès, saint Agricole de Châlon-sur-Saône, saint Gal d'Auvergne, saint Éleuthère d'Auxerre, Désidérat de Verdun, Alodius de Toul, saint Tétric de Langres, saint Nectaire d'Autun, saint Domitien de Tongres, saint Arège de Nevers, saint Lo de Coutances, saint Lubin de Chartres, saint Aubin d'Angers, saint Genebaud, premier évêque de Laon. Ces trois derniers n'assistèrent au concile que par députés.

Saint Agricole de Châlon était issu d'une famille de sénateurs : il se rendit recommandable par sa prudence, sa politesse, son abstinence, son rare génie et son éloquence. Tout était grand en lui, excepté la taille qui était fort petite. Saint Aubin d'Angers était originaire du territoire de Vannes. Il quitta ses parents des sa jeunesse, pour entrer dans un monastère, dont il fut élu abbé à l'âge de trentecinq ans. Pendant vingt-cinq qu'il le gouverna, il y fit fleurir toutes les vertus religieuses. Mais il en fut tiré malgré son humilité, pour remplir le siége d'Angers. Dans cette nouvelle dignité, il s'appliqua à soulager les pauvres par ses aumônes, à défendre ses concitoyens, à visiter les malades et à racheter les captifs. Il ressuscita un mort et rendit la vue à trois aveugles, en faisant le signe de la croix sur leurs yeux. Fortunat, qui vivait dans le temps et dans le pays, raconte les circonstances de ces miracles. Il exalte surtout le zèle de ce saint évêque contre les mariages incestueux, et il nous apprend qu'il travailla dans plusieurs conciles à corriger cet abus 1.

Saint Lubin ou Léobin de Chartres était originaire de Poitiers : ses parents étaient laboureurs. Jeune encore et gardant les bœufs de son père, il avait une telle envie de s'instruire, qu'il pria un moine du voisinage qui vint à passer, de lui écrire les lettres, pour qu'il pût les apprendre. Comme il n'avait ni livres ni tablettes, le moine les lui écrivit sur sa ceinture. Son père, en ayant eu connaissance, lui procura des tablettes à écrire, et, dès ce moment, il s'appliquait tout ensemble et à la lecture et à l'agriculture. Ensuite il fut reçu dans un monastère, où il passa huit ans. Il en sortit pour aller prendre les leçons des personnes les plus consommées dans la vertu et dans les exercices de la vie monastique. A ce dessein, il alla visiter saint Avit dans les solitudes de Perche, saint Hilaire, évêque de Mende,

<sup>1</sup> Acta SS., 1 mart. Vita Albini.

et saint Loup, depuis évêque de Lyon, et alors abbé de l'Île-Barde. Il passa cinq ans dans ce monastère, et il y fut mis à une rude question par les Francs, qui faisaient alors la guerre aux Bourguignons. et qui voulaient lui faire déclarer où était l'argent du monastère. Il revint ensuite auprès de saint Avit, qui lui donna la charge de cellérier. Comme cette fonction l'occupait tout le jour, il employait la nuit à l'étude. Après la mort du saint abbé, il mena la vie érémitique. Éthérius, évêque de Chartres, le promut à la prêtrise, sur la réputation de ses vertus et de ses miracles ; et l'ayant établi abbé du monastère de Brou, il lui ordonna, pour s'instruire plus parfaitement, d'aller consulter saint Césaire d'Arles, qui vivait encore. Lubin fit ce voyage avec saint Aubin d'Angers. Césaire leur en ayant demandé le sujet, saint Aubin lui répondit que, pour lui-même, il n'était venu de si loin que pour avoir la consolation de le voir et prendre ses avis sur quelques points de discipline; mais que Lubin avait résolu de quitter le monastère dont il était abbé, pour se faire le dernier de tous à Lérins. Saint Césaire ayant blâmé ce dessein, Lubin retourna prendre le gouvernement de son monastère. Il ne pensait qu'à s'y faire oublier, et qu'à cacher ses vertus dans la retraite, lorsque. Éthérius de Chartres étant mort, le roi Childebert rendit un décret pour le faire élire. Le clergé et le peuple de Chartres y consentirent avec joie; et malgré la résistance de Lubin et la jalousie de quelques évêques, il fut ordonné pontife de cette église, on ne sait précisément en quelle année discoult set . He :

Saffarac, évêque de Paris, qui assista au cinquième concile d'Orléans, avec saint Agricole, saint Aubin et saint Lubin, ne leur ressemblait guère. Quelque temps après, il fut accusé de quelques crimes considérables; et après les informations juridiques, il les confessa devant les évêques Médovée de Meaux, Lubin de Chartres, Aridius de Nevers, et d'autres membres du clergé. Il fut en conséquence renfermé dans un monastère. Mais pour le déposer canoniquement, Childebert convoqua vers l'an 553 un concile de vingtsept évêques à Paris, où présida Sapaudus d'Arles. On y examina les procédures faites contre Saffarac; et les commissaires devant lesquels il avait fait l'aveu de ses crimes en rendirent compte au concile. qui les jugea capitaux et suffisamment prouvés. On trouva que les trois évêques avaient bien fait de mettre Saffarac dans un monastère. On chargea le métropolitain, qui était Constitut de Sens, de le déposer suivant les canons. Ce qui fut exécuté 2. A sa place, on ordonna évêque de Paris, Eusèbe, le même qui ordonna prêtre

1 574 de l'è saint Clou Eusèbe Paris, un C'était sain était issu d père se noi de naître. S le faire péri dans son er danger sem héritage, ré à sa domest cole avec s même temp e verre de n'en mouru Germain, prêtre de ses de la vertu. évêque d'Au Enfin saint N agesse et sa Son abstinen nais sa vertu In jour, il d nonastère. I nirent à mur mèrement. S orte du moi

ame envoyai
oiture de pr
rophétie et
héodebert d'
rédit à ce pri
t le roi mour
Germain se
lable, lorsqu'
ouvelle digni
es uns et les
mat, évêque
ui a écrit la v

e sa charité. (

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 14 mart. - <sup>2</sup> Labbe, t. 5, p. 811.

iv. XLV. - De 536 de l'Ile-Barde. une rude ques-Bourguignons, u monastère. Il charge de celil employait la a la vie érémiprêtrise, sur la t établi abbé du e plus parfaitet encore. Lubinayant demandé nême, il n'était voir et prendre Lubin avait rése faire le derdessein, Lubin e. Il ne pensait etraite, lorsque. rendit un déartres y consenla jalousie de

ne concile d'Orn, ne leur ressé de quelques ridiques, il les in de Chartres, fut en conséléposer canonincile de vingt-On y examina nissaires devant ent compte au vés. On trouva affarac dans un nstitut de Sens, 2. A sa place, ordonna prêtre

glise, on ne sait

saint Cloud ou Clodoalde, petit-fils de Clovis, ainsi qu'il a été dit. Eusèbe étant mort après quelque temps, on élut pour évêque de Paris, un homme semblable aux apôtres en vertus et en miracles. Cétait saint Germain, alors abbé de Saint-Symphorien d'Autun. Il était issu d'une honnête famille du territoire d'Autun même. Son père se nommait Éleuthère, sa mère Eusébie. Il faillit mourir avant de naître. Sa mère, honteuse d'avoir sitôt un autre enfant, chercha à efaire périr dans son sein : Dieu ne permit pas qu'elle réussit. Élevé dans son enfance à Avalon, chez une de ses parentes, il courut un danger semblable. Cette méchante femme, pour s'emparer de son héritage, résolut de lui donner du poison. En ayant préparé, elle dit àsa domestique de le donner à Germain, lorsqu'il reviendrait de l'école avec son fils, nommé Stratidius, à qui elle devait donner en nême temps un verre de vin. Mais la domestique se méprit, donna everre de vin à Germain, et le verre de poison à Stratidius, qui ien mourut pas, mais en contracta une longue maladie.

Germain, échappé de ces périls, se retira à Lazi, chez un saint rêtre de ses parents, qui versa dans son âme les premières semences iela vertu. Il y avait demeuré quinze ans, lorsque saint Agrippin, reque d'Autun, l'ordonna diacre, et ensuite prêtre trois ans après infin saint Nectaire , évêque de la même ville, par estime pour sa agesse et sa piété , le fit abbé du monastère de Saint-Symphorien. on abstinence était grande : il passait souvent les nuits en prières ; nais sa vertu principale était la compassion pour les malheureux. in jour, il donna aux pauvres tout ce qu'il y avait de pain dans le mastère. Les moines, n'en trouvant plus pour eux-mêmes, se <sup>prent</sup> à murmurer contre lui. Il s'enferma dans sa cellule, et pleura mèrement. Sa prière n'était point achevée, quand on vit arriver à la orte du monastère deux chevaux chargés de pains, qu'une pieuse ame envoyait en aumône, et qu'elle fit suivre le lendemain d'une oiture de provisions. Dieu lui communiqua des lors les dons de rophétie et de miracles. A Châlon, où il était allé trouver le roi héodebert d'Austrasie, en faveur des villages de l'église d'Autun, il rédit à ce prince qu'il mourrait dans peu et lui en marqua le jour. t le roi mourut peu après, en s'en retournant à Reims.

Germain se rendait auprès du roi Childebert pour une cause semlable, lorsqu'il fut élu évêque de Paris , vers l'an 555. Dans cette ouvelle dignité, ses miracles augmentèrent ainsi que ses vertus. es uns et les autres sont attestés par un auteur contemporain, For-<sup>mat</sup>, évêque de Poitiers , témoin oculaire d'un grand nombre , et ui a écrit la vie du saint en vers et en prose. Voici comme il parle e sa charité. Quand même les voix de tout le peuple se réuniraient

en une seule, on ne saurait dire combien il était prodigue en aumônes: bien des fois, se contentant d'une tunique, il couvrait du reste de ses vêtements quelque pauvre nu, de manière que, tandis que l'indigent avait chaud, le bienfaiteur avait froid. Nul ne peut dénombrer en combien de lieux ni en quelle quantité il a racheté des captifs. Les nations voisines, les Espagnols, les Scots, les Bretons, les Gascons. les Saxons, les Bourguignons, peuvent attester de quelle sorte on recourait de toutes parts au nom du bienheureux pour être délimé du joug de l'esclavage. Lorsqu'il ne lui restait plus rien, il demeurait assis, triste et inquiet, d'un visage plus grave et d'une conversation plus sévère. Si par hasard quelqu'un l'invitait alors à un repas, il excitait ses convives ou ses propres serviteurs à se concerter de manière à délivrer un captif, et l'âme de l'évêque sortait un peu de son abatte ment. Que si le Seigneur envoyait de quelque façon, entre les mains du saint, quelque chose à dépenser, aussitôt, cherchant dans son esprit, il avait coutume de dire: Rendons grâces à la clémence divine. car il nous arrive de quoi effectuer des rachats; et sur-le-champ, sans hésiter, l'effet suivait les paroles. Lors donc qu'il avait ainsi recu quelque chose, les rides de son front se dissipaient, son visage était plus serein, il marchait d'un pas plus léger, ses discours étaient plus abondants et plus gais; si bien qu'on eût cru qu'en rachetant les autres, cet homme se délivrait lui-même du joug de l'esclavage.

Le saint évêque, revenant de Saint-Symphorien par Avalon, trouve en ce dernier lieu un grand nombre d'individus en prison. Invité à dîner par le comte Nicaise, l'homme de Dieu lui parla d'abord de la miséricorde, l'exhortant à leur remettre une partie de la faute, et à recevoir des cautions pour le payement du reste. Le comte s'y refusa obstinément: Avant la fin du repas, le saint se leva de table, alla se prosterner sur la prison qui était sous terre, y pria longtemps avec larmes, pour obtenir de Dieu ce que lui avait refusé le juge temporel, et exhorta les détenus à prendre confiance. Peu après son départ, les chaînes se rompent, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, la prison estéclairée, les prisonniers en sortent et entrent avec le saint pontife à Paris. Pour achever la bonne œuvre, il leur obtint du roi la remise de ce qu'ils devaient au fisc. Le comte Nicaise ayant fait lumême une chute mortelle, en fut guéri par le saint, et lui donna aus sitôt en présent son baudrier et son épée, qu'il racheta ensuite.

Le roi Childebert secondait dignement la charité de l'évêque. Il lui envoya un jour six mille pièces d'or pour les pauvres. Après et avoir distribué trois mille, Germain vint au palais. Interrogé par le roi s'il avait encore quelque chose, il répondit qu'il en avait encore la moitié, parce qu'il n'avait pas trouvé assez de pauvres. Seigneu.

lui dit le querons pet d'arger l'évêque

Childel que Gern prince éta miraculeu l'église de dans l'acte tique. No vraiment a tandis que vie; et il 1 des églises donné luigereuseme le territoire vain tous le efficace que m'imposa l santé, que pourquoi, e moyen, po éternel, nou Germain est tenances, si

au confluen
A la mér
entier, com
de la piété des pauvres
dait de nou
vignes, bâtin
pas riches, l
vaisselle d'a
terres et les
pour nourris
Sans dout

1 Acta SS., 2 Tur., l. 6, c. 20 Liv. XLV. - De 536 gue en aumônes: it du reste de ses lis que l'indigent it dénombrer en é des captifs. Les ns , les Gascons. e quelle sorte on pour être délivré rien, il demeurait une conversation un repas, il excierter de manière à eu de son abatte-, entre les mains nant dans son esclémence divine, ir-le-champ, sans l avait ainsi recu , son visage était cours étaient plus

ar Avalon, trouva n prison. Invité à ui parla d'abord partie de la faute, ste. Le comte s'y se leva de table, y pria longtemps ait refusé le juge ce. Peu après son nt d'elles-mêmes, trent avec le saint ir obtint du roil ise ayant fait luiet lui donna aus eta ensuite.

rachetant les au-

l'esclavage.

é de l'évêque. auvres. Après el Interrogé par la il en avait encon uvres. Seigneut,

lui dit le roi, donnez le reste : par la faveur du Christ, nous ne manquerons pas de quoi donner. Et aussitôt il fit rompre sa vaisselle d'or et d'argent, et la donna au pontife. Il y avait comme une lutte entre l'évêque et le prince, c'étal è qui serait le plus charitable.

Childebert reçut même dès cette vie la récompense des libéralités que Germain lui inspirait de faire aux pauvres et aux églises. Ce prince étant tombé dangereusement malade, le saint évêque lui rendit miraculeusement la santé; et le roi, par reconnaissance, donna à l'église de Paris la terre où il avait été guéri. Voici comme il en parle dans l'acte de la donation, que les savants regardent comme authentique. Notre père et seigneur Germain, évêque de Paris, homme vraiment apostolique, nous a fait connaître par ses prédications que, tandis que nous sommes en ce monde, nous devons penser à l'autre vie; et il nous a recommandé d'augmenter de plus en plus les biens des églises et de soulager la misère des pauvres, comme il nous en a donné lui-même l'exemple. Or, ce saint évêque m'ayant trouvé dangereusement malade dans ma maison de Celles, qui est située dans le territoire de Melun, et, voyant que la médecine avait épuisé en vain tous les secrets de son art, il eut recours à la prière, qui fut plus efficace que tous les remèdes. Car, ayant passé la nuit en oraison, il m'imposa les mains le lendemain matin, et aussitôt je recouvrai la santé, que les plus habiles médecins n'avaient pu me rendre. C'est pourquoi, en reconnaissance de ce miracle que Dieu a opéré par son moyen, pour l'affermissement de notre règne et pour notre salut éternel, nous donnons à notre mère, l'église de Paris, dont le seigneur Germain est évêque, notre dite maison de Celles avec toutes ses appartenances, situées dans le territoire de Melun, sur le bord de la Seine, au confluent de l'Yonne 1.

A la même époque, les Gaules, la Germanie, l'Italie, l'univers entier, comme dit Fortunat, parlait avec admiration de la bonté et de la piété d'un personnage illustre, le duc Chrodin. C'était le père des pauvres, le bienfaiteur des églises et des clercs. Souvent il fondait de nouvelles métairies, faisait cultiver des terres, planter des vignes, bâtir des maisons ; puis, il appelait les évêques qui n'étaient pas riches, leur donnait un repas et ensuite la maison même, avec la vaisselle d'argent, les tapisseries, les meubles, les domestiques, les terres et les hommes qui les cultivaient, en disant : Ceci est à l'Église, pour nourrir les pauvres et m'obtenir miséricorde auprès de Dieu 2.

Sans doute, les seigneurs francs ne ressemblaient point tous à cet

<sup>1</sup> Acta SS., 28 maii. Vita S. Germ.'comment. præv., n. 11, 12 et 13. — 2 Greg. Tur., l. 6, c. 20. Fortunat., l. 9, carm. 16.

excellent duc, comme les princes francs ne ressemblaient pas tous à Childebert, qui ne s'était pas toujours ressemblé à lui-même. Mais toujours est-ce une chose miraculeuse, que des actes et des mœurs pareils chez les chefs d'une nation naguère idolâtre et barbare, et toujours remuante et guerrière.

Il y eut après l'année 555, une guerre entre les Francs eux-mêmes. Le roi Clotaire avait envoyé son fils aîné et de prédilection gouverner l'Auvergne. Chramne était son nom. N'ayant pas gouverne au gré de son père, il fut rappelé. Mais il refusa d'obéir, épousa la fille d'un seigneur du pays, leva des troupes, repoussa ses deux frères Charibert et Gontram, sur le bruit que leur père était mort en combattant les Saxons. Childebert soutenait secrètement son neveu rebelle, et, sur le bruit que Clotaire était mort, voulut se mettre en possession d'une partie de son royaume. Cet état de guerre et de révolutions favorisait les entreprises sur les biens et les droits ecclésiastiques, à quoi, d'ailleurs, il y a toujours des gens très-disposés. La paix s'étant momentanément rétablie, l'an 557, entre le roi Clotaire et le roi Chramne, son fils, il s'assembla un concile à Paris, pour remédier aux différents désordres. On y fit dix canons. En voiciles dispositions principales:

On excommunie ceux qui retiennent les legs pieux, ceux qui usurpent les biens de l'Église, ou les biens appartenant aux évêques, ceux qui obtiennent des princes les biens des églises, ou qui les envahissent sous prétexte de les défendre. Le concile veut que les biens qui ont été aliénés du temps de Clovis soient restitués, quand même ils auraient passé aux héritiers de ceux qui les avaient obtenus. Si l'usurpateur est d'un autre diocèse, l'évêque de l'église dont les biens ont été usurpés en écrira à son collègue, qui admonestera l'usurpateur; et, s'il ne se corrige pas, on emploiera contre lui les censures. Il n'est pas juste, disent les évêques, que nous soyons les gadiens des papiers de l'Église, et que nous ne soyons pas, comme nous le devons, les défenseurs des biens que ces papiers lui donnent. Enfin, l'on excommunie en général quiconque oserait demander au roi le bien d'autrui.

On abusait aussi de l'autorité du prince pour épouser des veuves ou des filles, malgré elles et leurs parents; le concile défend, sous peine d'excommunication, et renc velle les défenses contre toutes les conjonctions illicites, soit entre parents et alliés, soit avec les personnes consacrées à Dieu. Mais il y avait un abus plus important de l'autorité des rois : c'était pour forcer les élections des évêques. Le concile dit donc à cet égard : Puisqu'en certains points on néglige de se conformer aux anciens usages, et que même on viole les ca-

nons, no observés donné é par les s dans l'ép que ce so la provin du roi, q naissent fense, os autres. I que le névêques e

Il se to Probien Léonce of Tours, Fé Chartres virent ave cheur, éve Euphro

d'une facc été univer abruti par ordonna c clergé de vergne po quelques j députés ét sa porte u Père char nous quitt sent? Alor mes chers me résoud nait d'être était pas p refus, élur putèrent à vais comm

<sup>1</sup> Labbe, t.

[Liv. XLV. — De 536 blaient pas tous à à lui-même. Mais ètes et des mœurs tre et barbare, et

ancs eux-mémes, orédilection gouant pas gouverné
l'obéir, épousa la poussa ses deux père était mort en 
ement son neveu 
alut se mettre en 
de guerre et de 
t les droits eccléns très-disposés, 
atre le roi Clotaire 
ile à Paris, pour 
cons. En voici les

c, ceux qui usurux évêques, ceux
qui les envahisut que les biens
és, quand même
sient obtenus. Si
se dont les biens
onestera l'usurntre lui les ceues soyons les garons pa;, comme
ers lui donnent.
uit demander au

le défend, sous contre toutes les it avec les peris important de es évêques. Le ints on néglige on viole les canons, nous avons jugé à propos d'ordonner que ces canons soient observés selon l'ancienne coutume. Ainsi, que personne ne soit ordonné évêque d'une église malgré les citoyens, et sans avoir été élu par les suffrages libres du clergé et du peuple. Que personne n'entre dans l'épiscopat par l'autorité du prince ou par quelque autre moyen que ce soit, contre la volonté du métropolitain et des autres évêques de la province. Si quelqu'un ose usurper cette dignité en vertu d'un ordre du roi, qu'il ne soit pas reçu des évêques comprovinciaux, qui connaissent l'irrégularité de son ordination. Celui qui, malgré cette défense, oserait le recevoir, demeurera séparé de la communion des autres. Pour les ordinations qui ont déjà été faites, il est à propos que le métropolitain assemble ses comprovinciaux et tels autres évêques qu'il voudra, pour en juger selon les anciens canons 1.

Il se trouva quinze évêques à ce concile. Les plus connus sont : Probien de Bourges, qui présida, saint Prétextat de Rouen, saint Léonce de Bordeaux; saint Germain de Paris, saint Euphrone de Tours, Félix d'Orléans, saint Paterne d'Avranches, saint Chalétric de Chartres et saint Samson de Dol en Bretagne. Presque tous souscrivirent avec cette formulé du saint évêque de Paris : Germain, pécheur, évêque, j'ai consenti et souscrit.

Euphrone avait été élu évêque de Tours l'année précédente, 556, d'une façon assez singulière. Conthaire, son prédécesseur, qui avait été universellement estimé comme moine, mais qui ensuite s'était abruti par le vin dans l'épiscopat même, étant mort, le roi Clotaire ordonna d'élire à sa place un prêtre d'Auvergne, nommé Caton. Le clergé de Tours, l'ayant donc élu, lui envoya des députés en Auvergne pour le prier de consentir à son élection. Caton les tint quelques jours sans leur rendre de réponse précise; après quoi, ces députés étant venus savoir sa dernière résolution, il fit assembler à sa porte une troupe de pauvres à qui il fit dire sous main de crier : Père charitable, pourquoi abandonnez-vous vos enfants? Si vous nous quittez, qui nous nourrira, comme vous avez fait jusqu'à présent? Alors, se tournant vers les députés, il leur dit : Vous voyez, mes chers frères, combien je suis aimé de ces pauvres; je ne puis me résoudre à les abandonner. Il parlait ainsi, parce qu'il ambitionnait d'être évêque d'Auvergne même, à la place de Cautin, qui n'en était pas plus digne. Le clergé et le peuple de Tours, voyant son refus, élurent Euphrone, issu d'une famille de sénateurs, et députèrent à Clotaire pour avoir son agrément. Le roi répondit : J'avais commandé qu'on ordonnât le prêtre Caton; pourquoi a-t-on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 814.

méprisé mes ordres? Les députés répondirent qu'il avait refusé œ siège; et ils étaient encore avec le roi, llorsque Caton arriva lui-même pour le prier de le mettre plutôt à la place de Cautin. Clotaire rejeta sa demande avec mépris. Alors Caton dit qu'il acceptait le siège de Tours; mais le roi lui répondit que, puisqu'il avait méprisé cette église, il n'aurait jamais l'honneur de la gouverner. Le prince s'informa ensuite de ce que c'était qu'Euphrone, qu'on avait élu au refus de Caton; et ayant appris qu'il était neveu de saint Grégoire de Langres, il dit : C'est une grande et illustre famille. Que la volonté de Dieu et de saint Martin soit faite! Qu'on accomplisse l'élection! Euphrone fut ainsi ordonné le dix-huitième évêque après saint Martin 1.

La vaine gloire qui fit manquer au prêtre Caton l'évêché de Tours, lui avait déjà fait manquer celui d'Auvergne. En effet, aussitôt que saint Gal, le dernier évêque, eut été enterré, le clergé de la ville alla faire compliment au prêtre Caton sur l'épiscopat, qu'on regardait comme ne pouvant lui échapper. Il se porta lui-même pour évêque, mit sous sa main les biens de l'église, chassa les administrateurs et régla tout avec autorité. Les évêques qui s'étaient assemblés pour les funérailles de saint Gal, lui dirent : Nous voyons que la plus grande partie du peuple vous a élu; venez, nous vous ordonnerons évêque. Le roi est enfant : ils parlaient du jeune Théodebalde d'Austrasie; si l'on vous en fait un crime, nous prendrons la faute sur nous et nous vous soutiendrons. Caton leur répondit avec un superbe contentement de lui-même : La renommée ne vous a pas laissé ignorer avec quelle piété j'ai vécu depuis mon enfance. Le jeune, l'aumône, la prière, la psalmodie font toutes mes délices et toutes mes occupations. Le Seigneur, que j'ai bien servi, ne permettra pas que je sois privé de cet évêché. J'ai été dix ans lecteur, cinq ans sous-diacre, quinze ans diacre, et il y a vingt ans que je suis prêtre. Que me reste-t-il maintenant, sinon d'être élevé à l'épiscopat que j'ai mérité par mes services ? Retournez dans vos diocèses et faites vos affaires; quant à moi, je ne veux recevoir cette dignité que selon les canons. Il entendait l'élection du clergé et le consentement du roi. Ayant donc été élu, il menaça l'archidiacre Cautin de le déposer. Celui-ci eut beau lui demander humblement ses bonnes grâces et s'offrir même d'aller solliciter pour lui le consentement du roi, Caton se moqua de lui. L'autre, pour se venger, feignant d'être malade, alla secrètement trouver le roi Théodebalde et lui apprit la mort de saint Gal. Le jeune prince, sans autre examen,

1 174 de l' lai donna sorte qu'il Ce prêtre résoudre d'Auverge ses adhére lui-même tasque, un en cette in excellent 1 plusieurs s à ensevelir il mourut Samson. concile de Anglo-Sax de Bretons tagne ou saints, qui et d'afferm porel pour u Dans cette ment saint étaient pare les autres, avaient été i Eltut, célèb d'Aaron, air était venu c bâtie depuis nombre d'id abbaye qu'il la même ch

Saint-Servan

ainsi que le r

eur. Samson

Childebert ei

par Commore

dont nous av

<sup>1</sup> Greg. Tur., l. 4, c. 11 et 15.

¹ Greg. Tur.,

Liv. XI.V. — Dosas

d'il avait refusé ca
n arriva lui-même
in. Clotaire rejeta
eptait le siége de
ait méprisé cette
. Le prince s'in'on avait élu au
le saint Grégoire
mille. Que la vocomplisse l'élecne évêque après

évêché de Tours, ffet, aussitôt que clergé de la ville oat, qu'on regarlui-même pour sa les administras'étaient assemlous voyons que nous vous oru jeune Théodeous prendrons la r répondit avec ée ne vous a pas on enfance. Le s mes délices et servi, ne perdix ans lecteur. ans que je suis élevé à l'épins vos diocèses ir cette dignité é et le consenhidiacre Cautin umblement ses lui le consentese venger, feil'héodebalde et autre examen,

lai donna l'évêché d'Auvergne, et le fit aussitôt ordonner à Metz: en sorte qu'il était déjà sacré, quand arrivèrent les députés de Caton. Ce prêtre superbe fut si outré de cette préférence, qu'il ne put se résoudre à se soumettre à Cautin, et il fit un schisme dans l'église d'Auvergne: ce qui obliger le nouvel évêque de lui ôter, à lui et à ses adhérents, tout ce qu'il possédait de biens de l'église. Mais Cautin lui-même n'en fut pas moins, par son ivrognerie et sa cruauté fantasque, un monstre dans l'épiscopat, tandis que Caton, s'il n'avait en cette impertinente vanité, eût été un évêque passable ou même excellent 1; car dans une peste effroyable qui désola l'Auvergne, plusieurs s'étant enfuis, notamment l'évêque, il resta constamment à ensevelir les gens du peuple et à dire des messes pour chacun, et il mourut dans cette œuvre de charité 2.

Samson, évêque de Dol, qui souscrivit le dernier au troisième concile de Paris, rappelle des idées bien différentes. L'invasion des Anglo-Saxons dans la Grande-Bretagne avait fait refluer beaucoup de Bretons dans l'Armorique, qui prit d'eux le nom de Petite-Breagne ou de Bretagne simplement. Parmi eux étaient plusieurs saints, qui achevèrent de convertir ce qu'il y avait encore d'idolatres et d'affermir les autres dans la foi. Ce qui était un malheur temperel pour un pays, devint ainsi un avantage spirituel pour un autre. Dans cette sainte colonie de missionnaires, on distingue principalement saint Samson, saint Malo, saint Magloire et saint Méen. Ils étaient parents, d'une famille noble, et s'étaient sanctifiés les uns et les autres, pendant plusieurs années, dans des monastères. Ils avaient été instruits en même temps dans les saintes lettres par saint Eltut, célèbre abbé dans le Clamorgan. Ils abordèrent dans l'île d'Aaron, ainsi nommée d'un saint ermite qui y vivait alors et qui était venu comme eux de la Grande-Bretagne. C'est l'île où a été bâtie depuis la ville de Saint-Malo. Saint Samson convertit un grand nombre d'idolatres par ses prédications et ses miracles, fonda une abbaye qu'il appela Dol, et y fixa un siége épiscopal. Saint Malo fit a même chose dans la ville d'Aleth, aujourd'hui remplacée par Saint-Servant, qu'il gouverna pendant quarante ans comme évêque, ainsi que le monastère de Saint-Aaron, après la mort de son fonda-<sup>eur. S</sup>amson fit plusieurs voyages à Paris et s'employa auprès du roi Childebert en faveur de Judual, prince breton, chassé de ses États <sup>par Commore.</sup> Ce fut dans un de ces voyages qu'il assista au concile dont nous avons parlé 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., l. 4, c. 5, 6 et 7; l. 10, c. 16. — <sup>3</sup> Ibid., l. 4, c. 31. — <sup>8</sup> Acta <sup>35</sup>, <sup>28</sup> julii. Godescard, 15 novemb.

taient sur les côtes. Il ne quittait point le cilice, mais il le couvait d'un vêtement fait avec une étoffe honnête, pour ne point rebuter les personnes du monde. Il ne se nourrissait que de pain d'orge et de légumes; il mangeait cependant un peu de poisson les dimanches et les fêtes. Son zèle et sa charité ne lui laissaient presque aucun moment de repos, et il était quelquefois des jours entiers sans pouvoir prendre de nourriture. Saint Méen s'avança dans l'intérieur du pays et y bâtit un monastère, dont il fut établi abbé par saint Samson, ven l'an 550, et autour duquel s'est formée la ville de Saint-Méen. Se exemples et ses exhortations inspirèrent l'amour de la solitude à m grand nombre de personnes. Ce fut lui qui donna l'habit religieux à saint Judicaël, roi d'une partie de la Bretagne, lorsqu'il quitta le monde dans la vingt-deuxième année de son âge 1.

Vers les mêmes temps, d'autres saints, également partis de la Grande-Bretagne, s'établissaient sur les côtes de l'Armorique, y fondaient des monastères, et achevaient de convertir les habitants. Il fut saint Brieuc, qui bâtit entre autres un monastère dans le lieu oi s'est formée la ville de son nom. Tel fut encore saint Paul, de la même famille que saint Samson, qui vécut d'abord dans une petite île, où, caché aux yeux des hommes, il menait une vie vraimentagélique. Du pain et de l'eau fais ient sa nourriture ordinaire; il ajoutait un peu de poisson les jours de grande fête. Touché enfin de l'état déplorable où il voyait les habitants de la côte, encoreplugés dans les ténèbres de l'idolâtrie, il passa sur le continent por leur prêcher la foi. Ses prédications eurent le plus heureux succes Pour assurer tant de bien, le comte ou gouverneur du pays fit a sorte que saint Paul, bien malgré lui, fut ordonné évêque. Il l'envoya sous un autre prétexte, porter une lettre au roi Childebert, qui, et ayant pris comaissance, lui fit donner aussitôt la consécration épi scopale. Paul fixa son siége dans la ville de Léon, laquelle a prissa nom. Il établit encore dans l'île de Bas un monastère qu'il remplité fervents religieux sortis avec lui de la Grande-Bretagne 2.

En 527, un autre saint breton arriva sur la côte opposée de l'Armorique, et choisit pour le lieu de sa retraite la petite île d'Houst C'était saint Gildas, surnommé le Sage. Tout son vêtement consistait en un rude cilice et une robe faite d'une étoffe très-grossière. Le couchait sur la terre nue, n'ayant qu'une pierre pour chevet. En sa vie était un martyre prolongé. Dans sa nouvelle solitude, dont le seul aspect faisait horreur, il comptait devoir être totalement in

connu; si genre de miration qu'ils ava saint anac les cœurs ses discipliui faisait de bâtit un milécrivit maux Breton des Anglotamment de connument de connument

Gildas est

Cependa

apôtres de avait comn a nommée croix, soute dorés, les n rapport de tout était co dans la suit tunat en lou de croix, il fut dédié en du côté du midi, à sain vais et Prote an midi, or rien, et de l' saint Pierre. liques des sa il paraît que an Pape, ain Ce prince

terres et de p une commur lui-même plu damment de

1 Acta SS., 2

¹ Godescard, 24 octob. et 21 juin. - 2 Godescard, 1er mai et 12 mars.

Liv. XLV. — De sas x Bretons qui habimais il le couvrait r ne point rebuter le pain d'orge et de on les dimanches et resque aucun montiers sans pouvoir l'intérieur du pays saint Samson, ven de Saint-Méen. Ses de la solitude à un a l'habit religieux à lorsqu'il quitta le

ement partis de la Armorique, y foar les habitants. Tel ère dans le lieu où saint Paul, de la d dans une petite e vie vraimentar re ordinaire; il fête. Touché enfin côte, encore plonle continent pour is heureux succes eur du pays fit a vêque. Il l'envoya nildebert, qui, a consécration épilaquelle a pris son re gu'il remplit de agne 2.

e opposée de l'Arpetite île d'Houst vêtement consistrès-grossière. Il pour chevet. Enfu solitude, dont la re totalement inconnu; son espérance fut trompée. Des pêcheurs, édifiés de son genre de vie et de ses discours tout célestes, en parlèrent avec admiration et découvrirent aux habitants des côtes voisines le trésor qu'ils avaient trouvé. On courut de toutes parts à la demeure du saint anachorète, qui expliquait la loi de Dieu avec une onction dont les cœurs les plus endurcis ne pouvaient se défendre. Le nombre de ses disciples augmentait de jour en jour, ainsi que les instances qu'on lui faisait de venir sur le continent; il sortit enfin de sa retraite et bâtit un monastère dans la presqu'île de Rhuis, non loin de Vannés. Il écrivit même deux petits livres, qu'on a encore, pour faire sentir aux Bretons que les malheurs qu'ils avaient éprouvés par l'invasion des Anglo-Saxons, étaient une juste punition de leurs péchés, notamment des péchés des princes et des prêtres. Dans ces livres, saint Gildas est comme le Jérémie de la Bretagne 1.

Cependant le roi Childebert, que nous voyons si bien seconder les apôtres de l'Armorique, achevait, à Paris, de bâtir l'église qu'il avait commencée en l'honneur de saint Vincent, martyr, et que l'on a nommée depuis Saint-Germain-des-Prés. Elle était en forme de coix, soutenue de colonnes de marbre, la voûte ornée de lambris dorés, les murailles de peintures à fond d'or, le pavé de pièces de apport de différentes couleurs, qui formaient diverses figures. Le tout était couvert de lames de cuivre doré : ce qui donna occasion dans la suite de nommer cette église Saint-Germain-le-Doré. Fortunat en loue particulièrement le vitrage. Comme elle était en forme de croix, il y avait quatre autels. Le principal, qui était à l'orient, înt dédié en l'honneur de la Sainte-Croix et de saint Vincent ; celui du côté du septentrion, aux saints Ferréol et Ferrution; celui du midi, à saint Julien de Brioude ; et celui d'occident, aux saints Gervais et Protais, à saint Celse et à saint Georges. A l'entrée de l'église, au midi, on avait bâti un oratoire en l'honneur de saint Symphorien, et de l'autre côté, au septentrion, un autre en l'honneur de saint Pierre. Il y a lieu de croire qu'on mit à tous ces autels des reliques des saints martyrs en l'honneur desquels ils furent dédiés ; et il paraît que ce fut à ce dessein que Childebert en envoya demander an Pape, ainsi qu'il a été dit.

Ce prince donna à la nouvelle église un grand nombre de riches terres et de précieux ornements, et il pria saint Germain d'y établir une communauté de moines. Le saint évêque l'exécuta, donnant lui-même plusieurs terres de son patrimoine, afin de fournir abondamment de l'huile et de la cire pour le luminaire. Il y mit pour

<sup>1</sup> Acta SS., 29 jan. Bibl. PP., t. 8.

abbé saint Droctovée, qui avait été son disciple à Saint-Symphonien d'Au'un, et qu'il avait instruit selon la règle de saint Antoine et de saint Basile.

Tout était prêt pour la dédicace de l'église, lorsque Childebert tomba dangereusement malade. C'était vers la fête de Noël, et plusieurs évêques s'étaient déjà rendus à Paris pour la célébrer avec le roi. Mais ce prince mourut le 23 décembre, l'an 558, la quarante-huitième année de son règne. Comme saint Germain voulait inhumer Childebert dans la nouvelle église, et qu'il s'était fait à Paris une grande affluence de personnes de toutes conditions, tant pour la fête que pour les funérailles du roi, il crut devoir profiter de l'occasion. Il fit la dédicace, assisté de saint Nicet de Lyon et de cinq autres évêques, et, le même jour, il fit les obsèques de Childebert avec un appareil digne de la grandeur et de la magnificence de ce prince. Il fut enterré dans le chœur de cette église, qu'il sembla n'avoir bâtie que pour 'ui servir de tombeau 1.

Childebert étant mort sans enfants mâles, Clotaire devint maître de tout l'empire franc, et commença ce nouveau règne par exiler la reine Ultrogothe et ses deux filles, Crodesinde et Crotberge. Cependant, après quelque temps, la reine et les deux princesses furent rappelées de leur exil et remises en possession des beaux jardins que Fortunat décrit dans ses vers, et où Childebert prenaît plaisir à cultiver des arbres fruitiers qu'il avait plantés de sa main. Ultrogothe fut enterrée auprès de son mari dans l'église de Saint-Vincent, dite aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés.

Dès que Clotaire se vit en possession de toute la monarchie franque, il voulut rassurer les évêques, qui paraissaient craindre le règne d'un prince débauché jusqu'à s'être fait excommunier par saint Nicet de Trèves. C'est pourquoi il publia une constitution très-favorable à la religion, et qui confirme la plupart des canons du dernier concile de Paris, sans parler néanmoins de ce qu'on y avait décerné touchant les élections des évêques. Clotaire règle d'abord quelques articles touchant le civil. Pour les successions, dit-il, on suivra la disposition des lois, et toutes les grâces obtenues à leur préjudie seront réputées nulles par les juges. Si quelqu'un est accuséj d'un crime, qu'il ne soit pas condamné sans être entendu; mais s'il est convaincu, qu'il soit puni selon la nature du crime. Les causes des Romains seront terminées suivant les lois romaines. Une grâce obtenue de nous par subreption sera nulle. Si quelque juge condamne quelqu'un injustement, et contre la loi, il sera corrigé en notre

suivre, n'y Clotaire, qu iom, disait

4:474 de l'ès

absence pa

Personne 1

on une fi

la hardiess

ne pourror

constitutio

prement le

pour les fa

et juges de

tributs imp

C'était un

d'autres tri

pourquoi le

terres de l'1

dercs et les

munité, et

princes et p

qu'on ne so

clercs et se

dant que le

nières paro

dernier con

tiques usur

Clotaire r

de tant de

et se réfugis

de Bretagne

dans l'eglis

feu pour s'é

église bâtie

couvrir d'ét

rebelle, que

toutes ses

Chramne: J

votre père.

assuré de la

Clotaire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Droctovei, 10 mart. Fort. 1. 2, c. 11. Aimoin., 1. 2, c. 20.

ELIV. XLV. — De 54 Saint-Symphorien Lint Antoine et de

orsque Childebert

de Noël, et plula célébrer avec
l'an 558, la quaGermain voulait
qu'il s'était fait à
s conditions, tant
ut devoir profite
icet de Lyon et de
sèques de Childea magnificence de
lise, qu'il sembla

ire devint maitre egne par exiler la Crotberge. Cepenprincesses furent des beaux jardint t prenait plaisir à a main. Ultrogode Saint-Vincent,

monarchie francraindre le règne
nunier par saint
titution très-favoanons du dernier
n y avait décerné
d'abord quelqua
-il, on suivra la
a leur préjudice
est accusé d'un
u; mais s'il est
. Les causes des
Une grâce obte
e juge condamne
corrigé en note

absence par les évêques, et obligé de réformer ce qu'il a mal jugé. Personne ne se servira de notre autorité pour épouser une veuve ou une fille malgré elles, ou pour les enlever. Que personne n'ait la hardiesse d'épouser une religieuse. Les oblations faites aux églises ne pourront leur être enlevées. On voit ici quelle était, au fond, la constitution de la monarchie des Francs. Les évêques faisaient proprement les lois dans leurs conciles; le prince confirmait ces lois, et, pour les faire observer, il établit les évêques à sa place, surveillants et juges des juges mêmes.

Clotaire continue: Nous remettons à l'Église, par dévotion, les tributs imposés sur les terres et les pâturages, et les dîmes des porcs. C'était un tribut en usage parmi les Francs. Il paraît même que d'autres tributs se levaient en espèces sur les fruits des terres; c'est pourquoi le roi défend à ceux qui levaient les dîmes, d'aller sur les terres de l'Église. Il déclare exempts de toutes charges publiques les clercs et les églises, à qui Clovis et Childebert en ont accordé l'immunité, et il confirme toutes les donations faites aux églises par ces princes et par quelque autre personne que ce soit. Enfin, in ordonne qu'on ne soit point reçu à revendiquer des biens que les églises, les clercs et ses autres sujets possèdent depuis trente ans, pourvu cependant que le commencement de la possession ait été juste. Ces dernières paroles paraissent avoir été ajoutées en faveur du canon du dernier concile de Paris, qui ordonne de répéter les biens ecclésiastiques usurpés même sous Clovis 1.

Clotaire ne goûta pas longtemps le plaisir de se voir maître absolu de tant de royaumes. Son fils Chramne se révolta une seconde fois. et se réfugia, avec sa femme et ses filles, auprès de Conobert, comte de Bretagne. Villiacaire, beau-père de Chramne, se réfugia à Tours, dans l'eglise de Saint-Martin; et, comme il s'y vit gardé, il y mit le feu pour s'échapper à la faveur de l'incendie, qui consuma cette belle église bâtie par saint Perpétue. Clotaire la fit aussitôt réparer et couvrir d'étain; et marcha, à la tête de son armée, contre son fils rebelle, que le comte de Bretagne se mettait en état de soutenir de toutes ses forces. Les armées étant en présence, le comte dit à Chramne: Je ne crois pas qu'il convienne que vous marchiez contre votre père. Laissez-moi tomber sur lui cette nuit, et je me tiens assuré de la victoire. Chramne, que la justice divine semblait poursuivre, n'y voulut point entendre. La bataille se donna le lendemain. Clotaire, qui marchait comme un autre David contre un autre Absalom, disait tout haut: Seigneur, voyez du haut du ciel les outrages

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 827.

que me fait mon fils, et jugez ma cause, comme vous avez jugé autrefois entre Absalom et David son père. Ayant ainsi parlé, il donns le signal de la bataille, qui fut très-sanglante. Le comte de Bretagne y fut tué. Chramne prit la fuite vers les vaisseaux qu'il avait fait tenir prêts. Il pouvait se sauver sans peine. Il revint sur ses pas pour retirer du péril ses filles et sa femme. Il fut pris avec elles. Son père l'ayant su, ordonna de les brûler, lui, sa femme et ses filles; et l'ordre fut exécuté. Clotaire s'était comparé à David; mais David avait commandé d'épargner son fils Absalom; mais David pleura son fils, tué malgré ses ordres. Clotaire ne ressemblait à David que par ses adultères: encore David n'y tomba-t-il que par surprise, au lieu que Clotaire paraît s'y être plongé presque toute sa vie 1.

Après cette tragique expédition, le roi des Francs, les mains encore teintes, pour ainsi dire, du sang de son fils, alla à Tours offrir de riches présents au tombeau de saint Mantin, dans l'église qu'il venait de faire réparer. La sainteté du lieu lui inspira des sentiments de pénitence, il y repassa, dans l'amertume de son cœur, les désordres de sa vie passée, et pria saint Martin avec larmes de lui obtenir de la divine miséricorde le pardon de tant de crimes dont il se reconnaissait coupable. Il séjourna quelque temps à Tours avec saint Germain de Paris et quelques autres saints évêques, qui tâchèrent de profiter pour son salut des heureuses dispositions de son cœur?

Une circonstance, qui semblait faite pour achever sa conversion, faillit la faire manquer ; c'était le voisinage de sainte Radegonde, autrefois sa femme. Après avoir passé plusieurs années à Saix, sur les confins du Poitou et de la Touraine, dans une sainte solitude, elle avait obtenu permission de Clotaire de bâtir un monastère à Poitiers : ce qui fut exécuté en peu de temps par le zèle de Pientius, alors évêque de cette ville, et par les soins du duc Austrapius. La naissance et la vertu de la pieuse reine y attirèrent bientôt un grand nombre de filles de la première qualité, qui vinrent pour s'y consacrer à Dieu sous sa conduite. Mais Radegonde n'avait pas renoné aux grandeurs du siècle, pour se faire une domination dans le clottre. Elle fit élire abbesse une de ses disciples, nommée Agnès, à qui elle fut 'n tout soumise comme la dernière des religieuses. Le voisinage de Poitiers rappela le souvenir de Radegonde dans le cœur de Clotaire. Les courtisans, qui s'en aperçurent bien vite, lui conseillèrent de la rappeler à la cour, et d'aller même à Poitiers pour la tirer du monastère. Alarmée au premier bruit qui s'en répandit, Radegonde écrivit secrètement à saint Germain, qui accompagnait le roi dans œ

tté en prison,

1 574 de l'èr

voyage, et

menacée. (

devant le t

nas aller à P

gui lui faisa

m'il avait

pieds de G

donner. II

doute en ce

Il sembla

Clotaire, voi

huits de pér

ut pris de l

etira dans la

emal, plus

entit bientô

partie de l'Al

lisait-il à ses

ui fait ainsi

Compiègne,

ls firent por

nifique appa

ur le tombes

nonarchie de

elui de Bou

'Austrasie.

A Rome,

enu le Saint-

urnommé Ca

église des ap

esseur avait

aintes image

t la dédicace

onra ordre

pain, le vin

En Orient,

récéda de hi

attu les Huns

se vit accusé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., l. 4, n. 20. — <sup>2</sup> Ibid., n. 21.

Liv. XLV. — De de us avez jugé ausi parlé, il donne omte de Bretagne, u'il avait fait tenir ses pas pour recelles. Son père a filles; et l'ordre mais David avait d pleura son fils, avid que par ses prise, au lieu que

s, les mains ena à Tours offrir ans, l'église qu'il a des sentiments cœur, les désores de lui obtenir es dont il se refours avec saint s, qui tâchèrent s de son cœur 4. sa conversion, nte Radegonde, nées à Saix, sur sainte solitude, nonastère à Poiele de Pientius, Austrapius. La ientôt un grand pour s'y consaait pas renoncé dans le cloître. gnès, à qui elle s. Le voisinage e cœur de Cloui conseillèrent oour la tirer du

dit, Radegonde

t le roi dans ce

<sub>10yage,</sub> et le conjura instamment de détourner le coup dont elle était : menacée. Germain, pour mieux toucher le roi, se jeta à ses pieds devant le tombeau de saint Martin, et le supplia avec larmes de ne as aller à Poitiers. Clotaire reconnut aisément que c'était Radegonde այ lui faisait faire cette prière. Il fut attendri ; il imputa la résolution n'il avait prise aux mauvais conseils ; et, se jetant lui-même aux pieds de Germain, il·le conjura de prier la sainte reine de lui pardonner. Il l'envoya même pour ce sujet à Poitiers, et ce fut sans doute en cette occasion que ce saint évêque bénit l'abbesse Agnès 1. Il sembla que Dieu, par ces sentiments de piété qu'il inspirait à lotaire, voulait le disposer à la mort et le porter à faire de dignes : nits de pénitence. Car à peine fut-il de retour de ce voyage, qu'il ut pris de la fièvre, étant à la chasse auprès de Compiègne. Il se eira dans la maison royale de cette ville pour rétablir sa santé ; mais emal, plus fort que tous les remèdes, augmentant tous les jours, il entit bientôt que sa fin était proche. Maître de la France et d'une artie de l'Allemagne, il se voyait contraint de tout quitter. Eh bien, isait-il à ses courtisans, qu'en pensez-vous ? quel est ce roi céleste : ui fait ainsi mourir de si grands rois? Il mourut de cette sorte 🛦 lompiègne, l'an 561, après en avoir régné cinquante 2. Ses quatre ls frent porter son corps à Soissons, ou il fut enterré avec un manisque appareil dans l'église qu'il avait commencé de faire bâtir u le tombeau de saint Médard. Ensuite ils partagèrent entre eux la onarchié des Francs. Charibert eut le royaume de Paris, Gontram elui de Bourgogne, Chilpéric celui de Soissons, et Sigebert celui 

A Rome, le pape Pélage était mort le 2 mars 559, après avoir en le Saint-Siège trois ans et dix mois. Son successeur fut Jean III, unommé Catellin, fils d'Anastase, du rang des illustres. Il acheva église des apôtres Saint-Philippe et Saint-Jacques, que son prédésseur avait commencée, et y fit peindre diverses histoires et de aintes images, partie en mosaïque, partie avec des couleurs, et en la dédicace. Il augmenta et rétablit les cimetières des martyrs, et our a ordre que tous les dimanches l'église de Latran y fournirait pain, le vin et le luminaire 3.

En Orient, Justinien aussi approchait de la tombe. Bélisaire l'y récéda de huit mois. Pour dernier exploit, ce vieux général avait attu les Huns et sauvé Constantinople, l'an 559. Le 5 décembre 563, se vit accusé de trahison, dépouillé de ses biens et de ses dignités, étéen prison, où, pendant sept mois, il attendait le bourreau d'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS 13 aug. — <sup>2</sup> Greg. Tur., l. 4, n. 21. — <sup>3</sup> Labbe, t. 5, 788.

jour à l'autre. Au mois de juillet 564, on reconnut son innocence, on lui rendit ses dignités et ses biens; mais au mois de mars 563 la mort lui enleva la vie même. Justinien fut de moitié avec la mort la tombe eut le cadavre de Bélisaire, Justinien confisqua ses trésors. Antonine, femme du défunt, fonda un monastère avec les débris de sa fortune. Que Bélisaire ait eu les yeux crevés, qu'il ait été réduit à mendier son pain, c'est un conte grec du douzième siècle, dont on a fait un roman philosophique au dix-huitième. Philosophique ou gree, ce n'en est pas moins un conte 1.

Justinien suivit Bélisaire au mois de novembre de la même année 565. Il mourut, comme il avait vécu, dans des querelles théologiques. Après avoir si longtemps argumenté contre les eutychiens et les origénistes, il finit par prendre une de leurs erreurs. Il publia donc, sous le nom d'édit, une longue dissertation, où il disait que le corps de Jésus-Christ avait toujours été incorruptible; c'essà-dire que, dès qu'il fut formé dans les entrailles de sa sainte mère, il n'était susceptible d'aucun changement ni altération, pas même des sensations naturelles et innocentes, comme la faim et la soif. En sorte qu'avant sa mort même, il mangeait sans besoin comme après sa résurrection : d'où suivait naturellement que les souffrances de sa passion et de sa mort n'avaient point été réelles, mais seulement apparentes. Justinien voulut que tous les évêques approuvassent cette théologie impériale. Le patriarche de Constantinople, saint Eutychius, s'y refusa des premiers, en lui remontrant que ce n'était point le doctrine des apôtres. De cette opinion, disait-il, s'ensuit nécessairement que l'Incarnation n'a été qu'imaginaire. Car, comment un corps incorruptible a-t-il été circoncis? comment a-t-il pu, sur la crois, être percé par les clous et par la lance? On ne peut le nommer incorruptible qu'en ce qu'il n'était souillé d'aucune tache du péché d ne fut point corrompu dans le sépulcre.

Pour réfuter le patriarche, Justinien le fit arrêter par des soldais; et, avant même de l'avoir fait déposer, le remplaça par un autre, Jean le Scolastique, Syrien et apocrisiaire d'Antioche: seulement, huit jours après, il traduisit saint Eutychius devant une assemblée d'évêques courtisans, où il fut accusé de manger des viandes délicates, de prier longtemps à genoux, et d'autres crimes semblables. Il fut cité trois fois, pour observer les règles, et répondit toujous: Si on me juge canoniquement, si on me rend mon clergé et ma dignité, je prendrai mes accusateurs pour témoins. Ils le condamnèrem par défaut; mais lui, de son côté, les prévint, en déclarant qu'ils

à 574 de l' avaient en la Propor nastère q y fit beau Comme d'évêques tèrent dan Gaules, sa erreur. Il frique, l'E aux évêque ils s'en déi évêque d'A dable par temps aupa le gagner, fut inébran à l'exil. Et la violence : Anastase et 14 novembr

vingt-quatri

Il eut po

sœur Vigilar

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, 1. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evagr., l. 4, p. 832. — <sup>3</sup> Eva

IX.

Liv. XLV. - Do.538 son innocence, qu s de mars 565 h tié avec la mort: fisqua ses trésors. avec les débris de 'il ait été réduit à e siècle, dont on a sophique ou gree,

ore de la même ns des querelles contre les eutye leurs erreurs. Il ation, où il disait orruptible; c'estsa sainte mère, il n, pas même des t la soif. En sorte comme après sa souffrances de sa mais seulement prouvassent cette , saint Eutychius, e n'était point la nsuit nécessaire omment un corps pu, sur la croix, e nommer incor-

par des soldats; a par un autre, che : seulement, t une assemblée des viandes délimes semblables. ondit toujours: clergé et ma dile condamnèrent déclarant qu'il

che du péché et

avaient encouru les peines canoniques. Il fut exilé dans une île de 257 la Propontide, ensuite à Amasée, métropole du Pont, dans le monastère qu'il avait autrefois gouverné. Son exil dura douze ans, et il v fit beaucoup de miracles 1.

Comme saint Eutychius, tous les patriarches et un grand nombre d'évêques refusèrent de souscrire à l'édit de l'empereur, et lui résistèrent dans les conciles et par des écrits particuliers. Du fond des Gaules, saint Nicet de Trèves l'exhorta fortement à revenir de son erreur. Il lui déclare nettement dans sa lettre, que toute l'Italie, l'Afrique, l'Espagne et les Gaules anathématisaient son nom 2. Quant aux évêques d'Orient, lorsque l'empereur demanda leur souscription, ils s'en défendirent, en disant qu'ils suivaient l'exemple d'Anastase, évêque d'Antioche. C'était un saint Pontife, non moins recommandable par sa vertu que par sa doctrine, qui avait succédé peu de temps auparavant à Domnin. Justinien fit donc tous ses efforts pour le gagner, persuadé qu'il attirerait tous les autres. Le saint patriarche fut inébranlable, refuta avec force l'hérésie impériale, et se prépara à l'exil. Et de fait, Justinien recourut bientôt à son grand argument, la violence : déjà il dictait la sentence de déportation contre saint Anastase et les autres évêques fidèles, lorsqu'il fut frappé de mort le 14 novembre 566, la quarantième année de son règne, et la quatrevingt-quatrième de son âge 3.

Il eut pour successeur à l'empire, Justin, son neveu, fils de sa sœur Vigilance. Justin avait épousé Sophie, nièce de l'impératrice Théodora. Ils furent couronnés l'un et l'autre par le patriarche Jean le Scolastique. Revêtu des ornements impériaux, le nouvel empereur se rendit à l'hippodrome, fit le signe de la croix, dont il portait l'image sur le front, et harangua le peuple, qui était innombrable.  $oldsymbol{\Lambda}$ peine eut-il cessé de parler, qu'il se vit environné d'une foule de femmes, qui demandaient à grands cris la délivrance de leurs maris ou de leurs enfants détenus dans les prisons. Touché de leurs larmes, ilfit grâce aux criminels, et relâcha tous les prisonniers. Cette action de bonté fit espérer un soulagement général. Aux acclamations de joie se mélaient de toutes parts des gémissements et des plaintes. lustinien, pour fournir aux frais immenses de ses bâtiments, avait sucé lesang de ses peuples, et ne s'était fait aucun scrupule des exactions les plus injustes. Après avoir épuisé toutes les ressources des impositions, il avait emprunté de grandes sommes à des particulers sur des obligations signées de sa main. Tout le peuple, tendant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evagr., l. 4, c. 38 et 39. Vita S. Eurych. Acta SS., 6 april. — <sup>2</sup> Labbe, t. 5, p. 832. — 8 Evagr., l. 4, c. 44.

les bras vers le nouvel empereur, lui présentait ces billets dont il demandait le payement. Justin, ayant fait faire silence, excusa son prédécesseur sur sa vieillesse, dont ses ministres avaient abusé. Il fit aussitôt dresser des comptoirs et ouvrir le trésor : on vit en un moment dans tout le cirque briller des monceaux d'or et d'argent. L'empereur écoutait les plaintes et recevait les billets, qu'on acquitait sur-le-champ et qu'on jetait dans un grand feu. Les héritiers furent payés de ce qui était dû à leurs pères, et, dès le premier jour, il y eut un grand nombre de torts redressés et de dettes payées; ce qui fut continué les jours suivants, jusqu'à ce que les injustices du règne précédent eussent été pleinement réparées.

Justin songea ensuite à rétablir la paix dans l'Église. Il rappela les évêques exilés, à la réserve toutefois de saint Eutychius de Constantinople. Il publia un édit adressé à tous les chrétiens de l'empire, où il les exhorte à se réunir à l'Église, et où il expose sa croyance contre les dernières hérésies. Cet édit, étant orthodoxe, fut bien reçu des catholiques et ne contribua pas peu à réunir les esprits. Enfin il envoya en Égypte l'abbé I notin ou Photius, beau-fils de Bélisaire, avec plein pouvoir de pacifier les églises de ces quartiers.

Mais ces beaux commencements ne se soutinrent pas. Justin s'abandonna bientôt aux débauches les plus extravagantes. Par suite de ses mœurs dépravées, dès la première année de son règne il rétablit la liberté du divorce, que Justinien venait d'abolir, et remit aux habitants de plusieurs provinces orientales les peines pécuniaires encourues par des mariages illicites. Il devint avare et rapace, méprisant les pauvres, dépouillant les riches, vendant tout, jusqu'aux dignités de l'Église, dont il faisait publiquement un trafic sacrilége. Il avait un parent, nommé Justin comme lui, grand capitaine et homme de mérite, avec lequel il était convenu que celui des deux qui parviendrait à l'empire, donnerait à l'autre le second rang. Il lui témoigna d'abord beaucoup d'amitié; mais ensuite, à l'instigation de sa femme, il lui ôta ses gardes, l'envoya comme gouverneur d'Égypte à Alexandrie, l'y fit tuer de nuit dans son lit et s'en fit apporter la tête, que lui et sa femme Sophie considérèrent avec satisfaction et frappèrent à coups de pied. Vers le même temps, cette même femme ou impératrice, par ses paroles outrageantes, poussa à bout un autre grand capitaine, le fameux Narsès, et ouvrit l'Italie aux Lombards. L'empereur, de son côté, chassa d'Antioche le patriarche saint Ansstase, sous prétexte qu'il dissipait les biens de l'Église, mais en effet parce qu'il le haïssait. Quand Anastase fut élu patriarche, il refusa à Justin l'argent qu'il lui demandait pour lui procurer l'agrément de l'empereur Justinien. Étant devenu empereur, il apprit que, comme

on dema il avait re les enlèv

4 874 de 1

Pour e tomba to Beaucou peuple. 6 foule de 1 ses mome pire pour voulait l'é trait ordre nouveau contre un général, s s'en va dî son côté, vous me r les pauvre admettez a L'empereu trône. Aus l'ayant cor sur un âne la veuve. A

La même que chose o réduit, il ci l'empire. Il vaillant, pie nom était T l'adopta pou le clergé, a Tibère des i du pouvoir vez, mais d honoreront. serviteur, vo

ni procès a

i Evagr., 1. Cedr., t. 1.

es billets dont il ce, excusa son vaient abusé. Il c: on vit en un l'or et d'argent, s, qu'on acquits héritiers furent vernier jour, il y payées; ce qui ustices du règne

glise. Il rappela tychius de Conétiens de l'emoù il expose sa t orthodoxe, fut à réunir les eshotius, beau-fils de ces quartiers. pas. Justin s'ates. Par suite de règne il rétablit et remit aux hapécuniaires enrapace, mépritout, jusqu'aux trafic sacrilége. and capitaine et celui des deux cond rang. Il lui à l'instigation de erneur d'Égypte n fit apporter la c satisfaction et te même femme à bout un autre aux Lombards. rche saint Anae, mais en effet rche, il refusa à r l'agrément de rit que, comme

on demandait à Anastase pourquoi il prodiguait les biens de l'Église, il avait répondu : De peur que Justin, la peste du genre humain, ne les enlève <sup>4</sup>.

Pour comble de malheur, Justin II, qui avait si peu de bon sens, tomba tout à fait dans la démence, du moins par intervalles, l'an 574. Beaucoup de grands et de magistrats en abusèrent pour opprimer le peuple. Chaque fois que l'empereur sortait, il se voyait entouré d'une foule de malheureux qui lui demandaient justice. Bien des fois, dans ses moments lucides, il assembla les principaux personnages de l'empire pour trouver le remède. A la fin, un sénateur lui dit que, s'il voulait l'établir préfet de la ville, avec l'autorité nécessaire, il y mettrait ordre dans l'espace d'un mois. L'empereur le fit volontiers. Le nouveau préfet étant sur son tribunal, une pauvre veuve porta plainte contre un officier général qui l'avait dépouillée de tous ses biens. Le général, sommé de comparaître, ne répond que par des outrages et s'en va dîner chez l'empereur, qui l'avait invité. Le préfet s'y rend de son côté, et dit à l'empereur devant tous les convives : Seigneur, si vous me maintenez dans la charge de poursuivre ceux qui oppriment les pauvres, j'accomplirai ma promesse; si, au contraire, vous les admettez à votre table, comme vos amis, recevez ma démission. L'empereur répondit : Fussé-je moi-même le coupable, tirez-moi du trône. Aussitôt le préfet fait emmener de force l'officier général; et, l'ayant convaincu juridiquement, le fait battre de verges et promener sur un âne par toute la ville, et confisque tous ses biens au profit de la veuve. Avant la fin des trente jours, on n'entendit plus ni plainte ni procès 3.

La même année 574, au mois de décembre, l'empereur fit quelque chose de non moins glorieux. Voyant l'état déplorable où il était réduit, il chercha un successeur, non dans sa famille, mais dans l'empire. Il avait pour commandant de la garde impériale un officier vaillant, pieux, modeste, de grande taille et de bonne mine. Son nom était Tibère, sa patrie la Thrace, sa naissance inconnue. Justin l'adopta pour son fils et le déclara césar. Ayant assemblé le sénat et le clergé, avec le patriarche, dans le portique du palais, il revêtit Tibère des insignes de l'empire, et lui dit : Vous voyez les marques du pouvoir souverain ; ce n'est pas de ma main que vous les recevez, mais de la main de Dieu. Rendez-les honorables, et elles vous honoreront. Respectez l'impératrice, votre mère ; vous étiez hier son serviteur, vous êtes aujourd'hui son fils. Ne prenez pas plaisir à ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evagr., l. 5, c. 1-5. Hist. du Bas-Empire, l. 50. — <sup>2</sup> Zonar., l. 14, t. 2.

en vente. on lui dit glais sont nisme? des créatu tel extérie il va trouv d'envoyer lui-même .

Commen

Un mo

Que les romain po sion au ch dont elle es Mais à p

troupe auto qu'avez-vo Pierre en envoie des Mais ce que Pape 1. Le moine

avait rempli diciaire de F l'an 540. Il

était le fils c

1 Beda, Hist

ser le sang des hommes; ne rendez pas le mal pour le mal; évitez les actions qui ont attiré sur moi la haine publique ; et, au lieu d'imiter votre prédécesseur, profitez de son expérience. Homine, j'ai péché; pécheur, j'en ai été puni dès cette vie même. Mais ceux qui ont abusé de ma confiance et échauffé mes passions, paraîtront avec moi devant le tribur al de desna-Christ. Ne vous laissez pas éblouir, comme moi, par cet colas exteriour. Occupez-vous de tous comme de vous-même. N'oubliez pas ce que vous étiez naguère et ce que vous êtes maintenant. Ne soyez point superbe, et vous ne pécherez pas. Vous voyez ce que j'ai été et ce que je suis devenu. Tous ceux-ci sont vos enfants et vos serviteurs. Vous savez que je vous ai aimé plus que mes propres entrailles. En voyant ceux-ci, vous voyez toute la république. Veillez sur vos soldats; fermez l'oreille aux délateurs; ne permettez pas qu'on vous séduise en vous citant l'exemple de votre prédécesseur : je vous le dis , instruit à mes dépens. Ceux qui ont quelque chose, laissez-les en jouir, et donnez à ceux qui n'out

Lorsque l'empereur eut cessé de parler, le patriarche prononça une formule de prière, à laquelle tous les assistants répondirent: Amen. Alors le césar Tibère se prosterna aux pieds de l'empereur, qui lui dit en le relevant : Si vous le voulez, je serai encore ; si vous ne le voulez pas, je ne serai plus. Que le Dieu du ciel et de la terre mette lui-même dans votre cœur tout ce que j'ai oublié de vous dire! Ces touchantes paroles furent suivies des plus vives acclamations 1.

Dans le temps même que Constantinople voyait ainsi avec joie monter sur le trône impérial un homme qui en était digne, Rome contemplait avec amour un autre homme qui devait monter bientôt sur la Chaire apostolique pour le salut commun de l'Église et du monde.

<sup>1</sup> Theophylact. Simoc., l. 3, c. 11.

v. XLV. - De 536

le mal; évitez et, au lieu d'ie. Homine, j'ai . Mais ceux qui paraîtront avec

ez pas éblouir, tous comme de et ce que vous

e pécherez pas. . Tous ceux-ci

o vous ai aimé

ous voyez toute

aux délateurs; l'exemple de

pens. Ceux qui

ceux qui n'ont

rche prononça

répondirent :

de l'empereur,

ncore ; si vous

et de la terre

de vous dire!

acclamations 1.

insi avec joje

digne, Rome

nonter bientôt

l'Église et du

## LIVRE QUARANTE-SIXIÈME.

DE L'AN 574 A L'AN 590 DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.

Commencement de saint Grégoire le Grand. — Conversion des Visigoths d'Espagne. — État de la religion parmi les Francs des Gaules, où fleurit saint Grégoire de Tours.

Un moine traversait un jour le marché de Rome. Il y voit, exposés en vente, des esclaves d'une grande beauté. Il s'informe de leur pays : on lui dit qu'ils sont Anglais et de la Grande-Bretagne. — Les Anglais sont-ils chrétiens ou plontés encore dans les ténèbres du paganisme? — Ils sont encore paiens. — Quel malheur, reprit-il, que des créatures aussi belles soient sous la puissance du démon, et qu'un tel extérieur ne soit pas accompagné de la grâce de Dieu! — Aussitôt il va trouver le pape Benoît Ier, successeur de Jean III, le conjure d'envoyer des prédicateurs de l'Evangile dans la Bretagne : il s'offre lui-même, et part.

Que les voies de Dieu sont admirables! C'est à la pitié d'un moine romain pour des esclaves anglais, que l'Angleterre devra sa conversion au christianisme, et, par su te, les lumières et la civilisation dont elle est si glorieuse.

Mais à peine ce moine était-il parti, que le peuple romain s'attroupe autour du Pontife, et lui crie tout d'une veix: Saint Pere, qu'avez-vous fait? Vous avez détruit Rome, vous avez offensé sa d'Pierre en laissant partir Grégoire. Le Pontife, étonné de ces cris, envoie des courriers après le missionnaire et le ramène dans la ville. Mais ce que ne peut Grégoire encore moine, il l'exécutera devenu Pape 1.

Le moine Grégoire, à qui le peuple romain tenait comme à sa vie, était le fils d'un sénateur, et, avant d'embrasser l'humilité du cloître, avait rempli lui-même avec distinction la première magistrature judiciaire de Rome, celle de préteur. Il était né à Rome même, vers l'an 540. Il comptait parmi ses ancêtres le pape saint Félix IV. Son

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beda, Rist., 1. 2, c. 1.

père, le sénateur Gordien, jouissait d'une fortune considérable; mais il renonça au monde après la naissance de son tils, entra dans le clergé, et mourut un des sept diacres qui avaient soin, chacun dans son quartier, des pauvres et des hôpitaux. Sa mère Sylvie, honorée elle-même comme sainte, suivit l'exemple de son mari, et se consacra au service de Dieu dans un petit oratoire. Grégoire, par un effet de sa piété filiale, fit tirer les portraits de son père et de sa mère, que l'on conserve encore à Rome, avec le sien, dans une petite chapelle de Saint-André. Deux de ses tantes paternelles, qui avaient consacré leur virginité à Jésus-Christ, sont également honorées par l'Église: sainte Tharsille, le 24 décembre, et sainte Émilienne, le 5 janvier, jours de leur bienheureuse mort.

Grégoire s'appliqua de bonne heure aux études convenables à son rang, entre autres à la philosophie. Le succès fut tel, qu'il ne le cédait en érudition à aucun de ses compatriotes. Jeune encore, il écoutait avec attention les paroles sentencieuses et anciennes, et les gravait profondément dans sa mémoire. Sa conversation la plus agréable était avec les vieillards, pour profiter de leur sagesse. Il n'avait qu'une trentaine d'années lorsqu'il fut nommé préteur ou premier magistrat judiciaire de Rome. En cette qualité, il avait pouvoir de faire des lois. Quelque éloigné qu'il fût du luxe et du faste. il se crut obligé, pour honorer sa charge, de porter des vêtements de soie tout brillants d'or et de pierreries. Il avait résolu dès lors de se donner entièrement à Dieu. La renommée de saint Benoît et de son institut l'avait ébranlé en sa jennesse : il en avait conféré avec les abbés du mont Cassin, Constantin et Simplicius, qui avaient succédé au saint patriarche, et qui lui en avaient appris la vie et les miracles. Cependant il différait de jour en jour. Il s'imaginait pouvoir mieux, sous l'habit du siècle, donner à Dieu tout son cœur, et au monde les seules apparences. Mais il s'aperçut à la fin que la sollicitude des affaires l'attachait insensiblement au monde, non plus par les dehors seuls, mais par le cœur même. Dès lors il ne songea plus qu'aux moyens de se réfugier dans la vie monastique, comme dans le port du salut et de la paix.

La Providence lui facilita l'accomplissement de ses désirs, par la mort du sénateur Gordien, son père. Avec les biens qu'il en hérita, il bâtit et dota six monastères en Sicile, où était une grande partie de son patrimoine, et un septième à Rome, dans sa propre maison, sous le nom de Saint-André, qui existe encore. Il se démit ensuite de sa charge, vendit tout le reste de ses biens, qui étaient fort considérables, en distribue le prix aux pauvres, et se retira dans son monastère de Saint-André. Il prit l'habit monastique vers l'an 575,

et véci sous l'a Syracus livres a cope le l'afflige auquel avec ui larmes, après, i maladie à prier, légumes envoyai

à un pa

Il ava abbé de l'observe amassé i révéla sa nir d'un scrivait ! malade e nairemer à la péni de la plu zèle pour Macaire Juste fût chaque r toi! Mais privé des saint sacr Grégoire apparut des peine Ce fut

i Dialog

pour con

surnomm

ce Pape,

me considérable; n tils, entra dans ient soin, chacun mère Sylvie, hoe son mari, et se Grégoire, par un bère et de sa mère, as une petite chaelles, qui avaient nent honorées par te Émilienne, le

Liv. XLVI. - De Ste

convenables à son el, qu'il ne le cé-Jeune encore, il anciennes, et les versation la plus le leur sagesse. Il mmé préteur ou alité, il avait pouluxe et du faste, ter des vêtements résolu dès lors de saint Benoît et de avait conféré avec qui avaient sucis la vie et les mimaginait pouvoir son cœur, et au la fin que la sollinde, non plus par il ne songea plus que, comme dans

ses désirs, par la as qu'il en hérita, me grande partie a propre maison, se démit ensuite étaient fort cone retira dans son ue vers l'an 575, et vécut premièrement sous la discipline de l'abbé Valentin, puis sous l'abbé Maximien, qui devint quelque temps après évêque de Syracuse. Grégoire s'y appliqua tellement au jeûne et à l'étude des livres saints, qu'il s'affaiblit l'estomac, de manière à tomber en syncope lorsqu'il ne prenait pas fréquemment de la nourriture. Ce qui l'affligeait le plus, était de ne pouvoir jeûner le samedi saint, jour auquel tout le monde jeûnaif, même les petits enfants. D'accord avec un saint moine nommé Éleuthère, il demanda à Dieu, avec larmes, de pouvoir jeûner au moins ce saint jour. Quelque temps après, il se sentit fortifié, et ne pensa plus ni à la nourriture ni à la maladie. Nonobstant ses infirmités, il était continuellement occupé à prier, à lire, à écrire ou à dicter. Sa nourriture ordinaire était des légumes crus, que lui fournissait sainte Sylvie, sa mère : elle les lui envoyait trempés dans une écuelle d'argent, qu'il fit un jour donner à un pauvre, n'ayant plus autre chose dont il pût disposer.

Il avait un grand zèle pour la perfection religieuse. Ayant été élu abbé de son monastère en 584, il veillait avec un soin extrême à l'observation de la règle. Un de ses moines, nommé Juste, avait amassé trois pièces d'or et les avait soigneusement cachées; mais il révéla sa faute quand il se vit au lit de la mort. Grégoire, peur punir d'une manière exemplaire cette infraction de la règle, qui proscrivait l'esprit de propriété, défendit à la communauté de visiter le malade et d'aller prier autour de lui, comme cela se pratiquait ordinairement. Il ne lui envoya qu'un prêtre pour l'assister et l'exhorter à la pénitence. Juste détesta sa faute, et mourut dans les sentiments de la plus vive componction. Le saint abbé ne s'en tint pas là ; son zèle pour maintenir la discipline monastique lui fit faire ce que saint Macaire avait fait dans une semblable circonstance. Il ordonna que Juste fût enterré avec ses trois pièces d'or sous un fumier, et que chaque religieux lui criât sur sa fosse : Que ton argent périsse avec toi! Mais comme il était mort pénitent, il ne voulut pas qu'il fût privé des prières de l'Église, et il ordonna qu'on offrit pour lui le saint sacrifice de la messe durant trente jours consécutifs. Et saint Grégoire nous apprend, qu'après la messe du trentième jour, Juste apparut à un de ses frères, et lui apprit qu'il venait d'être délivré des peines qu'il avait endurées depuis sa mort 1.

Ce fut vers l'an 576 que Grégoire, encore simple moine, partit pour convertir les Anglais, et fut rappelé aussitôt par le pape Benoît, surnomme Bonose. Il rentra dans son monastère. Mais peu après, ce Pape, considérant ses progrès dans la vertu, l'ordonna un des

i Dialog., 1. 4, c. 54.

sept diacres de l'Église romaine, tant pour le servir à l'autel, que pour l'aider dans le gouvernement de l'Église. Le pape Benoît étant mort, on lui donna pour successeur Pélage II, aussi Romain de naissance et fils de Vinigilde, et on le consacra sans attendre l'agrément de l'empereur, parce que Rome était assiégée alors par les Lombards. Le nouveau Pape envoya Grégoire à Constantinople, en qualité d'apocrisiaire ou de nonce apostolique. C'était vers l'an 578, lorsque Tibère, après la mort de Justin, gouvernait seul l'empire.

Logé dans le palais de l'empereur, au milieu des courtisans et des affaires, Grégoire continua la même manière de vie. Il avait emmené plusieurs moines de sa communauté; l'abbé même de son monastère, Maximien, depuis évêque de Syracuse, le rejoignit à Constantinople, accompagné de quelques autres moines. Grégoire se remettait, en leur compagnie, de l'agitation des affaires temporelles; il priait avec eux, conférait avec eux des choses saintes, et par ce moyen il vécut dans le palais de l'empereur comme il aurait fait dans son monastère.

Maximien, ayant été rappelé à Rome par le pape Pélage en 584, fut battu d'une furieuse tempête sur la mer Adriatique. Par la violence de l'ouragan, le navire perdit son gouvernail, son mât et ses voiles; puis, crevassé de toutes parts, se remplit d'eau jusqu'au plancher supérieur. Ceux qui se trouvaient avec Maximien, n'attendant plus que la mort, se donnèrent le baiser de paix, reçurent le corps et le sang du Rédempteur, et se recommandèrent chacun à Dieu, afin qu'il reçût leurs âmes dans sa miséricorde, pendant qu'il livrât leurs corps à une mort si épouvantable. Mais, par sa toutepuissance, pas un d'eux ne périt. Le navire, quoique rempti d'eau, continua sa route pendant huit jours. Le neuvième, il entra dans le port de Crotone. Maximien en étant sorti le dernier, aussitôt le navire s'engloutit dans le port même. C'est ce que saint Grégoire lui-même atteste dans le troisième livre de ses Dialogues 1.

D'après la voix unanime de tous les historiens anciens et modernes, l'ompereur Tibère-Constantin fut un prince accompli. D'une taille haute et majestueuse, d'une physionomie pleine de douceur et de noblesse, il passait pour le plus bel homme de l'univers. Humain et affable, il accueillait avec bienveillance tout le monde. Cette bienveillance était non-seulement dans les paroles et dans les manières, mais dans le cœur : il aimait tous ses peuples comme un père, et comptait leur félicité pour son trésor. Quand il devint maître de

i'empire,
le père de
à leur éga
souvent d
années, d
pire à l'im
Notre fisc
pauvres e
Amassez-v
les corrom
pourquoi,
vres, des
donner ene
vidence div

Voici ce
Se promen
bre sur leq
avec votre of
voilà que n
ou la table
troisième a
on découvr
il fut encore
Voilà ce que
prince était
équipages;
concussions
dédommage
Quelques

jusque dan

ayant paru e autres acclan fit répondre du quartier e Vive l'impér avez appelés dont il avait trice, et fit de de Justin, étr lait l'épouse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, c. 36. Voir les trois Vies de S. Greg., t. 4 de ses OEuvres, édit. des Bénéd. Dom Ceillier, t. 17.

f Greg. Tur.,

vir à l'autel, que pape Benoît étant Romain de naisendre l'agrément ar les Lombards, e, en qualité d'a-'an 578, lorsque mpire.

courtisans et des Il avait emmené e de son monaspignit à Constanrégoire se remets temporelles; il intes, et par ce me il aurait fait

Pélage en 584, riatique. Par la nail, son mât et t d'eau jusqu'au ximien, n'attendaix, reçurent le lèrent chacun à e, pendant qu'il s, par sa-touteur empli d'eau, il entra dans le ussitôt le navire goire lui-même

ns et modernes, poli. D'une taille douceur et de nivers. Humain ide. Cette biens les manières, me un père, et evint maître de

Œuvres, édit. des

l'empire, il leur remit les tributs d'une année entière. Il était surtout le père des pauvres et des malheureux; et se montrait si charitable à leur égard, que l'impératrice Sophie, femme de Justin, lui en fit souvent des reproches. Ce que nous avons amassé pendant bien des années, disait-elle, vous le dissipez en un moment et réduisez l'empire à l'indigence. Tibère, aussi pieux que charitable, lui répondait: Notre fisc ne manquera de rien, pourvu que nous soulagions les pauvres et que nous rachetions les captifs. Car le Seigneur a dit: Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne les corrompent, ni les voleurs ne les déterrent et les dérobent. C'est pourquoi, avec ce que Dieu nous a donné, faisons-nous, par les pauvres, des trésors dans le ciel, afin que le Seigneur daigne nous en donner encore plus dans ce monde. Cette confiance filiale en la providence divine fut si abondamment récompensée, que le bruit courut jusque dans les Gaules, qu'il avait trouvé des trésors immenses.

Voici ce qu'en dit Grégoire de Tours, qui écrivait à cette époque : Se promenant un jour dans son palais, il aperçut un pavé de marbre sur lequel était sculptée une croix. Seigneur, s'écria-t-il, c'est avec votre croix que nous munissons notre front et notre poitrine, et voilà que nous la foulons aux pieds! Aussitôt il fit enlever la plaque ou la table de marbre, sous laquelle on en trouva une seconde et une troisième ayant le même signe. Quand il eut fait enlever la dernière, on découvrit un amas de plus de cent mille pièces d'or. Après quoi il fut encore plus libéral envers les pauvres que précédemment ¹. Voilà ce que dit Grégoire de Tours. Un autre trésor de cet excellent prince était la noble simplicité de sa table, de son cortége, de ses équipages; mais surtout sa vigilance et sa fermeté à réprimer les concussions des magistrats, qui, ayant acheté leurs charges, s'en dédommageaient volontiers sur les peuples.

Quelques jours après qu'il eut été couronné empereur, Tibère ayant paru en public pendant les jeux du cirque, le peuple dit entre autres acclamations: De grâce, faites-nous voir l'impératrice! Tibère ft répondre par un héraut: L'impératrice s'appelle comme l'église du quartier de Dagistée. Aussitôt le peuple cria tout d'une voix: Vive l'impératrice Anastasie! Seigneur, conservez ceux que vous avez appelés à l'empire! Tibère fit donc venir sa femme Anastasie, dont il avait deux filles, Carito et Constantine; la couronna impératrice, et fit des largesses au peuple. L'impératrice Sophie, veuve de Justin, était présente. Ignorant que Tibère fût marié, elle comptait l'épouser. Elle fut donc bien surprise quand elle lui vit une

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 5, c. 20.

femme et des enfants. Voilà ce que disent les historiens grees D'après Grégoire de Tours, elle ne se serait point tenue à la surprise. mais aurait été jusqu'à la vengeance. Car il rapporte qu'elle trama un complot pour ôter l'empire à Tibère et le donner au général Justinien, neveu de Justin. Le complot devait éclater pendant que l'empereur se délassait à la campagne. Tibère, en ayant été averti, revint sur-le-champ à Constantinople, entra tout droit à l'église pour remercier Dieu de cette découverte, assembla le patriarche et le sénat, et les instruisit de la conjuration. Toute la punition qu'il en fit, ful d'ôter à l'impératrice Sophie une partie de ses trésors et de lui donner d'autres domestiques. Le général Justinien, qui, sous un autre empereur, eût péri du dernier supplice, vint se jeter aux pieds de Tibère et lui offrit une somme considérable pour sa grâce. Tibère, après lui avoir fait quelques reproches, lui rendit son amitié et l'admit dans son palais comme de coutume 2. Voilà ce que Grégoire de Tours écrivit dans le temps même, et, après lui, Paul, diacre, dans son histoire mêlée. Mais les historiens grecs n'en parlent pas.

Tibère fut couronné empereur, le 26 septembre 578, par le patriarche saint Eutychius, qui avait été rappelé de son exil et rétabli sur le siége de Constantinople, après la mort de Jean le Scolastique, arrivée le 31 d'août 577. Jean était surnommé le Scolastique ou avocat, parce qu'il avait d'abord fréquenté le barreau comme avocat à Antioche. Devenu prêtre, il fut apocrisiaire ou correspondant du patriarche d'Antioche à Constantinople. Pendant qu'il remplissait ses fonctions d'apocrisiaire, il fit une collection de canons que nous avons encore. Mais au lieu de ranger de suite les décres de chaque concile, il réduisit sous un même titre ceux des dives conciles qui appartenaient à la même matière, et disposa ainsi presque tous les canons sous cinquante titres. Ce qui mérite surtout d'être remarqué, c'est qu'il emploie les vingt-un canons du concile de Sardique; notamment, dans son titre XVI, il cite tout au long les canons de ce concile, qui reconnaissent le droit d'appel au Papel le droit du Pape d'ordonner un nouveau jugement par les évêque des provinces voisines, d'envoyer un légat pour les présider, et la défense d'ordonner un évêque à la place de celui qui appelle, jusqu'à ce que le Pape ait décidé de son appellation 3. Jean le Scolai tique fit, depuis, un abrégé de cet ouvrage, intitulé: Nomocanon, auquel il ajoute sur chaque titre les Novelles correspondantes de l'empereur Justinien. Sur le chapitre XVI, il remarque que la trente

4 590 de l' unième c évêque d apôtres e de la pro Jean le de Const retour de non moin ans qu'il Pont, et nombre d par un tér et de sa v provinces son mona à Constan peuples a Dieu hone Juis mem Vive la foi était co ve pitale, les parfums s jouissance illuminatio parti, à la d'Hormisd était un d accompagn

Cependa fut désabus un écrit, où plus palpal nonce apos

quernes, o

coup d'affe

de Sainte-

tribua la co

trois heure

de sa main

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theophan., Cedr., Zon. — <sup>2</sup> Greg. Tur., 1. 5, c. 31. Hist. miscella. — <sup>1</sup>blioth. juris canonici, t. 2, p. 537 et 538.

<sup>1</sup> Biblioth.

historiens grees tenue à la surprise, orte qu'elle trama er au général Juspendant que l'emat été averti, revint à l'église pour reviarche et le sénat, ion qu'il en fit, fut sors et de lui donqui, sous un autre jeter aux pieds de sa grâce. Tibère, son amitié et l'ade e que Grégoire de

Paul, diacre, dans

parlent pas. re 578, par le pason exil et rétabli e Jean le Scolasommé le Scolasquenté le barreau pocrisiaire ou corple. Pendant qu'il llection de canons suite les décrets e ceux des diver lisposa ainsi presui mérite surtou canons' du concile cite tout au long t d'appel au Pape, nt par les évêques es présider, et la qui appelle, jus-3. Jean le Scolas tulé : Nomocanon, rrespondantes de

que que la trente

st. miscella. - 1 Bi

mième constitution de cet empereur, qui taxe ce que le nouvel érêque devait donner à son ordination, est contraire aux canons des apôtres et des conciles. G'était en effet prescrire la simonie, au lieu de la proscrire <sup>1</sup>.

Jean le Scolastique étant mort le 31 août 577, aussitôt le peuple de Constantinople demanda aux empereurs, avec de grands cris, le retour de saint Eutychius. Justin et Tibère, qui aimaient ce patriarche non moins que le peuple, y consentirent volontiers. Il y avait douze ans qu'il était retiré dans son monastère d'Amasée, métropole du Pont, et il y avait opéré, principalement sur les malades, un grand nombre de miracles, dont plusieurs sont rapportés dans sa vie, écrite par un témoin oculaire, le prêtre Eustache, compagnon de son exil et de sa vie entière. Il soulagea aussi dans la famine le peuple des provinces environnantes, ravagées par les Perses; et la farine de son monastère se multiplia miraculeusement. Son retour d'Amasée à Constantinople fut comme une marche triomphale. Partout les peuples allaient à sa rencontre et lui présentaient des malades ; car Dieu honora son voyage par plusieurs miracles. A Nicomédie, les luis mêmes criaient : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Vive la foi des chrétiens! De Chalcédoine à Constantinople, la mer était converte de barques qui l'attendaient. A son entrée dans la capitale, les rues étaient tapissées et jonchées de fleurs ; on brûlait des parfums sur son passage; ce n'était partout que festins et que réjouissances; la nuit même fut transformée en plein jour par les illuminations et les feux de joie. Il revint le même jour qu'il était parti, à la fête de saint Timothée. Il logea dans le même palais d'Hormisdas, d'où il avait été envoyé en exil. Le lendemain, qui était un dimanche, il alla, revêtu de ses ornements pontificaux et accompagné de tout son clergé, à l'église de Notre-Dame de Blaquernes, où les empereurs Justin et Tibère le reçurent avec beaucoup d'affection et d'honneur. De là il passa dans la grande église de Sainte-Sophie, où, après avoir célébré le saint sacrifice, il distribua la communion au peuple depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après midi, parce que tout le monde voulait la recevoir de sa main 2.

Cependant ce saint homme tomba dans une erreur, mais dont il fut désabusé par un autre saint. Il avait composé sur la résurrection unécrit, où il prétendait qu'après la résurrection notre corps ne serait plus palpable, mais plus subtil que l'air et le vent. Saint Grégoire, nonce apostolique à Constantinople, eut avec lui des conférences

Biblioth, juris canonici, p. 624. - Vita S. Eulych, Acta S. , 6 april.

sur ce sujet, et lui objecta ces paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile : Palr z et voyez, parce qu'un esprit n'a point de chair et d'06, comme vous voyez que j'en ai. Eutychius repondit : Notre-Seigneur le fit pour ôter à ses disciples le doute de sa résurrection. Voilà qui est bien étrange, dit Grégoire, que pour ôter le doute à ses disciples, il nous ait donné mjet de douter ; car, s'il n'avait pas réellement c qu'il leur a montre, en confirmant leur foi, il détruit la nôtre. Eutychius ajouta : Son corps était palpable quand il le montra à ses disciples ; mais, après avoir confirmé leur foi, il devint plus subtil. Grégoire opposa ce passage de saint Peul : Jésus-Christ ressuscae pe meurt plus, d'où il conclut qu'il ne lui est arrivé aucun changement après sa résurrection. Eutychius lui objecta ce qui est dit : Que la chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu. A quoi saint Grégoire répondit : Que la chair et le sang se prennent, dans l'Écriture, en deux manières, ou pour la nature humaine en elle-même, la guerre avec ou pour la corruption du péché, et il en apporta les preuves, concluant que, dans la gloire céleste, la nature de la chair restera, mais délivrée des infirmités de cette vie. Eutychius en convint aussitut; mais il ne voulait pas encore convenir que le corps pût ressusciter considerable considerable.

Par suite de cette contestation, ils cessèrent de se voir. L'emperent sommodit reur Tibère, en ayant eu connaissance, les fit venir en particulier l'un onniers, fure et l'autre, écouta leurs raisons, réfuta lui-même le sentiment d'Euty améprisa co chius, et jugea que son écrit devait être jeté au feu. En sortant de les, il fut tou cette dernière conférence, Eutychius et Jrégoire tombèrent tous Tibère aims deux dangereusement malades; Eutychius même en mourut, mas complétement revenu de son erreur. Car les amis de Grégoire étant chait de tous allés le saluer de sa part, peu avant sa mort, il se prit la peau a singues et sér leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence, et dit ces paroles de Job : Je confesse que nous ressus que relation de le leur présence de poursuivre cette erreur, d'autant plus qu'il n'y avait personne qui onde nommé la suivit <sup>1</sup>. Eutychius mourut le 5 avril 582, et, six jours arrès, il sateurs. Huit jeut pour successeur Jean, diacre de la grande église de Constantinents à vivre, nople, surnommé le Jeûneur, qui tint le siége treize ans.

nople, surnomme le Jenneur, qui tint le siège treize ans.

Une des affaires principales que devait négocier saint Grégoir, le le trône. Comme nonce apostolique, était d'obtenir de l'empereur qu'il en de s'endre, un de s'endre, un de s'endre, un de s'endre de la longue guerre siègeaient Rome. Mais Tibère, occupé en Grient de la longue guerre souvel empere des Perses, ne put envoyer que des secours insignifiants. Il finit et assistants, même par conseiller aux Romains de gagner, à force d'orgent, les pême, de ses n

Lombards e vaient y ré pour comb Pape et l'Ita comme vou La guerre ouis l'an 57 rers pour le dant les su entendre ; suite plusieu sées par Mau toutes les d mople. Il por

1 590 de l'ère

ear bonheur.

<sup>1</sup> Greg., Moral., 1. 14, c. 56, alias 29.

[Liv. XLVI. - De 574] hrist dans l'Évannt de chair et d'os, t : Notre-Seigneur rection. Voilà qui ute à ses disciples, pas réellement ce truit la nôtre. Eu-

Lombards et de les envoyer contre les Perses ; ou bien, s'ils ne poumient y réussir, de prendre à leur solde quelques chefs des Francs pour combattre les Lombards. C'était, dans le fond, abandonner le pape et l'Italie à eux-mêmes, et leur dire à peu près : Tirez-vous-en, comme vous pourrez 1.

La guerre entre les Romains et les Perses avait recommencé de+ puis l'an 571 ; e.1e se faisait avec des alternatives de succès et de redevint plus subtil. dant les suspensions d'armes, on négociait la paix sans pouvoir hrist ressuscite ne sentendre ; à la fin, le roi de Perse, Chosroès, ayant éprouvé de suite plusieurs défaites et voyant une partie de ses provinces rava-ni est dit : Que la gées par Maurice, nouveau général des troupes romaines, consentait Dieu. A quoi saint à toutes les conditions d'une paix durable, lorsqu'il mourut en 579, atoutes les conditions d'une paix durable, lorsqu'il mourut en 579, ament, dans l'Écrine en elle-même, les preuves, conhair restera, mais de règne. Son fils Hormisdas recommence aguerre avec fureur; mais Maurice ravage la Perse, et en défait les sanglantes. De son côté, l'excellent entreur Tibère ne négligeait aucun moyen de faciliter la paix. Afin le se concilier l'amitié d'Hormisdas, il lui renvoya une multitude considerable de prisonniers persans, qu'il avait rassemblés à Constanticule. mople. Il porta la libéralité jusqu'à leur fournir des habits et toutes se voir. L'empe sommodités du voyage. Les Perses, surtout les parents des pri-conniers, surent émerveillés de cette générosité romaine; Hormisdas sentiment d'Euty améprisa comme une faiblesse. C'est qu'au lieu d'aimer ses peueu. En sortant de 🏻 des, il fut toujours pour eux un cruel tyran.

tombèrent tous. Tibère aima les siens jusqu'à la mort : sa dernière pensée tut pour en mouret, mais leur bonheur. Comme sa santé dépérissait de jour en jour, il cherar bonheur. Comme sa sante deperissait de jour en jour, il cherde Grégoire était de tous côtés un successeur digne de l'empire. Après de mgues et sérieuses réflexions, il fixa son choix sur Maurice, le vaintieur des Perses, et le nomma césar, le 5 août 582. Il lui fiança en même temps Constantine, sa fille aînée, et donna en mariage la sende nommée Carito, au patrice Germain, le plus distingué des sérieurs après, le se de Constantine, sa faille aînée, et donna en mariage la sende nommée Carito, au patrice Germain, le plus distingué des sérieurs à vivre, il assembla dans son palais le patriarche avec son lergé, le sénat avec les principaux du peuple, et se fit porter en litière un le trône. Comme sa faiblesse le mettait hors d'état de se faire energé, le sénat avec les principaux du peuple, et se fit porter en litière resaint Grégoir, pereur qu'il en le trône. Comme sa faiblesse le mettait hors d'état de se faire enpereur qu'il en le trône. Comme sa faiblesse le mettait hors d'état de se faire enpereur qu'il en le trône. Comme sa faiblesse le mettait hors d'état de se faire enpereur l'Italie et as plus sages de plus paternels pour le couvel empereur. Ensuite, au milieu des lermes et des bénédictions et assistants, Tibère rappelant ce qu'il lu restait de force, posa lui-lème, de ses mains défaillantes, la couronne sur la tête de Maurice,

Menand., Ex. leg., p. 124, alids 83.

et le revêtit de la pourpre impériale. Après quoi, s'étant fait reporter dans son lit, il y mourut le lendemain 14 août, regretté et pleuré de tout le monde <sup>1</sup>. Il avait régné, et comme césar et comme empereur, sept ans sept mois et neuf jours.

Maurice, d'une famille originaire de Rome, était né à Arabisse en Cappadoce, dont son oncle maternel, Adelphius, était évêque. Il était capitaine des gardes, quand il fut envoyé pour commander les armées d'Orient. Paul, son père, vivait encore, ainsi que Joanna, sa mère, quand il fut élevé à l'empire. Il avait d'excellentes qualités, mais il n'égalait pas Tibère. Il était pieux, chaste, appliqué à ses devoirs, protégeait les sciences; mais il était enclin à l'avarice. Il fut lié d'amitié avec saint Grégoire, le nonce apostolique, au point qu'il le fit parrain d'un de ses enfants.

Au milieu des affaires de sa nonciature, saint Grégoire s'occupait d'un ouvrage de piété : son Commentaire sur Job. Il ne l'entreprit pas de lui-même, mais à la prière de saint Léandre, évêque de Séville, et aux instances réitérées des religieux de son monastère de Saint-André, qui l'avaient suivi à Constantinople. Ils le prièrent de leur expliquer ce livre; de leur en découvrir les profonds mystères, le sens allégorique et les applications morales à la vie chrétienne. Il commença par leur expliquer de vive voix les premiers chapitres, puis il dicta des homélies sur le reste. Ayant eu depuis plus de loisir, ilrepassa tout l'ouvrage, et en fit un commentaire suivi en trente-cinq livres, qu'il partagea en six volumes. Voici comme il expose sa méthode: Nous établissons d'abord l'histoire comme le fondement de notre discours ; ensuite, par le sens allégorique, nous élevons l'édifice de la foi; et, par la moralité, nous embellissons cet édifice comme avec des ornements et des peintures. Il suit ordinairement la version de saint Jérôme, qu'il appelle la nouvelle; mais lorsqu'il en est besoin, il cite aussi l'ancienne. La raison qu'il en donne, c'est que le Siége apostolique se servait de l'une et de l'autre. Ce conmentaire de saint Grégoire fut reçu avec un applaudissement universel. De son vivant, bien des évêques le faisaient lire publiquement dans leurs églises pendant les offices divins.

Saint Léandre, avec qui saint Grégoire se lia d'une amitié intime à Constantinople, était d'une famille illustre de Carthagène en Espagne. Son père se nommait Sévérien, et sa mère Turture ou Théodore. Il était l'aîné d'une famille de saints. Son frère puiné fut saint Isidore, son disciple et son successeur dans le siége épiscopal de Séville. Il avait un autre frère, qui était saint Fulgence, évêque d'Écija et de Carthagène, et une sœur consacrée à Dieu, qui était

sainte Flore saint Léand goths, et fu dre, étant e plusieurs an saintes Écri vertu, de s métropolita manière de à gouverner

1 500 de l'ère

toutes les ég L'Espagn ou les emper partie du pa en particulie étaient génér se réunir à l ment de Con Les Suèves f C'était ve étaient établi Chararic, et d un fils dange voyant donc dit qui fait ta de quelle reli vernait comn adorer le Fil même substa son peuple de uns de mes fi considérables merai de la donc peser d voya au sépul portèrent au :

porterent au têrent: Nous comprit que s son Père. C'en l'honneur c suis assez heu roirai tout ce

<sup>1</sup> Theophyl. Simoc., 1. 1, c. 1 et 2.

v. XEVI. - De 574 ant fait reporter etté et pleuré de mme empereur.

né à Arabisse en t évêque. Il était nmander les arque Joanna, sa llentes qualités, ppliqué à ses de l'avarice. Il fut ie, au point qu'il

égoire s'occupait Il ne l'entreprit , évêque de Sén monastère de e prièrent de leur mystères, le sens étienne. Il comchapitres, puis il is de loisir, ilrevi en trente-cing il expose sa mé e fondement de us élevons l'édisons cet édifice t ordinairement ; mais lorsqu'il en donne, c'est 'autre. Ge comudissement uni-

ne amitié intime thagène en Esarture ou Théofrère puiné fut siège épiscopal llgence, évêque Dien. qui était

e publiquement

sainte Florentine. Plusieurs auteurs supposent qu'une autre sœur de sunt Léandre, nommée Théodosie, épousa Lévigilde, roi des Visigoths, et fut mère de saint Herménigilde et du roi Reccarède. Léande, étant encore fort jeune, se retira dans un monastère, où il passa plusieurs années dans les exercices de la pénitence, dans l'étude des saintes Écritures et des sciences ecclésiastiques. La renommée de sa vertu, de sa doctrine et de son éloquence le fit élever sur le siége métropolitain de Séville. Cette haute dignité ne changea rien à sa manière de vivre. Il ne diminua rien de ses austérités, quoiqu'il eût agouverner un grand peuple et à pourvoir aux besoins de presque toutes les églises d'Espagne.

L'Espagne était alors divisée entre trois puissances. Les Romains au les empereurs y possédaient encore quelques villes : la plus grande partie du pays était occupée par les Visigoths; quelques provinces, en particulier la Galice, par les Suèves. Les Suèves et les Visigoths étaient généralement ariens ; mais le temps approchait où ils allaient gréunir à l'Église catholique. L'hérésie leur était venue originairement de Constantinople : la foi orthodoxe leur viendra de France.

Les Suèves furent les premiers à y revenir.

Cétait vers l'an 562, cent cinquante ans depuis que les Suèves étaient établis en Galice. Leur roi, que Grégoire de Tours nomme <sup>Chararic</sup>, et d'autres historiens Théodemire ou même Ariamire, avait n fils dangereusement malade et qui respirait à peine. Le roi, le voyant donc à l'extrémité, dit aux siens : Mais ce Martin, que l'on ditqui fait tant de miracles dans les Gaules, dites-moi, je vous prie, de quelle religion était-il ? Ils lui répondirent : De son vivant, il gouremait comme évêque un peuple catholique; il enseignait qu'il faut adorer le Fils avec le Père et le Saint-Esprit, comme étant d'une même substance ; et maintenant, élevé au ciel, il ne cesse de combler son peuple de bienfaits. S'il en est ainsi, reprit le roi, que quelquesuns de mes fidèles amis aillent jusqu'à son temple avec des présents considérables ; et s'ils obtiennent la guérison de mon fils, je m'informerai de la foi catholique, et je croirai ce que Martin a cru. Il fit donc peser de l'or et de l'argent autant que pesait son fils, et l'envoya au sépulcre du saint, à Tours. Les envoyés étant revenus, rapportèrent au roi qu'ils y avaient vu faire plusieurs miracles, et ajouerent: Nous ignorons pourquoi votre fils n'est pas guéri. Le roi comprit que son fils ne guérirait point qu'il ne crût Jésus-Christ égal son Père. C'est pourquoi il commença à bâtir une église magnifique en l'honneur de saint Martin ; et, quand elle fut achevée, il dit : Si je suis assez heureux de recevoir des reliques de cet homme juste, je roimi tout ce qu'enseignent les évêques.

Il envoya donc les siens une seconde fois, avec des présents encore plus considérables que la première. Les députés, étant arrivés Tours, demandèrent des reliques. On offrit de leur en donner suivant fla coutume, c'est-à-dire des linges ou des pièces d'étoffe qui eussent été quelque temps sur le tombeau; mais ils dirent : Permet tez-nous d'y mettre nous-mêmes ce que nous voulons emportes. Alors ils y mirent un drap de soie après l'avoir pesé, et dirent : Si nous trouvons grâce devant notre saint patron, ce que nous avois mis pèsera demain davantage, et nous le garderons comme une bénédiction. Ils passèrent la nuit en prières au pied du tombeau; et le lendemain, l'étoffe ayant été mise une seconde fois dans la balance, elle enleva entièrement le poids qui auparavant lui faisait équilibre. Ils emportèrent alors ces reliques en triomphe et partirent en chantant des psaumes dans les rues de Tours. Les prisonniers de la ville demandèrent ce que c'était; on leur dit : Ce sont les reliques du seigneur Martin que l'on envoie en Galice : c'est pour cela qu'on chante. Aussitôt les prisonniers invoquent le saint avec larmes : leurs chaînes se rompent, la prison s'ouvre d'elle-même, et ils courent, à la vue de tout le peuple, se prosterner devant les reliques et remercier leur libérateur. L'évêque obtint du juge qu'il ratifiat la grace que saint Martin venait de lour faire.

Les députés de Galice en eurent une extrême joie, ne doutant pas que le saint ne leur fût favorable; et, après une heureuse navigation, ils arrivèrent chez eux. Les reliques furent reçues avec une extrême vénération: le fils du roi, parfaitement guéri, vint au-devant; le m reconnut l'unité du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et fut oint du saint chrême, avec toute sa maison; et les lépreux, qui étaient en grand nombre dans son peuple, furent tous guèris. Il se fit une multitude de miracles en la nouvelle église de Saint-Martin, et le peuple était si zélé pour la religion catholique, qu'il eût souffert le martyre s'il en avait eu l'occasion. C'est aînsi que cet événement est rapporté par Grégoire, qui fut évêque de Tours environ douze ans après!

Cette conversion se fit principalement par les travaux d'un autre saint Martin, que la Providence fit arriver en Galice en même temps que les reliques y arrivaient. Il était de Pannonie, aussi bien que saint Martin de Tours. Étant encore jeune, il fit un voyage en Orient, dans le dessein de visiter les saints lieux. Il se rendit si habile dans les sciences, qu'au jugement de Grégoire de Tours, il surpassait tous ceux de son siècle. Ce fut donc lui qui donna aux Suèves de Galice la règle de la foi, qui affermit les églises, fonda des monastères,

composa pour exhi tus. Saint porta dep secours d Benott, qu Peu de

porta dep secours d Benott, qua Peu de fit tenir un tholique e ques eure lettre par l dans la Ga pouvait via métropolit remédier, l'était déjà nastère de mier évêqu pour éviten

L'année

demir, il s huit évêgu de Dume. bord il pre des priscil saint Léon que tinrent ll est très-n ples, entene sie de Prisc bienheureu: foi, Lucréti turgie. Les néral, savoi avait reçue cinquième c messe et l'ac Profuturus, que Profutu écrit de l'ai

<sup>1</sup> Greg. Tur., De mir. S. Mart., L. 1, c. 11.

i Labbe, t. i

IV

iv. XLVI. - De 674 s présents encore étant arrivés r en donner suièces d'étoffe qui dirent : Permet oulons emporter, sé, et dirent : Si que nous avons comme une bé-1 tombeau; et le dans la balance, faisait équilibre. rtirent en channniers de la ville t les reliques du pour cela qu'on ec larmes : leurs et ils courent, à

ne doutant pas euse navigation, vec une extrême u-devant; le mi prit, et fut oint eux, qui étaient is. Il se fit une lartin, et le peusouffert le marnement est rapouze ans après! vaux d'un autre en même temps , aussi bien que yage en Orient, t si habile dans surpassait tous nèves de Galice es monastères,

liques et remer-

ratifiat la grace

composa des livres de piété et écrivit un grand nombre de lettres pour exhorter les nouveaux convertis à la pratique de toutes les vertes. Saint Martin fonda entre autres le monastère de Dume, dont il porta depuis le nom; c'est un lieu non loin de Brague, où, par le secours du roi, il établit une communauté sous la règle de saint Benoît, qu'il introduisit par conséquent en Espagne.

Peu de temps après, savoir le 26 décembre 562, le roi Théodemir fit tenir un concile dans la ville de Lugo, pour confirmer la foi catholique et pour les diverses affaires de l'Église. Après que les évêques eurent achevé ce qu'ils avaient à régler, le roi leur envoya une lettre par laquelle il leur représentait qu'il y avait trop peu d'évêques dans la Galice; en sorte qu'il y avait des églises que leur évêque ne pouvait visiter chaque année, et qu'il était difficile, n'y ayant qu'un métropolitain, que le concile pût s'assembler tous les ans. Pour y remédier, les évêques érigèrent Lugo en métropole, comme Brague l'était déjà, et firent de nouveaux évêchés, l'un desquels fut le monastère de Dume, dont saint Martin, qui en était abbé, fut le premier évêque. Ils déterminèrent aussi les paroisses de chaque diocèse, pour éviter les disputes entre les évêques voisins.

L'année suivante 563, troisième du règne d'Ariamir ou de Théodemir, il se tint, le 1er de mai, un concile à Brague, où assistèrent huit évêques, entre autres Martin, que l'on croit être l'évêque de Dume. Lucrétius, archevêque de Brague, y présidait. D'abord il proposa d'assurer la foi, particulièrement contre les restes des priscillianistes, et pour cela de faire lire les lettres du pape saint Léon aux évêques de Galice, ainsi que les décrets des conciles que tinrent ces évêques par son ordre. Tous les évêques dirent : l est très-nécessaire de lire ces monuments, afin que les plus simples, entendant les décrets des saints Pères, apprennent que l'hérésie de Priscillien est condamnée depuis longtemps par le Siége du bienheureux apôtre Pierre. Après avoir, sur ce principe, assuré la foi, Lucrétius proposa de régler l'unité de la discipline et de la liturgie. Les évêques rappelèrent avant tout le même principe général, savoir, la forme que Profuturus, prédécesseur de Lucrétius, avait reçue de Rome; et il fut statué, dans un quatrième et un cinquième canons, qu'on suivrait partout, dans la célébration de la messe et l'administration du baptême, non pas la forme établie par Profuturus, archevêque de Brague, comme dit Fleury, mais l'ordre que Profuturus, ci-devant métropolitain de Brague, avait reçu par écrit de l'autorité même du Siége apostolique 1. Telles sont les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 839 et 840.

propres paroles du concile, qui les répète même jusqu'à cinq fois. Le 1er juin 572, deuxième année du roi Miron ou Ariamir. que l'on croit être le fils de Théodemir, saint Martin de Dume. devenu archevêque de Brague, tint un concile des deux provinces de Galice, c'est-à-dire de Brague et de Lugo. On le compte pour le second de Brague. Les actes portent en tête cette formule: Notre-Seigneur Jésus-Christ régnant, ère 610, deuxième année du roi Miron. Saint Martin présida au concile, qui était composé de douze évêques, six de chaque province. Il fit lire d'abord œ qui avait été réglé au concile précédent, où il avait assisté en 563, et proposa d'achever ce qu'on n'avait pu faire alors. Cela ne regardait point la foi, n'y ayant à ce sujet aucune difficulté dans ces deux provinces, mais seulement la discipline ecclésiastique, qui devait être réglée suivant l'Écriture et les canons. De son avis et de celui des évêques, on lut ces paroles de saint Pierre sur les devoirs des pasteurs: Paissez le troupeau de Dieu, qui vous est commis, le surveillant, non par une espèce de contrainte, mais par une affection volontaire qui soit selon Dieu; non par un honteux désir de gain, mais par une charité désintéressée; non en dominant sur'l'héritage du Seigneur, mais en vous rendant les modèles du troupeau, afin que, quand le prince des pasteurs paraîtra, vous remportiez une couronne de gloire qui ne se flétrira pas 1. Tous les évêques promirent, avec la grâce de Dieu, d'obéir à ce divin précepte. Après quoi ils dressèrent dix canons pour en faire l'application aux détails de la discipline.

Il est dit dans le premier: Que les évêques, en visitant leurs églises, examineront premièrement les clercs, pour savoir comment ils administrent le baptême, comment ils célèbrent la messe et les autres offices de l'Église; qu'après l'examen des clercs, ils assembleront leurs peuples un autre jour pour leur apprendre à fuir les erreurs des païens, l'homicide, l'adultère, le parjure, le faux témoignage et les autres péchés mortels, et à croire la résurrection et le jour du jugement, où chacun recevra selon se ceuvres. Le second porte: Que l'évêque ne prendra en sa visite, pour son droit honoraire nommé cathédratique, que deux sous d'or, et qu'il n'exigera point la troisième partie des offrandes, qui doit être employée pour le luminaire et les réparations; qu'il ne pourra non plus exiger aucune œuvre servile des clercs des paroisses. Il leur est enjoint, par le troisième, de faire gratuitement les ordinations, et de n'ordonner les clercs qu'après un soigneux

examen
aux évoluavait exis
de baume
du Saintsoit des
il les chai
et par éc
venus, so
luminaire

Il est di

église, à c

évêque ne que par de régnait un aux minis teme, ou un si grand le concile prêtres de baptême; à la peine d un clerc, et politain d'a cile, et chac l'Evangile, Quelques pr messes pour damne cet a quelque cho

La même
cette province
concile de 56
blée, où se t
point les acte
Martin de Du
un manuel c
préface, que
d'Orient, aya
suite, tant pa
des copistes :

son évêque.

squ'à cinq fois. n ou Ariamir, artin de Dume, deux provinces le compte pour cette formule: leuxième année était composé lire d'abord ce assisté en 563, Cela ne regariculté dans ces ésiastique, qui De son avis et Pierre sur les , qui vous est ntrainte, mais on par un honessée; non en us rendant les es pasteurs pai ne se flétrira Dieu, d'obéir canons pour en

iv. XLVI. - De 474

n visitant leurs r savoir comebrent la messe des clercs, ils r apprendre à le parjure, le roire la résurvra selon ses a en sa visite, que deux sous offrandes, qui tions; qu'il ne clercs des pae gratuitement s un soigneux

examen et sur le témoignage de plusieurs. Le quatrième défend sux évêques de prendre à l'avenir le tiers du sou d'or que l'on amit exigé jusqu'alors pour le saint chrême, sous prétexte du peu de baume qui y entre, de peur qu'ils ne paraissent vendre les dons du Saint-Esprit Le cinquième défend auss d'exiger quoi que ce soit des fondateus pour la consécration des églises; seulement illes charge de pondre garde qu'elles soiont somment dotées et par écrit, n'étant pas raisonnable at point de revenus, soit pour ceux qui desservent cette eglise, soit pour le

ll est dit dans le sixième : ( si quelqu'un prétend fonder une église, à condition de partager les offrandes avec les clercs, aucun évêque ne la consacrera, comme étant fondée plutôt par intérêt que par dévotion; cet abus avait lieu en quelques endroits. Il en regnait un autre. Souvent les pauvres n'ayant pas de quoi donner aux ministres pour baptiser leurs enfants différaient leur baptème, ou ne le leur procuraient point du wat. Pour remedier à un si grand mal, dont la suite était la perte éternelle de ces enfa..., le concile déclare, par le septième canon, qu'il sera permis aux prêtres de prendre ce qui sera offert volontairement pour le baptème ; mais il leur défend de rien exiger. Le huitième soumet à la peine d'excommunication celui qui aura accusé de fornication un clerc, et qui n'aura pu le prouver. Le neuvième charge le métropolitain d'annoncer aux évêques le jour de la Pâque à la fin du concile, et chaque évêque de l'annoncer au peuple le jour de Noël après l'Évangile, afin que personne n'ignore le commencement du carême. Quelques prêtres infectés de l'erreur des priscillianistes disaient des messes pour les morts, après avoir déjeuné. Le dixième canon condamne cet abus, et ordonne que si quelque pretre, à l'avenir, fait quelque chose de semblable, il sera privé de son office et déposé par son évêque.

La même année 572, il se tint à Lugo un concile des évêques de cette province. Le roi y confirma la division des diocèses, établie au concile de 562. Nitigius, archevêque de Lugo, présidait à l'assemblée, où se trouvèrent des légats du Saint-Siége. Nous n'en avons point les actes, mais nous avons une collection de canons, que saint Martin de Dume adresse à Nitigius et à son concile, et qui est comme un manuel canonique à l'usage des évêques. Il remarque, dans la préface, que les canons faits par les anciens Pères dans les conciles d'Orient, ayant d'abord été écrits en grec, ont été altérés dans la suite, tant par la faute des traducteurs latins que par la négligence des copistes : en conséquence, il a travaillé à les rendre plus cor-

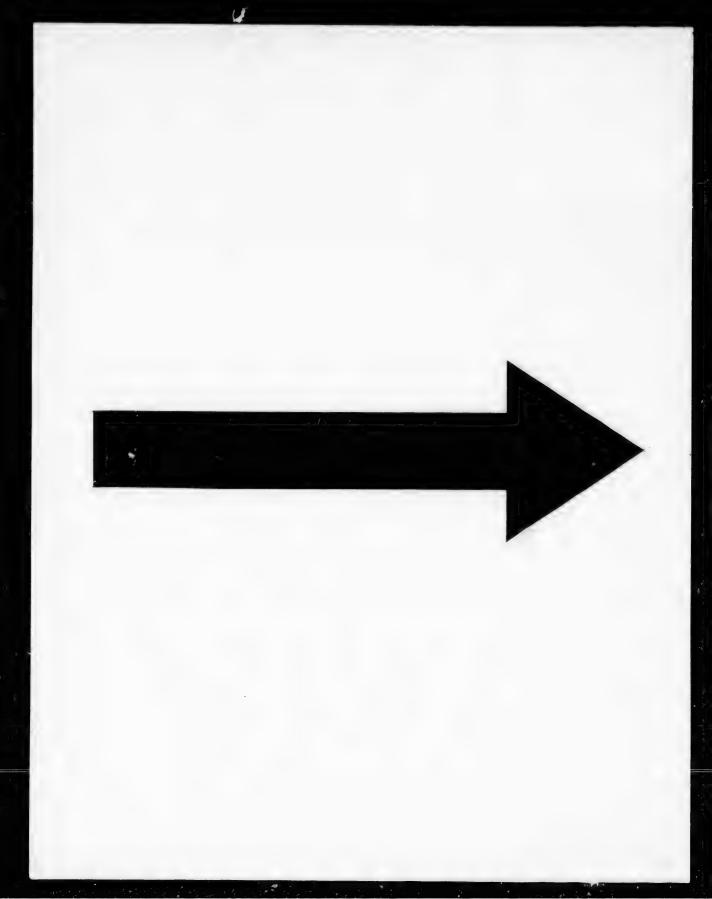



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM VIM GENTLE ON

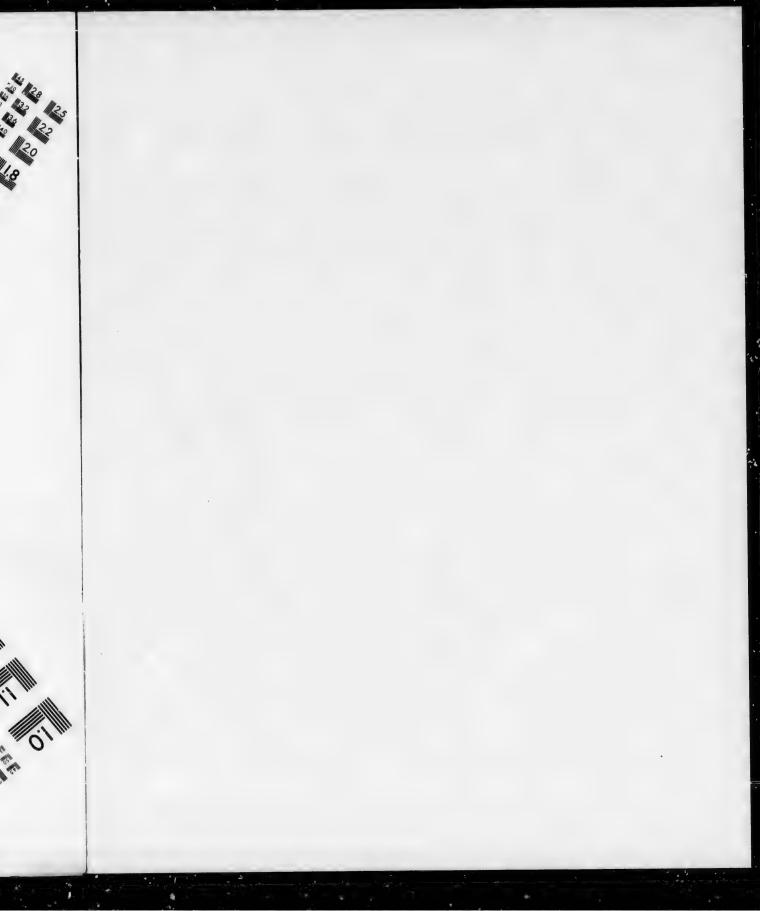

rects, soit en mettant dans une grande clarté ce que les traducteurs ont rendu obscurément, soit en rétablissant les textes qu'ils avaient changés avec trop peu de précaution. Son recueil est divisé en deux parties, dont la première regarde les évêques et tout le clergé; la seconde, les laïques. Son dessein dans cette division était de mettre les lecteurs en état de trouver sans peine les canons qui les intéressaient. Ils sont en tout au nombre de quatre-vingt-quatre. On trouve à la tête de chacun l'indication du concile d'où il a été tiré <sup>1</sup>.

Miron, roi de Galice, dans le désir qu'il avait de s'instruire de la véritable sagesse, pressait saint Martin, par ses lettres, de lui écrire souvent, soit pour le consoler, soit pour l'exhorter, soit sur un sujet quelconque. Le saint évêque lui adressa un petit traité fort élégant. des quatre vertus cardinales, qu'il intitula : Forme d'une vie honnéte. Il l'accompagna d'une épître dédicatoire, où l'on voit les relations les plus amicales entre le prince et l'évêque. Ce n'était pas uniquement pour le roi qu'il avait composé cet opuscule, mais plutôt pour ses officiers : ce n'était pas un manuel de piété pour les chrétiens qui aspiraient à la perfection, mais un abrégé de la morale naturelle pear les laïques qui voulaient vivre honnêtement. Il est écrit avec une élégante simplicité, et avec la concision propre à des maximes. Les instructions qu'il donne au roi sont remarquables. Il lui recommande de ne jamais laisser sortir de sa bouche aucune parole déshonnête, et de mêler de telle sorte l'enjouement au sérieux, qu'il n'en résulte aucun détriment ni pour sa dignité ni pour la pudeur. Il veut aussi que le sel de ses discours n'ait rien de mordant. Soyez gracieux à tous, flatteur à personne, familier à peu, équitable à tout le monde. Il lui fait remarquer que la justice est une loi divine et le lien de la société humaine; que pour la pratiquer, il faut non-seulement ne rien prendre à autrui, mais encore lui restituer ce qu'on lui aurait ôté. Il ne met point de différence entre assurer une chose et jurer qu'elle est véritable; mais il ne s'exprime ainsi que par rapport au roi, dont en effet la parole doit tenir lieu de serment. Il semble encore approuver le mensonge dans des occasions pressantes, pourvu qu'on s'en serve, non pour assurer une chose fausse, mais pour mettre à couvert la vérité. On voit néanmoins, par la suite, qu'il ne veut dire autre chose, sinon qu'il est permis quelquefois de taire la vérité. Lorsqu'il y a, dit-il, une cause honnête, le juste ne public point son secret; il tait ce qu'il faut taire, il dit ce qu'il faut dire .

L'on a encore de saint Martin un autre opuscule, intitulé : Des

Mœurs. (
former l'
voici qu'
éloge en
autre; n
Servez-v
vous vou
avant de

1 590 de l

l'an 580. Penda elle épro être la de de leurs 531; son plaça The règne; A bientôt a Athanagi meurés f appelé à tout son deux fille Galsuinde d'Austras quinze ar qui, au b l'an 572. et en ava morte, il royauté d Lévigilde partagea tale, Herr

> Hermés et de Bru femme de joie; mais Ingonde sionnée. I

nouvelle,

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 903. - 2 Bibl. PP., t. 8. D'Acheri, Spicil., t. 3, p. 312.

<sup>1</sup> Bibl. P

les traducteurs s qu'ils avaient divisé en deux it le clergé; la était de mettre qui les intéresatre. On trouve é tiré <sup>1</sup>.

v. XI.VI. - De 574

é tiré 1. instruire de la es, de lui écrire oit sur un sujet té fort élégant, une vie honnête. it les relations ait pas uniqueais plutôt pour ir les chrétiens orale naturelle l est écrit avec à des maximes. s. Il lui recomaucune parole u sérieux, qu'il our la pudeur. nordant. Soyez équitable à tout loi divine et le faut non-seuleer ce qu'on lui r une chose et si que par rapde serment. Il ons pressantes, se fausse, mais , par la suite, quelquefois de ête, le juste ne

, intitulé : Des

lit ce qu'il faut

J., t. 3, p. 312.

Mœurs. C'est un tissu de maximes morales, également propres à former l'homme à la vertu et aux devoirs de la société civile. En voici quelques-unes: Avertissez vos amis en secret; faites leur éloge en public. Ne demandez point ce que vous refuseriez à un autre; ne refusez point ce que vous demanderiez vous-même. Servez-vous plus souvent des oreilles que de la langue. Lorsque vous voulez dire quelque chose, dites-la d'abord à vous-même, avant de la dire aux autres <sup>1</sup>. Saint Martin de Dume mourut vers l'an 580.

Pendant que la foi catholique florissait chez les Suèves d'Espagne. elle éprouvait chez les Visigoths une persécution, mais qui devait être la dernière. La royauté des Visigoths était élective : la plupart de leurs rois périssaient de mort violente. Amalaric avait été tué en 531; son successeur, Theudis, le fut en 548; Theudisèle, qui remplaça Theudis, fut égorgé dans un festin, après dix-huit mois de règne; Agila, que les grands lui donnèrent pour successeur, se vit bientôt abandonné d'une partie d'entre eux, qui avaient à leur tête Athanagilde, et fut poignardé par ceux mêmes qui lui étaient demeurés fidèles. Athanagilde, pour l'emporter contre Agila, avait appelé à son secours les Romains, qu'il s'efforça ensuite, pendant tout son règne, de chasser d'Espagne. Il avait de sa femme Gosvinde deux filles, Galsuinde et Brunichilde ou Brunehaut, qu'il maria, Galsuinde à Chilpéric, roi de Paris. et Brunichilde à Sigebert, roi d'Austrasie. Athanagilde mourut, l'an 567, de mort naturelle, après quinze ans et demi de règne. On lui donna pour successeur Liuva. qui, au bout de deux ans, s'associa son frère Lévigilde, et mourut l'an 572. Lévigilde avait épousé Théodosie, sœur de saint Léandre, et en avait deux fils, Herménigilde et Reccarède. Théodosie étant morte, il épousa Gosvinde, veuve d'Athanagilde. Pour perpétuer la royauté dans sa famille et d'élective la rendre peu à peu héréditaire, Lévigilde déclara rois ses deux fils Herménigilde et Reccarède, et partagea le royaume en trois. Lévigilde garda Tolède pour sa capitale, Herménigilde eut Séville pour la sienne, et Reccarède une ville nouvelle, qui fut appelée de son nom Reccopolis.

Herménigilde avait épousé Ingonde, fille de Sigebert d'Austrasie et de Brunehaut, par conséquent petite-fille de Gosvinde, seconde femme de Lévigilde. Gosvinde reçut donc Ingonde avec une grande joie; mais cette joie ne dura guère. La religion les divisa bientôt; car Ingonde était catholique très-fidèle, et Gosvinde arienne très-passionnée. Elle voulut persuader à sa petite-fille de se faire rebaptiser;

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 10.

mais Ingonde résista courageusement, et dit: Il me suffit d'avoir été purifiée une fois du péché originel par le baptême, et d'avoir confessé la sainte Trinité dans une égalité parfaite. Je proteste croire ce mystère de tout mon cœur, et jamais je ne m'écarterai de cette croyance. A ces mots, Gosvinde entra en fureur, la prit par les cheveux, la jeta par terre, la frappa longtemps à coups de pied; puis, l'ayant mise en sang, la fit plonger dans une pièce d'eau, pour la rebaptiser par force; mais Ingonde demeura toujours catholique.

Après avoir résisté avec tant de courage aux caresses et aux violences de son aïeule, elle entreprit de convertir le roi son mari. Herménigilde résista longtemps. Mais à la fin, instruit et persuadé par saint Léandre, évêque de Séville, sa capitale, et de plus son oncle maternel, il abjura l'hérésie arienne, fut réconcilié à l'Église par l'onction du saint chrême, et reçut le nor de Jean, quoiqu'il ne soit connu

que sous celui d'Herménigilde.

Cette glorieuse conquête coûta aux catholiques d'Espagne bien des travaux et même bien du sang. Lévigilde, ayant appris la conversion de son fils, entra dans une étrange colère, et commenca contre les catholiques une violente persécution. Plusieurs furent bannis ou dépouillés de leurs biens; d'autres battus, emprisonnés. mis à mort par la faim ou par divers supplices. Plusieurs évêques furent relégués, les églises privées de leurs revenus et de leurs priviléges. Grand nombre de catholiques furent pervertis par la crainte ou par les libéralités du roi : il en fit rebaptiser quelques-uns, et des évêques mêmes, comme Vincent de Sarragosse, qui d'évêque devint apostat. C'était l'an 580, onzième du règne de Lévigilde. Mais voyant que le plus grand obstacle à l'apostasie des catholiques était l'usage de les rebaptiser, il assembla, l'année suivante 581, à Tolède, un concile de ses évêques ariens, où il fut résolu qu'on ne rebaptiserait plus ceux qui se convertiraient de la religion romaine, mais qu'on se contenterait de leur imposer les mains et de leur donner la communion, et que l'on dirait : Gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Ces décisions furent cause que plusieurs catholiques se pervertirent.

Trois auteurs contemporains parlent de cette persécution: saint Isidore de Séville, Jean de Biclar, dans leurs chroniques, et saint Grégoire de Tours dans plusieurs de ses ouvrages. Ce dernier en cite plusieurs faits particuliers. Un clerc, amené devant le roi, confessa généreusement que le Fils et le Saint-Esprit sont égaux au Père. Le roi lui offrit beaucoup de présents pour qu'il consentit à dire que le Fils était moindre que le Père. Le confesseur ayant repoussé cette proposition avec horreur, le roi dit: Tu as l'esprit roide et le corps

faible; a
Plût à L
mourir e
comme
torture e
Que cro
en Dieu
hattu cru
sentit qu
milieu d
bannit e
lui-mêm

A 590 de

Tours 1. Mais I surtout avaient 1 roi ne ta autant po gilde, da pères. Fl tement. ( vement d supérieur ayant sa de son pi guerre en ne fait qu change ri sonne ma pas légiti

> Or, per composée sacrés et : de Saintmoines se l'abbé, re d'entre et tombe à l Le roi, l'a

Visigoths

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. 7

uffit d'avoir été et d'avoir conoteste croire ce arterai de cette rit par les chede pied; puis, d'eau, pour la s catholique. e roi son mari, nit et persuadé e plus son oncle

Eglise par l'oncil ne soit connu

l'Espagne bien appris la con-, et commenca lusieurs furent , emprisonnés, sieurs évêques et de leurs pris par la crainte ues-uns, et des l'évêque devint de. Mais vovant es était l'usage l'olède, un conbaptiserait plus mais qu'on se ner la commudans le Saintoliques se per-

sécution : saint niques, et saint dernier en cite le roi, confessa ux au Père. Le It à dire que le repoussé cette oide et le corps faible; si les dons n'ont pu te fléchir, les tourments te soumettront. Plât à Dieu, répondit l'ecclésiastique, que je fusse trouvé digne de mourir dans cette confession; car, pour vos présents, je les abhorre comme une immondice. Le roi, en colère, ordonna de le mettre à la torture et de le battre. Avant d'en venir aux coups, il lui demanda: Que crois-tu? Je vous l'ai déjà dit, répondit le confesseur: je crois en Dieu le Père tout-puissant et en son Fils Jésus-Christ. Il fut donc hattu cruellement; mais, d'après ce qu'il raconta lui-même, il ne sentit que les trois premiers coups, et prêcha la foi catholique au milieu des tortures avec plus de hardiesse qu'auparavant. Le roi le bannit ensuite de l'Espagne, et il vint dans les Gaules, où il raconta lui-même son histoire à la personne de qui l'apprit saint Grégoire de Tours 1.

Mais la colère de Lévigilde et de la reine Gosvinde s'emportait surtout contre Herménigilde et contre sa femme Ingonde, qu'ils avaient résolu de perdre ou de faire apostasier. A cet effet, le vieux roi ne tarda guère à rassembler une armée contre son fils, qui en fit autant pour se défense : bien des villes prirent le parti d'Herménigilde, dans la crainte qu'on ne les forçat d'abandonner la foi de leurs pères. Fleury dit à ce propos : Ainsi Herménigilde se révolta ouvertement. Cette expression n'est point exacte. La révolte est un soulèvement des sujets contre le souverain, ou d'un inférieur contre son supérieur. Or, Herménigilde, déclaré roi depuis plusieurs années, ayant sa capitale et son roycume, n'était plus le sujet ni l'inférieur de son père, mais son égal. Il y avait donc, non point révolte, mais guerre entre deux rois. Encore n'est-ce pas le fils qui commence ; il ne fait que se défendre, et se défendre légitimement. Le succès ne change rien à la nature même de la chose; et Grégoire de Tours raisonne mal, quand il conclut de la non-réussite, que l'entreprise n'était pas légitime. D'ailleurs, le résultat final sera la conversion des Visigoths. . In the in the properties of the orally supercess of as and

Or, pendant que Lévigilde marchait contre son fils, ses troupes, composées peut-être entièrement d'ariens, saccageaient les lieux sacrés et leurs habitants. Sur leur passage se trouvait un monastère de Saint-Martin, entre Sagonte et Carthagène. A' leur approche, les moines se sauvèrent dans une île de la mer : il ne demeura que l'abbé, retenu par la vieillesse. Les Goths pillèrent le monastère. Un d'entre eux tira le glaive pour tuer le vieillard; mais aussitôt il tombe à la renverse et expire. Les autres s'enfuirent d'épouvante. Le roi, l'ayant appris, fit reporter au monastère tout ce qu'on avait

<sup>1</sup> Greg. Tur., De gl. mart., l. 1, c. 82.

enlevé. Ensuit il demanda secrètement à un de ses évêques ariens: Pourquoi vous autres ne faites-vous pas de miracles, pour confirmer votre foi parmi les peuples? L'évêque lui répondit : Quant à moi, j'ai rendu bien des fois la vue à des aveugles et l'ouïe à des sourds, et je puis faire ce que vous dites. Alors, appelant un des hérétiques, il lui dit à l'oreille : Recevez ces quarante pièces d'or, et asseyez-vous, les yeux fermés, à l'endroit où je passerai avec le roi; demandez alors tout haut, que je vous rende la vue en vertu de ma croyance. L'autre exécuta la chose comme elle était convenue. L'évêque, qui marchait à la droite du roi, mit les mains sur les veux du prétendu aveugle, et dit avec un grand air d'assurance : Qu'il vous soit fait suivant ma foi! Aussitôt le soi-disant aveugle perdit réellement la vue, et la perdit avec des douleurs si grandes, qu'il dévoila la tromperie devant tout le monde. Grégoire de Tours, qui en écrivait l'histoire dans le temps même, rappelle que pareille aventure était déjà arrivée à Cyrola, évêque arien des Vandales d'Afrique 1:

Herménigilde, dont l'armée était de beaucoup inférieure à celle de son père, implora l'assistance des troupes romaines que les empereurs grecs entretenaient encore en Espagne, pour conserver le peu qui v restait à l'empire. Il envoya dans le même but à Constantinople son oncle maternel saint Léandre, qui s'y lia d'amitié avec le nonce apostolique saint Grégoire. Herménigilde sollicita aussi les secours des rois de France, tous proches parents de sa femme Ingonde. Mais ces rois étaient presque toujours divisés l'un contre l'autre. Lévigilde envoya des ambassades en sens contraire. Il en fut de même pour Miron, roi catholique des Suèves. Il fut sollicité et par le père et par le fils. Grégoire de Tours suppose qu'il se déclara pour le fils; Jean de Biclar suppose qu'il se déclera pour le père. Les chefs des troupes grecques ou romaines er Espagne promirent avec serment à Herménigilde de le soutenir, et reçurent en otage sa femme Ingonde et un jeune fils qui venait de lui naître; mais ensuite, au mépris de leur serment, ils se laissèrent corrompre par l'or de Lévigilde, et lui promirent secrètement d'abandonner son fils au moment du péril. Le père l'assiégea donc dans Séville pendant plus d'un an, et envoya en exil saint Léandre, à son retour de Constantinople, avec ce qui restait d'évêques catholiques.

Herménigilde, ne pouvant espérer de se défendre plus longtemps sans secours, sortit secrètement de la place et alla se réfugier dans le camp des Grecs, dont il n'avait pas encore appris la trahison. S'en étant ape hommes par la dé vigilde, q ressource la main d su, lui en ne lui ser aux pieds manda qu prosterna des paro bliant le s des vêten

C'était l'a La pris il apprit o terre et à et deman nécessair nuit un é prenait la repoussa eût été er frémissan trèrent d la tête d l'an 586, martyr 1. Cepend ll y comp

mais nous de piété à vierges et son frère ayant fait de la terr par-dessu il lui par apprendr.

<sup>1</sup> Greg., De glor. confess., c. 12 et 13.

i Greg. N

v. XLVI. - De 574 évêques ariens: es, pour confirondit : Quant à et l'ouïe à des ppelant un des e pièces d'or, et passerai avec le vue en vertu de était convenue. ins sur les veux ssurance : Qu'il aveugle perdit i grandes, qu'il e de Tours, qui e pareille aven-Vandales d'A-

nférieure à celle nes que les emur conserver le but à Constana d'amitié avec Ilicita aussi les emme Ingonde. contre l'autre. e. Il en fut de sollicité et par se déclara pour ur le père. Les gne promirent ent en otage sa ître ; mais enrompre par l'or nner son fils au le pendant plus r de Constanti-

plus longtemps e réfugier dans a trahison. S'en

étant aperçu, il se sauva dans Cordoue, et de là, suivi de trois cents hommes d'élite, dans la ville d'Osset, où il y avait une église célèbre par la dévotion des peuples. La ville fut prise par les troupes de Lévigilde, qui y mirent le feu. Herménigilde, dépourvu de toute autre ressource, se réfugia dans l'église pour ne pas s'exposer à périr de la main de son père ou à le faire périr de la sienne. Lévigilde, l'avant sù, lui envoya son frère Reccarède, qui lui promit avec serment qu'il ne lui serait fait aucune humiliation, et lui dit : Viens te prosterner aux pieds de notre père, et il te pardonnera tout. Herménigilde demanda que le père lui-même vînt dans l'église. A son entrée, il se prosterna à ses pieds. Lévigilde le releva, lui donna le baiser, lui dit des paroles de tendresse et l'emmena dans son camp. Ensuite, oubliant le serment qu'on lui avait fait en son nom, il le fit dépouiller des vêtements royaux et affubler de haillons, et l'envoya en prison. C'était l'année 583.

La prison acheva de sanctifier le roi Herménigilde. Chargé de fers. il apprit de plus en plus à reconnaître la vanité des grandeurs de la terre et à n'aspirer qu'au royaume céleste. Il couchait sur un cilice. et demandait à Dieu, par des prières ferventes, la force qui lui était nécessaire. La fête de Pâques étant venue, son père lui envoya de nuit un évêque arien, offrant de le recevoir en ses bonnes grâces s'il prenait la communion de la main de ce prélat. Mais Herménigilde le repoussa avec indignation et lui reprocha son hérésie, comme s'il ent été en pleine liberté. L'évêque retourna vers le roi Lévigilde, qui, frémissant de colère, envoya des officiers pour tuer son fils. Ils entrèrent dans la prison; et l'un d'eux, nommé Sisbert, lui fendit la tête d'un coup de hache. Ainsi mourut le roi Herménigilde, l'an 586, le samedi saint, 13 d'avril, jour auquel on l'honore comme martyr 1.

Cependant saint Léandre ne demeurait point oisif dans son exil. ll y composa deux livres contre les ariens, que nous n'avons plus : mais nous en avons un troisième, écrit avec beaucoup d'élégance et de piété à sa sœur Florentine, et ayant pour titre : Institution des vierges et du mépris du monde. Sainte Florentine avait demandé à son frère quelle succession il lui laisserait en mourant. Léandre, y ayant fait réflexion, ne trouva rien qui fût digne d'elle dans les biens de la terre, parce qu'ils sont tous périssables. Il fallut donc chercher par-dessus les cieux, d'où lui était venue la grâce de la virginité; et il lui parut que ce qu'il pouvait lui laisser de meilleur, était de lui apprendre à s'attacher entièrement à celui qui est l'héritage des

<sup>1</sup> Greg. Mag., Dial., 1. 3, c. 31.

justes et l'époux des vierges. Ce n'est pas penser sagement, lui dit-il. de préférer le monde qui a été racheté du sang de Jésus-Christ, à Jésus-Christ même; celui qui rachète est plus estimable que ce qu'il rachète. Les vierges ont cet avantage, qu'elles sont telles qu'elles ont été formées des mains de Dieu. Le premier homme ne s'est perdu. et avec lui le genre humain, qu'en ne voulant plus être ce que Dien l'avait fait. Les vierges sont les prémices de l'Église. Quelle gloire n'ont-elles point à espérer dans le siècle futur, pour n'avoir pris conseil ni de la chair ni du sang, et pour s'être conservées pures de toute corruption! Saint Léandre signale en détail les avantages de la virginité, et les dangers où s'exposent celles qui, par de vains ornements, cherchent à plaire aux hommes. Il convient que le mariage a aussi ses prérogatives, ne fût-ce que d'engendrer des vierges et de faire naître des enfants pour le ciel; mais il soutient que les dangers en sont très-grands et en grand nombre, soit pour cette vie, soit pour l'autre. Il en fait la description, après quoi il donne à Florentine, et aux vierges qui vivaient avec elle en communauté, une règle de vie qu'il distribue en vingt-un chapitres, dont voici le précis :

Fuyez la conversation des femmes engagées dans le mariage; elles ne vous parleront que des choses qu'elles aiment et qu'elles désirent: en vain paraîtront-elles approuver votre institut; ce ne sera qu'une feinte de leur part pour vous séduire plus aisément, comme des sirènes. Si vous devez fuir les femmes du siècle, combien plus les hommes! N'ayez donc de familiarité avec aucun, fût-il un saint. De fréquentes visites diffameraient la sainteté de l'un et de l'autre, ou même la feraient périr. C'est un mal de donner lieu aux autres d'en penser de nous. Deux personnes de différent sexe ne sont point ensemble sans péril : c'est mettre le feu près des étoupes. Que si la vierge doit fuir la familiarité même des saints, combien plus celle des jeunes gens dont la vue ne peut faire sur elle que des impressions dangereuses! A l'égard du boire et du manger, il faut en user modérément et non au delà du besoin, ni rechercher des mets sans lesquels on peut vivre. Si la faiblesse de la santé exige des soulagements, que l'esprit ne se relâche en rien. Daniel n'eut que du mépris pour les mets qu'on lui servit à la table du roi : il vécut de légumes. Quand vous aurez à parler à un homme, que ce soit en présence de deux ou trois de vos sœurs. Jésus-Christ n'eût pas parlé seul à la Samaritaine, si les apôtres n'avaient été obligés de s'absenter pour acheter de quoi manger; ils n'eussent pas été non plus surpris de le voir seul avec une femme, si la coutume n'avait été contraire.

Partagez votre temps entre la prière et la lecture. Si vous travaillez des mains ou si vous prenez votre repas, qu'un autre vous

à 590 de l'é lise pende ment un s est une fig l'Heptater ceux de J aux perso sibles qu'i el à la vio chair et mettent po mais vou mité ne di santé est e l'on doit a au contrai leur de ne est un crin abstenir : avec la m aussi user tout autre avoir la ch voilà celle de son got

celle-là qui Saint L ses sœurs . de Jésussées et r mais à l'é aux infirn grandes in mère de Jo son épous en fer. Il r sachant g qui se poi reste de que, enco discorde d

toujours

monastère

v. XLVI. - De 574 ment, lui dit-il. Jésus-Christ, à ble que ce qu'il lles qu'elles ont ne s'est perdu. tre ce que Dieu e. Quelle gloire m n'avoir pris ervées pures de s avantages de par de vains orque le mariage es vierges et de que les dangers te vie, soit pour Florentine, et ne règle de vie cis:

mariage : elles 'elles désirent: ne sera qu'une comme des sinbien plus les il un saint. De de l'autre, ou aux autres d'en sont point enes. Que si la pien plus celle e des impresil faut en user des mets sans e des soulageque du mépris ut de légumes. en présence de parlé seul à la absenter pour is surpris de le contraire.

. Si vous tra-'un autre vous

lise pendant ce temps. Cherchez dans la lecture de l'Ancien Testament un sens spirituel, surtout dans le Cantique des cantiques, qui est une figure de l'amour de Jésus-Christ pour son Église, et dans l'Heptateuque, c'est-à-dire dans les cinq livres de Moïse, et dans ceux de Josué, et des Juges et de Ruth, que l'on défendait autrefois aux personnes trop charnelles, comme pouvant leur être plus nuisibles qu'utiles. Proportionnez le jeune à la force du tempérament el à la violence des passions ; le jeûne est un moyen de dompter la chair et de la soumettre à l'esprit. Si vos infirmités ne vous permettent point d'observer un jeûne si rigoureux, vous ne pécherez point, mais vous regarderez comme au-dessus de vous celles que l'infirmité ne dispensera pas de cette loi. Au reste, que celle qui par sa santé est en état de la suivre, ne se scandalise point des égards que l'on doit avoir pour celles qui se portent moins bien; que celles-ci, au contraire, s'humilient de leur infirmité et qu'elles aient de la douleur de ne pouvoir faire ce que font les autres. L'excès dans le vin est un crime mortel : une vierge donc qui est en santé fera bien de s'en abstenir; celle qui est d'une santé faible ou malade, peut en user avec la modération que saint Paul prescrit à Timothée; elle doit aussi user du bain uniquement pour le rétablissement de sa santé : tout autre motif le rend dangereux, surtout quand on le prend pour avoir la chair plus belle. La joie que donne une bonne conscience, voilà celle qu'elle doit chercher; nulle joie mondaine ne doit être de son goût; la tristesse qui est selon Dieu y est préférable : c'est celle-là qui rend heureux et qui mérite des consolations.

Saint Léandre veut que sa sœur ait un amour égal pour toutes ses sœurs, sans distinction de personnes, la qualité de servantes de Jésus-Christ étant commune à toutes, toutes étant baptisées et recevant ensemble le corps et le sang de Jésus-Christ; mais à l'égard des besoins, il lui conseille de les proportionner aux infirmités de chacune, donnant plus à celle qui a de plus grandes infirmités, les biens demeurant en commun à toutes. La mère de Jésus-Christ n'était riche que dans le Seigneur, et Joseph, son époux, réduit à gagner sa vie en travaillant à des ouvrages en fer. Il ne permet ni ne défend à Florentine l'usage de la viande, sachant qu'elle était d'une santé faible, mais il ordonne à celles qui se portent bien de s'en abstenir; il est d'avis qu'elle passe le reste de ses jours dans le monastère où elle était entrée, parce que, encore qu'elle y rencontrât quelque sujet de tristesse par la discorde ou les murmures qui pouvaient y nattre, elle y trouvait toujours des exemples de vertu à imiter. La vie commune des monastères a pris son origine dans les premiers fidèles, qui avaient

tout en commun; cette vie est préférable à la vie privée que mènent certaines vierges qui demeurent seules dans les villes, où elles ne laissent pas d'être occupées de plaire par la propreté de leurs habits et des soins de leur ménage, qui les détournent des choses de Dieu. Il appelle vol ce qu'une religieuse possède en propre à l'insu de la communauté, parce que, tout devant être en commun, une ne doit pas s'approprier ce qui appartient également aux autres. S'il est permis aux hommes charnels de jurer pour ôter tout soupçon de fraude, il ne l'est pas aux personnes spirituelles, lors même qu'elles sont assurées de dire vrai; elles doivent se contenter de dire: cela est, ou cela n'est pas; tout ce qu'elles ajouteraient de plus ne pourrait venir que du malin esprit. N'affectez point de parler à une de vos sœurs en particulier, à l'exclusion des autres ; ce qu'il est utile à l'une de savoir. ne l'est pas moins à toutes; si ce que vous lui dites est bon, pourquoi ne pas le communiquer aux autres? s'il est mauvais, vous ne devez ni le penser ni le dire à personne. Saint Léandre finit sa règle en conjurant sa sœur de persévérer dans l'état qu'elle avait embrassé: et, après être sortie de sa famille et de son pays, à l'imitation d'Abraham, de ne pas regarder en arrière, à l'exemple de la femme de Lot, de peur que ses sœurs ne voient en elle ce qu'elles doivent éviter 1.

Jean de Biclar eut part, comme saint Léandre, à la persécution de Lévigilde. Il était de la nation des Goths, né à Scalabe ou Santarem. dans la province de Lusitanie. Étant jeune, il alla à Constantinople. d'où, après s'être rendu habile dans les lettres grecques et latines, il revint en Espagne, au bout de dix-sept ans, dans le fort de cette persécution. Lévigilde voulut l'obliger à embrasser l'hérésie arienne; et, le trouvant ferme dans la foi catholique, il le relégua à Barcelone. Jean y passa dix années, pendant lesquelles il eut beaucoup à souffrir des artifices et de la violence des ariens. Ensuite il fonda un monastère dans les vallées des Pyrénées, nommé Biclar, où, ayant assemblé une communauté, il lui donna une règle très-utile, nonseulement à ses moines, mais à toutes les personnes qui craignent Dieu. Nous n'avons plus cette règle. L'abbé Jean fut depuis élu évêque de Girone. L'année de sa mort est incertaine. Il nous reste de lui une chronique abrégée, qu'il composa pour continuer celle de Victor de Tunnone, commençant à la première année de Justin le jeune, qui est l'an 566, et finissant à la huitième de l'empereur Maurice, c'est-à-dire à l'an 589 2.

Les Suèves qui habitaient la Galice furent aussi persécutés par

Lévigilde mis dans ci, le prit la Galice, à l'arianis dans toute des siècle

Le roi le cut pas lo de l'avoir toutefois, quement. saint Léan Reccarède avait fait à catholique sept jours Dieu, et q

dix-huitiè

Son fils saint Herr rité de la 1 tion du sa règne, il obligea de un mot, i qu'aucun mena auss mencemen avait dom commence vingts ans version da Les hérét mais un é

La conventation de la conventati

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 12. - 2 Canisii Lect. antiq., t. 1.

Iv. XLVI. - De 574 vée que mènent les, où elles ne de leurs habits hoses de Dieu. Il 'insu de la comune ne doit pas . S'il est permis on de fraude, il 'elles sont assucela est, ou cela urrait venir que os sœurs en parl'une de savoir. est bon, pourauvais, vous ne ire finit sa règle avait embrassé; l'imitation d'A-

persécution de e ou Santarem, Constantinople, cques et latines, s le fort de cette hérésie arienne; qua à Barcelone. eaucoup à soufite il fonda un iclar, où, ayant très-utile, nones qui craignent fut depuis élu e. Il nous reste continuer celle année de Justin

de la femme de

qu'elles doivent

persécutés par

de l'empereur

Lévigilde. Car leur roi Éboric, fils de Miron, ayant été dépouillé et mis dans un monastère par Andeca, Lévigilde fit la guerre à celuici, le prit, le fit tonsurer et ordonner prêtre. Étant ainsi maître de la Galice, il voulut que les Suèves, depuis peu catholiques, revinssent à l'arianisme, et il en pervertit un grand nombre. En sorte que, dans toute l'Espagne, l'hérésie triomphait et semblait affermie pour des siècles. Et toutefois elle approchait de sa fin.

Le roi Lévigilde, qui persécutait si fort les catholiques, ne survécut pas longtemps à son fils saint Herménigilde. Il se repentit bientôt de l'avoir fait mourir, et reconnut la vérité de la religion catholique; toutefois, la crainte de sa nation l'empêcha de la professer publiquement. Étant tombé malade et se voyant à l'extrémité, il fit venir saint Léandre, qu'il avait tant persécuté, et lui recommanda son fils Reccarède, qu'il laissait pour successeur, le priant de lui faire ce qu'il avait fait à son frère par ses exhortations, c'est-à-dire de le rendre catholique. Quelques-uns disaient même que Lévigilde avait passé sept jours dans les larmes à regretter les maux qu'il avait faits contre Dieu, et qu'il était mort catholique. Quoi qu'il en soit, il mourut la dix-huitième année de son règne, 587 de Jésus-Christ.

Son fils Reccarède lui succéda, et suivit l'exemple de son frère saint Herménigilde; car s'étant fait instruire et ayant reconnu la vérité de la religion catholique, il reçut le signe de la croix avec l'onction du saint chrême. Le dixième mois de la première année de son règne, il parla avec tant de sagesse aux évêques ariens, qu'il les obligea de se faire catholiques, par raison plutôt que par autorité. En un mot, il convertit toute la nation des Visigoths, ne souffrant pas qu'aucun hérétique servit dans ses armées ou dans les charges. Il ramena aussi tous les Suèves à la religion catholique. Ainsi, le commencement de son règne fut la fin de l'hérésie en Espagne, où elle avait dominé depuis l'entrée des Barbares, c'est-à-dire depuis le commencement du cinquième siècle, pendant environ cent quatrevingts ans. Le roi Reccarède envoya porter les nouvelles de sa conversion dans la province narbonnaise, qui était de son obéissance. Les hérétiques qui y demeuraient se convertirent à son exemple; mais un évêque arien, nommé Athalocus, en mourut de dépit.

La conversion de Reccarède occasionna toutefois quelques mouvements, qu'il fut obligé de réprimer. Dès la seconde année de son règne, un évêque arien, nommé Sunna, avec Seggon et quelques autres d'entre les seigneurs, voulurent se révolter; mais ils furent découverts. On envoya Sunna en exil et on bannit Seggon en Galice, après lui avoir coupé les mains. La troisième année, on découvrit une autre conjuration de l'évêque Uldila et de la reine Gosvinde, belle-mère de Reccarède. Elle avait feint de se joindre à ses intérêts et même d'être catholique, aussi bien qu'Uldila; mais on reconnut qu'à la communion ils faisaient semblant de prendre l'eucharistie et la jetaient par terre. Uldila fut envoyé en exil; et Gosvinde, toujours ennemie des catholiques, mourut dans le même temps.

Pour affermir la conversion des Goths, le roi Reccarède assembla un concile de tous les pays de son obéissance. Il le convoqua à Tolède pour le sixième jour de mai de l'an 589, quatrième de son règne. Il s'y trouva soixante-quatre évêques et huit députés pour autant d'évêques absents. Avant que de tenir leurs séances, le roi, qui était présent, les exhorta à s'y préparer par les jeunes, les veilles et les prières. Ils passèrent trois jours entiers dans ces exercices de piété, Quand ils furent assemblés de nouveau, le roi leur demanda de faire lire, d'examiner synodalement, et puis de garder sa profession de foi sur la Trinité, souscrite de sa main et de celle de la reine, son épouse. Les évêques la reçurent de la main du roi et la firent lire par un notaire. Le roi y dit entre autres, que, par la grâce de Dieu, il travaillait à ramener tous ses sujets à l'unité de la foi et de . Église catholique. Vous avez ici, dit-il, toute l'illustre nation des Goths, qui bien qu'elle ait été jusqu'à présent séparée de l'Église universelle par la malice de ses docteurs, y revient maintenant avec moi de tout son cœur. Vous avez aussi la nation très-nombreuse des Suèves, qui, ayant été entraînée par d'autres dans l'hérésie, a été ramenée à la vérité par nos soins. J'offre ces peuples, par vos mains, comme un sacrifice agréable à Dieu; c'est à vous à les instruire dans la doctrine catholique. Ensuite il reprend sa confession de foi, en déclarant qu'il anathématise Arius, sa doctrine et ses complices ; qu'il reçoit le concile de Nicée, le concile de Constantinople contre Macédonius, le premier concile d'Éphèse contre Nestorius, le concile de Chalcédoine contre Eutychès et Dioscore, et généralement tous les conciles orthodoxes qui s'accordent avec ces quatre. Recevez en conséquence cette déclaration de nous et de notre nation, écrite et confirmée par nos signatures, et gardez-la parmi les monuments canoniques, pour être un témoignage devant Dieu et devant les hommes, que les peuples, sur lesquels nous avons, au nom de Dieu, la puissance royale, ayant quitté leur ancienne erreur, ont reçu dans l'église le Saint-Esprit par l'onction du saint chrême et par l'imposition des mains, en confessant que cet Esprit consolateur est un et égal en puissance avec le Père et le Fils. Si à l'avenir quelqu'un d'entre eux veut se dédire de cette sainte et vraie foi, que Dieu le frappe d'anathème dans sa colère, et que sa perte soit un sujet de joie aux fidèles et un exemple aux infidèles. Le roi avait ajouté à sa profession de foi les

définition reine Bad

reine Bade
A la fin
Père, Fils
sa sainte I
prix de son
gloire à ne
lustre à l'u
qu'un pass
non le roi
une éterne
carède? A
n'est au ro
quis à l'É
mérite la
hommes, e

Après ce catholiques plus consideres damnaient croyaient de qu'on vit, p perfidie ari ses livres, de membres de clercs et le qu'ils eusse exigeait d'e

là-dessu les principa naient la d que le Fils Père, ou qu le Saint-Esp cède de l'uune autre c suivre les d et de Chalce œur le con qu'ils abance doutaient p

les évéques

re à ses intérêts ais on reconnut e l'eucharistie et svinde, toujours ps.

carède assembla

voqua à Tolède

de son règne. Il our autant d'éle roi, qui était les veilles et les ercices de piété. emanda de faire profession de foi la reine, son et la firent lire grace de Dieu. foi et de l'Église des Goths, qui universelle par moi de tout son es Suèves, qui, té ramenée à la ins; comme un dans la doctrine s déclarant qu'il 'il recoit le con-Macédonius, le de Chalcédoine les conciles oren conséquence t confirmée par noniques, pour es, que les peurissance royale, eglise le Saintion des mains, al en puissance tre eux veut se pe d'anathème ux fidèles et un

ssion de foi les

définitions des quatre conciles généraux, et l'avait souscrite avec la reine Baddo, son épouse.

A la fin de cette lecture, tout le concile s'écria: Gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a daigné procurer la paix et l'unité à sa sainte Église catholique! gloire à notre Dieu Jésus-Christ, qui, au prix de son sang, a rassemblé l'Église catholique de toutes les nations! gloire à notre Dieu Jésus-Christ, qui a ramené une nation aussi illustre à l'unité de la vraie foi, et n'a fait de tous qu'un troupeau et qu'un pasteur! Qui a mérité de Dieu une récompense éternelle, sinon le roi vraiment catholique Reccarède? A qui Dieu réserve-t-il une éternelle couronne, si ce n'est au roi vraiment orthodoxe Reccarède? A qui est due la gloire dans le temps et dans l'éternité, si ce n'est au roi Reccarède, qui vraiment aime Dieu? C'est lui qui a conquis à l'Église de nouveaux peuples. Il a fait l'office d'apôtre, il en mérite la récompense. Qu'il soit à toujours chéri de Dieu et des hommes, celui qui a si merveilleusement glorifié Dieu sur le terre!

Après ces acclamations, et par ordre du concile, un des évêques catholiques, adressant la parole aux évêques, aux prêtres et aux plus considérables des Goths convertis, leur demanda ce qu'ils condamnaient dans l'hérésie qu'ils venaient de quitter, et ce qu'ils croyaient dans l'Église catholique à laquelle ils s'étaient réunis, afin qu'on vit, par leur confession, qu'ils anathématisaient sincèrement la perfidie arienne, avec tous ses dogmes, ses offices, sa communion, ses livres, et qu'il ne restat aucun doute qu'ils ne fussent de véritables membres du corps de Jésus-Christ. Alors tous les évêques, avec les clercs et les autres principaux de cette nation, déclarèrent que bien qu'ils eussent déjà fait dans le temps de leur conversion ce que l'on exigeait d'eux, ils étaient prêts à le réitérer et à confesser tout ce que les évêques catholiques leur avaient montré être le meilleur.

Là-dessus on prononça vingt-trois articles avec anathème contre les principales erreurs des ariens, et contre tous ceux qui en prenaient la défense. On dit nommément anathème à qui ne croit pas que le Fils soit engendré sans commencement, de la substance du Père, ou qu'il lui soit égal et consubstantiel; anathème à qui nie que le Saint-Esprit soit coéternel et égal au Père et au Fils, et qu'il procède de l'un et de l'autre; anathème à qui reconnaît une autre foi et une autre communion catholique, que celle qui fait profession de suivre les décrets des conciles de Nicée, de 'onstantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine; anathème à qui ne condamne pas de tout son cœur le concile de Rimini. Les évêques goths convertis protestèrent qu'ils abandonnaient de tout leur cœur l'hérésie arienne; qu'ils ne doutaient pas qu'en la suivant, eux et leurs prédécesseurs n'eussent

erré; qu'ils venaient d'apprendre dans l'Église catholique, la foi de l'Évangile et des apôtres; qu'ainsi ils promettaient de tenir et de prêcher celle dont leur roi et leur seigneur avait fait profession en plein concile, avec anathème à qui cette doctrine ne plairait point, étant la seule vraie foi que tient l'Église de Dieu répandue par tout le monde, et la seule catholique. Ensuite ils souscrivirent, au nombre de huit, tant aux vingt-trois articles, qu'aux formules de foi de Nicée et de Constantinople, ainsi qu'à la définition de Chalcédoine; après eux, les prêtres et les diacres; puis les grands seigneurs et les anciens des Goths.

Cela fait, le roi Reccarède proposa aux évêques de faire des statuts pour le règiement de la discipline ecclésiastique, et pour réparer les brèches que l'hérésie y avait faites. Il demanda en particulier que, dans toutes les églises d'Espagne et de Galice, l'on récitât à voix claire et intelligible le symbole dans le sacrifice de la messe, avant la communion du corps et du sang de Jésus-Christ, suivant la coutume des Orientaux, afin que les peuples sussent auparavant ce qu'ils devaient croire, et qu'ayant purifié leurs cœurs par la foi, ils s'approchassent pour recevoir ces divins mystères. On fit donc vingt-trois

canons, dont voici la teneur.

Tous les décrets des anciens conciles et les lettres sync. Eques des Pontifes romains demeureront en vigueur; aucun ne sera promu aux degrés du ministère ecclésiastique, qui n'en soit digne, et on ne fera rien de ce que les saints Pères ont défendu. Pour affermir la foi des peuples, on leur fera chanter à la messe le symbole du concile de Constantinople avant l'oraison dominicale, afin qu'après avoir rendu témoignage à la vraie foi ils soient plus purs pour recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Il ne sera pas permis aux évêques d'aliéner les biens de l'Église; mais ce qu'ils auront donné aux monasteres ou aux églises de leur diocèse, sans un préjudice notable à leur église propre, demeurera ferme et stable. Ils pourront encore pourvoir aux nécessités des étrangers et des pauvres. Si un évêque veut même destiner une église de son diocèse pour y établir un monastère, il le pourra du consentement de son concile, fallût-il donner à ce monastère quelque partie des biens de l'Église pour sa subsistance. Les évêques, les prêtres et les diacres qui s'étaient convertis de l'arianisme, vivaient maritalement avec leurs femmes : le concile veut qu'à l'avenir ils vivent dans la continence, et qu'à cet effet ils se séparent de chambre et de maison, s'il se peut. Quant aux évêques qui ont toujours été catholiques, il leur est défendu, sous les peines canoniques, d'avoir aucune communication avec des femmes d'une conduite suspecte. Ceux qui ont été affranchis par les évêques jouiront de la liberté, s leurs er par d'au

Pour la lectu ceux qu ront att puisse églises e évêques marier; le vœu de l'Egl pénitend mandan de péch appelle premièr voir l'im avoir ac munion. retombe après la canone: veulent tence pu avant d' en maia homrie,

La lice adressés bunaux seur, de fense aux des escla bliques : seront ba chrétiens payer le chrétienry vreté, l'é

precauti

cut. XLVI. — De 574
nolique, la foi de
at de tenir et de
ait profession en
ne plairait point,
épandue par tout
ivirent, au nomormules de foi de
de Chalcédoine;
s seigneurs et les

de faire des stac, et pour réparer n particulier que, on récitât à voix a messe, avant la sivant la coutume avant ce qu'ils dea foi, ils s'approt donc vingt-trois

es sync liques des e sera promu aux gne, et on ne fera affermir la foi des ole du concile de après avoir rendu recevoir le corps évêques d'aliéner ux monasteres ou able à leur église core pourvoir aux êque veut même n monastère, il le onner à ce monasbsistance. Les évêtis de l'arianisme, cile veut qu'à l'ails se séparent de ques qui ont toueines canoniques, une conduite susjouiront de la liberté, sans être privés de la protection particulière de l'Église, eux et leurs ensants; et il en sera de même de ceux qui ont été affranchis par d'autres personnes, mais recommandés aux églises.

Pour ôter lieu aux discours inutiles et fabuleux, on fera toujours la lecture de l'Écriture sainte à la table de l'évêque, afin d'édifier ceux qui y mangent. Les clercs tirés des familles fiscales demeureront attachés à l'église où ils sont immatriculés, sans que personne puisse les revendiquer sous prétexte de donation du prince. Les eglises qui d'ariennes sont devenues catholiques, appartiendront aux évêques diocésains. On ne contraindra ni les veuves ni les filles à se marier; et quiconque empêchera une veuve ou une fille de garder le vœu de chasteté, sera privé de la sainte communion et de l'entrée de l'Église. En quelques églises d'Espagne, les pécheurs faisaient pénitence, non selon les canons, mais d'une manière honteuse, demandant au prêtre de les réconcilier toutes les fois qu'il leur plaisait de pécher. Le concile, pour remédier à cette présomption, qu'il appelle exécrable, ordonne que celui qui se repent de son péché soit premièrement suspendu de la communion, et vienne souvent recevoir l'imposition des mains avec les autres pénitents; et qu'après avoir accompli le temps de la satisfaction, il soit rétabli à la communion, suivant le jugement de l'évêque. Il ajoute que ceux qui retombent dans leurs péchés pendant le temps de la pénitence ou après la réconciliation, seront condamnés selon la sévérité des anciens canons: paroles un peu vagues, que l'on suppose commurément qui veulent dire que les pénitents relaps ne seront plus reçus à la pénitence publique, qui ne s'accordait qu'une fois. L'évêque ou le prêtre, avant d'accorder la pénitence à qui la demande, soit en santé, soit en maiadie, commençait par lui couper les cheveux, si c'était un homme, ou à lui faire changer d'habit, si c'était une femme. Cette precaution paraissait nécessaire pour empêcher les rechutes.

La licence était parvenue à un tel degré, que les clercs, sans s'être adressés à leurs évêques, traduisaient leurs confrères devant les tribunaux séculiers. Le concile défend cet abus, sous peine, à l'agresseur, de perdre son procès et d'être privé de la communion. Défense aux Juifs d'avoir des femmes ou des concubines chrétiennes, n des esclaves chrétiens pour les servir, et d'exercer des charges publiques: les enfants qui pourraient être nés de semblables mariages, seront baptisés; et s'il était arrivé aux Juifs de circoncire leurs esclaves chrétiens ou de les initier à leurs rites, on les leur ôtera sans leur en payer le prix, et on les rétablira dans la profession de la religion chrétienne. Si un serf du fisc a fondé et doté une église de sa pauvreté, l'évêque en procurera la confirmation de la part du prince. Il

aura aussi recours à la puissance séculière pour abolir par toute l'Espagne et la Galice tous les restes d'idolâtrie. Il est défendu aux pères et mères de faire mourir les enfants qui sont le fruit de leur débauche, et dont ils se trouvent surchargés. Ce crime, fréquent dans quelques parties de l'Espagne, était un reste des mœurs et des lois païennes, qui, non-seulement autorisaient l'infanticide, mais même le commandaient quelquefois.

Sans préjudice des anciens canons qui ordonnent deux conciles chaque année, celui de Tolède veut que, attendu la longueur du chemin et la pauvreté des églises d'Espagne, les évêques s'assemblent seulement une fois l'an, au lieu choisi par le métropolitain, et que les juges des lieux et les intendants des domaines du roi se trouvent à ce concile le 1er de novembre, pour apprendre la manière dont ils doivent gouverner les peuples, de la bouche des évêques qui leur sont donnés pour inspecteurs. Ces paroles sont bien remarquables. Plusieurs personnes demandaient que l'on consacrât les églises qu'ils avaient fait bâtir, à la charge de retenir l'administration du bien dont ils les avaient dotées. Cette disposition étant contraire aux anciens canons, il est ordonné que dans la suite cette administration appartiendra à l'évêque; mais en même temps on lui défend de charger les prêtres et les diacres de corvées ou d'impositions nouvelles, au delà des anciens droits des évêques sur les paroisses. Il fut résolu dans le concile que l'on supplierait le roi d'empêcher que les officiers de son domaine ne chargeassent de corvées les sers des églises, des évêques et des autres clercs, afin qu'ils pussent s'acquitter plus aisément de leurs devoirs envers leurs maîtres. Il fut défendu de chanter des cantiques funèbres ou de se frapper la poitrine aux enterrements des chrétiens, parce que ces marques de deuil sentaient trop le paganisme, et qu'il suffisait de chanter des psaumes pour marquer l'espérance de la résurrection. On défendit encore les danses et les chansons déshonnètes dans les solennités des saints, ces jours devant être sanctifiés par l'attention aux offices divins. Comme l'abus était commun dans toute l'Espagne, le concile charge les évêques et les juges séculiers de l'abolir chacun dans sa juridiction.

Le roi Reccarède, en la même année 589, quatrième de son règne, donna une ordonnance portant confirmation de tout ce qui avaitété fait et arrêté dans ce concile, que l'on compte pour le troisième de Tolède, sous peine, aux clercs, d'encourir l'excommunication de la part de tout le concile; aux laïques, de confiscation de leurs biens, ou même d'exil, suivant la qualité des personnes. Il souscrivit le premier, et soixante-douze évêques après lui, y compris les députés

des abser lède, sair Brague,

On voi constitut pagne, la les décre la règle a gouverne nement to trats appr inspecteu chis sont leur subsi une en s autres dar catholique branches elle est la Saint L qu'il pron jouir, ses autres : est l'unité pirez qu'a biens de 1 vos désirs rous avez avez enfai nous en D déjà, nous encore d'a là aussi je teur. Or; e quoi ne do et se réun versité des

de l'unive

donnerai 1

de la terre

<sup>1</sup> Labbe, t

abolir par toute est défendu aux t le fruit de leur crime, fréquent les mœurs et des infanticide, mais

nt deux conciles la longueur du évêques s'assemmétropolitain, et es du roi se trouendre la manière che des évêques sont bien remaron consacrât les l'administration n étant contraire te cette adminisps on lui défend ou d'impositions ur les paroisses. roi d'empêcher corvées les serfs n qu'ils pussent leurs maîtres. Il de se frapper la ces marques de t de chanter des ion. On défendit ns les solennités ention aux offices spagne, le concile chacun dans sa

ème de son règne, ut ce qui avaitété r le troisième de munication de la n de leurs biens, s. Il souscrivit le mpris les députés des absents. Cinq étaient métropolitains, savoir : Euphémius de Tolède, saint Léandre de Séville, Migetius de Narbonne, Pantard de Brague, Massona d'Émérite ou de Mérida, qui souscrivit le premier <sup>1</sup>.

On voit ici pour la première fois, d'une manière bien expresse, la constitution naturelle d'une nation chrétienne. Chez les Goths d'Espagne, la première loi fondamentale de l'État, c'est la foi catholique; les décrets des conciles et les décrétales des Pontifes romains sont la règle applicative de la croyance et des mœurs ; l'Église, outre son gouvernement propre, exerce une puissance directive sur le gouvernement temporel : c'est de l'assemblée des évêques que les magistrats apprendront à bien gouverner les peuples; les évêques sont les inspecteurs constitutionnels des magistrats; les pauvres, les affranchis sont sous la protection spéciale de l'Église, qui doit veiller à leur subsistance et à leur liberté. Enfin, la nation des Goths, toujours une en soi et distincte des autres, est néanmoins unie à toutes les autres dans un magnifique ensemble ; elle est une province de l'Église catholique, qui embrasse toutes les nations de la terre, comme les branches diverses d'une même famille, l'humanité chrétienne, dont elle est la mère et le Christ le père.

Saint Léandre célébra dès lors ces merveilles dans un discours qu'il prononça à la fin du concile. Il invite l'Église de Dieu à se réjouir, ses douleurs étant changées en allégresse. Il lui dit entre autres : Sachant combien douce est la charité, combien délectable est l'unité, vous ne prêchez que l'alliance des nations, vous ne soupirez qu'après l'union des peuples, vous ne répandez partout que les biens de la charité et de la paix. Réjouissez-vous dans le Seigneur; vos désirs n'ont pas été trompés ; car ceux que depuis longtemps rous avez conçus dans la douleur, voilà que tout d'un coup vous les avez enfantés dans la joie. Et nous aussi, mes frères, réjouissonsnous en Dieu de toute la charité de notre âme. Ce qui est accompli déjà, nous assure ce qui reste à s'accomplir. Le Seigneur a dit : J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail; il faut que celleslà aussi je les amène, afin qu'il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur. Or, cela, nons le voyons accompli sous nos yeux. C'est pourquoi ne doutons pas que le monde entier ne puisse croire au Christ et se réunir à la même Église. L'orgueil a divisé les peuples par la diversité des langues, il faut que la charité les réunisse. Le possesseur de l'univers est un, suivant ces paroles : Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession les confins de la terre : la possession elle-même doit aussi être une. Issues d'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, col. 997-1017.

même homme, unies par l'origine, l'ordre naturel veut que toutes les nations soient pareillement unies par la foi et la charité. L'hérésie,

qui ne fait que diviser, est une chose contre nature.

C'est de cette Église qui réunit toutes les nations dans le Christ. que le prophète a dit : Et dans les derniers jours sera fondée sur le sommet des monts, la montagne de la maison du Seigneur, et elle sera élevée par-dessus les collines, et toutes les nations afflueront vers elle. Et les peuples iront en foule, et diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob 1. Car cette montagne, c'est le Christ; cette maison du Dieu de Jacob, c'est son Église, qui est une. C'est encore de cette Église que le prophète dit ailleurs : Lève-toi, Jérusalem, sois éclairée; car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Lève les yeux et regarde autour de toi : tous ceux que tu vois ici se sont assemblés pour venir à toi. Les fils des étrangers bâtiront tes murailles, et leurs rois seront tes ministres. La nation et le royaume qui ne te seront point assujettis périront, et j'en ferai un effroyable désert 2.

Disons donc tous, conclut saint Léandre, gloire à Dieu dans les hauteurs, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Devenus tous un même royaume par l'union de nos âmes, il ne nous reste qu'à prier Dieu, tant pour la stabilité du royaume terrestre, que pour la félicité du royaume céleste, afin que ce royaume et cette nation qui ont glorifié le Christ sur la terre, en soient glorifiés, non-seulement sur la terre, mais encore dans les cieux. Ainsi soit-il 3.

Voilà comme la nation des Visigoths, c'est-à-dire des Goths de l'ouest ou occidentaux, se réunit à l'Église catholique. Identifiée par la religion avec les anciens habitants du pays, elle est devenue la nation espagnole, dont la Providence a bien voulu se servir pour faire connaître la vraie foi dans un nouveau monde et dans les iles

lomtaines du grand Océan.

La nation des Francs, religieusement unie à l'Église catholique depuis bientôt un siècle, était alors politiquement divisée d'avec ellemême par le partage de la royauté. Il y avait quatre rois ou ches fils de Clotaire Ier, qui tirèrent au sort : Charibert eut Paris et l'Aquitame ; Gontram eut Orléans, la Bourgogne, et fit sa capitale de Chèlon-sur-Saône ; Chilpéric eut la Neustrie, et fut appelé roi de Sois sons ; Sigebert, le plus jeune, eut l'Austrasie ou la France de l'est et fit de Metz sa capitale. Ces quatre royaumes, bornés un peu a

à 590 de l'è hasard, av vent la mé trois; de vent, la gu alors princ étaient chi Charibert rovauté qu Ingoberge Meroflède. des deux s leur père d reine et en épousa enc pour mett femmes la religieuse main, évêc faire cesser roi et la re elle mourt ans de règ Un roi o de l'Église concile de son ordina qu'en verti tropolitain concile de clius, prêti l'acte d'éle

envoyé : Q

pour obter

roi, lui dit

ribert répo

pliments d

les évêque

qu'Emériu

tre les cano

de confirm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1s., 2. - <sup>2</sup> Id., 60. - <sup>3</sup> Labbe, t. 5, col. 1018.

Liv. XLVI. — De 574 eut que toutes les charité. L'hérésie,

ns dans le Christ, sera fondée sur le Seigneur, et elle nations afflueront Venez, montons eu de Jacob <sup>1</sup>. Car eu de Jacob <sup>1</sup>. Car eu de Jacob <sup>1</sup>. Car ta lumière est coi. Et les nations deur de ton lever. que tu vois ici se angers bâtiront testion et le royaume ferai un effroyable

nne volonté. Devees, il ne nous reste ume terrestre, que e royaume et cette ient glorifiés, non-. Ainsi soit-il<sup>3</sup>. dire des Goths de ique. Identifiée par elle est devenue la culu se servir pour nde et dans les îles

à Dieu dans les

l'Église catholique divisée d'avec ellenatre rois ou chefs eut Paris et l'Aquisa capitale de Chaappelé roi de Sois la France de l'est bornés un peu a hasard, avaient une infinité d'enclaves les uns dans les autres; souvent la même ville appartenait à deux princes, quelquefois même à trois: de sorte que, quand ils étaient en guerre, ce qui arrivait souvent, la guerre se trouvait à peu près partout; et la guerre consistait alors principalement à piller. Ces quatre princes étaient frères ; ils étaient chrétiens, mais l'élément barbare l'emportait souvent encore. Charibert et Chilpéric, en particulier, semblent n'avoir regardé la rovauté que comme un moyen de satisfaire leurs passions. La reine Ingoberge, femme de Charibert, avait deux servantes, Marcovèfe et Méroflède, filles d'un cardeur de laine. Charibert devint amoureux des deux servantes. Pour le guérir de sa passion, la reine lui montra leur père occupé à carder de la laine. Le roi, en colère, répudia la reine et en épousa la servante Méroflède. Quelque temps après, il épousa encore la fille d'un berger, nommée Théodechilde. Enfin. pour mettre le comble au scandale, il mit aussi au nombre de ses femmes la servante Marcovèfe, quoiqu'elle portât encore l'habit de religieuse et qu'il en eût déjà épousé la sœur Méroflède. Saint Germain, évêque de Paris, employa tous les moyens de persuasion por faire cesser de pareils excès. N'y ayant pu réussir, il excommunia .e roi et la religieuse Marcovèfe. Comme le roi ne voulut pas la quitter, elle mourut, et le roi lui-même peu après elle, l'an 567, après six ans de règne 1.

Un roi de cette espèce ne songeait guère à soutenir la discipline de l'Église. Saint Léonce de Bordeaux avant assemblé à Saintes le concile de sa province, y déposa Émérius de Saintes, attendu que son ordination n'était pas légitime, parce qu'elle n'avait été faite qu'en vertu d'un décret de Clotaire, et sans la participation du métropolitain: ce qui était manifestement contre les canons du dernier concile de Paris, où Léonce s'était trouvé. On élut à sa place Héraclius, prêtre de Bordeaux, et l'on envoya le prêtre Nuncupat porter l'acte d'élection à Charibert, de qui dépendait la ville de Saintes. pour obtenir son consentement. Nuncupat s'étant présenté devant le roi, lui dit : Glorieux prince, le Siége apostolique vous salue. Charibert répondit : Étes-vous allé à Rome pour m'apporter des compliments du Pape? C'est votre père Léonce, répondit Nuncupat, et les évêques de sa province qui m'envoient pour vous faire savoir qu'Emérius a été déposé du siége de Saintes, qu'il avait obtenu contre les canons, et voici le décret d'une autre élection qu'ils vous prient de confirmer. A ces paroles, le roi frémissant de colère contre cet envoyé : Quoi ! penses-tu donc, lui dit-il, qu'il ne reste plus d'enfants

i Greg. Tur., 1. 4, c. 26.

de Clotaire pour soutenir ce qu'il a fait ? Et aussitôt, le chassant de sa présence, il le fit mettre sur un chariot piein d'épines et conduire en exil. Il envoya en même temps à Saintes, pour faire rétablir Émérius, et condamna saint Léonce à mille sous d'or, et les autres évêques à proportion. Le prétexte à ces violences était le respect pour son père. Mais ce n'était qu'un prétexte. Le duc Austrapius, qui avait rendu à Clotaire les plus éminents services, ayant renoncé au monde et embrassé l'état ecclésiastique, Clotaire le fit ordonner évêque de Selle, au diocèse de Poitiers, avec promesse de l'évêché de Poitiers, dès qu'il vaquerait par la mort de Pientius. Mais Charibert, oubliant les services d'Austrapius et les promesses de son père, qu'Austrapius toutefois lui rappelait, y nomma un autre 1.

Charibert étant mort sans enfants mâles, ses trois frères partagèrent entre eux son royaume, mais de manière à multiplier encore les enclaves, et, par là même, les occasions de guerre et de pillage, Paris, entre autres, fut partagé entre tous les trois, avec cette clause qu'aucun n'y entrerait sans la permission des deux autres, sous peine de perdre la part qu'il y avait. Théodechilde, cette fille de berger, que Charibert avait prise pour une de ses femmes, offrit à Gontram de devenir la sienne. Il répondit qu'elle n'avait qu'à venir avec ses trésors, et qu'il la comblerait de plus d'honneur que n'avait fait son frère défunt. Quand elle fut venue, il lui ôta presque toutes ses richesses et l'envoya avec le reste dans le monastère d'Arles, où, bien malgré elle, elle se vit retenue, obligée aux veilles et aux jeunes jusqu'à la fin de sa vie 2. Gontram lui-même avait d'abord pris pour concubine une nommée Vénérande, servante d'un des siens, dont il eut un fils nommé Gondebad. Il épousa ensuite, en mariage légitime, Marcatrude, fille d'un de ses sujets, laquelle, avant eu un fils. empoisonna Gondebad. Mais en punition de ce crime, elle perdit le sien et mourut elle-même bientôt après. Gontram épousa en secondes noces Austréchilde, dont il eut deux fils, Clotaire et Cloinvestibilities a motor attitument in domir 3:

Son frère Chilpéric eut une première femme nommée Audovère, dont il eut trois fils, Théodebert, Mérovée et Clovis. Elle accoucha d'une fille pendant que le roi était à une expédition militaire. Elle avait en même temps une servante de très-bas lieu, nommée Frédégonde, qui lui dit à dessein : Madame, voilà que le roi revient victorieux ; embrassera-t-il votre fille avec plaisir, si elle n'est pas baptisée? A cette réflexion, la reine fit préparer le baptistère, et appela un évêque pour donner le baptême. Comme il n'y avait pas de mar-

raine con une pare penser pl du roi, Fi le roi rev mira-t-il raine de sera avec votre sim plus être ainsi qu'à

par cette i Des qui montra le noraient 1 ilenvoya ment Bri Grégoire personne prudente la refusa sors. Sige une joie i bliques. E les remon à l'Église saint Gré catholique Chilpér

frère, env sœur aîne de Tours toutes, s'i père, se f la reçut a beaucoup grands tr Mais la p avec sa n elle était

1 Gesta 1

¹ Greg., l. 4, c. 18. -- ² Ibid., c. 26. - ³ Ibid., c. 25.

v. XLVI. — De 574
, le chassant de
ines et conduire
ur faire rétablir
or, et les autres
était le respect
duc Austrapius,
, ayant renoncé
e le fit ordonner
esse de l'évéché
us. Mais Charises de son père,
utre 1.

ois frères partaultiplier encore re et de pillage. vec cette clause ux autres, sous le, cette fille de femmes, offrit à avait qu'à venir neur que n'avait presque toutes ère d'Arles, où. es et aux jeûnes abord pris pour des siens, dont mariage légivant eu un fils. e, elle perdit le épousa en selotaire et Clo-

mée Audovère,
. Elle accoucha
n militaire. Elle
nommée Frédépi revient victon'est pas baptitère, et appela
vait pas de mar-

raine convenable, Frédégonde ajouta: Mais pouvons-nous en trouver une pareille à vous? Servez-lui-en vous-même. La reine, sans penser plus loin, servit de marraine à sa propre enfant. A l'arrivée du roi, Frédégonde courut à sa rencontre, et lui dit: Grâce à Dieu, le roi revient victorieux et il lui est né une fille; mais avec qui dormira-t-il cette nuit? car la reine est votre commère, étant la marraine de votre enfant. Chilpéric répondit: Si ce n'est avec elle, ce sera avec toi. La reine s'étant présentée avec sa fille, il lui dit: Par votre simplicité, vous avez fait une chose exécrable; vous ne pouvez plus être ma femme. Et il lui fit prendre le voile dans un monastère, ainsi qu'à sa fille. L'évêque fut exilé, et la servante Frédégonde devint, par cette intrigue, la femme de Chilpéric de la servante frédégonde devint,

Des quatre rois des Francs, Sigebert d'Austrasie, le plus jeune, se montra le plus sage et le plus digne. Voyant que ses frères se déshonoraient par des femmes indignes d'eux, et même par des servantes, ilenvoya une ambassade en Espagne, demander Brunihilde, autrement Brunehaut, fille d'Athanagilde, roi des Visigoths. Car, dit Grégoire de Tours, qui écrivait à cette époque, c'était une jeune personne fort belle et gracieuse, de mœurs honnêtes et bienséantes, prudente dans le conseil, et d'une éloquence insinuante. Son père ne la refusa pas, mais l'envoya au roi d'Austrasie avec de grands trésors. Sigebert, entouré des seigneurs de son royaume, la reçut avec une joie inexprimable, au milieu des festins et des réjouissances publiques. Elle était arienne. Mais par les instructions des évêques et les remontrances du roi, elle crut à la sainte Trinité, fut réconciliée à l'Eglise par l'onction du saint chrème, et depuis ce temps, ajoute saint Grégoire de Tours, elle persévère, au nom du Christ, à être catholique % on the or methodologies and some exercise

Chilpéric, voyant combien cette alliance faisait d'honneur à son frère, envoya lui-même aussi en Espagne, pour demander Galsuinde, sœur aînée de Brunehaut. Il avait déjà plusieurs femmes, dit Grégoire de Tours; mais il promit, par ses ambassadeurs, de les renvoyer toutes, s'il pouvait obtenir une épouse de son rang et fille de roi. Le père, se fiant à ces promesses, la lui accorda pareillement. Chilpéric la reçut avec beaucoup d'honneur et l'épousa. Il la chérissait même beaucoup; car, dit Grégoire de Tours, elle lui avait apporté de grands trésors. Elle s'était également convertie à la foi catholique. Mais la passion de Chilpéric pour Frédégonde le brouilla bientôt avec sa nouvelle épouse. Galsuinde se plaignit des affronts auxquels elle était continuellement exposée, et lui demanda la permission de

¹ Gesta reg. Franc., n. 31. - 2 Greg., 1. 4, c. 27.

s'en retourner en Espagne, en lui laissant tous ses trésors. Chilpérie l'amusa quelque temps avec de belles paroles. A la fin, il la fit étrangler par un page, et on la trouva morte dans son lit. Il la pleura; et, peu après, il reprit publiquement Frédégonde, qui alors joua la femme pieuse, de manière à s'attirer les louanges du poëte Fortunat!

Sigebert et Gontram, persuadés que Chilpéric avait ordonné le meurtre de la reine Galsuinde, entreprennent de le dépouiller de son royaume. Il y eut des guerres, il y eut des accommodements suivis de guerres nouvelles. Pendant la guerre, les provinces de l'un étaient ravagées par les troupes de l'autre, avec non moins de cruauté que par les Barbares. Enfin, l'an 575, Sigebert marcha contre Chilpéric, qui venait de rompre subitement la paix et de mettre à feu et à sang une de ses provinces. Théodebert, fils aîné de Chilpéric, est tué dans une bataille. Sigebert remporte partout la victoire; il se rend maître de Paris et de Rouen ; sa femme Brunehaut vient le rejoindre dans la première de ces deux villes, avec son jeune fils Childebert et ses deux jeunes filles. Le saint évêque Germain écrit à Brunehaut une lettre suppliante, pour lui inspirer des sentiments de paix. Comme je vous aime sincèrement, dit-il, je ne puis vous dissimuler les discours du peuple. Si l'on en croit les bruits publics, c'est par votre conseil et à votre instigation, que le très-glorieux seigneur, le roi Sigebert, a résolu de porter la désolation dans cette province. Ce n'est pas que nous ajoutions foi à ces bruits; mais nous vous supplions de n'y donner aucun prétexte. Je vous écris ceci les larmes aux yeux, parce que je vois comment les rois et les peuples courent à leur perte, en courant dans les voies de l'iniquité. Le juge éternel, qui ne se laisse point corrompre par argent, et qui rendra à chacun selon ses œuvres, exerce déjà son jugement. N'est-ce pas en effet une victoire bien funeste que de vaincre son frère, que de ruiner sa propre famille et détruire l'héritage de ses pères ? Saint Germain rappelle ensuite à Brunehaut les châtiments dont Dieu a puni avec éclat, dans l'Écriture, ceux qui se sont élevés contre leurs propres frères, à commencer par Caïn, et il la conjure de faire, dans la conjoncture présente, l'office de la pieuse Esther qui sauva son peuple condamné à périr 2.

Le saint évêque ne s'en tint pas là. Il s'adressa au roi Sigebert luimême, dans le moment qu'il partait pour assiéger son frère Chilpéric dans Tournay, et il lui dit: Si vous partez pour cette expédition sans avoir le dessein de tuer votre frère, vous reviendrez vivant et victorieux; mais si vous avez d'autres pensées, vous mourrez vousberez dans n'y fit aud de lui env recevoir le bourg de bouclier e pages, en couteaux

Son fils ment de I proclamer mains de à Meaux. parer du l rendit à R cloitre: il lement. C Les deux n'en sortin séparer, s en Austra: après, l'ay et ordonn pour s'v i vocation, l'église de le duc Gor à la venge dire à l'év apostat, si son fils Me

L'évêque qu'il n'éta entreprît et tiques, c'e fit aussitôt A Dieu ne souffrent a Boson. Ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 4, c. 28. - <sup>2</sup> Labbe, t. 5, col. 923.

<sup>1</sup> Greg. Te

XLVI. - De MA sors. Chilpérie a fin, il la fit : it. Il la pleura: ii alors joua la ete Fortunat 1. ait ordonné le pouiller de son dements suivis de l'un étaient ruauté que par Chilpéric, qui u et à sang une , est tué dans se rend maître rejoindre dens nildebert et ses à Brunehaut nents de paix. ous dissimuler blics, c'est par ux seigneur, le cette province. nous vous suples larmes aux ples courent à e juge éternel, endra à chacun ce pas en effet ie de ruiner sa Saint Germain u a puni avec leurs propres

oi Sigebert luion frère Chilur cette expéous reviendrez es, vous mour-

e, dans la con-

va son peuple

rez vous-même. Car le Seigneur l'a dit par Salomon: Vous tomberez dans la fosse que vous aurez creusée pour votre frère. Sigebert n'y fit aucune attention. Les Francs du parti de Chilpéric venaient de lui envoyer des députés, pour le presser de venir parmi eux et recevoir leur hommage. Et de fait, quand Sigebert fut arrivé au bourg de Vitry, entre Douai et Arras, toute leur armée l'éleva sur le bouclier et le proclama son roi. Dans ce moment-là même, deux pages, envoyés par Frédégonde, lui enfoncent de chaque côté des couteaux empoisonnés: il pousse un cri, tombe et meurt 1.

Son fils Childebert, à peine âgé de cinq ans, fut enlevé secrètement de Paris par Gondebaud, général de ses troupes, qui le fit proclamer roi d'Austrasie. Pour Brunehaut, elle tomba entre les mains de Chilpéric, qui l'envoya en exil à Rouen, et ses deux filles à Meaux. Mérovée, deuxième fils de Chilpéric, qu'il envoya s'emparer du Poitou, et dont l'armée ne fit que ravager la Touraine, se rendit à Rouen, sous prétexte d'aller voir sa mère enfermée dans un cloître; il vit sa tante Brunehaut, en fut épris, et l'épousa solennellement. Chilpéric accourut aussitôt pour faire rompre ce mariage. Les deux époux se réfugièrent dans une église de Saint-Martin, et ils n'en sortirent que quand le roi leur eut fait serment de ne pas les séparer, si telle était la volonté de Dieu. Il laissa retourner Brunehaut en Austrasie, et emmena Mérovée avec lui à Soissons. Quelque temps après, l'ayant soupçonné de tramer quelque révolte, il le fit tonsurer et ordonner prêtre, et le confina dans le monastère de Saint-Calais, pour s'y instruire des devoirs d'un ecclésiastique. Avec une pareille vocation, le prince se sauva bientôt du monastère et se réfugia dans l'église de Saint-Martin de Tours, où l'avait invité un grand seigneur, le duc Gontram Boson, qui s'y était également réfugié pour échapper à la vengeance de Chilpéric, son père. A cette nouvelle, Chilpéric fit dire à l'évêque de Tours, qui était Grégoire : Chassez de l'église cet apostat, sinon je mettrai toute la province en feu. Il appelait apostat son fils Mérovée, parce qu'il s'était enfui du monastère.

L'évêque lui répondit qu'on demandait une chose impossible, et qu'il n'était pas croyable que, sous des princes catholiques, on entreprit ce qu'on n'avait jamais osé faire sous le règne des hérétiques, c'est-à-dire des Visigoths. Chilpéric, poussé par Frédégonde, fit aussitôt marcher une armée vers la Touraine. Mérovée dit alors : A Dieu ne plaise que pour moi l'église et les terres de Saint-Martin souffrent aucun dommage. Il résolut de se retirer ailleurs avec le duc Boson. Celui-ci consulta une pythonisse, qui leur promit monts et

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 4, c. 52.

merveilles. Mérovée consulta le sort des saints, qui ne lui annonça que des malheurs. Mérovée racontait de son père et de sa marâtre beaucoup de crimes, qui généralement étaient vrais; mais, observe Grégoire de Tours, je pense que Dieu n'avait point pour agréable qu'ils fussent divulgués par le fils. Car, un jour qu'il m'avait invité à un repas et que nous étions assis ensemble, il me pria instamment de lui lire quelque chose pour l'instruction de son âme. J'ouvris le livre de Salomon, et voici le premier verset qui se présenta: Que les corbeaux du torrent arrachent l'œil qui a élevé ses regards contre son père. Il ne comprit pas; mais moi je considérai ce verset comme préparé de Dieu.

Enfin Mérovée se sauva de Tours, se réfugia auprès de Brunehaut, en Austrasie; mais les seigneurs du pays ne voulurent pas le recevoir. Il se cacha quelque temps en Champagne. Les habitants de Thérouanne lui firent dire qu'il n'avait qu'à venir chez eux, et qu'ils se donneraient à lui; mais c'était pour le livrer à son père. Quand il s'aperçut de la trahison, il se fit tuer, suivant les uns, par un vieil ami; d'autres assuraient qu'il fut tué par des gens de Frédégonde, et que ce fut elle qui répandit le bruit qu'il s'était tué lui-même; quelques-uns ajoutaient qu'il fut trahi par le duc Boson, qui avait déjà tué son frère Théodebert dans une bataille, et qui pour cela jouissait secrètement des bonnes grâces de Frédégonde. Le duc

Boson fut condamné plus tard au dernier supplice 1.

Cruel envers ses propres enfants, Chilpéric ne le fut pas moins envers ses peuples. Il en voulait à tout le clergé. Les pauvres, nourris aux dépens de l'Église, et les clercs des ordres inférieurs étaient exempts des charges publiques. Il ne laissa pas de les condamner à une amende, pour n'être pas venus servir dans ses troupes en une expédition contre les Bretons. La haine qu'il témoignait contre les ecclésiastiques ne le rendait pas plus favorable aux laïques. Il fit mourir plusieurs seigneurs, et, entre autres, un nommé Daccon qui, se voyant condamné à mort, reçut secrètement la pénitence d'un prêtre, à l'insu du roi. Pour le peuple, Chilpéric le surchargea de tant de nouveaux impôts, qu'il y eut en plusieurs provinces des révoltes contre ses officiers, et qu'une grande partie de la population émigra dans d'autres royaumes. On en fit un nouveau crime au clergé, et l'on appliqua à de cruelles tortures des prêtres et des abbés, accusés calomnieusement d'avoir soufflé le feu de la sédition <sup>2</sup>.

L'an 580, il y eut des tempêtes, des inondations, des incendies, des tremblements de terre, qui furent suivis d'une dyssenterie con-

a 500 de tagieuse même, a vint lui Le roi gui n'av baptisé que Clod frappé d

Alors enfin tou temps qu des fois iln'y a p nos enfar des veuv ne savor nos tréso celliers n nos tréso que nous cieux; m nous avo qui ont si pant la p nouvelles et les jeta vous me évitions a Le roi, rôles des faire d'au mourut le deuil, du de Saintétait l'ain

> la reine. et aux pa Greg.,

de saint I

Mais il ex l'église de

pleura. L

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 5, c. 14 et 19. — <sup>2</sup> Ibid., c. 26 et 29.

ne lui annonça de sa marâtre mais, observe pour agréable l m'avait invité ria instamment me. J'ouvris le ésenta: Que les regards contre se verset comme

s de Brunehaut, ent pas le recees habitants de ez eux, et qu'ils en père. Quand ens, par un vieil de Frédégonde, tué lui-même; oson, qui avait et qui pour cela egonde. Le duc

fut pas moins pauvres, nourris nférieurs étaient es condamner à troupes en une ignait contre les ix laïques. Il fit mé Daccon qui, pénitence d'un e surchargea de covinces des rée la population crime au clergé, se et des abbés, sédition <sup>2</sup>.

, des incendies, dyssenterie contagieuse. Chilpéric en fut malade à l'extrémité. Dans ce moment-là même, saint Arédius ou Iriez, abbé d'un monastère près de Limoges, vint lui demander la diminution des impôts pour le pauvre peuple. Le roi se trouva hors de danger, lorsque le plus jeune de ses fils, qui n'avait pas encore reçu le baptême, fut pris du même mal et baptisé à cause du péril. Il paraissait se porter un peu mieux, lorsque Clodobert, d'aîné des enfants de Chilpéric et de Frédégonde, fut frappé de la même maladie.

Alors Frédégonde, voyant ses deux fils en si grand danger, fut enfin touchée de quelque repentir, et dit au roi : Voilà bien longtemps que la bonté divine nous supporte à faire le mal; car bien des fois elle nous a châtiés par des fièvres et d'autres maladies, et il n'y a pas eu d'amendement. Aussi voilà que nous allons perdre nos enfants; ce qui les tue, ce sont les larmes des pauvres, les plaintes des veuves, les gémissements des orphelins. Nous thésaurisons, et ne savons pour qui. Voilà qu'il ne reste personne pour posséder nos trésors, remplis de rapines et de malédictions. Est-ce que nos celliers ne regorgeront pas toujours de vin? nos greniers, de blé? nos trésors, d'or, d'argent, de pierres précieuses et de bijoux ? Voilà que nous perdons ce que nous avions de plus beau et de plus précieux: mais allons, croyez-moi, brûlons tous les édits injustes que nous avons faits pour lever des taxes, et contentons-nous des revenus qui ont suffi à votre père le roi Clotaire. En même temps, se frappant la poitrine à grands coups, elle se fit apporter les registres des nouvelles taxes qu'elle avait imposées sur les villes de son apanage, et les jeta au feu en disant au roi: Qu'attendez-vous? Faites ce que vous me voyez faire, afin que, si nous perdons nos enfants, nous évitions au moins les peines éternelles.

Le roi, pénétré de douleur, se fit apporter tous les édits et les rôles des nouveaux impôts, les jeta au feu et envoya défense d'en faire d'autres. Cependant Dagobert, le plus jeune des deux princes, mourut le premier; le père et la mère le firent porter, avec un grand deuil, du château de Braine à Paris, pour être enterré dans l'église de Saint-Denys. Ensuite ils mirent sur un brancard Clodobert, qui était l'aîné, et le transportèrent tout mourant à Soissons, au tombeau de saint Médard; où ils firent pour lui les vœux les plus ardents. Mais il expira la nuit même, âgé de quinze ans, et fut enterré dans l'église des saints martyrs Crépin et Crépinien. Tout le peuple le pleura. Le poëte Fortunat adressa une élégie chrétienne au roi et à la reine. Et après cela, "Chilpéric fit de grandes aumônes aux églises et aux pauvres 1.

<sup>1</sup> Greg., 1. 5, c. 35.

Il lui restait un fils de sa première femme Audovère, nommé Clovis. A l'instigation de Frédégonde, il l'envoya au château de Braine, où régnait la contagion. Frédégonde espérait l'en voir périr. comme ses deux enfants. Il n'en fut pas même attaqué. Dès lors il ne se gêna pas de dire: Voici que, par la mort de mes frères, tout le royaume me revient; je saurai me venger de mes ennemis. Il ne se gênait pas plus sur l'article de sa marâtre Frédégonde. Celle-ci l'ayant su, trama une intrigue infernale, où il était accusé d'avoir tué, par des maléfices, les deux jeunes princes qu'on pleurait encore. Elle porta cette accusation à Chilpéric, qui fit mettre son fils aux fers et le livra à sa marâtre. Frédégonde le retint quelque temps en prison, et puis le fit poignarder et porter le poignard à son père, en lui disant qu'il s'était tué lui-même. Chilpéric ne donna pas une larme à son malheureux fils. La mère du jeune prince, la reine Audovère, fut égorgée au même temps d'une manière cruelle, sa sœur Basine confinée dans un monastère, et les biens de l'une et de l'autre confisqués au profit de Frédégonde 1.

En partageant le royaume de Charibert, ses trois frères Gontram, Sigebert et Chilpéric avaient juré solennellement qu'aucun d'eux n'entrerait dans Paris sans le consentement des deux autres; et que, si quelqu'un osait violer ce serment, saint Polyeucte, saint Hilaire et saint Martin seraient les vengeurs du parjure. Chilpéric, voulant célébrer les fêtes de Pâques à Paris, s'avisa de ce stratagème. Il fit porter devant lui, en procession, les reliques de beaucoup de saints, et il entra à leur suite dans la ville, se flattant que ces reliques détourneraient la malédiction du parjure. Il passa effectivement les fêtes de Pâques en de grandes réjouissances. Il lui était né un fils qui le consolait de la mort des autres. Il le fit baptiser à Paris. L'évêque en fut le parrain et le nomma Théodoric. Mais le jeune prince mourut quelques mois après de la dyssenterie, comme ses frères, et sa mort replongea Frédégonde dans toutes ses fureurs. Elle l'attribua à des maléfices; et, sous ce prétexte, elle fit mourir dans les supplices plusieurs femmes de Paris, dont les unes furent brûlées et les autres rouées. Le préfet Mummolus lui-même foi appliqué à de cruelles tortures, pour s'être vanté d'avoir aux compede spécifique contre la dyssenterie. On lui fit un crime de ne l'avoir pas donné, et c'était particulièrement à lui que Frédégonde s'en prenait de la mort de son dernier fils 2.

Copendant, au milieu de ce deuil et de ces crimes, Chilpéric s'occapair du mariage de sa fille Rigonthe, que le roi d'Espagne, LéviA 590 d gilde, allianc pour v bassad leur fit brerais septerr venue, et célé de Tou les ma riots. I retenir sa tille crainte moven fille; i tant de compa leures donnèi

la fiano déjà et Ce fi les no grands rempli particu dons à pleurs. l'essier heure! à huit cinqua tant de bert d' sauvai

> Chil bert, a cades de qua lls de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gieg., l. 5, c. 40. - <sup>2</sup> Id, l. 6, c. 35.

XLVI. - De 574 ovère, nommé au château de l'en voir périr, é. Dès lors il es frères, tout ennemis. Il ne onde. Celle-ci accusé d'avoir leurait encore. e son fils aux lque temps en rd à son père. donna pas une ince, la reine ière cruelle, sa de l'une et de

s frères Gonient qu'aucun s deux autres; olyeucte, saint ure. Chilpéric, ce stratagème. e beaucoup de ue ces reliques effectivement était né un fils r à Paris. L'éle jeune prince e ses frères, et . Elle l'attribua dans les supt brûlées et les appliqué à de ède spécifique pas donné, et nait de la mort

Chilpéric s'oc-Espagne, Lévi-

gilde, demandait pour son fils Recearède, afin de se fortifier par cette alliance contre Childebert d'Austrasie, qui se préparait à la guerre pour venger sa sœur Ingonde, femme de saint Herménigilde. Les ambassadeurs de Lévigilde pressaient la conclusion de l'affaire. Chilpéric leur fit dire : Vous voyez ma maison dans le deuil ; comment célébrerais-je les noces de ma fille? Enfin, aux approches du mois de septembre 584, une nouvelle ambassade du roi des Goths étant survenue, Chilpéric revint à Paris, encore une fois contre son serment, et célébra ainsi ces noces fatales, suivant la description de Grégoire de Tours. Il ordonna qu'on prit un grand nombre de familles dans les maisons qui appartenaient au fisc, et qu'on les mit dans des chariots. Beaucoup pleuraient et ne voulaient pas s'en aller; il les fit retenir en prison, afin de les contraindre plus facilement à partir avec sa tille. On rapporte que, dans l'amertume de cette douleur et de crainte d'être arrachés à leurs parents, plusieurs s'ôtèrent la vie au moyen d'un lacet. Le fils était séparé de son père, et la mère de sa fille; ils partaient en sanglotant et en prononçant des malédictions; tant de personnes étaient en larmes dans Paris, que cela pouvait se comparer à la désolation de l'Égypte. Beaucoup de gens des meilleures familles, contraints à partir de force, firent leur testament, donnèrent leurs biens aux églises, et demandèrent qu'au moment où la fiancée entrerait en Espagne, on ouvrit ces testaments, comme si déjà eux-mêmes eussent été mis en terre.

Ce fut au milieu de cette désolation publique que Chilpéric célébra les noces de sa fille, et qu'il la remit aux ambassadeurs avec de grands trésors. Frédégonde en ajouta de si considérables, qu'elle en remplit cinquante chariots. Elle fit accroire que c'était de son bien particulier. Les principaux d'entre les Francs firent également des dons à la princesse, chacun selon son pouvoir. Enfin, après bien des pleurs, des baisers et des adieux, elle sortait par la porte, lorsque l'essieu de son char se rompit, et fit dire à tout le monde: A la malheure! ce que quelques-uns regardèrent comme un présage. Enfin, à huit milles de Paris, elle fit dresser les tentes. Cette première nuit, cinquante hommes enlevèrent cent des meilleurs chevaux, avec autant de freins et de chaînes d'or, et s'enfuirent auprès du roi Childebert d'Austrasie. Il en fut de même par tout le chemin. Chacun se sauvait quand il pouvait, et avec ce qu'il pouvait attraper.

Chilpéric, craignant que son frère Gontram ou son neveu Childebert, avec lesquels il était alors en guerre, ne dressassent des embuscades à sa fille pendant la route, lui avait donné une escorte de plus de quatre mille hommes. Mais il ne leur assigna ni solde ni provision. Ils devaient vivre aux dépens des villes et des provinces qu'ils tra-

versaient. Ce fut par tout le chemin un pillage impossible à décrire. On dévastait les chaumières des pauvres, on ravageait les vignes, on coupait les ceps avec le raisin, on enlevait les troupeaux, on ne laissait après soi qu'un désert <sup>1</sup>. Arrivée ainsi à Toulouse, sur les frontières des Visigoths, la princesse se reposait de ses fatigues, lorsque tout d'un coup, sur une nouvelle de Paris, elle se vit dépouillée de tous ses trésors et réduite à une chétive nourriture dans l'église de Sainte-Marie, où elle se rencontra avec une femme de haut rang, qui s'y était refugiée pour échapper à la cruauté de son père Chilpéric <sup>2</sup>.

Voici la nouvelle qui produisit ce changement inattendu. De Paris, Chilpéric était allé à Chelles, maison royale, où il s'adonnait à la chasse. Un soir qu'il faisait déjà un peu sombre, il revenait de cet amusement et descendait de cheval en s'appuyant sur l'épaule d'un page, lorsqu'un individu lui porte un coup de poignard sous l'aisselle, et un autre dans le ventre, dont il expira sur-le-champ. Frédégonde accusa de se meurtre un chambellan de Chilpéric, nommé Ébérulfe<sup>3</sup>. Un chroniqueur en accuse Frédégonde même, dont Chilpéric avait découvert le commerce criminel avec un de ses courtisans <sup>4</sup>. Un autre chroniqueur, Frédégaire, le met sur le comte de Brunehaut <sup>5</sup>. Grégoire de Tours, contemporain de l'événement, ne parle de personne; mais il fait le portrait de Chilpéric, qu'il appelle le Néron et l'Hérode de son temps.

Il ravagea, dit-il, par le fer et par le feu bien des provinces, et à plusieurs reprises; et, au lieu d'en avoir de la peine, il en ressentait de la joie, tel que Néron qui déclamait des tragédies pendant l'incendie de Rome. Bien des fois il punit des hommes, non pour des crimes, mais pour leurs richesses. Continuellement il était à chercher de nouveaux moyens d'outrager et d'opprimer le peuple. S'il trouvait quelqu'un en faute, il lui faisait arracher les yeux. Et, dans les instructions qu'il envoyait à ses intendants, il ajoutait : Si quelqu'un méprise nos ordres, qu'on lui arrache les yeux pour le punir. Il haissait les causes des pauvres. Son dieu, c'était son ventre. Il est impossible d'imaginer un genre de débauche dans lequel il ne se soit plongé. Avec cela, il se discit plus sage et plus savant que personne. Il voulut faire le poëte, et fit deux livres de vers latins, à l'imitation du poëte Sedulius; mais il n'observait pas la quantité des syllabes, mettant des longues pour des brèves, et des brèves pour des longues. Il se mêla de liturgie, composa des hymnes et des messes, qu'il fut impossible d'admettre. Il voulut réformer l'alphabet et y

ajouter of son roy les ancie

Il voi l'Église : Trinité : Grégoire autres q une idée au baptê tres, con reprit Ch ennemis gens que que sur en médis dans l'in celui-là c qu'il n'y il était lu bons. Ce de dépou évêques 1 que notre aux églis ont passé toujours

> ordonnan Enfin, personne siens l'al Senlis, qu qui prit s rut, lava réciter de l'enterra des-Prés

> se réfugia

De tan

enfant de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 6, c. 45. — <sup>2</sup> Ibid., l. 7, c. 9. — <sup>8</sup> Ibid., l. 7, c. 21. — <sup>4</sup> Gesta reg. Franc., c. 35. — <sup>3</sup> Fixdeg., Epist., c. 93.

v. XLVI. - De 574 ssible à décrire. it les vignes, on aux, on ne laisse, sur les fronatigues, lorsque it dépouillée de dans l'église de e haut rang, qui père Chilpéric<sup>2</sup>. tendu. De Paris, s'adonnait à la revenait de cet ur l'épaule d'un d sous l'aisselle, np. Frédégonde mmé Ébérulfe³. t Chilpéric avait isans 4. Un autre unehaut 5. Gréle de personne:

provinces, et à , il en ressentait es pendant l'in-, non pour des était à chercher euple. S'il trouux. Et, dans les t: Si quelqu'un e punir. Il haïsntre. Il est imiel il ne se soit t que personne. ns, à l'imitation té des syllabes, pour des lonet des messes, l'alphabet et y

1. - Gesta reg.

éron et l'Hérode

ajouter quatre lettres, et il envoya des ordres dans toutes les villes de son royaume, pour faire instruire ainsi les enfants et faire corriger les anciens livres.

Il voulut même faire le théologien et réformer la croyance de l'Église; il fit un écrit pour ordonner que l'on nommât la sainte Trinité simplement Dieu, sans distinction de personnes, et dit à Grégoire de Tours : Je veux que vous croyiez ainsi, vous, et les autres qui enseignent dans les églises. Grégoire l'exhortant à quitter une idée pareille, et à s'en tenir à la croyance qu'il avait confessée au baptême, et que les docteurs nous ont enseignée après les apôtres, comme saint Hilaire et saint Eusèbe de Verceil : Je sais bien, reprit Chilpéric en colère, qu'Hilaire et Eusèbe sont mes plus grands ennemis en cette matière; mais je m'expliquerai à de plus habiles gens que vous, qui seront de mon avis. Enfin, il ne quitta son projet que sur la résistance unanime des évêques. Il s'en dédommageait en médisant sur leur compte, en les tournant en ridicule. C'était. dans l'intimité, sen plus doux plaisir. Il taxeit celui-ci de frivolité. celui-là de débauche, un autre d'arrogance. Il n'est pas incroyable qu'il n'y en eût quelques-uns de cette espèce; car, méchant comme il était lui-même, il ne dut guère en nommer ou faire nommer de bons. Ce qui le fâchait le plus, c'est qu'il ne lui était pas aussi facile de dépouiller les églises que les particuliers, et que l'autorité des évêques mettait quelque obstacle à sa tyrannie. Voilà, disait-il souvent, que notre fisc est demeuré pauvre, voilà que nos richesses ont passé aux églises ; il n'y a plus que les évêques qui règnent : nos honneurs ont passé aux évêques. Et, en répétant ces propos, il cassait presque toujours les testaments en faveur des églises, et foulait aux pieds les ordonnances de son propre père....

Enfin, conclut Grégoire de Tours, il n'aima jamais sincèrement personne, et personne ne l'aima. Aussi, dès qu'il eut expiré, tous les siens l'abandonnèrent. Il n'y eut que le saint évêque Mallulfe de Senlis, qui, depuis trois jours, sollicitait vainement une audience, qui prit soin de ses funérailles. Ayant appris qu'il était tué, il accourut, lava son corps, le revêtit d'habits convenables, passa la nuit à réciter des prières, le fit transporter à Paris sur une barque, et l'enterra dans l'église de Saint-Vincent, autrement Saint-Germain-des-Prés 1.

De tant de fils que Chilpéric avait eus, il ne restait qu'un jeune enfant de quatre mois, Clotaire II, avec sa mère Frédégonde, laquelle se réfugia dans l'église de Paris, sous la protection de l'évêque Ra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 6, c. 46; l. 5, c. 45.

gnemode, successeur de saint Germain. De là, elle envoya dire à Gontram, roi de Bourgogne: Que mon seigneur vienne et reçoive le royaume de son frère. J'ai un petit enfant que je veux déposer entre ses bras. Quant à moi-même, je me soumets hun blement à son autorité. Gontram, ayant appris la mort de son frère, pleura très-amèrement, et vint à Paris avec une armée. Childebert d'Austrasie envova lui demander Frédégonde, disant : Livrez-moi cette homicide. qui a étranglé ma tante, tué mon père, mon oncle et mes cousins. Gontram répondit : Dans l'assemblée que nous avons à tenir, nous déciderons ce qui est à faire.

Dans l'intervalle, Gontram s'appliquait à réparer les injustices de son frère défunt. Il fit restituer aux particuliers les biens que Chilpéric leur avait enlevés, ordonna l'exécution des testaments en faveur de l'Église, qu'il avait cassés, et fit de grandes libéralités aux pauvres. On l'avertit, toutefois, qu'on en voulait à sa vie. Cela fut cause que, tant qu'il resta à Paris, il marchait toujours environné de gardes, même quand il allait à l'église. Un jour de dimanche qu'il assistait à I messe, le diacre ayant fait faire silence pour la commencer, Gontram se tourna vers le peuple : Je vous conjure, hommes et femmes qui êtes ici rassemblés, de vouloir bien me garder une fidélité inviolable, et de ne pas me tuer, comme vous avez fait récemment mes frères. Qu'il me soit permis, au moins pendant trois ans, d'élever mes neveux, qui sont mes fils adoptifs; de peur, ce qu'à Dieu ne plaise, que si je venais à mourir, vous ne vinssiez à périr avec ces enfants, n'y ayant aucun homme fait dans notre famille pour vous défendre 1. A ces mots, tout le peuple adressa des prières à Dieu pour le roi. Ce prince ne demandait que trois ans; car alors son neveu Childebert d'Austrasie en aurait eu dix-huit, et aurait pu se defendre lui-même, ainsi que le jeune Clotaire.

Cependant il était arrivé dans les Gaules un aventurier nommé Gundevald, qui se disait fils de Clotaire Ier, et qui demandait, à œ titre, sa part de la succession. En voici l'histoire. Sa mère le presenta dans le temps à Childebert, roi de Paris, comme son neveu, et ce prince le fit élever en cette qualité, lui laissant porter les cheveux longs comme les princes de la maison royale. Clotaire, l'ayant appris, déclara qu'il n'était pas son fils, et le fit tondre. Après la mort de Clotaire, Gundevald laissa croître ses cheveux, avec l'agrément de Charibert, qui le reconnut pour son frère; mais Sigebert les lui fit encore couper, et l'exila à Cologne. Gundevald se réfugia en Italie, et de là à Constantinople, d'où il fut rappelé en France par le duc BoVincent saint ma misérable

4.590 de

son et qu

à Marseil

sieurs év

Brives-la

grands d

marque,

L'arm

naître la n'inspira minges, chefs de chargean églises, au fil de mettant l

Au cor

générale d'Austras et l'extra y eut des dit au r voulu rer le savons elle vous ainsi avec jeter à la boues de fronts 2.

Toutefo pouvait c eut de no en person mis une 1 la marque votre auto fait de no fils de mo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 7, c. 3.

<sup>1</sup> Greg.,

lle envoya dire à ienne et reçoive le eux déposer entre blement à son auppleura très-amèret d'Austrasie entoi cette homicide, ele et mes cousins, vons à tenir, nous

Liv. XLVI. - De 574

er les injustices de es biens que Chilstaments en faveur béralités aux pauvie. Cela fut cause vironné de gardes, che qu'il assistait à commencer, Gonommes et femmes er une fidélité inez fait récemment endant trois ans, de peur, ce qu'à inssiez à périr avec e famille pour vous les prières à Dieu ; car alors son neet aurait pu se dé-

aventurier nommé
ui demandait, à ce
e. Sa mère le prémme son neveu, et
porter les cheveux
aire, l'ayant appris,
Après la mort de
vec l'agrément de
gebert les lui fit enéfugia en Italie, et
nce par le duc Bo-

son et quelques autres seigneurs qui voulaient brouiller. Il débarqua à Marseille, et fut reconnu par un nombreux parti où entrèrent plusieurs évêques. Il fut même élevé sur le pavois, et proclamé roi à Brives-la-Gaillarde.

L'armée que Gontram fit marcher contre lui commit partout de grands désordres, sans aucun respect pour les lieux saints. On remarque, entre autres, qu'une troupe de soldats pilla l'église de Saint-Vincent d'Agenois, et en enleva jusqu'aux vases sacrés; mais le saint martyr ne tarda point à punir ces sacriléges, qui périrent tous misérablement et d'une manière qui ne leur permit pas de méconnaître la justice divine qui les poursuivait. Cette punition des soldats n'inspira pas plus de modération aux généraux. Ayant assiégé Comminges, où Gundevald s'était enfermé, ils le firent mourir avec les ches de son parti, qui le lui avaient livré par trahison. Ensuite, déchargeant leur colère sur cette malheureuse ville, ils en pillèrent les églises, massacrèrent les prêtres au pied des autels, firent passer au fil de l'épée tous les habitants, même les enfants; après quoi, mettant le feu à la ville, ils la réduisirent en cendres 1.

Au commencement de cette guerre, l'on tint à Paris l'assemblée générale ou le plaid (placitum) des Francs. Les députés du royaume d'Austrasie demandèrent à Gontram la restitution de certaines villes et l'extradition de Frédégende. Gontram refusa l'une et l'autre. Il y eut des altercations vives et piquantes. A la fin, l'un des députés dit au roi : Sire, nous prenons congé de vous. Vous n'avez pas voulu rendre les cités de votre neveu ; elle est encore entière, nous le savons, la hache qui a été enfoncée dans les têtes de vos frères : elle vous fera sauter la cervelle plus vite encore. Et ils partirent ainsi avec scandale. Le roi, irrité de leurs paroles, ordonna de leur jeter à la tête le fumier des chevaux, la paille, le foin pourri et les boues de la ville. Ils se retirèrent donc couverts de saletés et d'affonts 2.

Toutefois cette scène étrange n'eut pas les suites fâcheuses qu'on pouvait craindre. Avant la fin de la guerre contre Gundevald, il y eut de nouveaux plaids, où le jeune roi d'Austrasie, Childebert, parut en personne. Gontram le reçut avec la tendresse d'un père. Lui ayant mis une lance à la main, il lui dit devant tout le monde: C'est ici la marque que je vous donne mon royaume. Désormais, soumettez à votre autorité toutes mes villes comme étant les vôtres. Car, par le fait de nos péchés, il ne reste de notre famille que vous, qui êtes le fils de mon frère. Vous serez donc mon héritier et mon successeur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 6, c. 24; l. 7, c. 38. - <sup>2</sup> Ibid., l. 7, c. 14.

dans tout mon royaume, à l'exclusion des autres. Puis, le prenant à l'écart et lui recommandant le secret le plus inviolable sur ce qu'il allait lui dire, il lui fit connaître en détail les hommes qu'il devait ou non honorer de sa confiance. Après quoi, au moment de se mettre à table, il dit à tous les chefs de l'armée : Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme fait. Gardez-vous donc de le traiter en enfant. Laissez là vos intrigues et vos cabales. Il est roi; votre devoir est de le servir. En disant ces choses et d'autres, il le traita joyeusement pendant trois jours, lui rendit tout ce que les députés avaient vainement réclamé, et le renvoya comblé de présents-1.

A la fin de cette guerre, Gontram résolut de faire le procès, selon les règles canoniques, à tous les évêques qui avaient favorisé l'entreprise de Gundevald. Le saint évêque Théodore de Marseille se trouvait le plus impliqué dans cette affaire. Gontram, qui lui faisait un crime d'avoir reçu Gundevald à son débarquement, l'avait fait enlever de son église et le retenait prisonnier. Mais la sainteté de ce prélat était sa défense et sa sauvegarde. Gontram la respecta en effet, et il remit le jugement de sa cause, avec celle des autres évêques accusés, à la décision d'un concile qu'il indiqua à Mâcon, pour le 23 d'octobre de cette même année 585. En attendant, il reprit le chemin de Paris, où il était invité de se rendre, pour être parrain du jeune Clotaire, fils de Chilpéric et de Frédégonde.

Il arriva à Orléans le 4 de juillet, jour de la translation de saint Martin. Une foule innombrable de peuple sortit à sa rencontre avec les bannières, en criant: Vive le roi! et en lui donnant mille bénédictions. Les Juifs se distinguèrent; ils disaient à ce prince: Que toutes les nations vous adorent, qu'elles fléchissent le genou devant vous et soient soumises à votre empire! Ces paroles firent impression sur Gontram. Après avoir assisté à la messe, il dit aux évêques avec lesquels il mangeait: Malheur à la nation toujours perfide des Juifs! Ils ne m'ont donné des louanges si outrées qu'afin que je rétablisse leur synagogue, que les chrétiens ont abattue depuis longtemps; mais, avec la grâce de Dieu, je ne le ferai jamais. Vers le milieu du repas, il dit aux évêques: Je vous prie de m'accorder demain votre bénédiction chez moi, afin que votre entrée me soit une cause de salut, en faisant descendre sur moi, humble, les paroles de vos prières.

Le lendemain matin, le roi, allant faire sa prière dans les différentes églises d'Orléans, se dirigea vers la demeure de saint Grégoire de Tours, qui logeait dans l'église de Saint-Avit. Grégoire se leva

a 590 de plein de le pria d Martin. ( veillance diner, et le faisait lait diner générale

Au me Pallade encouru Gundova reproche gen. Il di avez si bi mon che n'auriez nant vers non plus trois fois Dieu a ju et loin de par vos a laver, rec sage gai e vait avoir que. D'ai

lution, no Au mil Tours un précédent leur tour cela sa va Mummole autant qu ajouta qu les autres Mummole servi Gor succès, n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 7, c. 33.

<sup>1</sup> Greg.,

Puis, le prenant able sur ce qu'il s qu'il devait ou t de se mettre à ez que mon fils donc de le trai-Il est roi; votre tres, il le traita que les députés présents.<sup>1</sup>.

faire le procès, avaient favorisé e de Marseille se n, qui lui faisait ment, l'avait fait la sainteté de ce respecta en effet, a autres évêques Mâcon, pour le lant, il reprit le our être parrain e.

nslation de saint à sa rencontre lonnant mille béce prince: Que le genou devant es firent impresl dit aux évêques jours perfide des u'afin que je rétue depuis longmais. Vers le miaccorder demain ne soit une cause es paroles de vos

re dans les difféde saint Grégoire Grégoire se levs plein de joie à sa rencontre, et, après lui avoir donné sa bénédiction, le pria de vouloir bien accepter chez lui quelques eulogies de saint Martin. Gontram ne s'y refusa point; il entra avec beaucoup de bienveillance, but un verre de vin, avertit Grégoire de ne pas manquer au diner, et se retira joyeux. Ce qu'il faisait pour Grégoire de Tours, il le faisait pour les citoyens d'Orléans. Il acceptait leur invitation, al-lait dîner chez eux, et les charmait tous par sa bonté. On l'appelait généralement le bon roi 1.

Au moment 🕩 festin royal, les évêques Bertram de Bordeaux et Pallade de Saintes y vinrent comme les autres, quoiqu'ils eussent encouru l'indignation de Gontram, pour avoir favorisé le parti de Gundovald. Dès que le roi les aperçut, il leur fit d'assez piquants reproches, aussi bien qu'à Nicaise d'Angoulême et à Antidius d'Agen. Il dit à l'évêque Bertram : Je vous rends grâces de ce que vous avez si bien gardé la fidélité à votre parenté. Car vous deviez savoir, mon cher père, que vous êtes mon parent par ma mère, et vous n'auriez pas dû conspirer pour perdre votre famille. Puis, se tournant vers Pallade: Et vous, évêque Pallade, dit-il, je ne vous ai pas non plus excessivement d'obligation, vous qui vous êtes parjuré trois fois à mon égard : ce qui est bien indigne d'un évêque. Mais Dieu a jugé ma cause. Je vous ai toujours traités en Pères de l'Église; et loin de me traiter en roi, vous n'avez cherché qu'à me tromper par vos artifices. Ces prélats ne répondant rien, le roi se fit donner à laver, reçut la bénédiction des évêques, et se mit à table avec un visage gai et gracieux, comme s'il n'avait dit un mot de plainte. Il pouvait avoir été mal informé touchant Pallade, qui était un saint évêque. D'ailleurs les accusations politiques, dans un moment de révolution, ne prouvent pas toujours beaucoup.

Au milieu du repas, le roi fit chanter au diacre de Grégoire de Tours un graduel qu'il lui avait entendu chanter à l'église le jour précédent. Il voulut ensuite que les évêques le chantassent chacun à leur tour : ce qu'ils firent comme ils purent. Leur montrant après cela sa vaisselle d'argent, il leur 'it que c'était la dépouille du parjure Mummole; qu'il ne s'en était réservé que deux plats, que c'était autant qu'il lui en fallait pour le service ordinaire de sa table. Il ajouta qu'il avait fait briser, pour être distribués aux pauvres, les autres vases, qui pesaient cent soixante-dix livres. Le patrice Mummole était un fameux capitaine romain, qui, après avoir servi Gontram pendant bien des années et avec les plus grands succès, notamment contre les Lombards, qu'il défit en plusieurs

<sup>1</sup> Greg., l. 8, c. 1 et 2.

rencontres, s'était jeté récemment dans le parti de Gundovald 1. Le roi dit ensuite aux évêques: Pontifes du Seigneur, je ne vous demande qu'une chose, c'est que vous imploriez la miséricorde du Seigneur pour mon fils Childebert; car c'est un homme sage et utile, au point qu'il serait difficile de trouver, parmi les plus âgés, quelqu'un d'aussi prudent et d'aussi ferme. Si Dieu daigne le conserver à la Gaule, il pourra peut-être relever notre famille et notre nation, qui est bien affaiblie. Je l'espère de la miséricorde divine. à cause du présage qui accompagna sa naissance; car mon frère Sigebert étant à l'église le saint jour de Pâques, on y vint, au moment que le diacre commençait l'évangile, lui annoncer qu'il lui était né un fils; en sorte que le peuple répondit en même temps au diacre et à celui qui apportait la nouvelle : Gloire à Dieu tout-puissant. De plus, Childebert a reçu le baptême le saint jour de la Pentecôte, etil a été proclamé roi le saint jour de Noël. C'est pourquoi, si vous priez pour lui, il pourra régner par la grâce de Dieu. Les évêques firent aussitôt une prière tous ensemble pour la conservation des deux rois. Je sais, ajouta Gontram, que sa mère Brunehaut en veut à ma vie; mais je ne la crains point, et j'ai confiance que Dieu, qui

m'a délivré de mes ennemis, me préservera de ses embûches 2. Pendant le repas, Gontram parla encore avec vivacité contre Théodore de Marseille, et il l'accusa même de la mort de Chilpéric. Grégoire de Tours lui répondit : Mais qui donc a fait mourir Chilpéric, sinon sa méchanceté et vos prières? car il vous a dressé bien des embûches contre la justice, et c'est là ce qui lui a valu la mort. Sur quoi il rapporta une vision qu'il avait eue. Le roi dit qu'il en avait eu une autre, où il avait vu trois saints évêques, Tétricus de Langres, Agricole de Châlon et Nizier de Lyon, qui tenaient Chilpéric enchaîné. Les deux derniers disaient : Déliez-le, de grâce, et, après l'avoir châtié, laissez-le aller. Tétricus répondait : Il n'en sera point ainsi; mais il brûlera dans le feu pour ses crimes. Ils discutèrent de la sorte pendant longtemps, lorsque j'aperçus une chaudière d'airain, posée sur le feu, qui bouillait avec force. Tandis que je pleurais, on saisit le malheureux Chilpéric, et, les membres brisés, on le jetadans la chaudière bouillante. Dans un clin d'œil il fut tellement dissous au milieu des vapeurs enflammées, qu'il n'en resta pas le moindre vestige. Voilà ce que raconta à ses convives le roi Gontram<sup>3</sup>.

Grégoire lui avait demandé la grâce de quelques seigneurs impliqués dans l'affaire de Gundovald, et qui s'étaient réfugiés dans l'église de Saint-Martin-de-Tours; mais il n'avait pu rien obtenir.

Il ne se tez, prin gneur; daignez votre se qui m'en pables, leur ren enlevés

Le di entendu et dit qu voulut r qu'ils ar avait req lade, s' l'autel c confusion Tours,

> On voc Cela ne autres of femme, promett Comme un buff accusa of tram, p et l'accu neveux l'un l'au fugier of avant of portem

Ce q mainter la cause il fit me le Lang Bourge

1 Greg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 8, c. 3. - <sup>2</sup> Ibid., l. 8, c. 4. - <sup>3</sup> Ibid., c. 5.

. XLVI. - De 574 Gundovald 1. eur, je ne vous miséricorde du homme sage et les plus âgés. daigne le confamille et notre icorde divine, à ar mon frère Siint, au moment u'il lui était né temps au diacre out-puissant. De Pentecôte, etil ourquoi, si vous eu. Les évêques onservation des unehaut en veut ce que Dieu, qui

mbûches 2. cité contre Théo-Chilpéric. Grénourir Chilpéric, dressé bien des alu la mort. Sur lit qu'il en avait ricus de Langres, nt Chilpéric engrâce, et, après Il n'en sera point Ils discutèrent de audière d'airain, e je pleurais, on es, on le jeta dans ellement dissons ta pas le moindre ontram <sup>3</sup>.

es seigneurs iment réfugiés dans pu rien obtenir. Il ne se rebuta point; il retourna le lendemain, et dit au roi: Écoutez, prince: j'ai été envoyé vers vous en ambassade par mon seigneur; quelle réponse voulez-vous que je lui fasse, puisque vous ne daignez pas n'en faire? Le roi, surpris, lui demanda: Quel est donc votre seigneur, qui vous envoie? L'évêque lui dit en souriant: Celui qui m'envoie, c'est saint Martin. A ce nom, Gontram fit venir les coupables, leur reprocha leur perfidie, les appela malins renards, et puis leur rendit ses bonnes grâces, ainsi que les biens qu'on leur avait enlevés 1.

Le dimanche suivant, Gontram étant allé à la messe et ayant entendu l'évêque Pallade y chanter une prophétie, il se mit en colère, et dit qu'il n'assisterait pas à une messe où son ennemi officiait. Il voulut même sortir de l'église; les évêques l'arrêtèrent, et lui dirent qu'ils avaient cru qu'il verrait sans peine à l'autel un évêque qu'il avait reçu à sa table; qu'au reste le concile lui ferait justice de Pallade, s'il se trouvait coupable. Le roi demeura, et l'on fit revenir à l'autel cet évêque, qui s'était déjà retiré dans la sacristie, couvert de confusir Nous apprenons toutes ces particularités de Grégoire de Tours, qui était présent.

On voit par tout cela que Gontram était cordialement bon et pieux. Cela ne veut pas dire qu'il ne fit point de fautes; car il en fit entre autres deux de très-grandes. La reine Austrechilde, sa seconde femme, lui dit en mourant que les médecins l'avaient tuée, et lui fit promettre avec serment de les faire mourir; il le promit et l'exécuta. Comme il aimait la chasse, il fut outré d'apprendre qu'on eût tué un buffle dans la forêt royale des Vosges. Le garde de la forêt en accusa Chundon, chambellan du roi. Celui-ci s'en défendant, Gontram, pour connaître la vérité, ordonna un duel entre l'accusateur et l'accusé, suivant la loi de Gondebaud. Chundon nomma un de ses neveux pour se battre en sa place. Les deux champions se tuèrent l'un l'autre. Ce que voyant Chundon, il prit la fuite et courut se réfugier dans l'église de Saint-Marcel. Mais Gontram le fit prendre avant qu'il pût y arriver, et le fit lapider. Il se repentit de cet emportement tout le reste de sa vie <sup>2</sup>.

Ce qui manquait encore à ce prince, c'était assez de force pour maintenir la discipline dans ses armées. Ainsi, l'an 586, pour venger la cause de la princesse Ingonde et de son mari, saint Herménigilde, il fit marcher des troupes vers la province narbonnaise, autrement le Languedoc, qui appartenait aux Visigoths. Une armée partit de la Bourgogne, une autre de l'Auvergne; mais l'une et l'autre ne firent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 8, c. 6. - <sup>2</sup> Ibid., l. 5, c. 36; l. 10, c. 10.

que piller et brûler les propres terres des Francs, dépouillant les églises, tuant le peuple et les clercs mêmes jusque sur les autels; et puis se laissèrent battre honteusement par les ennemis. Le roi en fut très-irrité contre les chefs, qui, à leur tour, pour éviter sa colère, assez prompte dans le premier mouvement, se réfugièrent à Autun dans la basilique de Saint-Symphorien.

Gontram s'étant rendu en cette ville pour la fête de ce saint martyr. ils eurent permission de paraître devant lui, mais à la charge de se représenter lorsqu'on examinerait juridiquement leur cause. Le roi ayant donc convoqué à ce sujet quatre évêques et les principaux seigneurs d'entre les laïques, il fit comparaître les généraux coupables, et leur parla ainsi: Comment pourrions-nous à présent remporter la victoire en suivant si mal les exemples de nos pères? Eux bâtissaient des églises, respectaient les évêques, honoraient les martyrs, et mettaient toute leur espérance en Dieu. Nous, au contraire, non-seulement nous ne craignons pas Dieu, mais nous pillons ses temples, nous tuons ses ministres, nous dispersons les reliques de ses saints. Voilà ce qui rend nos mains faibles et nos armes inutiles. Si la faute en est à moi, que Dieu la fasse retomber sur ma tête; mais si c'est vous qui méprisez mes ordres, ce sont vos têtes à vous que la hache doit atteindre, pour donner un exemple à toute l'armée. Il vaut mieux faire mourir quelqu'un des chefs que d'exposer tout le pays aux traits de la colère de Dieu.

Les généraux répondirent qu'on ne pouvait assez louer la piété du roi, son respect pour les églises et les évêques, sa charité pour les pauvres et les malheureux. Mais que pouvions-nous faire, ajoutèrent-ils? Tout le peuple est livré à l'iniquité, personne ne craint le roi, et ne respecte ni duc ni comte. Si quelque seigneur, par zèle pour votre conservation, se met en devoir de corriger les coupables, on excite des séditions contre lui, et sa vie est en péril, s'il ne prend le parti de se taire. Le roi dit: Que celui qui suit la justice vive; mais que celui qui méprise nos ordres périsse, afin de nous laver du blâme de ces actions. Pendant qu'il parlait ainsi, on apporta la nouvelle que le prince Reccarède avait fait une irruption dans les Gaules, surpris Toulouse et fait un grand nombre de captifs. Il fallut courir au plus pressé et envoyer une armée nouvelle, et Gontram se borna, ce semble, à ôter leurs charges à quelques-uns des généraux 1.

Autant le roi Gontram était bon, autant Frédégonde était méchante. L'an 587, elle lui envoya des ambassadeurs, sous prétexte de quelques affaires. Or, Gontram, allant la nuit à l'église pour as-

1 590 de sister à n un homr prendre par les e Gontran Marcel, encore. cevoir la lui parle on le tra fessa qu qu'il ava touiours mais, po s'il le pu

> pris dan Penda goths, d du roi L ennemis que prix en enve lettre, fi qui avai deux cl poisonn du moi dans ce charges promes prendre elle **leu**: point de Childeb dans le

> > Frédes les dom dre qu' Frédés de tout

> > > i Gres

<sup>1</sup> Greg., l. 8, c. 30.

a 590 de l'ère chr.]

dépouillant les ir les autels; et is. Le roi en fut ruiter sa colère, gièrent à Autun

ce saint martyr, la charge de se ir cause. Le roi les principaux généraux couà présent remnos pères? Eux oraient les maris, au contraire. nous pillons ses les reliques de armes inutiles. r ma tête ; mais êtes à vous que oute l'armée. Il exposer tout le

ouer la piété du charité pour les s faire, ajoutènne ne craint le ur, par zèle pour ses coupables, on s'il ne prend le stice vive; mais la la nouvelle ans les Gaules, i. Il fallut courir ntram se borna, généraux 1.

gonde était més, sous prétexte 'église pour assister à matines, avec un flambeau qu'on portait devant lui, vit comme un homme ivre, mais armé, caché dans un coin de l'église. Il le fit prendre, et cet homme avoua, à la question, qu'il avait été chargé. par les envoyé de Frédégonde, d'assassiner le roi. La même année, Contram s'étant rendu à Châlon pour y célébrer la fête de Saint-Marcel, y courut un nouveau danger, dont la Providence le délivra encore. Au moment que ce prince s'approchait de l'autel pour recevoir la communion, un homme, fendant la presse, comme pou P lui parler, laissa tomber un poignard. On se saisit aussitôt de lui et on le traîna hors de l'église pour l'appliquer à la question. Il confessa qu'effectivement il avait été envoyé pour poignarder le roi, et qu'il avait cru ne pouvoir y rénssir qu'à l'église, le roi étant ailleurs toujours environné de sa garde. Gontram fit mourir les complices; mais, pour le meurtrier, il craignit de violer l'asile des lieux saints s'il le punissait de mort, et il lui accorda la vie, parce qu'il avait été pris dans l'église 1.

Pendant que l'armée de Gontram faisait la guerre contre les Visigoths, dans la Septimanie ou le Languedoc, on intercepta une lettre duroi Lévigilde à Frédégonde, où il lui mandait : Faites mourir mes ennemis Childebert et sa mère, et achetez de Gontram la paix à quelque prix que ce soit. Si vous n'avez point assez d'argent, nous vous en enverrons. Childebert d'Austrasie, à qui Gontram envoya cette lettre, fut sage et heureux d'être sur ses gardes. Car Frédégonde, qui avait reçu la même dépêche par une autre voie, fit déguiser deux clercs en mendiants, et, les ayant armés de poignards empoisonnés, elle leur commanda d'aller tuer le roi Childebert, ou du moins la reine Brunehaut, leur promettant que, s'ils mouraient dans cette entreprise, elle élèverait leurs parents aux premières charges du royaume. Comme elle s'aperçut que, nonobstant ses promesses, ils craignaient une si périlleuse commission, elle leur fit prendre d'un breuvage préparé qui les fortifia contre la crainte, et elle leur en donna pour en boire encore lorsqu'ils seraient sur le point de faire leur coup. Mais ils furent découverts et conduits à Childebert, lequel, après leur avoir fait tout avouer, les fit mourir dans les supplices qu'ils avaient mérités 2.10 emp est

Frédégonde était encore réfugiée dans l'église de Paris lorsque les domestiques de la princesse Rigonthe, sa fille, vinrent lui apprendre qu'elle avait été arrêtée à Toulouse et privée de ses trésors. Frédégonde entra en fureur contre ces domestiques, les dépouilla de tout ce qu'ils avaient et les renvoya chargés de coups <sup>3</sup>. Au reste,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. 1.8, c. 44; 1.9, c. 3. — <sup>2</sup> Ibid., 1.8, c. 28 et 29. — <sup>3</sup> Ibid., 1. 7, c. 15.

la fille se montra digne de la mère, et la mère de la fille. Revenue de Toulouse, Rigonthe ne cessait d'insulter à sa mère et de dire: C'est moi qui suis la maîtresse; quant à elle, qu'elle retourne à son premier état de servante et d'esclave. Par suite de ces propos, comme elles se battaient souvent l'une l'autre à coups de poings et de soufflets, la mère lui dit un jour : Pourquoi me vexer ainsi, ma fille? Voici les trésors de ton père que j'ai en dépôt; fais - en l'usage que tu voudras. Aussitôt elle ouvrit un coffre rempli de joyaux, et se mit à en tirer pendant longtemps. A la fin, elle dit à sa fille : Mais je suis fatiguée; tire toi-même ce que tu trouveras. La fille s'étant baissée et y ayant mis la main, la mère lui ferma le couvercle sur le cou, et la serrait avec tant de violence, que déjà les yeux lui sortaient de la tête et qu'elle eût étranglé infailliblement, si une domestique, qui s'en aperçut, n'eût crié au secours. Après cette scène horrible, les querelles entre la mère et la fille allèrent jusqu'à des meurtres 1.

L'évêque de Rouen, séjour ordinaire de Frédégonde, était saint Prétextat, que déjà, du vivant de Chilpéric, elle avait fait envoyer en exil, au sujet du prince Mérovée. Prétextat, parrain du jeune prince, l'avait marié avec sa tante Brunehaut. Chilpéric lui en fit un crime et l'accusa de conspiration. L'évêque nia fortement cette dernière partie, et confondit les faux témoins que Frédégonde avait suscités contre lui dans un concile. Chilpéric, qui faisait le rôle d'accusateur, avoua confidemment à quelques évêques courtisans, que Prétextat avait raison; mais, pour contenter la reine, il les pria d'engager leur confrère accusé à se déclarer coupable, assuré que le roi lui pardonnerait à l'instant. Prétextat eut la faiblesse de consentir à cette feinte. Le fourbe Chilpéric le prit au mot, et l'envoya en exil. Après la mort de ce prince, Prétextat fut rappelé, à la demande et à la grande satisfaction de son peuple. Frédégonde en fut irritée, et dit qu'un temps viendrait où il reverrait l'exil. Il répondit : Exilé ou non, j'ai été, je suis et je serai évêque; mais vous ne jouirez pas toujours de la puissance royale. De l'exil nous passerons, nous, au royaume céleste : vous, au contraire, vous serez, de ce royaume terrestre, précipitée en enfer. Vous feriez mieux d'abandonner ces méchancetés et de vous convertir. Voici comme elle profita de la remontrance.

Le dimanche suivant, Prétextat se rendit de bonne heure à l'église pour l'office, et, après l'avoir commencé, il s'assit. Dans le même moment un esclave de Frédégonde s'approcha de lui, et ayant tiré un poignard de sa ceinture, l'en frappa sous l'aisselle. Prétextat fit arrivât;
fliger le sinon la le cent? Fré me retire maudite, disposa de gneurs fré dégonde

4 590 de l'é

nn cri po

Il étendit

prière et

son lit. F

besoin, s

degonde
vous n'er
pontife d
Pour nou
plus en
il voulut
le refus
qu'il ne f
rendit à
Francs,
qu'il ava
point boi
violent, o
Leudo

écrivit ur par le me les église eût déco sur toute ter quelq s'en fallulité de so

Comm textat av crime, fi la questi

1 Greg.,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 9, c. 31.

la fille. Revenue mère et de dire: retourne à son propos, comme oings et de soufainsi, ma fille? - en l'usage que joyaux, et se mit fille: Mais je suis le s'étant baissée cle sur le cou, et ui sortaient de la domestique, qui ène horrible, les se meurtres 1.

domestique, qui onde, était saint avait fait envoyer arrain du jeune éric lui en fit un ement cette dergonde avait susit le rôle d'accucourtisans, que , il les pria d'enassuré que le roi se de consentir à l'envoya en exil. la demande et à en fut irritée, et pondit : Exilé ou e jouirez pas touserons, nous, an e ce royaume terndonner ces méprofita de la re-

ne heure à l'église . Dans le même lui, et ayant tiré elle. Prétextat fit an cri pour appeler le clergé à son secours; mais personne ne branla. Il étendit sur l'autel ses mains sanglantes, et, après avoir fait sa prière et rendu grâces à Dieu, il fut porté dans sa chambre et mis sur son lit. Frédégonde vint aussitôt le voir, et dit: Nous n'avions pas besoin, saint évêque, ni nous ni votre peuple, que cet accident vous arrivât; mais plût à Dieu qu'on découvrit le coupable, pour lui infliger le supplice qu'il mérite! Et qui a fait ce coup, dit Prétextat, sinon la main qui a tué les rois et répandu tant de fois le sang innocent? Frédégonde lui offrit ses médecins; mais il répondit: Dieu veut me retirer de ce monde; mais toi, cause de tant de maux, tu seras maudite, et Dieu vengera mon sang. Après qu'elle se fut retirée, il disposa de ses affaires et mourut.

Ce meurtre consterna les habitants de Rouen, mais surtout les seigneurs francs établis dans cette ville. Un de ceux-ci alla trouver Frédégonde, et lui dit: Vous avez déjà commis bien des crimes; mais vous n'en avez pas commis de plus grand que de faire assassiner le pontife de Dieu. Que le Seigneur venge au plus tôt le sang innocent! Pour nous, nous prendrons de si bonnes mesures, que vous ne serez plus en état de commettre des attentats pareils. Après ce discours, il voulut se retirer; mais Frédégonde le pressa de rester à dîner. Sur le refus qu'il en fit, elle le pressa de boire au moins un coup, afin qu'il ne fût pas dit qu'il était sorti à jeûn d'une maison royale. Il se rendit à ses instances, et on lui présenta, selon l'usage des anciens francs, du vin d'absinthe assaisonné de miel. Il s'aperçut aussitôt qu'il avait avalé du poison, et, après avoir averti ses gens de n'en point boire, il monta à cheval pour s'enfuir; mais le poison était si violent, qu'il mourut avant d'arriver chez lui.

Leudovalde, évêque de Bayeux, premier suffragant de Rouen, écrivit une lettre circulaire à tous les évêques, sur le scandale arrivé par le meurtre de Prétextat, et, ayant pris conseil, il fit fermer toutes les églises de Rouen, et défendit d'y faire l'office, jusqu'à ce qu'on eût découvert l'auteur du crime. Cet exemple d'un interdit général sur toute une ville est remarquable. Leudovalde fit plus : il fit arrêter quelques personnes suspectes, qui accusèrent Frédégonde, et peu s'en fallut que ce zèle ne lui coûtât la vie à lui-même; mais la fidélité de son peuple le défendit des embûches qu'on lui dressa 1.

Comme le bruit se répandait par toute la terre que l'évêque Prétextat avait été tué par Frédégonde, celle-ci, pour se justifier de ce crime, fit fouetter son esclave et le livra au neveu de l'évêque. Mis à la question, l'esclave dévoila tout; il confessa qu'il avait reçu cent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 8, c. 31.

sous d'or de Frédégonde pour faire le coup, cinquante d'Amantius, évêque intrus pendant l'exil de saint Prétextat, et cinquante autres de l'archidiacre de Rouen, et que, de plus, on lui avait promis la liberté ainsi qu'à sa femme. A ces mots, le neveu tira son épée et coupa le criminel en morceaux. Le roi Gontram lui-même envoya des commissaires faire une enquête sur le meurtre de l'évêque; mais Frédégonde trouva le moyen d'en arrêter les suites, et même de rétablir l'intrus Amantius sur le siège de Rouen 1.

Cependant le roi Reccarède, converti à la foi catholique, envoya une seconde ambassade aux rois des Francs, Gontram et Childebert, pour faire alliance avec eux. Quoique jusqu'alors il eût eu l'avantage dans la guerre, il offrait de payer dix mille sous d'or pour acheter la paix, et de se purger par serment du crime qu'on lui imputait, d'avoir trempé dans la mort d'Herménigilde et dans les mauvais traitements fait à la princesse Ingonde, qui venait de mourir en Afrique. Reccarède demandait aussi en mariage Chlodosinde, sœur de Childebert. Brunehaut et son fils goûtaient fort ces propositions. Mais Gontram croyait de son honneur de venger sa nièce Ingonde; de plus, il voulait avoir sa revanche des Goths, qui avaient battu son armée. Ainsi, il paraît que la paix ne fut pas conclue avec Reccarède, non plus que le mariage de Chlodosinde.

En effet, Childebert d'Austrasie ou Childebert II ne faisait rien alors sans le conseil du roi Gontram, son oncle, qu'il regardait comme son père, et qui l'avait adopté pour son fils. Ces deux princes vivaient dans une parfaite intelligence depuis le traité qu'ils avaient fait et juré à Andelot, le 28 novembre 587, par la médiation des évêques et des seigneurs, comme il est dit dans l'acte même. Cependant il s'éleva quelques difficultés imprévues sur l'exécution. Gontram voulait assembler un concile de tous les évêques de ses États et de ceux de son neveu Childebert, tant pour y terminer les difficultés en question que pour y traiter plusieurs autres affaires qu'il estimait ne pouvoir être terminées que dans un concile des deux royaumes. Mais Childebert ne jugeait pas cette assemblée nécessaire, et voulait faire agréer ses raisons au roi son oncle.

Sur ces entrefaites, Grégoire de Tours s'étant rendu à la cour d'Austrasie, Childebert l'envoya en ambassade vers Gontram, avec un seigneur nommé Félix. Grégoire trouva Gontram à Châlon-sur-Saône, et lui dit en l'abordant: Votre très-glorieux neveu Childebert, ô illustre roi, vous salue beaucoup et rend à votre piété d'immenses actions de grâces, de ce que vous continuez à l'avertir

1 500 de l'è de faire ce promet d'a moi, dit G car on ne il avait à qu'à enve tout serait d'Andelot contenu, vers Félix amitié soli Dieu et de ces deux f que la hair Mais nous Frédégone qu'aux nô

Après c dosinde av faire aux ajouta: I neveu, fit avec ceux lui paraît vinciaux o avec ses s sa provinc lieu tant d qu'il ne s' concile au des maria entre les c personne Ainsi, il p royaumes Comme o

amitié à u

Après allâmes à gneur. Aprimoins rich

<sup>1</sup> Greg., l. 8, c. 41.

atv. XLVI. — Desta ente d'Amantius, cinquante autres vait promis la litira son épée et ui-même envoya le l'évêque; mais , et même de ré-

atholique, envoya am et Childebert, eût eu l'avantage or pour acheter la con lui imputait, lans les mauvais e mourir en Afriosinde, sœur de ces propositions. a nièce Ingonde; avaient battu son e avec Reccarède,

II ne faisait rien regardait comme ex princes vivaient avaient fait et juré n des évêques et ne. Cependant il on. Gontram vous États et de ceux les difficultés en ves qu'il estimait deux royaumes. essaire, et voulait

rendu à la cour rs Gontram, avec ntram à Chàlonrieux neveu Chilnd à votre piété ntinuez à l'averir de faire ce qui est agréable à Dieu et à vous, et utile au peuple. Il promet d'accomplir fidèlement tout ce dont vous êtes convenu. Et moi, dit Gontram, je ne lui rends pas de pareilles actions de grâces : car on ne garde pas ce qu'on m'a promis; et il cita deux faits dont avait à se plaindre. Les ambassadeurs répondirent qu'il n'avait qu'à envoyer un commissaire avec une note par écrit, et que tout serait exécuté sans délai. Sur quoi Gontram fit lire le traité d'Andelot, et ajouta : Si jamais je manque à rien de ce qui y est contenu, que j'en sois puni au jugement de Dieu! Puis, se tournant vers Félix, il lui dit : Eh bien ! êtes-vous venu à bout d'établir une amitié solide entre ma sœur Brunehaut et Frédégonde, l'ennemie de Dieu et des hommes ? Grégoire lui répondit : Ne doutez point que ces deux femmes ne soient amies comme elles l'ont été, je veux dire que la haine qui les anime l'une contre l'autre subsiste toujours. Mais nous souhaiterions, nous, que vous eussiez moins d'amitié peur Frédégonde; car vous faites plus d'honneur à ses ambassadeurs qu'aux nôtres. Gontram dit : Sachez que je ne puis donner mon amitié à une femme qui a envoyé des assassins pour m'ôter la vie.

Après quelques autres éclaircissements sur le mariage de Chlodosinde avec Reccarède, et sur la guerre que Childebert voulait faire aux Lombards, et que Félix proposa à Gontram, Grégoire ajouta: Prince, vous avez souhaité que le roi Childebert, votre neveu, fit assembler un concile de tous les évêques de son royaume, avec ceux du vôtre, pour la discussion de plusieurs articles. Mais il lui paraît plus conforme aux canons de faire tenir des conciles provinciaux dans chaque métropole, où le métropolitain, de concert avec ses suffragants, pourrait mieux découvrir et corriger les abus de sa province. Qu'est-il besoin, en effet, de faire assembler en un même lieu tant d'évêques, puisque la foi de l'Église n'est point en péril et qu'il ne s'élève aucune nouvelle hérésie? Gontram répondit que le concile aurait à discuter bien des injustices qui s'étaient commises, des mariages incestueux qu'on avait contractés, et les différends entre les deux royaumes; mais surtout l'assassinat commis sur la personne de saint Prétextat, qui était l'affaire la plus importante. Ainsi, il persista dans le dessein de faire tenir un concile des deux royaumes, qu'il indiqua pour le premier jour du quatrième mois, Comme on ne trouve point d'acte de ce concile, on doute qu'il se soit tenu.

Après que le roi eut ainsi parlé, dit Grégoire de Tours, nous allames à l'église; car c'était la solennité de la Résurrection du Seigneur. Après la messe, il nous admit à sa table, qui ne fut pas moins riche en mets qu'en propos gracieux. Car toujours le roi par-

lait de Dieu, de l'édification des églises, de la défense des pauvres. De temps en temps il riait d'une joie spirituelle, et ajoutait des mots aimables pour nous; il disait entre autres: Plaise à Dieu que mon neveu accomplisse ce qu'il m'a promis! car tout ce que j'ai est à lui. Que s'il est offusqué de ce que je reçois les ambassadeurs de mon neveu Clotaire, n'ai-je point assez d'intelligence pour faire en sorte que cela ne produise aucune querelle entre eux? Je m'entends mieux à trancher les affaires qu'à les prolonger. Je donnerai à Clotaire, si je trouve des preuves que c'est mon neveu, deux ou trois villes quelque part, pour n'avoir pas l'air de le déshériter, et afin qu'il ne chicane point Childebert sur ce que je lui laisserai. Après nous avoir ainsi tenu toute sorte de propos gracieux et nous avoir comblés de présents, il nous congédia, en nous recommandant d'insinuer toujours au roi Childebert tout ce qui lui serait avantageux!

Un vaisseau venu d'Espagne apporta la peste à Marseille, pendant que Théodore, évêque de cette ville, était à la cour de Childebert. Le saint évêque retourna aussitôt consoler et soulager son peunle affligé. Il n'omit aucun des secours spirituels et temporels qu'il pouvait lui procurer, et quand la maladie et la désertion eurent réduit les habitants de cette grande ville à un assez petit nombre, il s'enferma dans l'enceinte de l'église de Saint-Victor, avec ceux qui restaient, passant les jours et les nuits en prières, pour désarmer la colère de Dieu. Le mal contagieux ayant gagné de Marseille dans le territoire de Lyon, Gontram fit tout à la fois l'office d'un bon roi et d'un pieux évêque. Il ordonna qu'on célébrât des rogations, et que, pendant les trois jours qu'elles dureraient, on jeûnât au pain d'orge et à l'eau. Il montra le premier l'exemple, en redoublant ses austérités, ses prières et ses aumônes accoutumées. Ses sujets le regardaient avec vénération, et respectaient encore plus en lui la qualité de saint que celle de roi. On arrachait les franges de ses vêtements, pour les appliquer aux malades : une femme en guérit son fils d'une fièvre quarte. On lui amenait même des possédés, et Grégoire de Tours dit qu'il avait été témoin du pouvoir qu'il avait sur eux. Gontram était surtout le protecteur de l'innocence opprimée par les grands, comme il le fit voir l'année suivante 589, en prenant la défense d'une jeune vierge, à qui l'amour de la pudeur avait inspiré le courage d'une héroïne 2.

Le duc Amolon, en l'absence de sa femme, s'éprit d'une passion criminelle pour une jeune fille, et se la fit amener de nuit par ses domestiques, étant ivre. Comme elle résistait de toutes ses forces,

les domes sang. Le saisit une coup vige cris du leur dit voulant l conserve famille, réfugia d tram, et bonté, lu une ordo

tection, i Nous a Si je tro avait poi sance. P plus con et trois était réel dangerei voya de la libert fils 3. II tram por tenir sor sieurs se rius de l et saint maison le baptis la moins

Penda de Child traité co ennemie garder i son nev jeter un

i Greg

<sup>1</sup> Greg., l. 9, c. 20. - 2 Ibid., l. 9, c. 21 et 22.

Liv. XLVI. - De 574 nse des pauvres. ajoutait des mots à Dieu que mon ce que j'ai est à ambassadeurs de nce pour faire en ux? Je m'entends r. Je donnerai à neveu, deux ou déshériter, et afin i laisserai. Après eux et nous avoir commandant d'inerait avantageux 1, Marseille, pendant our de Childebert. ulager son peuple mporels qu'il poution eurent réduit it nombre, il s'enavec ceux qui respour désarmer la e Marseille dans le ce d'un bon roi et rogations, et que, inât au pain d'orge loublant ses austées sujets le regaris en lui la qualité de ses vêtements, guérit son fils d'une és, et Grégoire de avait sur eux. Gonopprimée par les

prit d'une passion ner de nuit par ses toutes ses forces,

, en prenant la dé-

udeur avait inspiré

les domestiques lui donnèrent des coups de poing, et la mirent en sang. Le duc, pris de vin, la reçut dans cet état. Mais aussitôt elle saisit une épée qu'elle aperçut au chevet du lit, et lui en donna un coup vigoureux à la tête, comme autrefois Judith à Holoferne? Aux cris du duc, ses domestiques accourent et veulent la tuer. Mais il leur dit en expirant: N'en faites rien; c'est moi qui ai péché en voulant lui ravir l'honneur: ce qu'elle a fait mérite plutôt qu'on lui conserve la vie. La jeune héroïne, profitant du trouble où était la famille, s'échappa de la maison, arriva la nuit même à Châlon, se réfugia dans l'église de Saint-Marcel, s'y jeta au pieds du roi Gontram, et lui conta ce qui lui était arrivé. Ce prince la reçut avec bonté, lui accorda non-seulement la vie, mais rendit en sa faveur une ordon: ance par laquelle, déclarant qu'il la prenait sous sa protection, il défendit aux parents du duc de l'inquiéter 1.

Nous avons entendu dire à Gontram, parlant du jeune Clotaire : Si le trouve qu'il est mon neveu. C'est que, comme on ne le lui avait point encore présenté, il avait conçu des doutes sur sa naissance. Pour les dissiper, Frédégonde assembla les personnages les plus considérables du royaume de Neustrie, savoir : trois évêques et trois cents seigneurs francs, qui prêtèrent serment que Clotaire était réellement fils de Chilpéric 2. L'an 591, le jeune prince tomba dangereusement malade. Frédégonde, le voyant à l'extrémité, envoya de grosses sommes d'argent à l'église de Saint-Martin, et donna la liberté à tous les prisonniers, pour obtenir la guérison de son fils 3. Il guérit en effet. Aussitôt elle envoya une ambassade à Gontram pour le prier de se rendre le plus tôt possible à Paris, et d'y tenir son fils sur les fonts sacrés. Le bon roi s'y rendit avec plusieurs seigneurs et évêques, du nombre desquels étaient saint Éthérius de Lyon, successeur de saint Prisque, saint Siagrius d'Autun et saint Flavius de Châlon-sur-Saône. De là s'étant rendu à Rueil, maison de plaisance proche de Paris, il donna ordre qu'on préparât le baptistère de l'église de Nanterre, qui était sans doute la paroisse la moins éloignée.

Pendant qu'on faisait les préparatifs arrivèrent des ambassadeurs de Childebert, qui se plaignirent à Gontram de ce qu'il oubliait le traité conclu avec leur maître pour s'allier avec Frédégonde, son ennemie. Gontram répondit qu'il était toujours dans la résolution de garder inviolablement le traité, mais qu'il n'avait pu refuser de tenir son neveu sur les fonts baptismaux; qu'aucun chrétien ne devait rejeter une pareille demande, et que c'était uniquement la crainte

i Greg., c. 27. - 2 Ibid., 1. 8, c. 9. - 3 Ibid., 1. 10, c. 11.

d'offenser le Seigneur qui la lui avait fait accorder. Il présenta donc le jeune roi au baptême, et le nomma Clotaire, ajoutant : Que cet enfant croisse et qu'il égale un jour la puissance de celui dont il porte le nom! Le jeune Clotaire avait alors sept ans <sup>1</sup>.

Enfin, le bon roi Gontram, car ainsi le nommaient ses contemporains, mourut le 28 mars 593, à Châlon-sur-Saône, où il fut ense. veli dans l'église de Saint-Marcel, que lui-même avait fondée, Par sa mort, son neveu Childebert, roi d'Austrasie, hérita du royaume de Bourgogne. L'Église a mis le roi Gontram au nombre des saints et en fait mémoire le 28 mars. Cela ne veut pas dire que toutes les actions de sa vie fussent saintes; car il en est quelques-unes qu'il expia par la pénitence. Mais quand on pense qu'il était le chaî des Francs, parmi lesquels le meurtre était comme une habitude et se compensait légalement par quelques pièces de monnaie; quand on se rappelle les cruautés commises par tous les princes barbares que l'histoire nous a fait connaître un peu en détail, entres autres par son père et par son frère Chilpéric, sa bonté, sa piété, sa charité tiennent du prodige. On y voit comme l'élément chrétien travaillait sans cesse à corriger la barbarie originelle. C'est la crainte de Dieu, c'est le culte des saints qui arrêtent le bras et radoucissent le cœur de Gontram; ce sont les évêques qui le portent à la clémence.

On voit en particulier, par l'étude attentive de son époque, ainsi que des suivantes, quel bonheur c'était pour l'humanité que les églises et les monastères fussent autant d'asiles où l'on pût se dérober à la vengeance de son ennemi. Les Francs étaient si familiarisés avec le meurtre des rois mêmes, qu'ils dirent en face à Gontram: Elle est encore entière la hache qui a fendu la tête de tes frères, et elle atteindra la tienne plus facilement encore, et que Gontram pria le peuple, dans l'église, de ne pas le tuer, comme ils avaient tué ses frères, mais de le laisser encore vivre au moins trois ans. Quel bonheur n'était-ce donc pas, au milieu d'une nation aussi meurtrière, que chaque monastère, chaque église fût un asile inviolable où pût se réfugier le malheureux qui avait à craindre pour sa vie? On concoit le zèle des évêques pour soutenir ces refuges de l'humanité. Aujourd'hui, qu'une justice régulière veille à la sûreté publique, ces mêmes asiles ne sont point nécessaires; mais alors ils étaient un bienfait immense. Enfin, ce sont ces asiles mêmes de la religion, ce sont les efforts de l'Église et des évêques à les maintenir inviolables, qui peu à peu ont inspiré aux nations modernes plus de respect pour la vie de l'homme.

1 Greg., l. 10, c. 28.

Le roi régler les peuples, peuples, peuples, peuples étaient entous les étaient en étaient en Reims, du à Château et Chartres, soutenait;

damna so

roi Sigebe L'an 58 publiques rent vingt renouvele et des reli aux clercs les laïque quels ils j municatio n'est pou léfice. De laïque, se des ordre les ordres juges par de leurs r suivant 1 troisième debert Ic pareillem s'asseoir fend aux esclaves Juif pour

<sup>1</sup> Greg.,

v. XLVI. — De 574 Il présenta donc outant : Que cet de celui dont il

t ses contempoe, où il fut ense. vait fondée. Par ita du royaume mbre des saints re que toutes les ques-unes qu'il était le chaf des e habitude et se naie; quand on ces barbares que es autres par son charité tiennent aillait sans cesse de Dieu, c'est le le cœur de Gonce.

on époque, ainsi umanité que les 'on pût se déront si familiarisés face à Gontram: e de tes frères, et ie Gontram pria ls avaient tué ses s ans. Quel bonussi meurtrière, i**nviola**ble où pût sa vie? On conl'humanité. Auté publique, ces s ils étaient un le la religion, ce tenir inviolables, plus de respect

Le roi Gontram assembla plusieurs conciles, non-seulement pour regler les affaires de l'Église, mais encore pour le bien temporel des peuples, pour concilier les différends d'un royaume à l'autre, et prévenir ainsi les guerres civiles entre les Francs. Pour lui, les conciles étaient encore des conseils d'État. Ainsi, l'an 573, il assembla à Paris tous les évêques de son royaume, pour terminer un différend entre les rois ses frères, Chilpéric et Sigebert; mais pour le malheur des peunles, ils ne voulurent point suivre leurs avis 1. Comme les royaumes étaient enclavés les uns dans les autres. Égidius, métropolitain de Reims, du royaume de Sigebert, avait établi un évêché et un évêque à Châteaudun, qui, ecclésiastiquement, était du diocèse de Chartres, et Chartres était du royaume de Chilpéric. Pappolus, évêque de Chartres, se plaignait de cette usurpation d'Égidius : Sigebert la soutenait; ce concile, où assistèrent trente-deux évêques, la condamna sous peine d'excommunication et d'anathème, et écrivit au roi Sigebert pour l'exhorter à ne pas la soutenir davantage 3.

L'an 581, Gontram assembla un concile à Mâcon pour les affaires publiques et pour les nécessités des pauvres. Ce concile, où assistèrent vingt-un évêques, songea moins à faire de nouveaux canons qu'à renouveler les anciens, touchant la bonne vie des clercs, des moines et des religieuses. Voici ce qui s'y trouve de plus particulier. Défense aux clercs de porter des sayes, des habits ou des chaussures comme les laïques, sous peine d'être enfermés trente jours, pendant lesquels ils jeuneront au pain et à l'eau. Défense, sous peine d'excommunication, aux juges laïques de faire emprisonner des clercs, si ce n'est pour causes criminelles, comme l'homicide, le larcin et le maléfice. Défense aux clercs d'accuser un autre clerc à un tribunal laïque, sous peine de trente-neuf coups de fouet pour les clercs des ordres inférieurs, et d'un mois de prison pour ceux qui sont dans les ordres supérieurs. Défense aux Juifs d'exercer aucune charge de juges parmi les chrétiens, d'être receveurs des impôts ou de sortir de leurs maisons depuis le jour de la cène jusqu'à la première Pâque, suivant l'ordonnance du roi Childebert, d'heureuse mémoire. Le troisième concile d'Orléans avait fait la même défense, et Childebert les avait appuyé de son autorité ce règlement. On ordonne pareillement aux Juifs de porter respect au clerge, avec défense de s'asseoir en présence des évêques sans en avoir reçu l'ordre. On défend aux chrétiens de manger avec les Juifs, et aux Juifs d'avoir des esclaves chrétiens; on permet de racheter l'esclave chrétien d'un Juif pour douze sous d'or 3. Le concile de Mâcon ne marque pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 4, c. 48. — Labbe, t. 5, p. 913. — <sup>3</sup> Ibid., p. 967.

pour quelles affaires publiques on l'avait convoqué; mais il y a lieu de croire que c'était pour réconcilier entre eux les rois des Francs, presque toujours divisés. Il est du moins certain que la même année 581, il se tint à Lyon un concile dont les évêques allèrent conférer avec le roi Gontram sur la révolte du duc et patrice Mummol et sur les autres troubles du royaume <sup>1</sup>. L'an 583, un concile de vingt-un évêques, assemblés encore à Lyon, régla entre autres que chaque évêque aurait soin des lépreux de son diocèse, afin que la nécessité ne les rendit pas vagabonds <sup>2</sup>.

Le zèle de Gontram soutenait et animait celui des prélats de son royaume. Ayant perdu ses deux fils, qui devaient être ses héritiers, il s'appliqua plus que jamais à toute sorte de bonnes œuvres. Il paraissait, dit Frédégaire, comme un évêque avec les évêques, tant il avait de zèle pour les intérêts de l'Église. Les exemples d'un si bon roi sanctifièrent sa famille. Les deux princesses, ses filles, Clodeberge et Clothilde, renoncèrent aux grandeurs et aux plaisirs du monde pour consacrer à Dieu leur virginité; et Clodeberge ne tarda

pas à en recevoir la récompense dans le ciel.

Gontram se distingua surtout par sa magnificence à fonder et à doter des églises. Il donna plusieurs belles terres au monastère de Saint-Symphorien d'Autun et à celui de Saint-Bénigne de Dijon, et il établit dans ce dernier la psalmodie perpétuelle sur le modèle du monastère d'Agaune, où les moines, divisés en plusieurs troupes, se relevaient les uns les autres pour chanter nuit et jour, sans interruption, les louanges de Dieu. Il fit bâtir une magnifique église et un monastère dans le faubourg de Châlon-sur-Saône, en l'honneur de saint Marcel, martyr, et il y institua aussi un chœur continuel, voulant que l'ordre de la psalmodie fût le même que celui qui était observé dans l'église de Tours. Il fit approuver par quarante évêques les règlements qu'il y établit. Rien n'est plus édifiant que la manière dont ce prince parle dans l'acte de la fondation de ce monastère ; il commence ainsi :

Gontram, par la disposition de la divine Providence, roi sous le règne de Dieu, serviteur des serviteurs du Seigneur, à tous les enfants de notre mère la sainte Église, salut. Je vois avec douleur qu'en punition de nos péchés, des églises, fondées pour le service de Dieu, dépérissent par l'ambition démesurée des princes et par la trop grande négligence des prélats, et je suis pénétré de douleur de ne pouvoir suffire à tout. Cependant, pour ne pas paraître les mains vides devant l'arche du Seigneur, nous avons résolu de doter des

plus bell du glorie sieurs lie nécessair qu'un vi

Mais c rois, ses gu'il ava confirmé sures ret lence, le étant as: Contrain plaintes o qui nous pour le s a fait écr nous enjo souscript d'heureu: Clodober ou pourre persuade qui ne pe présidant cette prés roi, la re donner d phorien o forme et usurpé pa ment des aucune e frappé d'a crilége! (

> Ce décr sont : Sap Vienne, M qui succé Gontram :

> > 1 Acta SS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 6, c. 1. - <sup>2</sup> Labbe, t. 5, p. 974.

v. XLVI. — De 574
mais il y a lieu
rois des Francs,
e la même année
allèrent conférer
Mummol et sur
acile de vingt-un
cres que chaque
que la nécessité

s prélats de son tre ses héritiers, es œuvres. Il pac évêques, tant il uples d'un si bon ses filles, Clodeaux plaisirs du deberge ne tarda

ce à fonder et à au monastère de igne de Dijon, et sur le modèle du cieurs troupes, se jour, sans intergnifique église et one, en l'honneur chœur continuel, ue celui qui était par quarante évês édifiant que la dation de ce mo-

dence, roi sous le ur, à tous les envec douleur qu'en e service de Dieu, es et par la trop de douleur de ne paraître les mains olu de doter des plus belles terres la basilique que nous avons fait ériger en l'honneur du glorieux martyr saint Marcel de Châlon. Il marque ensuite plusieurs lieux, dont il charge les habitants de bâtir les divers édifices nécessaires aux monastères, et il termine par ces paroles : Si quelqu'un viole ces dispositions, qu'il soit effacé du livre de vie 1.

Mais comme ce prince craignit que, dans la suite, quelqu'un des rois, ses successeurs, ou même des evêques, ne s'emparât des terres qu'il avait données aux églises, il souhaita que ces donations fussent confirmées par l'autorité ecclésiastique, afin que la crainte des censures retint les usurpateurs. Il fit donc assembler un concile à Valence, le 23 mai 584, dont il nous reste le décret suivant. Nous étant assemblés, disent les Pères, par ordre du très-glorieux roi Contram, dans la ville de Valence, pour apporter remède à diverses plaintes des pauvres, nous avons cru d'abord devoir ordonner ce qui nous a paru le plus avantageux pour la conservation du roi, pour le salut de son âme et pour le bien de la religion. Car ce prince a fait écrire au saint concile par Asclépiodote, son référendaire, pour nous enjoindre de confirmer, par l'autorité apostolique et par nos souscriptions, toutes les donations que lui, la reine Austrechilde d'heureuse mémoire, les princesses, leurs filles, consacrées à Dieu, Clodoberge d'heureuse mémoire, et Clothilde, ont faites aux églises ou pourront faire dans la suite. C'est pourquoi, comme nous sommes persuades que les évêques doivent autoriser une si louable dévotion, qui ne peut manquer d'être agréable à Dieu, le saint concile, Dieu présidant au milieu, a ordonné d'un commun consentement, par cette présente constitution, que rien de tout ce que ledit seigneur roi, la reine, son épouse, et leurs filles, ont donné ou pourront donner dans la suite à la basilique de Saint-Marcel et de Saint-Symphorien ou autres lieux, ou aux serviteurs de Dieu, en quelque forme et de quelque espèce que soient les donations, ne puisse être usurpé par les évêques des lieux, ou par les rois futurs du consentement des évêques. Si quelqu'un a la témérité de donner atteinte à aucune de ces donations, que, par le jugement de Dieu, il soit frappé d'anathème, comme meurtrier des pauvres et comme sacrilége! Qu'il soit condamné pour son crime aux feux éternels 2!

Ce décret fut souscrit par dix-sept évêques, dont les plus connus sont: Sapaudus d'Arles, saint Prisque de Lyon, saint Évance de Vienne, Martien de Tarentaise, saint Flavius de Châlon-sur-Saône, qui succéda à saint Agricole, après avoir été référendaire du roi Gontram; Urbique de Rièz, qui engagea le patrice Dynamius à ajou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 28 mart., n. 2. - <sup>2</sup> Lable, t. 5, 976.

ter à la vie de saint Maxime, évêque de cette ville, plusieurs traits édifiants attestés par d'anciens mémoires, et saint Arige de Gap, qui fut un des plus saints évêques de son temps. Sapaudus, vicaire du Pape dans les Gaules, qui présida ce concile, occupait le siège d'Arles

depuis plus de trente ans.

Le 23 octobre 585, Gontram assembla un deuxième concile à Mâcon, où se trouvèrent quarante-six évêques avec les députés de vingt absents. On y instruisit d'abord le procès des évêques qui avaient suivi le parti de Gundevald. On déposa Faustien, qui avait été ordonné évêque d'Acq, à la nomination de ce prétendant, et l'on condamna Bertram de Bordeau 💮 🔅 de Bazas et Pallade de Saintes, qui l'avaient ordonné, à le no contra tour et à lui payer chaque année cent pièces d'or. En sa place, on ordonna évêque d'Acq, Nicétius, qui, quoique laïque, avait obtenu auparavant un ordre duroi Chilpéric pour cet effet. Ursicin de Cahors, pour avoir reçu Gundevald, comme il l'avoua publiquement, fut excommunié et condamné à une pénitence de trois ans, pendant laquelle il eut défense de se faire la barbe et les cheveux, de manger de la viande et de boire du vin, de célébrer la messe, d'ordonner des clercs, de bénir le chrême et de donner même des eulogies, conservant toutefois l'administration de son église. Comme ces fautes étaient plus politiques que religieuses, Ursicin ne laissa pas de souscrire au concile, ainsi que Faustien et Théodore de Marseille, chassé deux fois de sa ville par l'ordre du roi Gontram. Saint Prétextat, évêque de Rouen, lut devant les évêques des oraisons qu'il avait composées dans son exil. Quoique le style en fût passable et assez conforme à celui des prières de l'Église, elles ne furent pas du goût de tous les évêques, et l'on trouvait que l'auteur n'avait pas assez observé les règles de l'art. Un autre évêque se leva, et entreprit de prouver, par des syllogismes, que la dénomination d'homme ne pouvait convenir à la femme. Mais on lui montra, par l'Écriture, que ce terme est également propre aux deux sexes, puisque le Fils de Dieu est nommé fils de l'homme, quoiqu'il ne soit, par son humanité, que le fils de Marie 1.

Le concile fit ensuite vingt canons. Le premier commande l'observation du dimanche, qui était fort négligée, défendant ce jour-là de plaider, sous peine de perdre sa cause, et de se mettre en nécessité d'atteler des bœufs, sous peine, aux paysans et aux esclaves, d'être condamnés à la bastonna de ; aux clercs et aux moines, d'être excommuniés pendant six mois. Le concile ajoute : Passons aussi en saintes veilles la nuit qui précèd e le dimanche, et ne dormonspas

à 590 de l' cette nuit doit céléb ser qu'à c des marty être bapti que femm vin à l'au suivant la peine d'ex

On voit et de prêti tragés en ainsi que concile rec liers de tir si on a un jugera seu vant l'imp ront jugés dans l'Égli plus jugés audience I juges sécul des veuves son archidi sous sa pro comme ses pitalité; et de chiens d aux pauvre excommun des biens d rie. Les laïo rencontrent peau; si le taluer. Défe rier, et aux Le roi Go

nance adres Ayant consi affermisser

wons recon

<sup>1</sup> Greg. Tur., l. 8, c. 20.

v. XLVI. — De 574
plusieurs traits
rige de Gap, qui
dus, vicaire du
t le siége d'Arles

ne concile à Mâdéputés de vingt ues qui avaient qui avait été orlant, et l'on conllade de Saintes, lui payer chaque vêque d'Acq, Nit un ordre du roi voir recu Gundenié et condamné it défense de se de et de boire du e bénir le chrême efois l'administrapolitiques que reoncile, ainsi que ois de sa ville par de Rouen, lut deées dans son exil. à celui des prières s évêques, et l'on règles de l'art. Un des syllogismes, enir à la femme. également propre

e Marie 1.
r commande l'obefendant ce jour-là
e mettre en nécess et aux esclaves,
aux moines, d'être
ite : Passons aussi
e, et ne dormons pas

né fils de l'homme,

cette nuit, comme font ceux qui ne sont chrétiens que de nom. On doit célébrer la fête de Pâques pendant six jours, et on ne doit baptiser qu'à cette fête, au lieu qu'on le faisait presque à toutes les fêtes des martyrs, et qu'à peine trouvait-on deux ou trois personnes pour être baptisées à Pâques. Il est ordonné à tous les fidèles, tant hommes que femmes, de faire tous les dimanches leur offrande de pain et de vin à l'autel; ordonné de payer les dîmes aux ministres de l'Église, suivant la loi de Dieu et la coutume immémoriale des chrétiens, sous peine d'excommunication.

On voit, dans Grégoire de Tours, plusieurs exemples d'évêques et de prêtres tirés de leurs églises, chargés de chaînes, battus et outragés en diverses manières. C'était un effet des mœurs barbares ainsi que des fréquentes révolutions politiques. Pour y remédier, le concile recommande le respect des asiles. Il défend aux juges séculiers de tirer un évêque par la force de l'enceinte de son église. Mais sion a un différend avec lui, on s'adressera au métropolitain, qui jugera seul, ou avec un ou deux évêques, ou en plein concile, suivant l'importance de l'affaire. De même, les prêtres et les clercs seront jugés par leur évêque. Les pauvres serfs qui ont été affranchis dans l'Église, et qui étaient opprimés par les magistrats, ne seront plus jugés que par l'évêque, qui pourra cependant appeler à son audience le juge ordinaire ou quelque autre laïque. Défense aux juges séculiers, sous peine d'excommunication, de juger les causes des veuves et des orphelins, sinon en présence de l'évêque, ou de smarchidiacre, ou de quelque prêtre de son clergé. L'Église prenait sous sa protection tous ceux qui étaient sans appui, et les regardait comme ses pupilles. Les évêques exhorteront tout le monde à l'hospitalité ; et, pour la mieux pratiquer eux-mêmes, ils n'auront point dechiens dans leur maison, de peur que l'accès en soit moins libre aux pauvres. On défend aussi aux évêques les oiseaux de proie. On ecommunie les seigneurs et les courtisans qui s'emparent par force des biens des particuliers, ou qui les obtiennent du prince par flattete. Les laïques honoreront tous les clercs supérieurs; quand ils se rncontrent, si l'un et l'autre sont à cheval, le laïque ôtera son che peau; si le clerc est\_à pied, le laïque descendra de cheval pour le aluer. Défense aux veuves, même des moindres clercs, de se remaier, et aux clercs d'assister aux jugements de mort et aux exécutions. le roi Gontram confirma les canons de ce concile, par une ordonlance adressée à tous les évêques et à tous les juges de son royaume. ayant considéré avec attention, dit-il, ce qui pouvait contribuer à affermissement de notre couronne et au bien de nos sujets, nous vons reconnu que ce qui excite la colère de Dieu et attire sur nous

tant de guerres et tant de maladies contagieuses, lesquelles enlèvent les hommes et les troupeaux, c'est qu'on commet aujourd'hui impunément tous les crimes que les canons punissaient autrefois. Je m'adresse donc spécialement à vous, saints pontifes, à qui la bonté divine a confié l'office et l'autorité de pères. J'espère que vous vous appliquerez avec tant de soin à gouverner et à corriger, par vos fréquentes prédications, les peuples qui vous sont soumis, que tous s'étudiant à mieux vivre, Dieu par sa bonté fera cesser les fléaux qui nous affligent, et nous donnera des jours plus tranquilles et plus sereins.

Je n'ignore pas qu'indépendamment de nos ordres, vous autres pontifes du Seigneur, êtes particulièrement chargés du soin de prêcher sa loi; mais je ne puis me dispenser de vous faire souvenir que vous vous rendez coupables de tous les péchés des autres, si vous gardez un criminel silence et si vous cessez de vous élever contre les fautes de vos enfants; car nous-même, à qui le roi souverain a commis la faculté de régner, nous ne pourrions échapper à sa colère, si nous ne prenions soin de nos sujets. C'est dans cette vue que, parla teneur de ce présent décret, nous faisons très-expresses défenses de vaquer les dimanches et les fêtes à aucun travail corporel, exceptéà ce qui est nécessaire pour préparer à manger, et nous défendons spécialement de plaider ces saints jours.

Secondez-nous, saints évêques; unissez-vous à vos prêtres, aux juges des lieux et aux autres personnes de probité et d'autorité; agissez de concert pour la réforme des mœurs, afin que, tous se portant au bien, l'Église ait la consolation de voir ses enfants se purifier des souillures de leurs péchés. Si quelqu'un, soit ecclésiastique, soit laïque, méprise vos avis, il faut qu'il éprouve la sévérité des canons et même celle des lois civiles. Car il est juste que les magistrats repriment, selon les lois, ceux que les évêques ne peuvent corriger. Gontram ordonne ensuite à tous les juges qui sont dans l'étendue de ses États, de rendre la justice avec intégrité, de la rendre par entmêmes et non par des substituts qui pourraient se laisser corrompe et la vendre aux pauvres. Il déclare qu'il punira grièvement toute les malversations en ce genre, même dans les juges ecclésiastiques qui conniveraient aux désordres de ceux qui sont soumis à leur ju ridiction. Nous voulons, dit-il en finissant, que tous les articles de ce édit soient observés à perpétuité, parce que c'est dans le saint condit de Mâcon que nous les avons arrêtés. Cette ordonnance est di 10 novembre de la vingt-quatrième année du règne de Gontran c'est-à-dire l'an 585 1.

Gontr mille de femme o cessivem gea plus approch ser. Il fu Cette pie taire et 1 Tours, à rnt sain

1 590 de

age. Ingob qui fut C'était u piété de des assu chrétien de Senli version Saint Lé Sainte

ringe, c

gieuse, o surtout c'étaient Jérusale Mammè: avec gra lui fit s strumen stantino vraie cre plus illu évêque dans le monaste tunat co encore e

1 Greg.

roles : 1

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, 980-992.

esquelles enlèvent aujourd'hui impuautrefois. Je m'aà qui la bonté diere que vous vous riger, par vos frésoumis, que tous a cesser les fléaux tranquilles et plus

Liv. XLVI. - De 574

edres, vous autres gés du soin de prêfaire souvenir que des autres, si vous us élever contre les poi souverain a compper à sa colère, si cette vue que, parla presses défenses de corporel, exceptéà et nous défendons

à vos pretres, aux é et d'autorité ; agisque, tous se portant ıfants se purifier des ecclésiastique, soit a sévérité des canons ue les magistrats réne peuvent corriger. ont dans l'étendue de e la rendre par euxse laisser corrompre ira grièvement toutes juges ecclésiastiques ont soumis à leur jutous les articles de ce st dans le saint concile e ordonnance est di u règne de Gontran Gontram n'était pas la seule personne édifiante dans la royale famille des Francs. On peut lui adjoindre la reine Ingonde, première femme de Charit ert. Répudiée par son mari, lorsqu'il épousa successivement les filles d'un cardeur de laine et d'un pâtre, elle ne songea plus qu'à se sanctifier dans la retraite. Quand elle sentit sa fin approcher, elle fit prier saint Grégoire de Tours de venir l'y disposer. Il fut édifié des grands sentiments de vertu qu'il lui remarqua. Cette pieuse reine, ayant pris l'avis du saint évêque appela un notaire et fit un testament par lequel elle légua des terres à l'église de Tours, à la basilique de Saint-Martin et à l'église du Mans. Elle mourut saintement l'an 589, dans la soixante-deuxième année de son âge.

Ingoberge avait une fille unique nommée Adelberge ou Berthe, qui fut mariée à Éthelbert, roi de Kent, dans la Grande-Bretagne. C'était un prince encore idolâtre. Mais Berthe, qui avait hérité de la piété de sa mère, n'accepta cette alliance que quand on lui eut donné des assurances qu'elle conserverait le libre exercice de la religion chrétienne <sup>1</sup>. Elle mena pour ce sujet avec elle saint Léthard, évêque de Senlis; et ce fut elle qui contribua le plus dans la suite à la conversion du roi, son époux, et à celle de toute la nation anglaise. Saint Léthard est honoré le 24 février, aussi bien que saint Éthelbert.

Sainte Radegonde, veuve de Clotaire Ier et fille d'un roi de Thuringe, continuait à pratiquer toutes les vertus d'une parfaite religieuse, dans le monastère qu'elle avait fondé à Poitiers. Elle avait surtout une dévotion particulière pour les reliques des saints; c'étaient ses plus précieux trésors. Elle envoya un prêtre jusqu'à lérusalem, pour demander au patriarche des reliques de saint Mammèz; et elle obtint un doigt de ce saint martyr, qu'elle reçut avec grande solennité. L'amour qu'elle avait pour la croix du Sauveur lui fit souhaiter avec ardeur d'avoir quelque parcelle de cet instrument de notre salut. Elle députa pour ce sujet des clercs à Constantinople. L'empereur Justin II lui envoya un morceau de la vraie croix, orné de pierreries, et plusieurs reliques des saints les plus illustres de l'Orient. C'était vers l'an 570. Saint Euphronius, évêque de Tours, se rendit à Poitiers, pour en faire la translation dans le monastère de Sainte-Radegonde, qui fut nommé, depuis, le monastère de Sainte-Croix. Ce fut pour cette cérémonie que Fortunat composa la belle hymne Vexilla regis, que l'Église chante encore en l'honneur de la croix. Il y cite comme de David, ces paroles: Dicite in nationibus, Regnavit à ligno Deus. Ce qui fait juger

<sup>1</sup> Greg., l. 9, c. 36.

que ces mots, à ligno, que nous ne lisons plus dans la Vulgate du psaume 95, se trouvaient alors dans le psautier à l'usage des églises gallicanes. Fortunat écrivit aussi une lettre en vers à l'empereur Justin et à l'impératrice Sophie, pour les remercier du précieux don qu'ils avaient fait à sainte Radegonde. Il dit à Justin qu'il mérite de commander à "empire romain, puisqu'il est uni de créance avec la Chaire de sant Pierre.

Tandis que la trop fameuse Frédégonde, telle que le démon de la discorde, soufflait la haine et la guerre entre les rois et les royaumes. sainte Radegonde, telle que l'ange de la paix, mettait tout en œuvre pour les réconcilier, leur écrivait les lettres les plus pressantes, faisait pour cela des prières et des jeûnes. Si elle ne put pas toujours empêcher la guerre, elle y réussit du moins quelquefois. D'ailleurs. le seul exemple de sa vie dut adoucir quelque peu ces caractères farouches, mais chrétiens. Elle était comme un miracle vivant de pénitence et de mortification. Il n'y avait que l'esprit qui vivait en elle, dit Fortunat : la chair était morte. Elle passait tous les ans le carême enfermée dans une cellule; et, la première année, elle ne mangea pendant ce temps que le dimanche. Mais elle modéra dans la suite cette austérité, en prenant sa réfection le dimanche et le jeudi. Elle portait le cilice toute l'année, couchait sur la cendre; et, tandis que ses sœurs dormaient, elle se levait pour leur rendre les services les plus abjects, jusqu'à nettoyer leurs souliers, porter pour elles le bois à la cuisine, et faire d'autres choses dont le détail paraîtrait bas, mais qui, faites pour l'amour de Jésus-Christ, n'en sont que plus glorieuses. Quand elle n'était pas occupée à la psalmodie ou à ses œuvres de charité, elle se faisait lire continuellement quelque livre édifiant, même pendant le peu de repos qu'elle prenait la nuit, atin que, si elle s'éveillait alors, elle pût plus aisément s'occurer l'esprit de saintes pensées. Elle expliquait elle-même la lecture à ses sœurs, et leur disait souvent : Cherchons Dieu dans la simplicité de notre cœur, afin que nous puissions dire avec confiance : Seigneur. donnez-nous ce que vous avez promis, puisque nous avons fait ce que vous avez commandé.

Radegonde, voyant sa fin approcher, écrivit, peu de temps avant sa mort, une lettre circulaire à tous les évêques, pour leur recommander ce qu'elle avait au monde de plus cher, c'est-à-dire son monastère. Elle les conjure, eux et leurs se acesseurs, par le jour terrible du jugement, de traiter comme persécuteurs des pauvres et des servantes de Jésus-Christ, ceux qui s'efforceraient de troubler la communauté, d'en changer la règle, on d'en déposer l'abbesse. Elle met particulièrement ce monastère sous la protection de saint Hilaire

et de sain pressants d'en prer peuple cl l'église q sainte Vila lettre,

Cette I 587, un Poitiers, Tours, 8 funéraille ouvert. S gu'en la entendu d'elles e cents, la traction cercueil nous lais nous atta nous aba avions le paraissai grettions champs spectacle notre sai vous! N chœurs o ne nous

> Le sa pouvant lui dit : est néce à la visit différez l'embar la basili sépultur

<sup>1</sup> Greg.

v. XLVI. - De 574 ns la Vulgate du usage des églises ers à l'empereur du précieux don n qu'il mérite de e créance avec la

e le démon de la et les royaumes, ait tout en œuvre s pressantes, faiput pas toujours efois. D'ailleurs. eu ces caractères niracle vivant de prit qui vivait en ait tous les ans le re année, elle ne elle modéra dans e dimanche et le sur la cendre: et. ir leur rendre les liers, porter pour dont le détail pa--Christ, n'en sont ée à la psalmodie nellement quelque le prenait la nuit, isément s'occuper ne la lecture à ses ns la simplicité de fiance : Seigneur, aous avons fait ce

eu de temps avant pour leur recomest-à-dire son mos, par le jour terdes pauvres et des nt de troubler la ser l'abbesse. Elle on de saint Hilaire et de saint Martin; et elle supplie de même, dans les termes les plus pressants, les princes régnants, ou qui régneraient dans la suite. d'en prendre la défense. Enfin, elle prie les évêques, les rois et le neuple chrétien, de la faire enterrer au milieu de ses sœurs, dans l'église qu'elle avait commencé de faire bâtir en l'honneur de la sainte Vierge. Elle ne prend d'autre qualité, dans la souscription de la lettre, que celle de Radegonde, pécheresse 1.

Cette lettre fut comme le testament de la sainte, qui mourut l'an 387, un mercredi matin, 13 d'août. Comme Mérovée, évêque de Poitiers, était absent pour la visite de son diocèse, saint Grégoire de Tours, successeur de saint Euphronius, fut invité à venir faire les funérailles. Il trouva le corps de la sainte exposé dans un cercueil ouvert. Son visage surpassait en beauté les lis et les roses. Il assure qu'en la voyant, il n'aurait pu croire qu'elle fût morte s'il n'avait entendu ses religieuses désolées se lamentant comme si chacune d'elles eût perdu sa propre mère. Elles étaient au nombre de deux cents, la plupart filles de la première qualité, plusieurs même d'extraction royale. Elles ne cessaient de verser des larmes à la vue du cercueil qu'elles environnaient, et elles disaient : Notre mère, à qui nous laissez-vous comme des orphelines? Nous avons quitté, pour nous attacher à vous, nos biens, notre patrie et nos parents: à quoi nous abandonnez-vous, sinon à des regrets éternels? Quand nous avions le bonheur de vous posséder, l'enceinte de ce monastère nous paraissait plus spacieuse que les villes et les campagnes. Nous ne regrettions pas de ne plus voir les prairies émaillées de fleurs et les champs couverts de moissons: nous trouvions, en vous voyant, un spectacle plus agréable. Que nous sommes infortunées d'avoir perdu notre sainte mère! et qu'heureuses sont celles qui sont mortes avant vous! Nous savons, à la vérité, que vous êtes dans le ciel parmi les chœurs des saintes vierges; mais cette assurance, qui nous console, ne nous empêche pas de sentir notre perte.

Le saint évêque de Tours fut touché de ces tendres regrets, et, ne pouvant lui-même retenir ses larmes, il se tourna vers l'abbesse et lui dit : Interrompez ces cris lamentables, et songez plutôt à ce qui est nécessaire pour les funérailles. Notre frère Mérovée est occupé à la visite de son diocèse : délibérez ce que vous avez à faire, et ne différez pas trop d'inhumer le saint corps. C'était ce qui faisait l'embarras. Sainte Radegonde avait ordonné qu'on l'enterrât dans la basilique de la Sainte-Vierge, qu'elle avait fait bâtir pour la sépulture des religieuses. Mais ce lieu n'était pas encore béni, ni

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1, 9, c. 42.

l'autel consacré; et on ne savait quel parti prendre en l'absence de

l'évêque.

Après l'avoir attendu trois jours, les principaux citoyens de Poitiers dirent à Grégoire : Présumez bien de la charité de votre frère. et consacrez l'autel; nous sommes persuadés qu'il ne le trouvera pas mauvais. Grégoire consacra l'autel, et il fit ensuite l'enterrement avec un nombreux clergé. Les religieuses, à qui la règle de Césaire. qui était la leur, ne permettait pas de sortir du monastère, montèrent sur les tours et sur les murailles, et accompagnèrent le convoi de leurs veux et de leurs cris lamentables; en sorte, dit la religieuse qui a écrit la vie de la sainte et qui était présente, qu'on ne pouvait distinguer le chant des psaumes, et qu'on n'entendait que des gémissements au lieu des alleluia; ce qui marque qu'on chantait ces cantiques d'allégresse aux funérailles des fidèles. Elle ajoute qu'un aveugle, qui vivait encore lorsqu'elle écrivait, recouvra la vue en touchant la bière pendant le convoi. Grégoire se contenta de déposer dans la fosse le cercueil ouvert, réservant à l'évêque de le fermer et d'y célébrer la messe des obsèques 1.

La sainte abbesse du monastère de Sainte-Croix, Agnès, ne survécut pas longtemps à sainte Radegonde, qui l'avait élevée. On élut à sa place Leubovère. Parmi les religieuses, il y avait deux filles de rois : Chrodielde, fille de Charibert, et Basine, la fille de Chilpéric, que Frédégonde avait forcée à prendre le voile. Elles furent piquées au vif, Chrodielde surtout, de n'avoir pas été élue abbesse. Ayant formé un parti, elles sortirent du monastère avec une quarantaine de religieuses, en disant : Nous allons trouver les rois, nos parents, pour leur faire connaître les outrages qu'on nous fait. On ne nous traite pas comme des filles de rois, mais comme des filles de misérables esclaves. Elles arrivèrent de Poitiers à Tours, à pied, au milieu de la pluie et par des chemins affreux. C'était pendant l'hiver 589. Grégoire de Tours leur fit vainement des remontrances pour les faire rentrer; tout ce qu'il put obtenir, c'est que Chrodielde attendit au printemps pour aller trouver le roi Gontram, son oncle, qui la reçut bien et nomma des évêques pour juger de ses accusations contre la nouvelle abbesse. Revenue à Tours, elle trouva qu'un grand nombre de ses religieuses fugitives s'étaient laissées séduire et s'étaient mariées. Comme les évêques tardaient à venir, Chrodielde retourna à Poitiers avec le reste de ces vierges folles, s'installa dans l'église de Saint-Hilaire, et, pour s'y défendre, prit à sa solde une troupe de voleurs et de scélérats. Les évêques engagèrent les religieuses à rentrer dans contre ellla troupe et ensuite l'année.

Cepend en longu avec Chro ensemble n'en devi de brigan ordre de armée. M Des lors ceux de l beau de croix. C'e dées par tère de S victorieus tresse, co du roi Cl lesquels ( scandale. pour les pris, fit 1 Mais le c ce que ve et, s'avai car je su sonne; n supplice ques-uns

vage.
Alors
Hilaire.
qu'elle i
reste qui
nitence o
Chrodie
leur ord
pour rép

<sup>1</sup> Greg., Lib. de glor. conf., c. 106. Acta SS., 13 aug.

e en l'absence de

citoyens de Poide de votre frère,
le ne le trouvera
ite l'enterrement
règle de Césaire,
nonastère, mongnèrent le convoi
dit la religieuse
e, qu'on ne pouatendait que des
e qu'on chantait
èles. Elle ajoute
, recouvra la vue
e contenta de déà l'évêque de le

, Agnès, ne surit élevée. On élut ait deux filles de ille de Chilpéric, s farent piquées abbesse. Ayant une quarantaine ois, nos parents, fait. On ne nous s filles de miséà pied, au mindant l'hiver 589. ces pour les faire lielde attendit au ncle, qui la reçut sations contre la in grand nombre et s'étaient malielde retourna à dans l'église de le une troupe de religieuses à rentrer dans le monastère, et, sur leur refus opiniâtre, prononcèrent contre elles l'excommunication. Aussitôt, sur l'ordre de Chrodielde, la troupe de ses satellites tombe sur les évêques, les foule aux pieds, et ensuite va piller les terres du monastère. Cette rébellion dura toute l'année.

Cependant la plupart de ces religieuses, voyant leur affaire traîner en longueur, se dispersèrent en divers lieux; et il en resta assez peu avec Chrodielde et Basine, qui ne s'accordaient pas elles-mêmes trop ensemble; car chacune prétendait l'emporter sur l'autre. Chrodielde n'en devint que plus furieuse. Elle fit enlever l'abbesse par sa troupe de brigands, et la fit garder comme sa prisonnière de guerre, avec ordre de la poignarder au cas qu'on voulût la leur enlever à main armée. Mais un officier du roi vint à bout de la délivrer par adresse. Dès lors ce fut une guerre ouverte entre les gens de Chrodielde et ceux de l'abbesse. Il y eut des meurtres commis jusque sur le tombeau de sainte Radegonde, et même devant la relique de la vraie croix. C'émient comme deux armées au milieu de la ville, commandées par deux religieuses; et l'église de Saint-Hilaire et le monastère de Sainte-Croix étaient les champs de bataille. Chrodielde fut victorieuse; elle fit piller le monastère et s'en rendit ensuite maîtresse, comme d'une place d'armes. Le roi Gontram, sur les instances du roi Childebert d'Austrasie, nomma de nouveaux évêques, entre lesquels Grégoire de Tours, pour juger cette affaire et mettre fin au scandale. Ils acceptèrent, mais à condition qu'on enverrait des troupes pour les soutenir et pour dissiper la sédition. Chrodielde, l'ayant appris, fit mettre ses sicaires sous les armes à la porte du monastère. Mais le comte ou gouverneur de Poitiers les força avec ses soldats : œ que voyant Chrodielde, elle prit en main le bois de la vraie croix, et, s'avançant dans la mêlée, elle cria : Ne me faites aucune violence, car je suis reine, fille de roi et cousine de roi. On respecta sa personne; mais le peuple se jeta sur ses satellites et leur fit souffrir divers supplices. On coupa aux uns le nez, aux autres le poignet, et à quelques-uns les cheveux seulement, marque qu'on les réduisait en esclavage.

Alors les évêques procédèrent au jugement dans l'église de Saint-Hilaire. Chrodielde avança contre l'abbesse plusieurs accusations qu'elle ne put prouver, et dont l'abbesse se justifia, déclarant au reste que, si elle avait fait quelque faute, elle se soumettait à la pénitence qu'on jugerait à propos de lui imposer. Les accusations contre Chrodielde et contre Basine n'étant que trop prouvées, les évêques leur ordonnèrent à toutes deux de demander pardon à leur abbesse, pour réparation des fautes dont elles étaient convaincues. Mais, loin

de se soumettre, elles portèrent l'insolence jusqu'à la menacer publiquement de la faire assassiner. C'est pourquoi les évêques rendirent une sentence définitive, par laquelle ils ordonnèrent que l'abbesse serait rétablie dans son monastère, et que Chrodielde et Basine demeureraient privées de la communion jusqu'à ce qu'elles eussent fait une pénitence convenable. Ils envoyèrent aux deux rois un acte de ce jugement, où ils firent un précis de toute la procédure. Chrodielde et Basine, se voyant définitivement excommuniées, allèrent implorer la clémence de Childebert et le fatiguer de leurs plaintes. Il eut pitié d'elles : et, ayant fait assembler un concile pour un autre sujet, il pria les évêques de leur être favorables. Basine se jeta à leurs pieds et promit d'obéir dans la suite à son abbesse, avec humilité et charité. Pour Chrodielde, elle protesta qu'elle ne pouvait rentrer dans le monastère tant que Leubovère en serait abbesse. Le concile leva les censures portées contre elles, et Basine retourna à son monastère pour y faire pénitence. Mais le roi donna à Chrodielde une maison de campagne auprès de Poitiers, où elle se retira, ne pouvant plus vivre en princesse et ne voulant plus vivre en religieuse 1.

Saint Grégoire de Tours, à qui nous devons tous ces détails sur l'histoire ecclésiastique des Francs, était né en Auvergne, d'une famille sénatoriale. Son bisaïeul paternel et maternel fut le sénateur saint Grégoire, d'abord comte d'Autun et ensuite évêque de Langres, après la mort de sa femme, dont il eut trois enfants : saint Tétricus, son successeur dans l'évêché de Langres; Georges, grand-père de Grégoire de Tours, et une fille qui en fut la grand'mère maternelle. Georges épousa Léocadie, issue du sénateur Léocadius, qui, le premier de sa famille, embrassa la religion chrétienne, et qui était parent de Vettius-Épagathus, un des illustres martyrs de Lyon sous Marc-Aurèle. Georges eut de Léocadie deux enfants, saint Gal, évêque d'Auvergne, et Florentius, père de notre saint. Florentius épousa sa cousine Armentaria, petite-fille, par sa mère, de saint Grégoire de Langres, et nièce de saint Nicet, évêque de Lyon, et du duc Gondulfe. De Florentius et d'Armentaria naquirent : Pierre, qui fut diacre de l'église de Langres; une fille dont on ignore le nom, et enfin Grégoire de Tours. Il vint au monde le jour de saint André 539. Ses premiers noms furent Georges et Florentius, qui étaient ceux de son aïeul et de son père; il y joignit plus tard celui de Grégoire, en l'honneur de son bisaïeul saint Grégoire de Langres. Ayant perdu son père étant et sciences bord ar plus en de la gr

furent I Étan ter sur Clermo mais si mère, v Ne vous du bien joie et promit se senti diacona à saint qu'il ne dre l'ân mal din tombea Après o maladie heure. appelle chappe mieux goire, larmes. par le l tous les donnor voir la non, p solutio d'arriv remim

> nous a Dan

1 Vit.

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 9, c. 39-13; 1. 10, c. 15, 16, 17. 20. Hist. de l'Église gallic., 1. 8.

Liv. XLVI. - De 574 la menacer publiévêques rendirent ent que l'abbesse elde et Basine deu'elles eussent fait ux rois un acte de édure. Chrodielde allèrent implorer aintes. Il eut pitié in autre sujet, il eta à leurs pieds avec humilité et e pouvait rentrer abbesse. Le conie retourna à son nna à Chrodielde

a elle se retira, ne

olus vivre en reli-

us ces détails sur ivergne, d'une fael fut le sénateur rêque de Langres, ts : saint Tétricus, es, grand-père de mère maternelle. adius, qui, le preet qui était parent Lyon sous Marcsaint Gal, évêque Florentius épousa saint Grégoire de du duc Gondulfe. qui fut diacre de om, et enfin Grét André 539. Ses aient ceux de son regoire, en l'honnt perdu son père étant encore jeune, il reçut les premiers germes de la vertu et des sciences de son oncle saint Gal, évêque de Clermont. Saint Avit, d'abord archidiacre et plus tard évêque de la même église, cultiva de plus en plus ces heureux commencements. Grégoire fit quelque étude de la grammaire et des auteurs profanes; mais son étude principale furent les saintes lettres.

Étant tombé dangereusement malade dans sa jeunesse, il se fit porter sur le tombeau de saint Illidius ou Allyre, quatrième évêque de Clermont, et revint soulagé. La fièvre le reprit quelque temps après, mais si fort, qu'on craignit pour sa vie. Mon cher enfant, lui dit sa mère, voilà une bien triste journée pour moi, de vous voir si malade. Ne vous affligez pas, lui répondit-il, mais renvoyez-moi au tombeau du bienheureux pontife Illidius; j'ai la confiance qu'il vous rendra la joie et à moi la santé. Transporté donc sur le tombeau du saint, il promit d'embrasser l'état ecclésiastique s'il était guéri; et aussitôt il se sentit délivré de la fièvre 1. Il accomplit son vœu, et fut promu au diaconat dès qu'il eut atteint l'âge. Il avait une dévotion particulière à saint Martin. L'an 563, dans une contagion, il tomba si malade, qu'il ne songeait plus lui-même qu'à régler ses funérailles. Prêt à rendre l'âme, il invoqua le nom de saint Martin, et sentit à l'instant son mal diminuer. Il lui vint alors un désir extrême d'aller visiter son tombeau. Encore tout languissant, il se mit en route avec ses amis. Après deux ou trois jours de marche, étant au milieu d'une forêt, la maladie lui reprit avec une telle violence, qu'on le crut à sa dernière heure. Alors ses amis lui dirent: Retournons chez nous; si Dieu vous appelle, vous mourrez au moins dans votre maison; que si vous réchappez, vous accomplirez plus facilement votre pèlerinage. Il vaut mieux retourner que de mourir dans un désert. Mais moi, dit Grégoire, quand je les entendis ainsi parler, je pleurais à chaudes larmes, et, déplorant mon malheur, je leur disais : Je vous conjure, par le Dieu tout-puissant et par le jour du jugement, si terrible pour tous les coupables, de consentir à ce que je vous demande. N'abandonnons pas le voyage que nous avons commencé. Si je mérite de voir la basilique de Saint-Martin, j'en rends grâces à mon Dieu; sinon, portez-y au moins mon cadavre pour l'y ensevelir. Car ma résolution est de ne point retourner à la maison, si je ne mérite pas d'arriver à son sépulcre. Alors, pleurant tous ensemble, nous nous remîmes en chemin; et, par la protection de mon glorieux seigneur, nous arrivâmes à sa basilique.

Dans la compagnie de Grégoire, il y avait un clerc nommé Ar-

<sup>.</sup> de l'Église gallic.,

<sup>1</sup> Vit. PP., c. 2.

mentarius, qui lui était très-affectionné et qui, de plus, était trèshabile dans les Écritures et dans la musique; mais une maladie pestilentielle l'avait réduit à un état complet d'idiotisme, au point qu'il était absolument incapable de rien comprendre ni de rien faire. Quand nous fûmes donc arrivés à la sainte basilique, continue Grégoire. nous résolumes d'y passer la troisième nuit aux vigiles ou aux matines: ce que nous exécutâmes. Au matin, quand on eut donné le signal pour les laudes, nous rentrâmes au logis et dormîmes jusqu'à huit heures. Me réveillant alors, sans aucune langueur ni amertume de cœur, je me retrouve ma santé d'autrefois, et, tout réjoui, j'appelle mon domestique pour me servir. A l'instant, Armentarius se lève, vient à moi et dit : Seigneur, je préparerai tout, vous n'avez qu'à ordonner. Moi, le croyant encore privé de son bon sens, je lui dis : Va, si tu peux, et appelle le garçon. Il reprit : Moi-même je ferai ce que vous commanderez. Étonné, je lui demande ce que c'était. Il répondit : Ce que je sais, c'est que je me porte très-bien ; mais ce que je ne sais pas, c'est comment et d'où je suis venu ici. Et il se mit à me servir avec la même adresse qu'avant son accident. Alors je me levai, pleurant de joie, et rendis grâces à Dieu, tant pour moi que pour lui, de ce que, par l'intercession de mon protecteur, il m'avait rendu la santé du corps et à lui celle de l'esprit, dans un temps où il n'était pas même capable de la demander. En s'en retournant, Grégoire emporta trois cierges qui avaient brûlé sur le tombeau du saint, et il s'en servit pour opérer plusieurs miracles. C'est Grégoire lui-même qui nous apprend tous ces faits 1.

Saint Euphronius, évêque de Tours, étant mort l'an 573, après dix-sept ans d'épiscopat, le peuple, la noblesse et le clergé de la ville, qui connaissaient les vertus et les talents de Grégoire, l'élurent évêque d'un commun consentement, et ils envoyèrent le décret d'élection au roi Sigebert d'Austrasie, de qui Tours dépendait alors. Grégoire se trouvait précisement à la cour de Sigebert, qui, de concert avec la reine Brunehaut, l'obligea d'accepter, et le fit ordonner à Reims même, par l'évêque Égidius, le vingtième jour après la mort d'Euphrone; en sorte que le siége de Tours ne fut vacant que dix-neuf jours. Voici comme Grégoire parle de cet événement: Quelque indigne que je fusse d'être évêque, Dieu voulut que, dans la douzième année de Sigebert, je fusse chargé de ce fardeau <sup>2</sup>. Il était âgé d'environ trente-quatre ans. Tous les évêques de Tours, à l'exception de cinq, avaient été alliés à sa famille. S'étant rendu à son église le second mois après son ordination, il tomba malade

d'une dy de jours avez épu une exce ne me g poussièr m'en un bouillon moment prendre opéré et son ordijambes,

tractée

En pr désolée les rava réparer sous l'in pagnons Chilpéri Childeb se réfus Roccoli eût à liv la ville. de saint douze a lendem jamais l'église dont il plutôt e dent, a

Peu une ma Mais il ciel : Pi vager t ce jour

1 De 1

<sup>1</sup> De mirac. S. Mart., l. 1, c. 32 et 33. - 2 Ibid., l. 2, c. 1.

dus, était trèse maladie pesti-, au point qu'il ien faire. Quand inue Grégoire, les ou aux maon eut donné le rmîmes jusqu'à ur ni amertume out réjoui, j'ap-Armentarius se vous n'avez gu'à sens, je lui dis: nême je ferai ce e que c'était. Il s-bien; mais ce enu ici. Et il se accident. Alors , tant pour moi n protecteur, il 'esprit, dans un der. En s'en reorûlé sur le toms miracles. C'est

. XLVI. - De 574

l'an 573, après te le clergé de la régoire, l'élurent ent le décret d'édépendait alors. gebert, qui, de ter, et le fit ortième jour après urs ne fut vacant e cet événement: voulut que, dans ce fardeau <sup>2</sup>. Il ques de Tours, à S'étant rendu à il tomba malade

d'une dyssenterie accompagnée d'une fièvre qui le réduisit en peu de jours à l'extrémité. Alors il appela son médecin et lui dit: Vous avez épuisé tous les secrets de votre art, et tout est inutile. Mais j'ai une excellente thériaque dont je veux vous donner la recette; si elle ne me guérit pas, il n'y a plus d'espérance. Allez prendre de la poussière dans le tombeau de mon seigneur saint Martin, et faitesm'en une potion. On le fit, et on délaya cette poussière dans un bouillon qu'il prit à neuf heures du matin. Il se sentit, quelques moments après, si parfaitement guéri, qu'il se leva à midi pour prendre son repas ordinaire. C'est lui-même qui rapporte ce miracle opéré en sa personne 1. Sa mère étant venue le voir à Tours après son ordination, elle y fut pareillement guérie d'une douleur dans les jambes, qu'elle avait depuis trente-quatre ans, et qu'elle avait contractée en le mettant au monde 2.

En prenant possession de son évêché, il trouva la ville de Tours désolée par un grand incendie arrivé sous son prédécesseur, et par les ravages des guerres civiles. Il s'appliqua dès le commencement à réparer les églises ruinées, et nommément la cathédrale, dédiée sous l'invocation des martyrs d'Agaune, saint Maurice et ses compagnons. Sigebert d'Austrasie ayant été assassiné l'an 575, son frère Chilpéric s'empara de la Touraine, au préjudice du fils de Sigebert, Childebert II. Par suite de cette révolution politique, le duc Boson se refugia dans l'église de Saint-Martin. Chilpéric envoya le duc Roccolin, avec un corps de troupes, dire à l'évêque Grégoire, qu'il eût à livrer Boson, sans quoi il ferait mettre le feu aux faubourgs et à la ville. L'évêque, affligé, alla répandre des larmes devant le tombeau de saint Martin ; et, pendant sa prière, une femme paralytique depuis douze ans fut guérie. Encouragé par ce miracle, il envoya dire le lendemain à Roccolin, qu'il demandait une chose qui ne s'était jamais faite ; qu'on ne pouvait nullement permettre de violer ainsi l'église de Saint-Martin; que, s'il le faisait de force, ni lui, ni le roi dont il exécuterait les ordres, ne s'en trouveraient bien; qu'il devrait plutôt craindre la vertu du saint évêque, qui, encore le jour précédent, avait guéri une femme paralytique.

Peu touché de ces remontrances, Roccolin commença à détruire une maison de l'église, dans laquelle il logeait, au delà de la Loire. Mais il fut aussitôt frappé d'une jaunisse. C'était un avertissement du ciel : Roccolin ne l'entendit point. Il menaça, au contraire, de ravager tous les environs de la ville, si on ne chassait Boson de l'église ce jour-là même. Son mal ne faisant que redoubler, il monta à che-

<sup>1</sup> De mirac. S. Mart., 1. 2, c. 1. - 2 Ibid., 1. 3, c. 10.

val le jour de l'Épiphanie; et, ayant trouvé dans les rues de Tours le clergé qui allait en procession de la cathédrale à l'église de Saint-Martin, il suivit la procession à cheval immédiatement après la croix, qui était précédée des bannières, comme il se pratique encore pujourd'hui. Mais, en entrant dans l'église de Saint-Martin, il sentit sa fureur se ralentir et son mal s'augmenter. Il en mourut à la fin du mois suivant 1.

Le roi Chilpéric fut intimidé de cette mort funeste. Il prit le parti d'écrire une lettre à saint Martin même, par laquelle il priait le saint de lui mander s'il lui était permis de faire enlever Boson de son église, et il dépêcha un diacre à Tours pour porter cette lettre. Le diacre la mit respectueusement sur le tombeau de saint Martin, avec du papier blanc pour servir à la réponse. Mais après avoir attendu trois jours, il ne s'en trouva aucune. Chilpéric envoya d'autres députés, qui firent prêter serment à Boson qu'il ne sortirait pas de l'église à son insu; ce qu'il jura, touchant de la main la nappe qui couvrait l'autel <sup>2</sup>. On le voit, c'est la puissance miraculeuse de saint Martin et la fermeté des évêques qui forçaient les rois des Francs à respecter encore quelque peu la justice et l'humanité au milieu des guerres civiles.

Saint Germain, évêque de Paris, y contribuait de son côté. Il mourut la même année 576, le 28 de mai. Sa pompe funèbre fut changée comme en un triomphe, par le nombre et l'éclat des miracles qui s'opérèrent à ses funérailles. Les prisonniers l'ayant invoqué, comme le convoi passait devant la prison, leurs chaînes furent aussitôt brisées et les portes ouvertes, et ils accompagnèrent le corps de leur libérateur jusqu'au lieu de la sépulture. Un paralytique, qui se tenait assis à la porte de l'église de Saint-Vincent, y recouvra la santé par l'intercession de saint Germain. Chilpéric, qui était arrivé à Paris le jour précédent, fut confirmé, par ce miracle, dans la vénération qu'il avait pour ce saint évêque. On prétend même qu'il composa en son honneur, une épitaphe en assez beaux vers latins, où il dit qu'il a été le miroir de l'Église, la force de la patrie, l'asile des coupables, le père et le médecin de son troupeau, et que la mort craint encore celui qu'elle a enlevé. Le saint pontife fut enterré dans une chapelle de l'église de Saint-Vincent, qui, à cause des merveilles opérées à son tombeau, reçut dans la suite le nom d'église de Saint-Germain. Il eut pour successeur Ragnemode, qui, dans quelques circonstances, se monti un peu plus courtisan qu'évêque 3.

à 590 de l Il n'er en tout Mérovée prince, évêques Frédégo faits et e retiré di coup Aë dit : Por mainten norer à j si vous remonti de Fréde

le silenc

entendr Alors tifes de l du roi, é des évêc gloire en Seigneur Grégoire role du l'en aver dez dono chés, de pables of temps? celle de Avit d'O rèrent in Mais det de Paris ennemi

> Mando courtisa vez la ju complic beau n'a qu'un do

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Tur., l.'5, c. 4. — <sup>2</sup> Ibid., c. 14. — <sup>3</sup> Acta SS., 28 maii. Greg. De gl. conf., c. 60. Aimoin, l. 3, c. 16.

es rues de Tours l'église de Saintnt après la croix, atique encore enlartin, il sentit sa courut à la fin du

te. Il prit le partie il priait le saint er Boson de son rectte lettre. Le aint Martin, avec rès avoir attendu voya d'autres dértirait pas de l'éain la nappe qui aculeuse de saint rois des Francs à ité au milieu des

de son côté. Il mpe funèbre fut l'éclat des miraiers l'ayant invors chaînes furent agnèrent le corps paralytique, qui it, y recouvra la qui était arrivé acle, dans la vétend même qu'il beaux vers latins, la patrie, l'asile u, et que la mort fut enterré dans cause des mere nom d'église de qui, dans queln **qu**'évêque ³.

28 maii. Greg. De

Il n'en fut pas ainsi de Grégoire de Tours : il se montra évêque en tout et partout. Au milieu des querelles de Chilpéric avec son fils Mérovée, saint Prétextat, évêque de Rouen, et parrain du jeune prince, fut accusé de conspiration dans un concile de quarante évêques assemblés à Paris. Chilpéric même fut l'accusateur; mais Frédégonde le poussait. Le saint évêque de Rouen nia une partie des faits et expliqua les autres d'une manière plausible. Le roi s'étant retiré du concile, les évêques conféraient ensemble, quand tout à coup Aëtius, archidiacre de l'église de Paris, vint les trouver et leur dit: Pontifes du Seigneur, qui êtes assemblés, écoutez-moi. C'est maintenant que vous allez rendre votre nom illustre, ou vous déshonorer à jamais. Personne ne vous regardera plus comme des évêques, si vous manquez de fermeté et si vous laissez périr votre frère. La remontrance était à propos. Mais la crainte d'une femme, la crainte de Frédégonde ferma la bouche aux évêques; ils demeurèrent dans le silence et se mirent le doigt sur les lèvres, comme pour faire entendre qu'ils ne voulaient point parler.

Alors Grégoire de Tours, prenant la parole, dit : Très-saints pontifes de Dieu, et vous surtout qui avez le plus de part à la confiance du roi, écoutez-moi. Donnez à ce prince un conseil salutaire et digne des évêques, de peur qu'il ne perde son royaume et ne flétrisse sa gloire en suivant les mouvements de sa colère contre un ministre du Seigneur. Les évêques gardèrent encore le silence; ce que voyant Grégoire, il reprit : Mes seigneurs les évêques, rappelez-vous la parole du prophète : Si la sentinelle voit l'iniquité de l'homme et ne l'en avertit pas, elle sera coupable de la perte de cette âme. Ne gardez donc point le silence, mais parlez, et représentez au roi ses péchés, de crainte qu'il ne lui arrive malheur et que vous ne soyez coupables de son âme. Ignorez-vous ce qui est arrivé dans ces derniers temps? Sur quoi il apporte en exemple la punition de Clodomir et celle de l'empereur Maxime, dont l'un avait méprisé les avis de saint Avit d'Orléans, et l'autre ceux de saint Martin. Les évêques demeurèrent interdits et étonnés de ce discours, et personne n'osa répondre. Mais deux évêques adulateurs, Bertram de Bordeaux et Ragnemode de Paris, allèrent de ce pas dire au roi qu'il n'avait pas de plus grand ennemi que Grégoire.

Mandé aussitôt au palais, Grégoire trouva, entre les deux prélats courtisans, le roi Chilpéric tout irrité, qui lui dit : Évêque, vous devez la justice à tous, et vous me la refusez! Je vois bien que vous êtes complice de l'iniquité, et vous vérifiez le proverbe, que jamais corbeau n'arrache l'œil du corbeau. Grégoire répondit : Prince, si quelqu'un de nous s'écarte des voies de la justice, vous pouvez le corri-

ger; mais si vous vous en écartez vous-même, qui vous corrigera? Nous vous parlons, il est vrai; mais vous nous écoutez si vous le vou-lez; si vous ne le voulez pas, qui vous condamnera, si ce n'est celui

qui dit qu'il est la justice même?

Le roi, que les adulateurs avaient aigri contre Grégoire, reprit avec chaleur: Tous me rendent justice, il n'y a que vous de qui je ne puis l'obtenir; mais je sais ce que je ferai pour vous démasquer et faire connaître vos injustices. J'assemblerai le peuple de Tours, et je lui dirai de crier contre vous. J'appuierai ses clameurs, en disant: Tout roi que je suis, je ne puis trouver justice auprès de cet évêque; comment vous autres la trouveriez-vous? Si je suis injuste, repartit Grégoire, vous n'en savez rien; il n'y a que celui qui pénètre le secret des cœurs qui le sache. Pour les clameurs du peuple, que vous me menacez d'exciter contre moi, elles vous feraient plus de tort qu'à moi, parce qu'on n'ignorerait pas que vous en auriez été l'instigateur. Mais à quoi bon tant de discours? Vous avez la loi et les canons; étudiez-les bien, et sachez que si vous n'observez pas ce qu'ils ordonnent, la vengeance de Dieu ne tardera pas à éclater contre vous.

Cette fermeté de Grégoire parut adoucir Chilpéric, qui dès lors lui offrit à manger. Car les premiers rois des Francs ne laissaient pas sortir de leur palais les personnes de quelque considération, sans leur faire prendre quelque chose. Grégoire répondit: Notre nourriture doit être de faire en toutes choses la volonté de Dieu, sans chercher à flatter notre goût par toutes ces délices. Mais vous, prince, qui taxez les autres d'injustice, promettez de ne rien faire contre la loi et les canons, et alors nous croirons que vous ne cherchez que la justice. Le roi étendit la main et jura par le Dieu tout-puissant qu'il s'en tiendrait à ce que les canons ordonnent. Alors Grégoire prit du pain et du vin et se retira.

La nuit suivante, après qu'on eut chanté l'office de matines, Grégoire entendit frapper rudement à sa porte. C'étaient des gens de Frédégonde, lesquels l'ayant salué de sa part, le prièrent de ne s'opposer pas à ses desseins, et lui promirent deux cents livres d'argent, s'il voulait se déclarer contre Prétextat. Ils ajoutèrent qu'ils avaient parole de tous les autres évêques, et qu'ils le conjuraient du moins de n'être pas le seul opposant. Grégoire répondit: Quand vous me donneriez mille livres d'or et d'argent, que pourrais-je faire autre chose que ce que le Seigneur me commande? Tout ce que je puis vous promettre, c'est que je me conformerai à ce que les autres feront selon les canons. Les gens de Frédégonde ne comprirent pas sa pensée, et se retirèrent en le remerciant. Dès que le jour parut, quelques évê-

a 590 de ques vir tions, et

Le co le matir que Ch ses adul et ie sai tenant 1 momen manière et se lai vous ave à ses pie artificie aux pie sitôt le 1 leur dit fesse ur se donta qu'aux tourna tat du c article: soit dép

Préte rait inte Bordeau roi, vou bienveil déchirâ nieuse o contena pronon Grégoir parole Mais P voulu s ile près que Gre casion.

L'an Frédége Liv. XLVI. — De 514 ii vous corrigera? tez si vous le voua, si ce n'est celui

égoire, reprit avec s de qui je ne puis lémasquer et faire le Tours, et je lui s, en disant : Tout cet évêque; comuste, repartit Gréi pénètre le secret peuple, que vous raient plus de tort en auriez été l'instivez la loi et les caservez pas ce qu'ils s à éclater contre

cic, qui dès lors lui e laissaient pas sordération, sans leur e Notre nourriture eu, sans chercher à e, prince, qui taxez contre la loi et les hez que la justice. sant qu'il s'en tienire prit du pain et

e de matines, Grént des gens de Frérent de ne s'oppolivres d'argent, s'il t qu'ils avaient paaient du moins de land vous me donle faire autre chose le je puis vous proautres feront selon at pas sa pensée, et rut, quelques évêques vinrent de la part de Frédégonde lui faire les mêmes propositions, et ils en reçurent la même réponse.

Le concile s'étant assemblé pour la seconde fois, le roi y vint dès le matin, et accusa Prétextat de vol. L'évêque s'en justifia si bien, que Chilpéric, étant sorti de l'assemblée, dit à quelques prélats de ses adulateurs : J'avoue que les réponses de l'évêque m'ont confondu, et ie sais dans ma conscience qu'il dit vrai. Que ferai-je donc maintenant pour contenter la reine à son sujet? Après y avoir pensé un moment, il ajouta : Allez, et dites-lui comme de vous-mêmes et par manière de conseil : Vous savez que le roi Chilpéric est plein de bonté et se laisse aisément fléchir : humiliez-vous devant lui, et dites que vous avez fait ce dont on vous accuse. Alors nous nous jetterons tous à ses pieds pour lui demander votre grâce. Séduit par les suggestions artificieuses de ses indignes collègues, Prétextat se jeta le lendemain aux pieds de Chilpéric en plein concile, et se confessa coupable. Aussitôt le fourbe Chilpéric se jeta lui-même aux pieds des évêques, et leur dit : Écoutez, très-pieux pontifes, écoutez un criminel qui confesse un attentat exécrable. Les évêques, dont le grand nombre ne se dontait point de cette machination d'enfer, furent attendris jusqu'aux larmes, et relevèrent respectueusement le roi, qui s'en retourna à son palais, après avoir donné ordre qu'on fit sortir Prétextat du concile. Chilpéric envoya un recueil de canons, où on lut cet article : Que l'évêque convaincu d'homicide, d'adultère et de parjure, soit déposé.

Prétextat, qui reconnut alors trop tard qu'on l'avait joué, demeurait interdit. Un des arrangeurs de ce jeu satanique, Bertram de Bordeaux, lui dit : Mon frère, puisque vous êtes dans la disgrâce du roi, vous n'aurez pas notre communion qu'il ne vous ait rendu sa bienveillance. Chilpéric ne voulait pas en rester là ; il demanda qu'on déchirât la tunique de Prétextat, ce qui était une marque ignominieuse de déposition ; ou bien qu'on récitât sur sa tête le psaume 108, contenant les malédictions lancées contre Judas; ou du moins qu'on prononçât contre cet évêque une excommunication perpétuelle. Grégoire de Tours s'y opposa avec courage, et somma le roi de la parole qu'il avait donnée de ne rien faire contre les canons. Mais Prétextat fut enlevé du concile et jeté en prison, d'où ayant voulu s'échapper la nuit, il fut rudement frappé et relégué dans une ile près de Coutance, apparemment dans l'île de Jersey. C'est ainsi que Grégoire se montra vraiment évêque. Ce ne fut pas la seule occasion.

L'an 580, il fut accusé lui-même d'avoir parlé mal de la reine Frédégonde. L'auteur de l'accusation était un nommé Leudaste, esclave de naissance, mauvais cuisinier, ensuite mauvais boulanger du roi Charibert, qui lui avait fait couper une oreille pour le punir de ses fréquentes désertions. Après cela, par le crédit d'une des filles du cardeur de laine que Charibert avait épousée, il était devenu comte des étables, et enfin comte ou gouverneur de la Touraine. Comme il ne gouvernait pas mieux la province qu'il n'avait fait la cuisine. il fut révoqué de sa charge. Il s'en prit à saint Grégoire, et l'accusa. près de Chilpéric, d'avoir dit que la reine, son épouse, était en commerce d'adultère avec l'évêque Bertram. Le roi frappa d'abord Leudaste des pieds et des poings, et le fit mettre en prison, comme calompiateur: ensuite, comme l'autre prétendait avoir des témoins, il fit assembler un concile pour juger l'accusation.

Grégoire, cité pour répondre, s'y rendit des premiers. Le roi. v étant entré, salua les évêques, reçut leur bénédiction et prit séance. Alors Bertram de Bordeaux, qui était accusé d'adultère avec Frédégonde, exposa l'affaire et interpella Grégoire, comme auteur de la calomnie. Grégoire répondit qu'il n'avait jamais dit ce qu'on lui imputait, mais qu'il l'avait entendu dire aux autres, qu'il n'était pas l'auteur de ce bruit. Le roi dit alors : Le crime de ma femme est mon déshonneur ; si vous croyez donc qu'on doive ouïr des témoins contre un évêque, les voici; si vous jugez qu'il faille plutôt s'en rapporter à l'évêque, je suivrai volontiers ce que vous ordonnerez. Tout le monde admira la prudence et la modération du roi; et l'on s'écria unanimement qu'on ne devait pas admettre contre l'assertion d'un évêque le témoignage d'une personne inférieure. C'est que le seul témoin de Leudaste était un sous-diacre nommé Riculfe, qu'il avait gagné en lui promettant l'épiscopat. On convint donc que Grégoire. après avoir dit la messe sur trois autels, se purgerait par serment de l'accusation portée contre lui. Cet usage était contre les canons: mais le concile crut devoir passer par-dessus les règles ordinaires, pour donner quelque satisfaction au roi.

La chose ayant été accomplie, les Pères du concile allèrent en corps trouver Chilpéric, et lui dirent : Prince, l'évêque de Tours a accompli tout ce qui a été ordonné; que reste-t-il maintenant, sinon que vous et Bertram, l'accusateur de son frère, soyez l'un et l'autre séparés de la communion? C'est que, selon les canons, ceux qui intentaient de fausses accusations, surtout contre leurs frères, étaient excommuniés? Cela n'est pas juste, répondit le roi; je n'ai fait que rapporter ce que j'ai entendu dire; et il nomma Leudaste, qui avait déjà pris la fuite. Le concile déclara excommunié cet auteur de tout le seandale, et en écrivit une lettre circulaire à tous les évêques absents. Le sous-diacre Riculfe fut condamné à mort comme calom4 590 d niateur put ob voila to vemen des éve fait à s Grés

vertus, gilde à sur la l le Fils puissar recomt vous q lumière de Dieu est-ce · sans vé tout ce Père s'i Le Père milité d a rache si bien rappele chose. âme à s croie vi tesse q sion se sans fri abjura discuss nomme le Fils. qu'on l

Un j fut fort départ. vovant

<sup>1</sup> Gree

vais boulanger du pour le punir de l'une des filles du tait devenu comte uraine. Comme il fait la cuisine, il goire, et l'accusa, use, était en comuppa d'abord Leurison, comme capoir des témoins, il

remiers. Le roi, v on et prit séance. ltère avec Frédémme auteur de la it ce qu'on lui im-, qu'il n'était pas na femme est mon les témoins contre tôt s'en rapporter lonnerez. Tout le oi; et l'on s'écria e l'assertion d'un C'est que le seul Riculfe, qu'il avait onc que Grégoire, nit par serment de ontre les canons; règles ordinaires,

concile allèrent en évêque de Tours a maintenant, sinon yez l'un et l'autre nons, ceux qui inurs frères, étaient bi; je n'ai fait que æudaste, qui avait cet auteur de tout us les évêques abrt comme calomniateur. Grégoire lui obtint la vie avec beaucoup de peine, mais il ne put obtenir qu'il ne fût pas appliqué à de cruelles tortures, où il dévoila toute l'intrigue. Pour Leudaste, après s'être réfugié successivement en diverses églises, il fit sa paix avec le roi et avec la plupart des évêques. Mais Frédégonde ne put lui pardonner l'éclat qu'il avait fait à son occasion, et elle le fit mourir 1.

Grégoire de Tours était un digne pontife, non-seulement par ses vertus, mais encore par sa doctrine. Agilane, ambassadeur de Lévigilde à Chilpéric, passant à Tours, se mit à chicaner le saint évêque sur la foi. Les anciens évêques ont eu tort, disait-il, de décider que le Fils est égal au Père. Car comment pourra être égal au Père en puissance celui qui dit : Le Père est plus grand que moi ? et qui hui recommande son âme en mourant? Grégoire lui demanda: Croyezvous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? qu'il en est la sagesse, la lumière, la vérité, la vie, la justice ? Agilane dit : Je crois que le Fils de Dieu est tout cela. Dites-moi donc alors, reprit Grégoire, quand est-ce que le Père a été sans sagesse? sans lumière? sans vie? sans vérité ? sans justice ? Car, de même que le Père n'a pu être sans tout cela, de même il n'a pu être sans le Fils. Il ne serait pas même Père s'il n'avait un Fils. Quant à ce que vous rappelez qu'il a dit. Le Père est plus grand que moi, il faut savoir qu'il l'a dit selon l'humilité de la chair qu'il a prise, afin que vous connaissiez qu'il vous a racheté, non par la puissance, mais par l'humilité. Vous qui savez si bien ces paroles: Le Père est plus grand que moi, il faut vous rappeler aussi ces autres : Moi et le Père nous sommes une même chose. Pour ce qui est de craindre la mort et de recommander son âme à son Père, cela se rapporte à la faiblesse du corps, afin qu'on le croie vrai homme, aussi bien que vrai Dieu. C'est avec la même justesse que Grégoire réfute les autres objections d'Agilane. La discussion se termina d'une manière assez vive; mais elle ne demeura pas sans fruit. A son retour en Espagne, étant tombé malade, Agilane abjura l'arianisme et se fit catholique 2. Grégoire eut plus tard une discussion semblable avec un autre ambassadeur de Lévigilde, nommé Oppila, qui se donnait pour catholique et croyait le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit de la même vertu, mais ne voulait pas qu'on leur rendît la même gloire 3.

Un jour Grégoire étant allé voir le roi Chilpéric pour affaire, en fut fort bien reçu. Comme il allait prendre congé de lui avant son départ, il le trouva avec un marchand juif, nommé Prisque. Le roi, voyant venir Grégoire, prit en riant le Juif par la chevelure, et dit à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l, 5, c. 48 et 49. — <sup>2</sup> Ibid., l. 5, c. 44. → <sup>3</sup> Ibid., l. 6, c. 40.

l'évèque: Velez, pontife du Seigneur, imposez-lui les mains. Le Juif faisant de la résistance, le roi s'écria: O cœur endurci! ô race toujours incrédule, qui s'opiniâtre à ne pas reconnaître le Fils de Dieu, promis par les prophètes, et à ne pas croire les mystères de notre foi, figurés par les sacrifices! Le Juif répondit: Le mariage ne convient pas à Dieu, et il n'a point d'enfants; il ne souffre personne qui partage avec lui son royaume, lui qui dit par Moïse: Voyez que je suis le Seigneur; et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Le roi dit; Dieu a engendré de son sein spirituel son Fils éternel, aussi ancien et aussi puissant que lui. Je vous ai engendré, lui dit-il, avant l'étoile du matin. Mais ce Fils né avant les siècles, il l'a envoyé dans le monde en ces derniers temps pour remédier à nos maux, comme dit votre prophète: Il a envoyé son Verbe, et il les a guéris. Le Juif répliqua: Est-ce que Dieu a pu se faire homme, naître d'une femme, souffrir les fouets, et être condamné à mort?

Le roi se taisant, Grégoire prit la parole et parla ainsi : le sont nos besoins et non les siens qui ont engagé Dieu à se faire homme; car s'il n'avait pas pris la nature humaine, il n'aurait pu racheter l'homme de la servitude du démon. Je n'emploierai pas ici l'autorité de l'Évangile et de l'apôtre; vous n'y croyez pas; je ne vous citerai que des témoignages de vos livres, pour vous percer de votre propre épée, comme David fit Goliath. Il rapporta ensuite les plus belles prophéties de l'ancien Testament, qui marquent que Dieu devait se faire homme et souffrir la mort ; celle de Baruch : C'est là notre Dieu, on ne reconnaîtra pas d'autre Dieu que lui. C'est lui qui a trouvé toutes les voies de la science ; qui l'a donnée à Jacob, son fils, et à Israël, son bien-aimé. Ensuite il a été vu sur la terre, et il a conversé parmi les hommes. Celle-ci d'Isaïe: Voilà que la Vierge concevra dans son sein, et enfantera un Fils, et il sera nommé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Celle du psaume 21, sur la passion du Sauveur : Ils ont percé mes pieds et mes mains, et ils ont parta, é mes vêtements. Grégoire cita aussi, dans cette dispute, ce texte du psaume 95 : Le Seigneur a régné du haut d'un bois, Dominus regnavit à ligno, pour montrer que Jésus-Christ devait être attaché à la croix : ce qui est une nouvelle preuve qu'on lisait ainsi dans la version qui était alors à l'usage des églises gallicanes.

Comme le Juif paraiss it scandalisé des souffrances d'un Dieu, Grégoire, pour lui en faire sentir les causes et les fruits, lui cita le beau chapitre d'Isaïe où ce prophète, dévoilant l'avenir, décrit si exactement les circonstances de la passion du Sauveur, qu'il semble plutôt avoir fait le récit d'un fait passé que la prédiction d'un événement futur. Il rapporta aussi la célèbre prophétie de Jacob sur

l'avéne mais le la cont Je vou aller q donne du pai verre c

A 590 de

L'obla converge de la converge de la

Grée mais u doit ur tous se sept liv sur les ouvrag la gloin sième lier, et s'étaier Vies de soints etemps ment.

dix live mais o glise, o la préf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Great l. 10, c

es mains. Le Juif endurci! ô race naître le Fils de les mystères de les mystères de les Le mariage ne souffre personne loise: Voyez que moi. Le roi dit: nel, aussi ancien t-il, avant l'étoile yé dans le monde comme dit votre Le Juif répliqua:

e femme, souffrir

a ainsi: Ce sont se faire homme: rait pu racheter pas ici l'autorité e ne vous citerai de votre propre e les plus belles ae Dieu devait se est là notre Dieu, lui qui a trouvé on fils, et à Israël, a conversé parmi oncevra dans son nuel, c'est-à-dire du Sauveur : Ils é mes vêtements. psaume 95: Le avit à ligno, pour croix: ce qui est on qui était alors

fruits, lui cita le favenir, décrit si veur, qu'il semble diction d'un évétie de Jacob sur l'avénement du Messie. Grégoirs développa ces choses et d'autres; mais le Juif garda le silence et demeura insensible. Le roi mit fin à la controverse en se tournant vers le saint évêque et en lui disant : Je vous dirai ce que Jacob disait à l'ange : Je ne vous laisserai pas aller que vous ne m'ayez donné votre bénédiction. Aussitôt il fit donner à laver, et, après la prière qui précède le repas, Grégoire prit du pain, le bénit, en donna au roi et en mangea lui-même, but un verre de vin et prit ensuite congé de ce prince 1.

L'obstination de Prisque ne ralentit pas le zèle de Chilpéric pour la conversion des autres Juifs. Il se flatta d'en avoir converti plusieurs, qu'il fit baptiser à Paris, en 582, avec un grand appareil, voulant lui-même en être le parrain. Ce ne fut néanmoins, de la part de quelques-uns, qu'une conversion simulée. Ce prince ayant fait inutilement de nouveaux efforts pour gagner Prisque au christianisme, le fit mettre en prison. Alors, après avoir demandé quelques délais, il promit de faire selon les désirs du roi. Mais un Juif déjà converti, nommé Phatir, avec lequel il était en inimitié, l'ayant surpris qui observait secrètement les cérémonies judaïques, le tua et fut ensuite lui-même tué par les parents de Prisque 2.

Grégoire de Tours fut non-seulement un saint et docte pontife, mais un écrivain utile, à qui particulièrement la nation des Francs doit une reconnaissance éternelle. Lui-même a fait le catalogue de tous ses écrits. Outre dix livres de l'histoire, j'ai composé, dit-il, sept livres de miracles, un livre de Vies des Pères, un commentaire sur les psaumes, et un traité de l'office divin 3. Ces deux derniers ouvrages sont perdus. Les sept livres de miracles sont : un livre de la gloire des martyrs, un autre de la gloire des confesseurs, un troisième des miracles de saint Julien, évêque de Brioude, en particulier, et quatre livres des miracles de saint Martin, dont plusieurs s'étaient opérés du temps et sous les yeux de l'auteur. Le livre des Vies des Pères contient, en vingt chapitres, l'histoire d'autant de saints évêques ou moines des Gaules, qui fleurirent la plupart du temps de l'historien, et dont il avait connu plusicurs particulièrement. Ainsi on ne peut guère révoquer en doute ce qu'il en raconte.

Le plus considérable de ses ouvrages est son histoire, divisée en dix livres. Le titre annonce une *Histoire ecclésiastique des Francs*; mais on y trouve également l'histoire civile mêlée avec celle de l'Église, et l'histoire étrangère avec celle des Gaules. Aussi, dit-il dans la préface, qu'il se propose d'écrire les combats des rois contre les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 6, c. 5. — <sup>2</sup> Ibid., l. 6, c. 17. Hist. de l'Église gall., l. 7. — <sup>8</sup> Ibid., l. 10, c. ultim.

nations ennemies, ceux des martyrs contre les idolâtres, et ceux de l'Église contre les hérétiques. Après avoir demandé pardon au lecteur des fautes de grammaire qui lui seraient échappées, il fait d'abord sa profession de foi, où il confesse que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils; ce qui montre que longtemps avant qu'il s'élevât là-dessus des disputes avec les Grecs, on regardait ce dogme dans les Gaules comme un article de foi. Il commence son histoire à la création du monde, et la continue jusqu'à l'an 591 de Jésus-Christ. Lo premier livre résume l'histoire sainte, l'histoire ancienne et l'histoire de l'Église, jusqu'à l'entrée des Francs dans les Gaules. Quoique le premier historien de cette nation, il ne mêle à son récit aucune fable.

Les chroniqueurs qui vinrent après lui, voulant rattacher l'histoire des Francs à l'histoire poétique des Grecs, diront que Troie ayant été prise par les Grecs, le roi Énée se retira en Italie; mais que Priam et Anténor, avec douze mille Troyens, entrèrent par le Danube dans la Pannonie. Là, ils battirent les Alains ou les Allemands d'une manière si furieuse, que l'empereur Valentinien leur donna le nom de Francs, c'est-à-dire farouches. A la mort de Priam et d'Anténor, leurs fils, Marcomir et Sunnon, furent leurs deux chets. Sunnon étant mort, les Francs résolurent de n'avoir plus qu'un chef unique, et élurent le fils de Marcomir, qui se nommait Pharamond, et qui fut ainsi le premier roi chevelu. A Pharamond succéda son fils Chlodion, à Chlodion son parent Mérovée, à Mérovée son fils Childéric, à Childéric son fils Chlodovée ou Clovis, qui fut le premier roi chrétien. Voilà ce que disent les anciennes chroniques des Francs 4.

Grégoire de Tours, plus ancien que ces chroniques, n'a pas un mot de ces origines fabuleuses. Il ne parle pas même de Pharamond. Le premier roi franc qu'il nomme est Chlodion, qui prit Cambrai. Pour les temps antérieurs, il cite Sulpice Alexandre et René Frigéride, deux historiographes que nous ne connaissons que par lui. Depuis l'époque de Chlodion jusqu'à la fin de son histoire, environ cent soixante-dix ans, il a eu pour guide les écrits de Sidoine Apollinaire, de saint Remi de Reims et autres contemporains, la tradition vivante, et enfin son propre témoignage. Car il a vu par luimême les événements des cinquante dernières années. Certes, il n'y a peut-être pas de nation qui ait eu un historien si près de son origine.

Grégoire de Tours écrit non pas précisément pour écrire, mais pour être utile et parce qu'il n'y avait personne autre qui songeât 1 590 de à consig qualités deur, e le bien. lui-mêm ou plut guerres capables plus à f parole, Grèce. chrétien gundes. multituc mais fo un lang Grégoire graphies Pollion.

Sous l des dieu tères, le en actio les inno les rues l'instruc gnemen térature le nouve assembl saint Jé d'autres les verti cesse pa les proc leurs m et des r écrites c témoin téraires

> au lieu la colèr

<sup>1</sup> Gesta reg. France, c. 1-15.

v. XLVI. - De 574 tres, et ceux de pardon au lecoées, il fait d'a--Esprit procède avant qu'il s'érdait ce dogme ice son histoire n 591 de Jésusistoire ancienne dans les Gaules. mêle à son récit

ttacher l'histoire Troie avant été mais que Priam le Danube dans Alemands d'une r donna le nom m et d'Anténor. chets. Sunnon un chef unique, ramond, et qui da son fils Chloi fils Childéric, à remier roi chrés Francs 1.

ques, n'a pas un de Pharamond. i prit Cambrai. et René Frigéns que par lui. histoire, environ e Sidoine Apolrains, la tradil a vu par luinées. Certes, il n si près de son

ur écrire, mais atre qui songeât à consigner dans l'histoire les événements de son époque. Il a les qualités les plus désirables dans un historien, la bonne foi, la candeur, et ce courage tranquille qui dit des princes le mal comme le bien. Son style n'est point de la belle latinité; il le reconnaît hi-même. La faute en est à son siècle, où les études dépérissaient, ou plutôt avaient péri au milieu de l'invasion des Barbares et des guerres civiles. A cette époque de crise, les personnages les plus capables, les bons évêques, les saints moines, travaillaient bien plus à former des hommes que des phrases. Ils voyaient dans la narole, non pas un vain amusement comme les rhéteurs de la Grèce, mais un instrument de salut pour convertir en peuple chrétien cette multitude confuse de Francs, de Goths, de Burgundes, de Gaulois, de Romains, qui occupaient les Gaules, multitude confuse, qui comprenait assez le langage du paysan, mais fort peu celui du rhéteur, et à qui pourtant il fallait parler un langage qu'elle pût comprendre. Néanmoins, l'histoire de Grégoire de Tours est encore mieux écrite que toutes les biographies impériales de Lampride, de Jules Capitolin, de Trebellius Pollion.

Sous le paganisme, la littérature populaire était l'histoire fabuleuse des dieux et des déesses, leurs querelles, leurs amours, leurs adultères, leurs métamorphoses, chantées par les poëtes, représentées en action sur les théâtres, rappelées sans cesse à tout venant par les innombrables statues qui remplissaient les villes, les campagnes, les rues, les places, l'intérieur même des maisons. Voilà quelle était l'instruction religieuse et morale du peuple. Il y trouvait l'enseignement et l'exemple de tous les vices. Sous le christianisme, la littérature populaire fut, dès le commencement, l'Évangile, l'ancien et le nouveau Testament, les actes des martyrs qu'on lisait dans les assemblées publiques, les vies des Pères, écrites par saint Athanase, saint Jérôme, Rufin d'Aquilée, Cassien de Marseille, et une foule d'autres. Le peuple y trouvait l'enseignement et l'exemple de toutes les vertus, enseignement et exemple qui lui étaient rappelé sans cesse par les églises des saints, par leurs fêtes, leurs hymnes, par les processions et les pèlerinages à leurs tombeaux, par le récit de leurs miracles. Il en voyait des copies vivantes dans bien des églises et des monastères : saints évêques, saints religieux, dont les vies écrites d'un style simple par quelque pieux contemporain, souvent témoin oculaire, allaient sans cesse augmentant les trésors littéraires du peuple chrétien. C'est ainsi que Grégoire de Tours, au lieu de décrire, comme il dit lui-même, la fuite de Saturne, la colère de Junon, les débauches de Jupiter et les autres fables

païennes, écrivit les vertus et les miracles de Jésus-Christ et de ses saints, suivant ce qu'il avait soit appris des autres, soit vu par luimême. Comme jamais sa candeur et sa bonne foi n'ont été révoquées en doute, son témoignage ne peut être suspecté sous ce rapport.

Dans ce qu'il dit de la sainte Vierge, on voit que dès lors c'était le sentiment commun des chrétiens, qu'après sa mort elle avait été élevée en corps et en âme dans le ciel. Car il raconte sa résurrection et son assomption corporelle comme une chose dont personne ne doutait¹ Et, de fait, longtemps avant lui, l'Église romaine faisait profession de le croire, comme on le voit par le sacramentaire ou le missel du pape saint Gélase. Car, dans la collecte pour la fête de l'Assomption, cette Église disait dès lors, comme elle dit encore maintenant, que la sainte Mère de Dieu a bien subi la mort temporelle, mais n'a pu être abattue par les liens de la mort. Par ce que Grégoire dit un peu plus loin, on voit pareillement que dès lors c'était l'usage de placer dans les églises l'image de la sainte Vierge tenant l'enfant Jésus entre ses bras. Voici l'histoire qu'il rapporte, et qui peut être la même que celle qu'on lit dans Évagre².

C'était la coutume en Orient que, lorsqu'il restait beaucoup de parcelles du corps de Jésus-Christ après la communion, on appelait des petits enfants des écoles pour les leur faire consommer. Il arriva qu'un jour où l'on célébrait la messe dans une église de la Sainte-Vierge, on fit venir avec les autres un enfant juif, fils d'un vitrier. Il participa au corps et au sang de Jésus-Christ, s'en retourna fort joyeux, et raconta à son père ce qui s'était passé. Celui-ci, oubliant sa tendresse paternelle, jeta l'enfant dans sa fournaise, qu'il remplit de bois plus qu'à l'ordinaire, afin que le feu en fût plus violent. La mère l'ayant su, courut pour délivrer son fils. Mais la flamme qui s'élançait de la fournaise ne lui permit pas d'en approcher. Alors, jetant à terre les ornements de sa tête, elle courut les cheveux épars, remplissant la ville de ses cris lamentables. Les chrétiens arrivent en foule, écartent le feu de l'entrée du fourneau, aperçoivent l'enfant mollement couché comme sur des plumes, le retirent promptement, s'étonnent et bénissent Dieu de ne lui voir aucun mal. On jette dans la fournaise l'auteur du crime, qui aussitôt y est consumé et réduit en cendres. On demande à l'enfant comment donc il avait été garanti du feu. Il répondit : La femme qui tient un enfant entre ses bras, et qui est assise dans l'église où j'ai mangé du pain, c'est elle qui m'a couvert de son manteau pour me

préserver catholique Juifs de l

On sup c'est-à-d disait. Or

En par manifest soie très-Jérusaler. nous che faveur: C sacré, no me l'on hardimer trouvai 1 l'impérat un préfet recus et sainte cro le voile. malades divine, il donnais : partie à m'assura trois ave dans la l langue, c messe m dit : Tou l'obtiend

> Voilà e semble o récit de s le docte Photius, envoyé phie, av d'Orient

1 Greg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Gl. mart., l. 1, c. 4. — <sup>2</sup> Evag., l. 4, c. 36.

lv. XLVI. — De 574

-Christ et de ses soit vu par luie foi n'ont été suspecté sous ce

e dès lors c'était nort elle avait été onte sa résurrecse dont personne e romaine faisait cramentaire ou le pour la fête de e elle dit encore la mort tempomort. Par ce que que dès lors c'ésainte Vierge tequ'il rapporte, et re<sup>2</sup>.

ait beaucoup de nion, on appelait ommer. Il arriva se de la Saintefils d'un vitrier. 'en retourna fort Celui-ci, oubliant naise, qu'il remfût plus violent. Mais la flamme d'en approcher. e courut les chetables. Les chréée du fourneau, ir des plumes, Dieu de ne lui ar du crime, qui mande à l'enfant dit: La femme ns l'église où j'ai

nanteau pour me

préserver des flammes. On instruisit la mère de l'enfant dans la foi catholique, et tous deux furent baptisés, avec un grand nombre de Juifs de la ville, qui, d'après Évagre, fut celle de Constantinople 1.

On suppose assez volontiers que Grégoire de Tours était crédule, éest-à-dire qu'il croyait facilement et sans preuves tout ce qu'on lui

disait. On en jugera par le fait suivant.

En parlant du bois de la vraie croix, il dit : Sa vertu nous a été manifestée de cette manière. Quelqu'un nous présenta un voile de soie très-vieux, qu'il disait avoir enveloppé la croix du Seigneur à lérusalem. Dans notre rusticité, la chose nous parut incroyable, et nous cherchions à deviner comment il avait pu mériter une pareille faveur; car nous savions que, dans les jours où l'on y adore ce bois sacré, non-seulement personne n'en obtient quoi que ce soit, mais que l'on écarte même à coups de fouet ceux qui s'en approchent trop hardiment. L'homme répondit : Quand j'ai été à Jérusalem, j'y trouvai l'abbé Futen, qui jouissait d'une grande faveur auprès de l'impératrice Sophie; car elle lui avait confié tout l'Orient comme à un préfet. Je m'attachai à lui, et quand je partis de l'Orient, j'en reçus et des reliques de saints, et ce voile qui enveloppait alors la sainte croix. Cet homme m'avant ainsi raconté la chose, il me remit le voile. Je le lavai dans de l'eau, que je donnai ensuite à boire à des malades qui avaient la fièvre, et aussitôt, par un effet de la vertu divine, ils étaient guéris. J'en coupais souvent des parcelles et je les donnais à des religieux comme une bénédiction. J'en donnai une partie à un certain abbé, qui, étant venu me voir après deux ans, m'assura, avec serment, qu'elle avait guéri douze énergumènes, trois aveugles et deux paralytiques. Il mit un jour le voile même dans la bouche d'un muet; mais à peine eut-il touché les dents et la langue, qu'il lui rendit la voix et la parole. Ce que d'ailleurs la promesse même du Seigneur nous porte à croire fidèlement, quand it dit: Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'obtiendrez, et il vous sera fait 2.

Voilà comme Grégoire expose lui-même sa manière d'agir. Il nous semble que ce n'est pas là croire à la légère ni sans preuves. Le récit de son pèlerin est confirmé par l'histoire. Cet abbé Futen, que le docte Ruinart avouait ne pas connaître, est l'abbé Photin ou Photius, beau-fils de Bélisaire, qui, comme nous l'avons vu, fut envoyé en Égypte par l'empereur Justin et l'impératrice Sophie, avec des pleins pouvoirs pour pacifier toutes les églises d'Orient.

¹ Greg. De Gl. mart., 1. 1, c. 10. - 2 Ibid., c. 6.

Tandis que Grégoire de Tours écrivait son Histoire ecclésiastique des Francs, Marius, évêque d'Aventique ou Avenche, dont le siège a été transféré depuis à Lausanne, écrivait sa chronique abrégée. pour faire suite à celle de saint Prosper, de l'an 455 à l'an 581. Il s'est particulièrement attaché à ce qui s'est passé dans le royaume de Bourgogne. Un des événements les plus remarquables, est le renversement subit d'une grande montagne au territoire du Valais. l'an 563. Non-seulement sa chute causa la ruine du bourg et des villages voisins, mais la montagne s'étant jetée dans le lac de Genève, elle le fit si prodigieusement déborder, que plusieurs églises et villages, avec leurs habitants, y trouvèrent leur perte. Le pont de Genève et les moulins furent emportés, et les eaux étant entrées dans la ville, elles surprirent et novèrent un grand nombre de nersonnes 1. On attribue aussi à Marius une Vie de saint Sigismond. roi de Bourgogne. Marius lui-même est compté parmi les saints dans quelques martyrologes.

Dans le même temps, savoir la fin du sixième siècle, florissait dans les lettres divines et humaines un écrivain nommé Rotérius. Il était Gaulois, et apparemment de la ville d'Agde. Il écrivit d'un style noble et coulant les règnes de diverses nations étrangères, où il s'attachait particulièrement à décrire les ravages qu'Attila, roi des Huns ou des Avares, comme il les nommait, avait causés dans les Gaules, et nommément dans la ville d'Agde, qu'il avait entièrement détruite. Il ne nous reste de son histoire que la mention honorable qui en est faite dans la Vie de saint Sévère, abbé d'Agde, qui vécut vers l'an 500 <sup>2</sup>.

Un autre contemporain de Grégoire de Tours, mais dont nous avons des écrits en assez grand nombre, c'est son ami Fortunat, longtemps prêtre et à la fin évêque de Poitiers. Venance Fortunat était né vers l'an 530, près de Cédéna, ville du Trévisan en Italie. Ni lui ni ses historiens ne nous apprennent rien sur sa famille; seulement on conjecture, par ce qu'il en dit lui-même d'une manière aussi modeste qu'enveloppée, qu'elle était considérable dans le pays. Il fit ses études à Ravenne, où alors les lettres florissaient. Il y apprit la grammaire, la rhétorique, la poétique et un peu de jurisprudence; il y cultiva surtout l'éloquence, et s'exerça à la versification, pour laquelle il avait un goût dominant et une grande facilité. On ignore ce qui lui fit quitter l'Italie pour la France. Peut-être fut-ce les ravages dont la première était le théatre par l'invasion des Barbares, et plus probablement un vœu fait à saint Martin pour avoir été guéri d'un mal d'yeux après

1 590 de l'èr se les être f saint, pein de la caus grands éga avait d'hou moignages d'Austrasie avec Brun célébra en reine. Ce r fixer le sé donna à ce pour Tour de saint M et se lia d' pourquoi, était origin Sainte I bord son ordonné r de cultive celles qu'

> par ses éc Comme évêques d visiter de Les plus d et Magne Tours, sa Charentin saint Léo dans les c de Tours Dieu et d que ce m Poitiers,

> > Nous a

à saint courts, r l'honneu

sciences e

vers et de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andr. Duch., t. 4, p. 210. — <sup>2</sup> Acta Benedict., t. 4, p. 564.

iv. XLV1. - De 574 ire ecclésiastique ne, dont le siège ronique abrégée. 55 à l'an 584. Il dans le royaume arquables, est le ritoire du Valais, lu bourg et des ans le lac de Geplusieurs églises perte. Le pont de ux étant entrées l nombre de persaint Sigismond. parmi les saints

siècle, florissait ommé Rotérius. e. Il écrivit d'un s étrangères, où il qu'Attila, roi des t causés dans les avait entièrement nention honorable 'Agde, qui vécut

is dont nous avons tunat, longtemps at était né vers l'an fi lui ni ses histo-ement on conjectre aussi modeste ys. Il fit ses études at la grammaire, la il y cultiva surtout lle il avait un goùt qui lui fit quitter s dont la première probablement un mal d'yeux après

seles être frottés de l'huile d'une lampe qui brulait devant l'image du saint, peinte sur les murs d'une église de Ravenne. Quoi qu'il en soit de la cause de son voyage, partout on accueillit le poëte avec de grands égards. Princes, évêques, grands seigneurs, tout ce qu'il v avait d'hommes de distinction, s'empressèrent de lui donner des témoignages d'estime. Arrivé en France sous le règne de Sigebert, roi «Austrasie, dont il fut reçu avec bienveillance, il assista à ses noces avec Brunehaut, composa un épithalame pour cette cérémonie, et rélébra en beaux vers les grâces et les rares qualités de la nouvelle reine. Ce mariage ayant eu lieu en 566, c'est à ce temps qu'il faut fixer le séjour de Fortunat à la cour de Sigebert. On prétend qu'il donna à ce roi des leçons de politique. L'année suivante, il partit pour Tours, dans le dessein d'accomplir son vœu. Il visita le tombeau desaint Martin, vit saint Euphrone, qui était alors évêque de Tours, et se lia d'amitié avec lui. De là il alla à Poitiers, sans qu'on sache pourquoi, si ce n'est que quelques-uns prétendent que sa famille en était originaire.

Sainte Radegonde ayant appris à connaître son mérite, en sit d'abord son secrétaire et son intendant, et ensuite, quand il eut été ordonné prêtre, son aumônier et son chapelain. Fortunat continua de cultiver les lettres; il ajouta même de nouvelles connaissances à celles qu'il avait déjà acquises, en étudiant la philosophie et les sciences ecclésiastiques, et passa le reste de sa vie à composer des vers et des livres, et à édifier l'Église encore plus par ses vertus que

par ses écrits.

Comme sainte Radegonde était en relation avec les plus saints évêques de France, elle envoyait de temps en temps son aumônier les visiter de sa part. Fortunat s'attira bientôt leur estime et leur amitié. Les plus connus d'entre eux sont : saint Germain de Paris, saint Nicet et Magneric de Trèves, saint Ageric de Verdun, saint Gregoire de Tours, saint Félix de Nantes, Willicus de Metz, Egidius de Reims, Charentin de Cologne, saint Avit de Clermont, saint Siagrius d'Autun, saint Léonce de Bordeaux, saint Bertichram du Mans, tous célèbres dans les écrits de notre poëte. Le plus intime de ses amis fut Grégoire de Tours. Ils s'engageaient l'un l'autre à écrire pour la gloire de Dieu et de ses saints. Grégoire ne l'appelle jamais que prêtre. C'est que ce ne fut qu'après la mort de Grégoire qu'il devint évêque de Poitiers, où il est honoré comme saint, le 14 décembre.

Nous avons de Fortunat onze livres de poésies et de prose, dédiés à saint Grégoire de Tours. Les poëmes, dont plusieurs sont assez courts, roulent sur différents sujets. Il y en a près de trente en l'honneur de certaines églises, basiliques, oratoires, objets de piété,

composés au moment de la construction ou de la dédicace; trente épitaphes; trente-une pièces à Grégoire de Tours ou sur son compte. vingt-sept à sainte Radegonde, qu'il appelle sa mère, ou à sainte Agnès, abbesse du monastère de Poitiers, qu'il appelle sa sœur. Le cinquième contient presque uniquement des pièces à des évêques, le sixième à des rois, le septième à des seigneurs. Toutes ces pièces respirent l'aménité et la politesse, mais toutes ne sont pas sérieuses Dans les petites, à sainte Radegonde et à sainte Agnès, il y en a sur un repas, sur des fleurs, sur des châtaignes, sur des œufs et des prunes, sur du lait et d'autres friandises. Malgré la vertu non équivoque des personnages, on v sent l'aumônier du couvent. Quant au style, il décèle de la verve et de la facilité; châtié un peu plus, il pourrait peut-être servir de modèle en son genre. Des pièces en prose que renferment ces onze livres, la mieux écrite est une excellente paraphrase sur l'Oraison Dominicale. En dehors de ces onze livres de mélanges, nous avons encore de Fortunat quatre livres de la Viede saint Martin, en vers héroïques, composés d'après la prose de Sulpice Sévère. Il témoigne n'avoir employé que deux mois à cet ouvrage, qu'il avoue n'être pas extrêmement poli; et, de fait, la prose de Sévère Sulpice est bien au-dessus de ses vers. Une des principales occupations de Fortunat, à Poitiers, avant son épiscopat, fut d'écrire des vies de saints. Il écrivit ainsi les vies de saint Germainde Paris, de saint Albin ou Aubin d'Angers, de saint Paterne d'Avranches, de saint Amant de Rodez, de saint Remi de Reims, de saint Médard de Noyon, de sainte Radegonde et de plusieurs autres 1.

Un autre saint ami de Grégoire de Tours fut saint Salvius, évêque d'Albi, dont il raconte ainsi la vie merveilleuse. Ayant suivi quelque temps le barreau dans sa jeunesse, sans donner dans les écueils de cette profession ni dans ceux de cet âge, il se retira dans un monastère, où il ne chercha à se distinguer que par son humilité et sa mortification. La grande abstinence et les autres austérités qu'il pratiquait altérèrent tellement sa santé, qu'il disait lui-mênse avoir changé neuf fois de peau, pour se dépouiller plus parfaitement du vieil homme. L'abbé étant mort, il fut élu en sa place; mais il aimait trop la solitude pour s'accommoder d'une charge qui l'exposait à tant de distractions. Après avoir gouverné quelque temps ses moines, il leur dit adieu et s'enferma dans une cellule, résolu de n'en jamais sortir. C'était comme un tombeau, où il s'ensevelissait tout vivant. Il ne laissait pas de répondre aux étrangers qui venaient le

voir de pr guérissaie Un jour

Soudain s bler; mais graces, il mentables l'habillent pleurer et pour les fu Et voilà q d'un profe 0 Seigneu dans ce sé mieux dar stupéfaits. aucune ré aucune in trois jours Le trois dit : Écout monde ne phète Salo de contem

stance de mes: Il y cellule ébn hauteurs o pieds, non la lune, le tante que reluisait c due en est plissait, d gueur ni

s'il en dir

préparant plions déj lumineuse étoile, ma cela ; et u

cela ; et u Là, moi i

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biblioth. Patrum, t. 10. Ceillier. Hist. litt. de France.

Liv. XLVI. - De 574 dédicace; trente u sur son compte: nère, ou à sainte pelle sa sœur. Le à des évêques, le Toutes ces pièces ont pas sérieuses. gnès, il y en a sur r des œufs et des la vertu non équicouvent. Quant au é un peu plus, il es pièces en prose une excellente paces onze livres de livres de la Vie de s la prose de Sulux mois à cet ouet, de fait, la prose . Une des princison épiscopat, fut e saint Germainde de saint Paterne

nt Salvius, évêque Ayant suivi queler dans les écueils se retira dans un e par son humilité autres austérités l'il disait lui-même plus parfaitement sa place; mais il charge qui l'expoquelque temps ses ule, résolu de n'en s'ensevelissait tout rs qui venaient le

emi de Reims, de

e et de plusieurs

voir de prier pour eux et de leur donner des eulogies, qui souvent guérissaient les malades.

Un jour, épuisé par une grosse fièvre, il était étendu sur son lit. Soudain sa cellule, éclairée d'une grande lumière, se met à trembler; mais lui, élevant les mains vers le ciel, au milieu des actions de grâces, il rend l'esprit. Les moines et sa mère poussent des cris lamentables; ils tirent de la cellule le corps du défunt, le layent et l'habillent, le placent dans un cercueil ouvert, et passent la nuit à pleurer et à dire des psaumes. Le lendemain matin, tout étant prêt pour les funérailles, le corps commença à remuer dans le cercueil. Et voilà que les joues se colorent et que cet homme, comme réveillé d'un profond sommeil, ouvre les yeux, élève les mains et s'écrie : O Seigneur miséricordieux, que m'avez-vous fait, de me renvoyer dans ce séjours de ténèbres ? Votre miséricorde ne me valait-elle pas mieux dans le ciel que la vie coupable de ce monde? Les assistants. stupéfaits, lui demandèrent quel était ce prodige; mais il ne leur fit augune réponse. Seulement il se leva du cercueil, sans qu'il ressentit aucune incommodité de sa maladie précédente, et ensuite il passa trois jours sans boire et sans manger.

Le troisième jour, ayant assemblé les moines et sa mère, il leur dit : Écoutez. mes bien-aimés, et comprenez que tous les biens de ce monde ne sont rien, mais que tout est vanité, comme l'a dit le prophète Salomon. Heureux qui vit tellement sur la terre, qu'il mérite de contempler la gloire du ciel! Ayant dit cela, il s'arrêta, délibérant s'il en dirait davantage. Mais les frères le supplièrent avec tant d'instance de leur exposer ce qu'il avait vu, qu'il continua en ces termes: Il y a quatre jours, quand vous m'avez vu sans vie dans ma œllule ébranlée, je fus saisi par deux anges et transporté dans les hauteurs des cieux; de manière qu'il me semblait voir sous mes pieds, non-seulement ce monde misérable, mais encore le soleil et la lune, les nuages et les étoiles. Ensuite, par une porte plus éclatante que cette lumière, je fus introduit dans un séjour dont le pavé reluisait comme l'or et l'argent; la lumière en est ineffable, l'étendue en est inénarrable : une multitude de l'un et l'autre sexe le remplissait, de telle sorte qu'il était impossible d'apercevoir ni la longueur ni la largeur de la foule. Les anges me précédant et me préparant un passage, nous parvinmes, à un lieu que nous contemplions déjà loin, au-dessus duquel était suspendu une nuée plus umineuse qu'aucune lumière; on n'y voyait ni soleil, ni lune, ni étoile, mais le lieu était par lui-même plus resplendissant que tout cela; et une voix sortait de la nuit comme la voix des grandes eaux. Là, moi pécheur, je fus humblement salué par des hommes en ha-

bits de prêtres et en habits de séculiers, que mes guides m'apprirentêtre les martyrs et les confesseurs que nous honorons ici-bas avec une entière dévotion. M'arrêtant où l'ordre m'en fut donné, je fus enveloppé d'une odeur si suave et qui me nourrit tellement de sa suavité, que jusqu'à présent je ne désire ni manger ni boire. Et j'entendis une voix qui disait : Il faut que celui-ci retourne dans le siècle, parce qu'il est nécessaire à nos églises. On entendait la voix, mais on ne pouvait voir qui parlait. Et moi, prosterné sur le pavé, je disais avec larmes : Hé. las! hélas! Seigneur, pourquoi m'avez-vous montré ces choses, si je dois en être frustré? Voilà qu'aujourd'hui vous me repoussez de de vant votre face, pour que je retourne à ce siècle fragile, et que je ne puisse plus jamais revenir ici. Ah! Seigneur, ne m'ôtez pas votre miséricorde, mais, de grâce, permettez-moi d'habiter ici, de peur que je ne périsse en retombant là-bas. Et la voix qui me parlait me dit: Vaen paix; car je suis ton gardien jusqu'à ce que je te ramène en ce lien, Alors, délaissé de mes compagnons, je descendis en pleurant, et je revins ici par la porte où j'étais entré.

Lorqu'il eut ainsi parlé et que tous les assistants en étaient stupéfaits, le saint de Dieu recommença à dire avec larmes : Malheur à moi, d'avoir osé révéler un tel mystère! Car voilà cette odeur si suave, que j'avais aspirée dans le saint lieu, et qui me soutenait depuis trois jours sans manger ni boire, la voilà qui m'a quitté. Ma langue même est couverte de plaies et tellement enflée, qu'elle semble remplir toute ma bouche. Je vois bien qu'il n'a pas été agréable au Seigneur, mon Dieu, que ces secrets aient été divulgués. Mais vous savez, Seigneur, que je l'ai fait dans la simplicité du cœur et sans aucune jactance de l'esprit. Pardonnez-moi, je vous en conjure, et ne m'abandonnez pas suivant votre promesse. Ayant ainsi parlé, il

se tut et prit à manger et à boire.

Mais moi, qui écris ces choses, ajoute Grégoire de Tours, je crains que quelque lecteur ne les trouve incroyables, suivant ce mot jube l'historien Salluste, lorsque, parlant de la vertu et de la gloire des hommes de bien, il dit: Ce que chacun pense être facile à lui-même, il le croit volontiers; mais ce qui est au-dessus, il le tient pour une fausseté et une imposture. Toutefois, j'en prends à témoin le Dieu tout-puissant, tout ce que je viens de rapporter, je l'ai entendu de sa propre bouche.

Longtemps après, vers l'an 574, le saint homme fut tiré de sa cellule, élu et ordonné malgré lui évêque d'Albi. Ce fut un pontife d'une grande sainteté, sans la moindre convoitise, ne voulant jamais avoir d'or. Quand il était forcé d'en recavoir, il le distribuait aussitôt aux pauvres. De son temps, au milieu des guerres civiles, le

patrice M les suivit grâce pré comblère les captifi

Vers la déjà parl grande p tants. Le exhortait per de bo plait à D craindre . révelation prépara l funèbres, pirait tou vie et la 1 Il v av Gaules, e et son si Maurile d d'Auxerre Véran de détail. To Au milieu propres à frères, Sa d'Embrui Lyon, qu l'épiscopa

1 Greg. T

sorte de l

de huit é

vaient qu

dèrent la

d'où ils ra tram les i

une sévèr

armes co

mole en

à 590 de l'ère chr.]

les m'apprirentêtre ci-bas avec une enné, je fus enveloppé de sa suavité, que j'entendis une voix cle, parce qu'il est s on ne pouvait voir s avec larmes : Hécré ces choses, si je ne repoussez de deragile, et que je ne r'ôtez pas votre micrici, de peur que je arlait me dit: Va en

ramène en ce lien.

en pleurant, et je

ts en étaient stupélarmes : Malheur à cette odeur si suave, le soutenait depuis la quitté. Ma langue qu'elle semble remété agréable au Seivulgués. Mais vous ité du cœur et sans vous en conjure, et Lyant ainsi parlé, il

de Tours, je crains suivant ce mot de et de la gloire des re facile à lui-même, il le tient pour une ls à témoin le Dieu , je l'ai entendu de

ne fut tiré de sa cel-Ce fut un pontife e, ne voulant jamais le distribuait aussiguerres civiles, le patrice Mummole ayant emmené de sa ville beaucoup de captifs, il les suivit et les racheta tous. Le Seigneur lui concilia une si grande grâce près des vainqueurs, qu'ils lui quittèrent la rançon et qu'ils le comblèrent de présents lui-même. Et il rendit ainsi à la liberté tous les captifs de sa patrie.

Vers la dixième année de son épiscopat, la peste dont nous avons déjà parlé vint à exercer ses ravages dans la ville d'Albi. Déjà la plus grande partie de la population avait péri : il restait très-peu d'habitants. Le bon pasteur ne voulut jamais les abandonner : mais il les exhortait sans cesse à s'appliquer à la prière et aux veilles, à s'occuper de bonnes pensées et de bonnes œuvres, afin, disait-il, que, s'il plait à Dieu de vous retirer de ce monde, vous n'ayez point à craindre le jugement, mais à espérer le repos. Enfin, averti par une révelation du Seigneur, que le temps de sa vocation était proche, il prépara lui-même son cercueil, lava son corps, se revêtit d'habits funèbres, et rendit au ciel sa bienheureuse âme, qui aussi bien y aspirait toujours. C'est ainsi que saint Grégoire de Tours raconte la vie et la mort de son saint ami Salvius 1.

Il y avait dans ce temps beaucoup de saints évêques dans les Gaules, entre autres saint Domnole du Mans, saint Félix de Bourges et son successeur Sulpice Sévère, saint Dalmace de Rodez, saint Maurile de Cahors, saint Élaphe de Châlons-sur-Marne, saint Aunaire d'Auxerre, saint Évance de Vienne, saint Ferréol de Limoges, saint Véran de Cavaillon, sans parler de ceux que nous avons déjà vus en détail. Toutefois, il y en avait encore qui n'étaient pas des saints. Au milieu des guerres civiles, on en vit deux qui se montrèrent plus propres à être des chefs de bande que des évêgues. C'étaient deux frères, Sagittaire et Salonius, le premier évêque de Gap, et l'autre d'Embrun. Ils avaient été élevés ensemble auprès de saint Nicet de Lyon, qui les avait ordonnés diacres. Devenus leurs maîtres par l'épiscopat, ils se livrèrent comme des chefs de bandits à toute sorte de brigandages. Ils furent déposés, l'an 567, dans un concile de huit évêques, présidé à Lyon par saint Nicet. Mais comme ils savaient que le roi Gontram ne leur voulait pas de mal, ils lui demandèrent la permission d'aller à Rome s'adresser au pape Jean III. d'où ils rapportèrent des lettres favorables, en vertu desquelles Gontram les rétablit dans leurs siéges, toutefois après leur avoir fait une sévère réprimande. Ils n'en firent guère mieux. Ils portaient les armes contre des laïques, ils se trouvèrent avec le patrice Mummole en un combat contre les Lombards, armés de casques et de

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 7, c. 1.

cuirasses, et tuèrent plusieurs hommes de leurs propres mains. Étant irrités contre quelques-uns de leurs citoyens, ils leur donnèrent des coups de bâton jusqu'à effusion de sang. Les plaintes en ayant été portées au roi, il les fit venir; mais il ne voulut pas les voir qu'ils ne se fussent justifiés. Sagittaire fut si outré de ce refus, qu'ils s'emporta à des paroles outrageantes contre le roi et ses enfants. Gontram, en colère, leur fit enlever tout ce qu'ils avaient, et les enferma dans des monastères éloignés l'un de l'autre, pour faire pénitence, commandant, sous de terribles menaces, aux juges des lieux de les faire garder par des gens armés, de peur que personne ne les visitât.

Le roi Gontram avait alors deux fils, dont l'aîné étant tombé ma. lade, ses domestiques lui dirent : Nous vous dirons quelque chose, si vous voulez nous écouter. Parlez, dit le roi. Peut-être, dirent-ils. ces évêques condamnés à l'exil sont innocents, et nous craignons que le prince, votre fils, ne porte la peine de ce péché. Le roi répondit : Allez vite les délivrer et les prier qu'ils prient pour nos enfants. Sagittaire et Salonius étant ainsi sortis des monastères, s'embrassèrent fraternellement, comme ne s'étant vus de longtemps, et retournèrent à leurs villes. Ils étaient si bien convertis, qu'ils jetnaient, faisaient des aumônes, récitaient le psautier tous les jours et passaient les nuits en prières. Mais cette dévotion ne leur dura pas longtemps. Ils retombèrent dans leurs anciens désordres, passant la plupart des nuits dans le vin et la bonne chère; en sorte que, quand les clercs chantaient dans l'église les prières du matin, ils étaiert encore à table, sans penser à Dieu, ni tenir compte de réciter leur office. Ils se livraient ensuite au sommeil jusqu'à neuf heures, età peine étaient-ils levés, qu'ils se remettaient à table jusqu'au soir. Ils avaient plus d'une fois en leur compagnie des ferrmes de débauche. Enfin, l'an 579, Gontram fit assembler un nouveau concile à Châlonsur-Saône, où ils furent de nouveau déposés. Outre les crimes d'homicide et d'adultère dont ils étaient convaincus, on les y accusa de trahison et de lèse-majesté, et ils furent enfermés dans la basilique de Saint-Marcel, d'où ils trouvèrent encore moyen de s'échapper. Mais ils ne purent recouvrer leurs siéges qu'on avait remplis, celui d'Embrun par Émérit, celui de Gap par Arégius ou Aridius, qui est honoré comme saint dans son église. Le malheureux Sagittaire, s'étant jeté dans le parti politique de Gundovald, fut tué au sortir de Comminge, lorsqu'il venait de se rendre aux généraux de Gontram, sur la promesse d'avoir la vie sauve 1.

L'évê l'an 590 tions po Or, au 1

4 590 de

uns dan condam Une : comte d Voulant chargé ( Félix, é Quelque vit de ne près d'u proche. toutefois étant ar enterré! tombe e aussitôt Tours, d sous la 1 non pas ville de nan étar veux; et quittée l'an 567 tué par ! avoir fa

Saint quitaine une illus L'usage scopat a reste d'ula Gaule dans l'ic que ces devinres

1 Greg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., 1. 4, c. 43; l. 5, c. 21, 28; l. 7, c. 39.

rs propres mains, ils leur donnèrent plaintes en ayant t pas les voir qu'ils de ce refus, qu'il roi et ses enfants, qu'ils avaient, et l'autre, pour faire ces, aux juges des peur que personne

é étant tombé maons quelque chose, eut-être, dirent-ils, et nous craignons péché. Le roi réprient pour nos enmonastères, s'emis de longtemps, et onvertis, qu'ils jetutier tous les jours on ne leur dura pas ésordres, passant la en sorte que, quand matin, ils étaiert apte de réciter leur 'à neuf heures, et à ole jusqu'au soir. Ils rames de débauche. au concile à Châlonatre les crimes d'ho-, on les y accusa de nés dans la basilique ven de s'échapper. avait remplis, celui s ou Aridius, qui est reux Sagittaire, s'& fut tué au sortir de

néraux de Gontram,

L'évêque Égidius ou Gilles de Reims fut pareillement déposé, l'an 590, dans un concile de Metz; mais uniquement sur des accusations politiques, et sans qu'on lui reprochât rien contre les mœurs. Or, au milieu de trois ou quatre royaumes, bizarrement enclavés les uns dans les autres, et fréquemment en guerre on en révolution, les condamnations politiques ne prouvent pas beaucoup <sup>1</sup>.

Une histoire plus étrange est celle d'un évêque de Vannes. Un comte de Bretons, nommé Conan, avait fait mourir trois de ses frères. Voulant encore tuer Macliau, le quatrième, il le tenait en prison. chargé de chaînes. Mais le prisonnier fut délivré de la mort par saint Félix, évêque de Nantes, et ensuite fit serment de fidélité à son frère. Ouelque temps après, Conan, ayant conçu des soupçons, le poursuivit de nouveau. Macliau, ne sachant comment échapper, se réfugia près d'un autre comte. Celui-ci, sentant que les persécuteurs étaient proche, le mit dans un cercueil et l'enterra vivant, en lui ménageant toutefois une ouverture pour la respiration. Les satellites de son frère étant arrivés, on leur dit : Hélas! Macliau n'est plus! voilà où il est enterré! Les satellites, bien contents, burent et mangèrent sur sa tombe en réjouissance de sa mort, et l'annoncèrent à son frère, qui aussitôt s'empara de tout le royaume paternel. Car, dit Grégoire de Tours, depuis la mort du roi Chlodovée, les Bretons ont toujours été sous la puissance des Francs, et leurs chefs s'appelaient comtes et non pas rois. Macliau, étant sorti de dessous terre, s'en alla dans la ville de Vannes, y reçut la tonsure, et fut ordonné évêque. Mais Conan étant venu à mourir, il se rendit apostat, laissa croître ses cheveux; et, avec le royaume de son frère, reprit la femme qu'il avait quittée depuis sa cléricature. Les évêques l'excommunièrent vers l'an 567. Il ne paraît pas qu'il s'en inquiéta beaucoup, lorsqu'il fut tué par le fils du comte Bodic, dont il avait usurpé le domaine, après avoir fait serment au père de le défendre comme son propre fils 2.

Saint Félix de Nantes était issu d'une des plus nobles familles d'Aquitaine, et il avait tous les talents que le monde admire et respecte, une illustre naissance, de grandes richesses et une vive éloquence. L'usage qu'une piété sincère lui fit faire de ces dons, rendit son épiscopat aussi glorieux qu'utile à son église. Une colonie de Saxons, reste d'une de ces armées de Barbares qui avaient tant de fois inondé la Gaule, s'était établie dans le territoire de Nantes et y vivait encore dans l'idolâtrie. Félix travailla avec tant de succès à leur conversion, que ces hommes, qui paraissaient comme autant de bêtes féroces, devinrent les ouailles de Jésus-Christ, et le saint évêque eut la con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg., l. 10, c. 19. - <sup>2</sup> Ibid., l. 4, c. 4; l. 5, c. 16.

solation de les baptiser à la fête de Pâques. Les grands biens de Félix furent ceux des pauvres, et ses libéralités n'eurent d'autre règle que leurs besoins. Son éloquence fit plus d'une fois ce que des armées n'avaient pu faire; il arrêta les ravages des Bretons et adoucit l'esprit de leurs comtes. Mais ce qui rendit son nom plus célèbre, ce fut les grands ouvrages qu'il entreprit et acheva pour le bien public. Il détourna la riville acre des travaux et des dépenses immenses, comme nous l'apprend, ainsi que tout le reste, son contemporain et ami Fortunat 1; et on croit communément à Nantes, que le canal de la Loire, qui forme le beau port de la Fosse, est son ouvrage.

A côté de tant de saints évêques, Grégoire de Tours nous fait voir une foule de saints moines, qui, par leurs vertus et leurs miracles. contribuaient pareillement à la propagation de la foi, à l'adoucissement des mœurs, au soulagement des misères humaines. Un des plus célèbres était un reclus nommé Sénoch. Il était né dans le Poitou et Théifalien d'origine, nation barbare dont une colonie s'était établie dans un bourg du Poitou nommé de là Theïfalie, et aujourd'hui Tifauge. S'étant converti au Seigneur, et ayant été admis dans le clergé, il passa dans le diocèse de Tours pour chercher une retraite. Il y trouva de vieilles masures dans un endroit qu'on disait avoir autrefois servi d'oratoire à saint Martin : c'en fut assez pour l'y fixer. Il le fit rétablir, et pria saint Euphrone d'en venir bénir l'autel. Euphrone le fit, et ordonua Sénoch diacre, et ensuite prêtre. Ce fut en ce lieu que ce saint renouvela les austérités des anciens solitaires. avec seulement trois moines qu'il s'associa. Il marchait nu-pieds, même dans les plus grands froids de l'hiver, et portait toujours une chaîne de fer aux pieds, aux mains et au cou. Son jeûne était continuel; mais il redoublait ses mortifications et son abstinence en carême, ne mangeant chaque jour qu'une livre de pain d'orge et ne buvant qu'une livre d'eau. Il se sépara ensuite de ses compagnons. pour vivre reclus dans une cellule. Les fidèles venaient en foule l'y visiter, et lui apportaient des aumônes qu'il employait au soulagement des pauvres. On compta plus de deux cents personnes dont il avait payé les dettes ou la rançon, pour les délivrer de l'esclavage.

Cependant l'éclat de ses vertus et de ses miracles lui donna de la vanité. Il sortit de sa cellule pour aller voir ses parents dans le Poitou : il revint avec des sentiments non équivoques de vaine gloire. Le saint évêque de Tours, qui était alors Grégoire lui-même, s'en étant aperçu, lui en fit une sévère réprimande. Sénoch la reçut avec humilité : il eut honte de son égarement, et, pour s'en punir et ôter l'oc-

a 590 de casion o sortir d Son éve puis la montre malade vince p et guér sante per y ajouta eux alla pas à p

Il mo que Gré mais il noch av avait no en pleu plusieur 24 d'oc

Grego

solitaire Second saint Ju saint Pa saint Ci surtout heureur mônes ( lades et des cou vait riei il envoy vie. Mai celui-là la tort u envoye tournez n'a pas vous le

i Greg

<sup>1</sup> Fort., l. 3, carm. 6, 7, 8.

à 590 de l'ère chr.]

rands biens de d'eurent d'autre e fois ce que des etons et adoucit plus célèbre, ce r le bien public, nses immenses, contemporain et que le canal de ouvrage.

rs nous fait voir leurs miracles. à l'adoucissemaines. Un des etait né dans le ne colonie s'était ifalie, et aujourt été admis dans hercher une recoit qu'on disait fut assez pour l'y enir bénir l'autel. ite prêtre. Ce fut nciens solitaires, rchait nu-pieds, tait toujours une eune était contiabstinence en caoain d'orge et ne es compagnons. aient en foule l'y oyait au soulagepersonnes dont il de l'esclavage. s lui donna de la ents dans le Poi-

le vaine gloire. Le même, s'en étant

la recut avec hu

punir et ôter l'oc-

casion d'y retomber, il forma la résolution, non-seulement de ne plus sortir de sa cellule, mais encore de ne se laisser voir à personne. Son évêque lui conseilla de ne garder cette exacte réclusion que depuis la Saint-Martin jusqu'à Noël, et pendant le carême, et de se montrer au peuple dans les autres temps pour la consolation des malades. Il suivit ce conseil, et devint célèbre dans toute la province par l'éclat de ses miracles. Il rendit la vue à plusieurs aveugles et guérit plusieurs paralytiques. Sa charité était surtout compatissante pour les pauvres : non-seulement il leur rendait la santé, mais y ajoutait avec joie la nourriture et le vêtement. Sa sollicitude pour eux alla si loin, qu'il fit faire des ponts sur les rivières, pour n'avoir pas à pleurer leur naufrage dans les inondations.

Il mourut l'an \$76, agé seulement d'environ quarante ans. Dès que Grégoire de Tours eut appris sa maladie, il se rendit à sa cellule, mais il avait déjà perdu l'usage de la parole. Les malades que Sénoch avait guéris, les esclaves qu'il avait rachetés, les pauvres qu'il avait nourris, accoururent de toutes parts à ses obsèques, et disaient en pleurant : Saint Père, à qui nous laissez-vous? Il se fit encore plusieurs miracles à ser tombeau 1. L'Église honore sa mémoire le 21 d'octobre.

Gregoire de Tours donne des détails analogues sur saint Léobard. solitaire de Marmoutier, qu'il assista à la mort; saint Friard et saint Secondel, solitaires dans une petite île de la Loire, près de Nantes: saint Julien, reclus de Limoges; saint Caluppan, solitaire en Auvergne: saint Patrocle, solitaire dans le Berri; saint Eparchius, vulgairement saint Cibar, abbé et reclus dans le diocèse d'Angoulème. Ce dernier surtout se distingua par une compassion tendre pour tous les malheureux. Il racheta, dit crégoire, une foule de peuples par les aumônes que lui faisaient les personnes pieuses : il guérissait les malades et délivrait les possédés; il obtint souvent des juges la grâce des coupables; car il était d'une éloquence si douce, a 'on ne pouvait rien lui refuser. Un jour qu'on menait à la poten : un voleur, il envoya prier le juge, qui avait le titre de comte, de lui accorder la vie. Mais la populace s'y opposa en criant que, si l'on pardonnait à celui-là, il n'y aurait dus de sûreté pour personne. Il fut donc mis à la torture, frappé de verges et pendu au gibet. Le moine qu'il avait envoyé au juge lui ayant rapporté cette triste nouvelle, il lui dit : Retournez sur vos pas et regardez de loin, parce que 🗀 ui que l'homme n'a pas voulu nous rendre, Dieu nous en fera présent. Lors donc que vous le verrez tomber, apportez-le aussitôt dans le monastère. Le

<sup>1</sup> Greg., Vita PP., c. 15. De gl. conf., c. 25.

moine étant parti pour exécuter ces ordres, Éparchius se prosterna en oraison et pria le Seigneur avec larmes, jusqu'à ce que le pendu tomba du gibet avec ses chaînes. Le moine le ramassa et le présenta sain et sauf à l'abbé. Celui-ci, ayant rendu grâces à Dieu, fit appeler le comte et lui dit : Vous aviez coutume, très-cher fils, de m'écouter toujours avec bienveillance : pourquoi donc aujourd'hui n'avez-vous pas relâché l'homme pour la vie duquel je vous avais prié? Je vous écoute volontiers, dit le comte; mais je n'ai pu le faire aujourd'hui par l'opposition du peuple, de la part de qui je craignais une sédition. Eh bien, reprit le saint abbé, vous ne m'avez pas écouté, mais Dieu a daigné le faire : celui que vous avez livré à la mort, lui l'a rendu à la vie. Le voilà devant vous bien portant. A ces mots, l'autre se prosterna aux pieds du comte, bien stupéfait de voir vivant celui qu'il avait laissé mort. Voilà, conclut Grégoire, ce que nous avons appris de la bouche du comte lui-même 1.

Un autre saint, que connut particulièrement Grégoire de Tours, fut saint Arédius, vulgairement saint Irièz. Il naquit à Limoges d'une amille fort opulente, et fut élevé à la cour de Théodebert, roi d'Austrasie. Saint Nicet de Trèves, qui l'y connut, eut quelque pressentiment des desseins que Dieu avait sur lui, et s'appliqua à le détromper des vanités du siècle. Arédius fut docile à ses leçons, et quitta la cour pour s'engager dans le clergé de Trèves. Il s'y forma pendant quelques années à la vertu. Après quoi, la mort de son père et de son frère l'ayant obligé de retourner à Limoges, pour consoler sa mère Pélagie, il lui abandonna l'administration de tous ses biens, se réservant le soin de faire bâtir des églises en l'honneur des saints. Il fonda un monastère près de Limoges, dans un lieu nommé alors Atane, aujourd'hui Saint-Irièz, où la plupart de ses serviteurs ou esclaves embrassèrent la vie religieuse. Il y établit une règle composée de celles de Cassien, de saint Basile et des plus célèbres institu-

teurs de la vie monastique.

La vertu du saint abbé, et le don des miracles qu'il avait reçu du ciel, le firent respecter des princes de la terre. Sa charité le rendait auprès d'eux l'avocat et le défenseur des peuples oppressés, et il alla deux fois à la cour de Chilpéric pour demander quelque diminution des impôts, ce que ce prince ne put lui refuser. Arédius avait une dévotion particulière à saint Martin, et il allait souvent la satisfaire à son tombeau. Sentant sa fin approcher, il voulut faire encore ce pèlerinage et se trouver à la fête du saint évêque. C'était celle du mois de juillet; car, peu de temps après son retour à son monastère,

il tombe un servi car il d assembleur ave Dieu. A adieu, il du mon délivrez Dieu; je misérico vingts a mort qu

> Saint lagie, ui Sigebert saint Ma glise de qu'il cor corps et de faire Martin, legs, qu affranch comme: faire ent ceux qu eussent miracles

évêque

Saint les mervement sai jeunesse souvent pouvait fort rencabbé cor saint Ma mais, à l

1 Greg.,

<sup>1</sup> Greg., 1. 6, c. 8.

à 590 de l'ère chr.]

ius se prosterna e que le pendu sa et le présenta Dieu, fit appeler ls, de m'écouter 'hui n'avez-vous s prié? Je vous aire aujourd'hui ais une sédition. outé, mais Dieu rt, lui l'a rendu mots, l'autre se oir vivant celui que nous avons

égoire de Tours, à Limoges d'une Théodebert, roi ut quelque presppliqua à le déà ses lecons, et ves. Il s'y forma nort de son père s, pour consoler e tous ses biens, neur des saints. eu nommé alors ses serviteurs ou ne règle compocélèbres institu-

ı'il avait reçu du charité le rendait pressés, et il alla elque diminution rédius avait une ent la satisfaire à faire encore ce . C'était celle du a son monastère,

il tomba malade au mois d'août d'une dyssenterie. Il appela aussitôt un serviteur, et lui dit : Allez dire à Astidius qu'il se presse de venir ; car il doit gouverner le monastère après moi. Il fit en même temps assembler ses moines, leur recommanda de se souvenir des avis qu'il leur avait donnés, et surtout de penser souvent aux jugements de Dieu. Après quoi, les ayant embrassés tendrement pour leur dire adieu, il leva les yeux au ciel et dit avec larmes : Seigneur, Rédempteur du monde, souvenez-vous de moi, vous qui seul êtes sans péché, et délivrez-moi de ce corps de mort. Vous êtes mon protecteur et mon Dieu; je remets mon Ame entre vos mains; recevez-la selon votre grande miséricorde. Il expira en disant ces paroles, agé de plus de quatrevingts ans, le 25 d'août 591. Astidius, qui était son neveu, le trouva mort quand il arriva. Les funérailles furent faites par saint Ferréol, évêque de Limoges.

Saint Irièz avait fait, du vivant et avec l'agrément de sa mère Pélagie, un testament daté du 31 d'octobre, et de la onzième année de Sigebert, c'est-à-dire de l'an 572, par lequel il institue ses héritiers saint Martin de Tours et son monastère d'Atane, qu'il soumet à l'église de Saint-Martin. Ce qu'on y remarque de plus singulier, c'est qu'il conjure le prévôt de Saint-Martin et les moines d'Atane, par le corps et le sang de Jésus-Christ et par les mérites de tous les saints, de faire dire tous les jeudis une messe de saint Hilaire et de saint Martin, dans l'oratoire de Saint-Hilaire. On voit, par le nombre des legs, quels grands biens il possédait en terres et en esclaves, dont il affranchit un grand nombre. Pélagie, sa mère, est aussi honorée comme une sainte le second jour d'août. Elle pria son fils de ne la faire enterrer que le quatrième jour après sa mort, afin que tous ceux qui avaient été à son service et à qui elle avait fait du bien eussent le temps de se rendre à ses obsèques. Il s'y fit plusieurs miracles 1.

Saint Irièz eut un disciple qui renouvela dans les Gaules les vertus et les merveilles des stylites de l'Orient. Il se nommait Vulfilaïc, vulgairement saint Oulfroi ou Valfroi. Il était Lombard de naissance, et, dès sa jeunesse, il se sentit une tendre dévotion pour saint Martin. Il veillait souvent en son honneur dans l'église, et donnait aux pauvres ce qu'il pouvait amasser d'argent. Comme le monastère d'Atane était alors fort renommé, il s'y mit sous la conduite de saint Irièz. Ce saint abbé conduisit un jour son nouveau disciple à Tours au tombeau de saint Martin, et en prit un peu de terre qu'il serra dans une boîte : mais, à leur retour au monastère, ils trouvèrent cette terre tellement

Greg., l. 10, c. 29. De glor. confess., c. 104. Vita S. Aredii et testam.

multipliée, que toute la boîte en était pleine. Ce miracle inspira à Vulfilaïe, une nouvelle confiance en saint Martin. Il quitta Atane quelque temps après, et se retira au diocèse de Trèves pour y mener une vie encore plus parfaite et plus solitaire. Il trouva, environ à une lieue d'Yvois, aujourd'hui nommé Carignan, une montagne consacrée à Diane, et où il y avait une statue colossale de cette déesse. Pour purifier ce lieu souillé par ce culte sacrilége, et réparer par un culte saint l'outrage fait à la majesté de Dieu, il y bâtit une église et un monastère en l'honneur de saint Martin, où il mit quelques-unes de ses reliques.

Mais les austérités de la vie monastique ne pouvant encore satisfaire assez la ferveur de Vulfilaïc, il crut pouvoir retracer la merveilleuse pénitence des stylites orientaux. Il érigea donc, au plus haut de la montagne, une colonne sur laquelle il se tint debout, nupie a exposé à toutes les rigueurs de l'hiver, qui est fort rude en ce pays-là; en sorte que souvent des glaçons pendaient à sa barbe comme des chandelles, et que le froid lui fit tomber plusieurs fois les ongles des pieds. Sa nourriture n'était qu'un peu de pain et d'eau avec quelques herbes. La nouveauté d'une pénitence si extraordinaire frappa les habitants des environs. Ils accouraient en foule au pied de la colonne de Vulfilaïc, et il leur prêchait, de cette chaire, la vanité des idoles et l'indécence des chansons qu'ils chantaient sans pudeur dans leurs festins. Il leur représentait surtout que la Diane qu'ils adoraient n'était rien qu'une idole sourde à leurs vœux et insensible au culte qu'ils lui rendaient. Dieu bénit une prédication que soutenait une vie si austère, et il détrompa ces pauvres idolâtres.

Le nouveau stylite brisa d'abord lui-même les moindres idoles, puis convoqua un certain nombre des nouveaux convertis pour renverser la statue, qui était d'une grandeur prodigieuse; il ne put d'abord en venir à bout, même avec leur aide; mais dès qu'il fut allé faire sa prière dans l'église, la statue céda aux premiers efforts, et, à coups de marteaux, il la réduisit en poussière. A l'instant son corps parut tout couvert de petits ulcères, comme si le démon ent voulu se venger sur lui de l'injure qu'il venait de recevoir; mais le saint s'étant remis en oraison au pied de l'autel, et s'étant frotté avec de l'huile qu'il avait apportée de l'église de Saint-Martin, il s'endormit jusqu'à ce que, sur le minuit, s'étant éveillé pour chanter l'office, il se trouva entièrement guéri; et il remonta sur sa colonne.

Cependant on parlait diversement de son genre de vie, et quelques-uns craignaient qu'il n'y eût de l'illusion dans une pénitence qui paraissait si fort au-dessus des forces humaines. Les évêques voisins vinrent le trouver et lui dirent: La voie que vous suivez n'est pas a 590 de sûre; v et le cli demeun sitôt et Trèves absence filaïc, o farmes meura raconta de rapp opérés Ceux q

sermen

Un h sin. La tin, dit présent n'êtes r est la n que ni temple d'y me puissan l'auteur environ le bien criait-i toure e mots, i comme

> Dans vivait u modèle d'un ru il ne n vivait apport du don raient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gre

v. XLVI. — De 574
niracle inspira à
Il quitta Atane
es pour y mener
ouva, environ à
e montagne conde cette déesse,
t réparer par un
âtit une église et
it quelques-unes

ant encore satisretracer la mera done, au plus tint debout, nust fort rude en ce laient à ssa barbe plusieurs fois les de pain et d'eau e si extraordinaire n foule au pied de chaire, la vanité aient sans pudeur e la Diane qu'ils œux et insensible cation que souteidolâtres.

moindres idoles, onvertis pour renuse; il ne put d'adès qu'il fut allé emiers efforts, et, e. A l'instant son ne si le démon eut recevoir; mais le s'étant frotté avec Martin, il s'endorur chanter l'office, a colonne.

re de vie, et quellans une pénitence s. Les évêques voious suivez n'est pas sûre; vous n'êtes pas en état d'imiter le célèbre Siméon d'Antioche, et le climat cù nous sommes ne le permet pas; descendez plutôt et demeurez avec les frères que vous avez rassemblés. Il descendit aussitôt et mangea avec les évêques. Quelque temps après, celui de Trèves l'envoya quérir sous quelque prétexte, et, pendant son absence, il commanda des ouvriers pour aller abattre la colonne. Vulfilaïc, qui n'en vit que les débris à son retour, ne put retenir ses farmes; mais il n'osa la rétablir par respect pour son évêque. Il demeura depuis ce temps-là avec ses frères dans son monastère, où il raconta lui-même à saint Grégoire de Tours tout ce que nous venons de rapporter; il lui fit aussi le récit d'un grand nombre de miracles opérés dans l'église de son monastère par la vertu de saint Martin. Ceux qui étaient accusés de quelque crime venaient s'y purger par serment, prenant saint Martin à témoin de leur innocence.

Un homme était accusé d'avoir mis le feu à la maison de son voisin. La chose paraissait manifeste. J'irai à la basilique de Saint-Martin, dit-il, et je me justifierai de ce crime par le serment. Quand il se présenta, Vulfilaïc lui dit : D'après la déposition de vos voisins, vous n'êtes pas innocent de ce crime ; mais Dieu est partout ; sa puissance est la même au dehors qu'au dedans. Si vous avez la vaine confiance que ni Dieu ni ses saints ne punissent le parjure, voici le saint temple : vous pouvez jurer vis-à-vis, mais je ne vous permets pas d'y mettre les pieds. L'autre leva les mains et dit : Par le Dieu toutpuissant et par la vertu de son pontife saint Martin, je ne suis point l'auteur de cet incendie. Au moment qu'il s'en retournait, il parut environné de feu, et, tombant soudain à terre, il se mit à crier que le bienheureux pontife le brûlait d'une manière terrible. Oui, s'écriait-il, j'en atteste Dieu, j'ai vu tomber du ciel un feu qui m'entoure et me consume de ses vapeurs embrasées. Et, en disant ces mots, il expira 1. Voilà un des faits que Vulfilaïc raconta à Grégoire, comme témoin oculaire.

Dans une autre extrémité de la Gaule, près de Nice en Provence, vivait un saint reclus, nommé Hospice, qui était aussi un parfait modèle de la vie solitaire et pénitente. Il était toujours couvert d'un rude cilice, et ceint par-dessous d'une grosse chaîne de fer; il ne mangeait que du pain avec quelques dattes. En carême, il ne vivait que des racines d'herbes d'Égypte, que les marchands lui apportaient : ce qui peut faire juger qu'il était Égyptien. Il fut doué du don de prophétie, et dit un jour à plusieurs personnes qui entouraient sa cellule : Les Lombards viendront dans les Gaules et y rava-

<sup>1</sup> Greg. Tur., 1. 8, c. 15 et 16.

geront sept villes, parce que leurs péchés se sont multipliés devant Dieu, et que personne ne cherche à apaiser sa colère. Tout le peuple est infidèle, adonné aux parjures et aux homicides. On ne paye point les dîmes, on ne nourrit point les pauvres, on ne revêt point ceux qui sont nus, on n'exerce point l'hospitalité: c'est ce qui attirera sur vous ce fléau. Ainsi, je vous avertis de sauver vos effets dans l'enceinte des places fortes, et de vous y retirer vous-mêmes. Puis, adressant la parole aux moines, ses disciples: Prenez aussi la fuite, vous autres, leur dit-il, car voici cette nation barbare qui approche. Et comme ils ne pouvaient se résoudre à le quitter, il ajouta: Ne craignez pas pour moi; ils m'outrageront, mais ils ne me feront pas mourir.

A peine les moines s'étaient-ils retirés, que les Lombards arrivèrent à la cellule d'Hospice, cherchant partout du butin. Ils s'adressaient bien mal. Le saint homme se montra à eux par la fenêtre de la tour où il était reclus; et comme ils ne trouvèrent pas de porte pour y entrer, d'eux d'entre eux grimpèrent sur le toit et le découvrirent. Alors, surpris et effrayés de voir un homme chargé de chaînes et couvert d'un cilice affreux, ils jugèrent que c'était quelque malfaiteur qu'on avait enfermé dans cette espèce de cachot. Ils lui demandèrent donc, par leur interprète, quels crimes il avait commis pour être traité de la sorte. Il répondit avec humilité qu'il était, en effet, coupable de toutes sortes de forfaits. Ils le crurent, et un de ces barbares leva le bras pour lui fendre la tête d'un coup de sabre ; mais le bras demeura levé et immobile dans cette situation, sans qu'il pût décharger le coup. Ses compagnons jetèrent un grand cri, implorant le secours du saint. Hospice fit le signe de la croix sur le bras perclus, et le guérit à l'instant, rendant ainsi la santé à celui qui avait voulu lui ôter la vie. Ce miracle en opéra un autre. Le soldat lombard se convertit, et, par reconnaissance, se fit moine et disciple de son bienfaiteur.

Les Lombards firent une première irruption dans les Gaules, l'an 568, l'année même qu'ils s'établirent en Italie. Ils en firent une seconde l'an 573, et ils demeurèrent plusieurs jours dans le monastère d'Agaune; mais ils furent entièrement défaits par les généraux du roi Gontram, surtout par le patrice Mummol. Le miracle dont nous venons de parler se rapporte vraisemblablement à la seconde de ces excursions; car il est dit que deux chefs, qui écoutèrent saint Hospice, retournèrent sains et saufs dans leur patrie; mais que ceux qui le méprisèrent, périrent misérablement dans la Provence.

Quelque temps après, un diacre du diocèse d'Angers, allant à Rome pour en rapporter des reliques des saints apôtres et des autres à 590 de l'è saints mar venu source En passant couvrit le saint reclu frotta, à 1 du Seigner vertu qui a la langue. était son n d'une voix Pierre, je Rome de le cher frère. c'est Celui

Quand I son mona: raille, et a parce que préparé. Q chargé, pr banc où il l'enterrer. mai. J'ai a la bouche m'a encore m'empêch écrite par n'est venu

même un

Les Lor Gaules, en leur étaies Rome. Le Constantir évêque d'. écrivit, ve des relique agitée par même ren

i Greg. T

v. XLVI. — De 574
ultipliés devant
Tout le peuple
n ne paye point
t point ceux qui
qui attirera sur
ffets dans l'enmêmes. Puis,
ez aussi la fuite,
e qui approche.
e, il ajouta: Ne
e me feront pas

Lombards arritin. Ils s'adresla fenêtre de la s de porte pour e découvrirent. de chaînes et quelque malfaihot. Ils lui deil avait commis é qu'il était, en ent, et un de ces de sabre ; mais , sans qu'il pût d cri, implorant sur le bras percelui qui avait Le soldat lome et disciple de

les Gaules, l'an n firent une sens le monastère es généraux du racle dont nous seconde de ces erent saint Hostis que ceux qui ence.

angers, allant à res et des autres

saints martyrs les plus célèbres, un citoyen d'Angers, qui était devenu sourd et muet, eut la dévotion de faire ce pèlerinage avec lui. En passant par Nice, ils visitèrent saint Hospice, et le diacre lui découvrit le sviet de son voyage et l'infirmité de son compagnon. Le saint reclus fit approcher le malade, et, par la fenêtre de sa tour, le frotta, à la bouche et à la tête, d'huile bénite, en disant : Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vos oreilles soient ouvertes, et que la vertu qui a chassé un démon d'un homme sourd et muet vous délie la langue. Hospice, ayant fait cette prière, demanda à l'Angevin quel était son nom, et cet homme, muet auparavant, le prononça aussitôt d'une voix claire et distincte. Alors le diacre s'écria : Je cherchais Pierre, je cherchais Paul, Laurent et les autres saints qui ont illustré Rome de leur sang : je les ai trouvés tous ici. Hospice lui dit : Eh! mon cher frère, ne parlez pas de la sorte; ce n est pas moi qui fais cela, r'est Celui qui, d'une parole, a créé le monde de rien. Il guérit de même un aveugle-né nommé Dominique.

Quand Hospice sentit sa fin approcher, il fit appeler le prévôt de son monastère, et lui dit : Apportez un pic pour enfoncer la muraille, et mandez à l'évêque de la ville qu'il vienne m'ensevelir, parce que dans trois jours j'irai jouir du repos que le Seigneur m'a préparé. Quand son heure fut venue, il quitta les chaînes dont il était chargé, pria longtemps la face contre terre, puis il se coucha sur un banc où il expira. Austadius, évêque de Nice et de Cémèle, vint l'enterrer. C'était vers l'an 580. L'Église honore sa memoire le 21 de mai. J'ai appris toutes ces choses, dit saint Grégoire de Tours, de la bouche même de l'Angevin, sourd et muet qui avait été guéri. Il m'aencore raconté beaucoup d'autres choses de ses miracles; ce qui m'empêche de les rapporter, c'est que j'ai appris que sa vie a été écrite par un grand nombre 1. Aucune de 'ces vies si nombreuses n'est venu jusqu'à nous.

Les Lombards, qui faisaient des incursions passagères dans les Gaules, en faisaient de continuelles dans les contrées d'Italie qui ne leur étaient point soumises, particulièrement dans le voisinage de Rome. Le pape Pélage II implorait contre eux et les empereurs de Constantinople et les rois des Francs. Saint Aunachaire ou Aunaire, évêque d'Auxerre, qui était avec lui en commerce de lettres, lui ecrivit, vers l'an 581, de la part du roi Gontram, pour lui demander des reliques, et l'assurer que, sans les troubles dont l'Italie était alors agitée par la nouvelle domination des Lombards, il serait allé luimême rendre ses respects à Sa Sainteté. Pélage prit cette occasion

i Greg. Tur., 1. 6, c. 6.

pour le prier d'intéresser les rois francs aux maux que souffrait l'Italie de la part des Lombards.

Si vous jugez, lui dit-il dans sa réponse, que cette ville soit va nérable à toute la terre, et que toutes les églises doivent souhaitere procurer la paix du Siége apostolique, pourquoi la compassion de la charité ne vous fait-elle pas gémir sur nos tribulations et nos angoisses temporelles, lorsque tant de sang innocent est répande presque sous vos yeux, que les autels sont violés et que les idolâtres insultent à la foi catholique ? Vous auriez bien dû, vous qui étes les membres de l'Église catholique, unis à un même corps par le gonvernement du même chef, concourir de toutes vos forces pour nous procurer la tranquillité. Car ce n'est pas en vain et sans un dessein particulier de la divine providence que vos rois font profession. comme l'empire romain, de la foi catholique. Dieu a voulu par la nous procurer des voisins capables de secourir l'Italie, et surtout la ville de Rome, d'où la foi leur est venue. Il exhorte ensuite Aunaire à se servir de la confiance que les rois francs ont en ses conseils, pour les engager à donner du secours à l'Italie, et pour les détourner de faire aucune alliance avec les Lombards. La lettre est datée du 5 d'octobre de la septième année de Tibère. C'est l'an 584, si Pélage compte les années de Tibère depuis qu'il fut associé à l'empire avec le titre d'empereur; mais c'est l'an 580, s'il les compte depuis qu'il fut déclaré césar 1.

Aunaire reçut, soit avant, soit après, une autre lettre de Pélage, où ce Pape se félicite de son empressement à montrer sa soumission et son respect pour le Saint-Siége, et il lui marque la joie qu'il a d'apprendre, par ses lettres, qu'on bâtit dans toutes les Gaules un grand nombre de nouvelles églises. On voit, en effet, par tous les monuments de l'époque, que les rois, les seigneurs et les évêques en bâtissaient comme à l'envi les uns des autres. Saint Aunaire donna à la sienne son patrimoine, consistant en plusieurs belles terres; cariletait né à Orléans d'une famille distinguée par sa noblesse. Il se distinguat lui-même à la cour du roi Gontram, lorsqu'il fut pressé intérieurement d'aller visiter le tombeau de saint Martin. C'était la grâce qui l'y conduisait pour l'y appeler plus particulièrement au service de Dieu. Aunaire, au pied de ce saint monument, forma la résolution de renoncer au monde, et se coupa les cheveux, après quoi il se retira auprès de saint Siagrius, évêque d'Autun. Il fit, à son école, tant de progrès dans la vertu et dans les sciences divines, qu'ayant été élu évêque d'Auxerre, il se montra, par son zèle et son erudition, un des

plus gra saint Éth juillet.

Saint A l'enrichir que nous tenir un et des pr de son di clergé ou lèbres les purent d nous ave faisait de Gaules 1 Le pa diacre d mander vageaien lui écriv vages, a fallait de

> ou un géla défens deurs à pour l'er pes imp avec und beaucou messes d debert r bards. I outrois quelque

marques

Ce m pereur bout, p

1 Leta

pareils s

heureus

<sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 939.

e cette ville soit védoivent souhaiter et i la compassion de bulations et nos anocent est répanda et que les idolâtres û, vous qui êtes les

e corps par le gouos forces pour nous et sans un dessein ois font profession. Dieu a voulu par là Italie, et surtout la

xhorte ensuite Auncs ont en ses conalie, et pour les déds. La lettre est da-

e. C'est l'an 584, si fut associé à l'em-, s'il les compte de-

lettre de Pélage, où er sa soumission et la joie qu'il a d'apes Gaules un grand par tous les monues évêques en bâtis-Aunaire donna à la es terres ; car il était sse. Il se distinguait pressé intérieure-C'était la grâce qui nent au service de orma la résolution après quoi il se reit, à son école, tant es, qu'ayant été élu en érudition, un des

à 590 de l'ère chr.] plus grands prélats qu'eussent alors les Gaules. Il avait succédé à sint Éthérius, dont le martyrologe romain fait mention le 17 de juillet.

Saint Aunaire eut encore plus soin de bien régler son église que de l'enrichir. Outre les statuts du synode d'Auxerre, tenu en 581, et me nous avons encore, il fit plusieurs autres règlen ents, pour maintenir un exacte discipline parmi son clergé. Il régla aussi des stations et des processions pour tous les jours du mois, aux diverses églises de son diocèse, en sorte que chaque jour il y avait une procession du elergé ou des moines de ces églises. Ces processions étaient plus césbres les premiers jours de chaque mois. Les calamités publiques sment donner lieu à cette institution; car la maladie contagieuse dont nous avons parlé avait pénétré dans le royaume de Bourgogne, et y faisait de grands ravages, aussi bien que dans les autres provinces des Gaules 1.

Le pape Pélage II avait envoyé à Constantinople saint Grégoire, diacre de l'Église romaine et depuis Pape, principalement pour demander à l'empereur Tibère du secours contre les Lombards, qui ravageaient l'Italie. Pendant que Grégoire négociait ce secours, Pélage hi écrivit, le 4 octobre 584, que les Lombards continuaient leurs ravages, au mépris du serment qu'ils avaient fait de s'en abstenir; qu'il fallait donc presser l'empereur de donner, en cette occasion, des marques de sa bonté, et d'envoyer au moins un maître de la milice ouun général d'armée, l'exarque de Ravenne pouvant à peine suffire à la défense du pays qui lui était confié 2. Tibère envoya des ambassadeurs à Childebert d'Austrasie, lui offrit de grandes sommes d'argent pour l'engager à attaquer les Lombards d'un côté, tandis que les troupes impériales les attaqueraient de l'autre. Childebert entra en Italie avec une puissante armée; mais les Lombards lui donnèrent encore beaucoup plus d'argent, lui firent encore de bien plus belles promesses que l'empereur, pour obtenir la paix, et ils l'obtinrent; et Childebert revint en Austrasie avec l'argent et de l'empereur et des Lombards. Tibère s'en étant plaint, Childebert envoya successivement deux outrois armées en Italie; mais tantôt elles furent défaites, tantôt, après quelques succès, elles se virent décimees par la peste. Et après de pareils secours, la pauvre Italie n'en était probablement que plus malheureuse.

Ce malheur lui était ve ma ginairement de Constantinople. L'empereur Justin II, mais surtout l'impératrice Sophie, ayant poussé à bout, par des injonctions insultantes, le patrice Narsès, qui comman-

<sup>1</sup> Acta SS., 25 sept. - 2 Labbe, t. 5, p. 938.

dait en Italie, celui-ci, pour se venger, y appela les Lombards. Un autre malheur était venu de Constantinople à l'Église romaine, savoir : le schisme ou la division au sujet des trois chapitres, occasionnée par l'intempérance théologique et les manques de parole de l'empereur Justinien. Élie, patriarche d'Aquilée, qui faisait sa résidence à Grade, et les autres évêques d'Istrie avaient donné dans ce schisme. Pélage II souhaitait ardemment de les en retirer ; et il leur auraitécrit sur ce sujet dès le commencement de son pontificat, si les hostilités des Lombards ne l'en eussent empêché. Aussitôt donc que l'exarque Smaragde eut fait la paix et rendu la tranquillité à l'Italie, Pélage écrivit successivement trois lettres à ces évêques, pour les exhorter à se réunir à l'Église et pour éclaircir toutes leurs difficultés. Il se servit, pour les écrire, du diacre Grégoire, qui était revenu de sa légation de Constantinople.

Dans la première, il pose le principe divin de son devoir et du leur. Conformément à la perole de l'Évangile, et autant que le comporte notre fragilité, dit-il, nous nous appliquons, dans la sincérité du cœur, à rappeler humblement à votre fraternité et à votre dilection les choses qui nous ont été commandées. Car vous savez ce que le Seigneur a dit : Simon , Simon , voici que Satan a demandé à vous cribler comme du froment ; mais moi j'ai prié le Père pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, étant converti, affermis tes frères. Considérez, mes bien-aimés, que la vérité ne peut mentir, ni la foi de Pierre être jamais ébranlée ou changée. Car Satan ayant demandé à cribler tous les disciples, le Seigneur atteste avoir prié pour Pierre seul, et il a voulu que les autres fussent confirmés par lui. De plus, parce qu'il a aimé le Seigneur plus que les autres, c'est à lui qu'a été commise la sollicitude de paître les brebis. Le Seigneur lui a encore donné les clefs du royaume des cieux; il a promis de hâtirsur lui son Église avec l'assurance que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais jusqu'à la fin du monde, l'ennemi du genre humain ne cesse de semer la zizanie sur le bon grain. C'est pourquoi, de peur que quelqu'un d'entre vous, par l'instigation du démon, ne suspecte l'intégrité de notre foi et ne s'en trouble, nous avons jugé nécessaire, par notre présente épitre, de vous exhorter avec larmes à revenir aux entrailles de l'Église, notre mère, et ensuite de vous rassurer pleinement sur l'intégrité de notre foi, afin qu'il ne puisse rester dans vos cœurs aucun soupçon par rapport a nous, et que moi-même je ne puisse être condamné au redoutable jugement de Dieu, pour avoir gardé le silence.

Après cet exorde paternel et affectueux, il déclare qu'il n'a d'autre foi que celle des quatre conciles généraux, auxquels ses prédécesseurs

avaient pr saint Léoi autre doc pour lui e sorte de h lettre fut p produisit, ovec un é dit sur la 1 w'il para oorter leu Le Pap rédé, prin rerses err des Pères a'avaient i aint Léor disaient le rile; il a c rois chap que les Pè persuadé d le Théodo m passage de Chalcé llègue en vaincre qu roie du sa

1 590 de l'

evelques, p. sa place.
Cette secues d'Istricomme un leur écrivi lettre beau que les précontinuelle phrases qui place.

ne parlait

l'unité de

deputés po

sembler à

A les Lombards. Un Église romaine, sachapitres, occasiones de parole de l'emaisait sa résidence à né dans ce schisme, et il leur auraitécriticat, si les hostilités donc que l'exarque ité à l'Italie, Pélage pour les exhorter à difficultés. Il se sertrevenu de sa léga-

e son devoir et du autant que le coms, dans la sincérité é et à votre dilection ous savez ce que le a demandé à vous Père pour toi, afin affermis tes frères. mentir, ni la foi de an ayant demandé ir prié pour Pierre s par lui. De plus, es, c'est à lui qu'a Le Seigneur lui a promis de bâtir sur fer ne prévaudront l'ennemi du genre in. C'est pourquoi, tion du démon, ne , nous avons jugė horter avec larmes et ensuite de vous afin qu'il ne puisse ort a nous, et que table jugement de

re qu'il n'a d'autre s ses prodécesseur avaient présidé par leurs légats, et qu'il recevait en tout la lettre de saint Léon à Flavien, disant anathème à quiconque enseignait une autre doctrine. Il les presse de lui envoyer des députés de leur part, pour lui exposer leurs doutes, avec promesse de leur témoigner toute sorte de bontés, et de les renvoyer quand ils le désireraient. Cette lettre fut portée en Istrie par un évêque et un abbé. Tout l'effet qu'elle produisit, fut qu'Élie et ceux de son parti envoyèrent des députés, avec un écrit où ils ne répondaient point à ce que Pélage leur avait dit sur la réunion et sur les moyens d'éclaircir leurs doutes, en sorte qu'il paraît que leurs députés n'avaient d'autre commission que de porter leurs lettres.

Le Pape leur en écrivit une seconde, où il se plaint de leur prordé, principalement de ce que leurs lettres étaient infectées de direses erreurs, et de ce qu'ils y avaient allégué plusieurs passages les Pères qui ne faisaient rien à la question, et dont on voyait qu'ils ravaient pas compris le sens. Il s'agissait surtout des passages de aint Léon, où il avait approuvé le concile de Chalcédoine. Ce Pape, isaient les Istriens, a trouvé bon tout ce qui s'est fait dans ce conile; il a donc aussi approuvé tout ce qui s'y est dit en faveur des rois chapitres. Pélage répond que saint Léon n'a approuvé que ce me les Pères de Chalcédoine avaient décidé sur la foi, et qu'il a été ersuadé que ce qui regardait les personnes de Théodore, d'Ibas et le Théodoret, pouvait être examiné de nouveau. Il rapporte sur cela n passage de la lettre de ce saint Pape, où il confirme les décrets le Chalcédoine, et un autre de sa lettre à Maxime d'Antioche. Il en llègue ensuite de saint Augustin et de saint Cyprien, pour les conaincre qu'étant hors de l'Église par le schisme, ils étaient hors de la vie du salut. C'est pourquoi il les exhorte de revenir au plus tôt à luité de l'Eglise catholique, et d'envoyer à Rome de nouveaux deputés pour s'éclaireir et traiter de leur réunion, ou bien de s'asembler à Ravenne, pour y entrer en conférence avec les autres eèques, promettant d'y envoyer quelqu'un de sa part pour y tenir a place.

Cette seconde lettre n'eut pas plus d'effet que la première. Les évêques d'Istrie prétendirent même imposer leurs préventions au Pape, comme une chose décidée. Pélage, par la plume du diacre Grégoire, eur écrivit, toujours comme à ses bien-aimés frères, une troisième lettre beaucoup plus ample, mais non moins humble et affectueuse que les précédentes. Il leur fait voir que, dans leur réponse, ils étaient continuellement à côté de la question. Dans le grand nombre de phrases qu'ils alléguaient de saint Léon sans aucun ordre, ce Pontife le parlait que de la question de foi décidée au concile de Chalcédoine,

et exceptait formellement de son approbation les affaires particulières; tandis qu'eux voulaient continuellement appliquer cette approbation à des questions particulières de personnes. Les évêques d'ich trie disaient : Nous avons appris du Siége apostolique et des archives de l'Église romaine, à ne point recevoir ce qui s'est fait sous Justinien. Car, dès le commencement, le pape Vigile et les premiers évêques des provinces latines résistèrent fortement à la condamnation des trois chapitres. Pélage répond : Ces Latins, n'entendant pas la grec, ont connu tard les erreurs dont il était question; mais plus ils ont eu de fermeté à résister jusqu'à ce qu'ils connussent la vérité. plus vous devez avoir de facilité à les croire quand ils se sont rendus. Vous auriez raison de mépriser leur acquiescement, s'ils l'avaient donné précipitamment, avant que d'être bien éclaircis; mais après avoir tant souffert, et combattu jusqu'à se faire maltraiter, vous pouvez croire qu'ils n'auraient pas cédé tout d'un coup, s'ils n'avaient reconnu la vérité. Il n'est pas blâmable de changer d'avis, mais de le faire par inconstance; quand on cherche constamment la vérité, sitôt qu'on cesse de l'ignorer, on doit changer de langage. Le Pane explique ensuite en détail, l'une après l'autre, les affaires de Théodore de Mopsueste, d'Ibas et de Théodoret, et finit sa lettre par exhorier les évêques schismatiques à se réunir aux orthodoxes. Il leur rappelle que saint Cyprien, encore qu'il fût dans l'erreur sur la rebaptisation. ne s'était point séparé de la communion de toute l'Église, et prie le Seigneur de leur inspirer le désir et l'amour de la paix 1.

On ne sait point au juste quel fut le résultat final de ces lettres. Le diacre Paul Varnefride en parle dans son Histoire des Lombards, composée deux siècles après; mais il en parle de manière à faire vor qu'il n'était pas au fait de la question; car il suppose qu'Elie d'Aquelée ne voulait pas admettre les trois chapitres, et que ce fut vour les lui faire approuver que le pape Pélage lui écrivit sa grande lettre. Il ajoute qu'Elie étant mort et avant eu pour successeur Sévère. l'exarque Smaragde emmena celui-ci de son église de Grade, ainsi que trois autres évêques d'Istrie, Jean, un autre Sévère et Vindemius: qu'il les conduisit à Rayenne, et, les ayant me racés de l'exil, les obligea de communiquer avec Jean de Ravenne, qui condamnait les trois chapitres et s'était retiré de la communion de l'Église romaine au temps des papes Vigile et Pélage. Paul Varnefride, par une grossière Laéprise. suppose constamment que ceux qui condamnaient les tros chapitres étaient les schismatiques. et que ceux qui les approuvaient étaient les orthodoxes. Tout ce qu'on peut conclure d'un récit si peu exact, c'e ragde ob eurent de l'avait de dans leur plus tard

1 590 de l'

Grégoi l'empereu d'Orient. jugement nople, au cusateur f il arriva soixante l'evêque ( Ce cond cette capit versel. Sit par lesqu concile, e messe ave Mais il pa perdue : c pour apoc attendu qu que, ainsi toujours d Celestin, I

L'année par des plo Rome, fit les magasin d'une gros que nous a de person mières vic

zomène, c

sur la néce

<sup>1</sup> Labbe, Mansi.

<sup>1</sup> Paul., i

1 590 de l'ère chr.]

es affaires particupliquer cette appros. Les évêques d'Isique et des archives est fait sous Justiile et les premiers t à la condamnation n'entendant pas le stion; mais plus ils onnussent la vérité. d ils se sont rendus. nent, s'ils l'avaient claircis; mais apres altraiter, yous pououp, s'ils n'avaient er d'avis, mais de le ment la vérité, sitôt gage. Le Pape exffaires de Théodore lettre par exhorter xes. Il leur rappelle

al de ces lettres. Le les Lombards, commanière à faire von ose qu'Elie d'Aquique ce fut vour les it sa grande lettre. successeur Sévère, lise de Grade, ainsi évère et Vindemius; és de l'exil, les oblicondamnait les trois l'Eglise romaine au e, par une grossière ndamnaient les trois ui les approuvaient ire d'un récit si peul

sur la rebaptisation.

paix 1.

e l'Eglise, et prie le

exact, c'est qu'après les trois lettres du pape Pélage, l'exarque Smaragde obligea quatre évêques d'Istrie de venir à Ravenne, qu'ils v eurent des conférences avec les évêques catholiques, comme le Pape l'avait demandé, qu'ils se réunirent à l'Église; mais que, de retour dans leur pays, ils y éprouvèrent des oppositions que nous verrons plus tard 1.

Grégoire, patriarche d'Antioche, à la place d'Anastase, exilé par l'empereur Justin II, ayant eu une querelle avec Astérius, comte d'Orient, celui-ci l'accusa de plusieurs crimes. Grégoire en appela au ingement de l'empereur et du concile. Le concile se tint à Constantinople, au mois de juin 589. Grégoire fut reconnu innocent, et son accusateur fouetté par la ville et banni. Quatre mois après, le 31 octobre, l arriva un tremblement de terre à Antioche, où il périt environ soixante mille personnes, entre autres le comte Astérius; mais l'évêque Grégoire s'en sauva.

Ce concile de Constantinople servit de prétexte au patriarche de æte capitale, Jean le Jeûneur, pour s'arroger le titre d'évêque unirersel. Sitôt que le pape Pélage en fut informé, il envoya des lettres par lesquelles, de l'autorité de saint Pierre, il cassa les actes de ce oncile, et défendit à son nonce près de l'empereur d'assister à la messe avec Jean. Voilà ce qu'atteste saint Grégoire, alors son diacre. Mais il paraît que la lettre que le Pape écrivit en cette occasion s'est perdue; car celle qu'on trouve dans la collection des conciles passe nour apocryphe aux yeux de la plupart des savants. Je dis la plupart, attendu que le savant bénédictin Ceillier la donne comme authentique, ainsi que Baronius. D'ailleurs, elle ne fait que résumer, presque bujours dans leurs propres termes, ce que les saints papes Jules, Célestin, Innocent, Léon, et même les historiens grecs Socrate et Sonmène, ont dit de plus important sur l'autorité du Pontife romain. sur la nécessité de lui réserver les causes majeures, et de ne tenir auun concile ni décider rien de grave sans son aveu 2.

L'année 590, l'Italie, ravagée par les guerres, se vit encore affligée pardes pluies excessives et des inondations. Le Tibre débordé inonda lome, fit crouler un grand nombre d'édifices, corrompit le blé dans les magasins, laissa après lui une multitude de serpents, dont plusieurs d'une grosseur énorme. Cette calamité fut suivie de cette grande peste, que nous avons déjà vue dans les Gaules. Elle emporta une infinité de personnes de tout rang. Le pape Pélage II fui une de ses premières victimes. Il mourut le 8 février, après avoir gouverné l'Eglise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul., De gest. Longob., 1. 3, c. 20 et 27. — <sup>2</sup> Greg., Epist., 1. 4, 36 et 38. Epist. Pelag. 11. Labbe, t. 5, c. 948.

onze ans et dix mois, et fut enterré à Saint-Pierre. Un mot achève de nous faire connaître ce pontife de sainte mémoire, comme l'appelle son successeur : il avait fait de sa maison un hôpital pour les pauvres vieillards 1.

<sup>1</sup> Greg., 1. 4, Epist. 36 et 38. Anast. in Pel. II.

4 604 de

Pont

Le pap Rome, la trop loin pleine d'é fois son p le premies et le peup pose, mai

Les em goths et a des Papes tenu un d crètement Germain, texte de Gr prévint son voya le dé d'avoir tro ses ordres

Avant qu mois. Cepe Grégoire, c sermon sur res, crainda puisque no peuple est s

ordres ne i payer la ta de ses mini

ıx,

Liv. XLVI. — De 574
Un mot achève de , comme l'appelle
I pour les pauvres

## LIVRE QUARANTE-SEPTIÈME.

DE L'AN 590 A L'AN 601 DE L'ERE CHRÉTIENNE.

Pontificat du pape saint Grégoire le Grand, l'apôtre et le civilisateur de la nation anglaise.

Le pape Pélage II venait de mourir : la guerre était aux portes de Rome, la peste et la famine au dedans, l'empereur de Constantinople trop loin pour venir au secours. Cependant Rome est tranquille et pleine d'espérance : elle voit dans se se le diacre Grégoire ; autre-bis son premier magistrat, il sera désormais son premier pasteur, et le premier pasteur du monde. D'une voix unanime, le clerge, le sénat et le peuple romain le choisissent pour leur évêque. Lui seul s'y oppose, mais en vain. Un moyen lui reste d'échapper, il l'emploie.

Les empereurs de Constantinople, continuant l'usurpation des rois goths et ariens d'Italie, s'arrogeaient le droit de confirmer l'élection des Papes. L'empereur Maurice est son ami particulier, Grégoire a tenu un de ses enfants sur les fonts de baptême; il lui écrit donc serèlement pour le conjurer de ne point approuver son élection. Mais fermain, préfet de Rome, ou, suivant une autre manière de lire le texte de Grégoire de Tours, mais le préfet de Rome, qui était son frère, prévint son courrier, et l'ayant fait arrêter et ouvrir ses lettres, il envoya le décret d'élection à l'empereur. Maurice rendit grâces à Dieu d'avoir trouvé l'occasion d'honorer un homme qu'il aimait, et donna ses ordres pour l'instituer au plus tôt. Nous verrons toutefois que ces ordres ne furent pas gratuits, et que l'Église romaine fut obligée de payer la taxe assez forte que l'empereur Justinien avait fixée en faveur de ses ministres pour les ordinations des principaux évêques.

Avant qu'on eût réponse de Constantinople, il se passa plusieurs mois. Cependant la peste continuait à Rome avec une grande violence. Grégoire, qui était comme l'unique espérance du peuple, lui fit un sermon sur la pénitence, et parla de la sorte: Il faut, bien-aimés frères, craindre au moins les fléaux de Dieu quand nous les sentons, puisque nous n'avons pas su les prévenir. Vous voyez que tout le peuple est frappé du glaive de sa colère; la mort n'attend pas la ma-

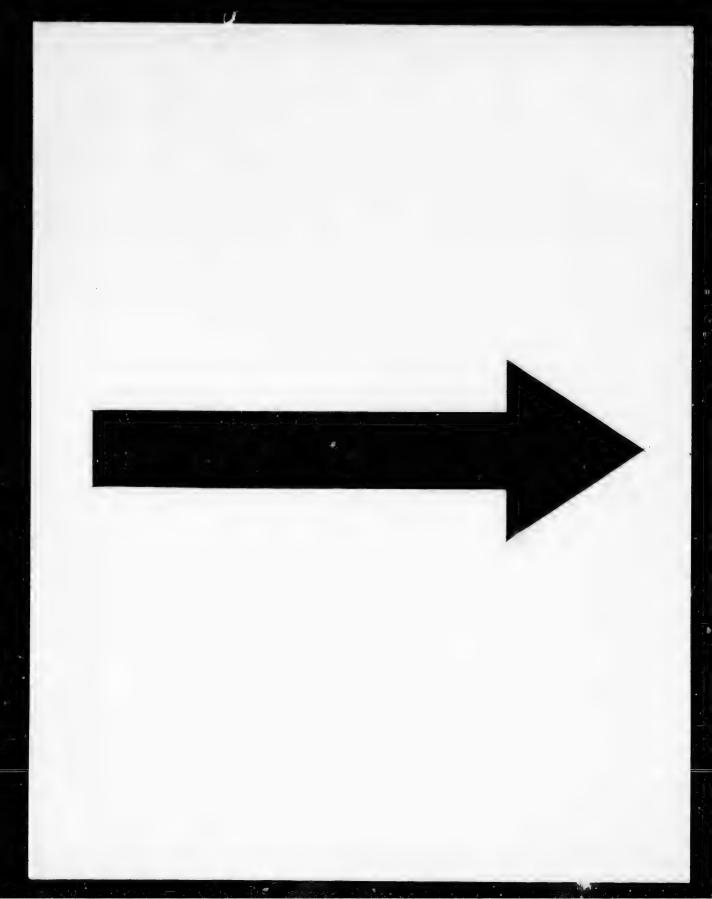



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER THE SECTION OF THE SECTION OF

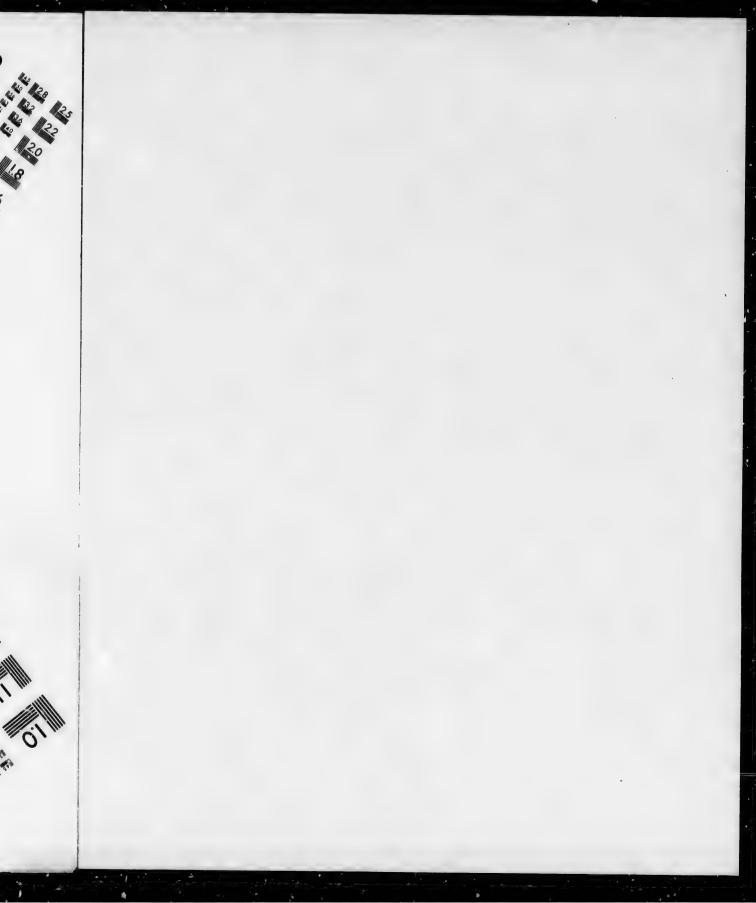

ladie, et enlève le pécheur avant qu'il songe à faire pénitence. Considérez en quel état il paraît devant le juge terrible. Ce n'est pas une partie des habitants qui périt, tout tombe à la fois : les maisons demeurent vides, et les pères voient mourir les enfants. Rappelons donc le souvenir de nos fautes, et expions-les par nos larmes. Que personne ne désespère pour l'énormité de ses crimes : les Ninivites effacèrent les leurs par une pénitence de trois jours, et le larron à l'heure même de sa mort. Celui qui nous avertit de l'invoquer montre bien qu'il veut pardonner à ceux qui l'invoquent. Grégoire conclut ce sermon par indiquer une procession solennelle pendant trois jours consécutifs. Les fidèles, divisés en sept chœurs, devaient sortir au point du jour de sept églises différentes, pour se rendre tous à Sainte-Marie-Majeure. Le premier chœur était composé du clergé, le second des abbés avec leurs moines, le troisième des abbesses avec leurs religieuses, le quatrième des enfants, le cinquième des hommes laïques, le sixième des veuves, le septième des femmes mariées. Chacun de ces chœurs était conduit par les prêtres de l'église d'où il sortait : ils chantaient les litanies en se rendant à la grande basilique. Pendant une de ces processions, il mourut en une heure quatre-vingts personnes; mai Grégoire ne cessa point d'exhorter le peuple et de prier jusqu'à ca que la maladie fût éteinte 1.

Cependant il apprit que ses lettres avaient été interceptées; qu'or en avait écrit à l'empereur de toutes contraires, et que son élection était confirmée. Les gardes placés aux portes de la ville ne lui permettant pas de prendre la fuite, comme il aurait désiré, il se fit enlever par des marchands, déguisé et enfermé dans un panier d'osier, puis il alla se cacher dans des bois et dans des cavernes. Les Romains, inconsolables de sa fuite, passèrent trois jours dans la prière et dans le jeûne, pour mériter de connaître le lieu de sa retraite. Ils furen exaucés: une colonne de lumière découvrit le lieu où il était caché Grégoire ne crut pas pouvoir résister davantage, comme il le dit himmême, lorsqu'il vit la volonté de Dieu se manifester si visiblement; se laissa donc mener à Rome, où il fut reçu avec les plus grandes ac clamations, et sacré le 3 septembre 590. On le conduisit, selon la contume, à la confession, c'est-à-dire au tombeau de saint Pierre, où fit la profession de foi suivante:

Je crois en un Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, toi personnes, une substance: le Père non-engendré, le Fils engendré le Saint-Esprit ni engendré ni non-engendré, mais coéternel, procédant du Père et du Fils. Je confesse le Fils unique, consubstant

visibles splend avant l été cor notre r enseve rantièn il vien de tous

A 604 d

tiel, et

penses
plices of
fesse un
dans la
et du F

à Jean

cette in

d'Alexa ex-patr peu de fardeau mon tr voir. A vertus e et term

cœur pe proteste livres d le dogn cue l'er est jugé vée la p quatre :

tion cor laire, q mène, c dité de l'édifice

pleine d

<sup>1</sup> Greg. Tur., l. 1, c. 1.

a 604 de l'ère chr.]

aire pénitence. Conble. Ce n'est pas une fois : les maisons deants. Rappelons done armes. Que personne s Ninivites effacèrent rron à l'heure même er montre bien qu'il re conclut ce sermon trois jours consécuent sortir au point du tous à Sainte-Marieclergé, le second des es avec leurs religieus hommes laïques, le riées. Chacun de ces où il sortait : ils chanique. Pendant une de ingts personnes; mais de prier jusqu'à a

é interceptées; qu'or s, et que son élection de la ville ne lui pert désiré, il se fit enleurs un panier d'osier, vernes. Les Romains, dans la prière et dans sa retraite. Ils furen lieu où il était caché e, comme il le dit lui ester si visiblement; il ce les plus grandes aconduisit, selon la conde saint Pierre, où i

s et Saint-Esprit, toi dré, le Fils engendré mais coéternel, pros unique, consubstantiel, et né intemperellement du Père: créateur de toutes les choses visibles et invisibles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, splendeur de la gloire, figure de la substance; qui, demeurant Verbe avant les siècles, a été créé homme parfait vers la fin des siècles, a été conçu et est né du Saint-Esprit et de la vierge Marie; qui a pris notre nature sans le péché, a été crucifié sous Ponce-Pilate, et a été enseveli; qui est ressuscité des morts le troisième jour, et le quarantième est monté au ciel, où il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts; qui manifestera aux yeux de tous les péchés de chacun; qui donnera aux saints les récompenses éternelles du royaume céleste, mais aux méchants les supplices du feu éternel, et renouvellera l'univers par le feu. Je confesse une foi, un baptême; une Église, une, apostolique et universelle, dans laquelle seule peuvent être remis les péchés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 1.

Après son installation, le nouveau Pape envoya sa lettre synodale à Jean, évêque de Constantinople, et aux autres patriarches, avec cette inscription : Grégoire, à Jean de Constantinople, Euloge d'Alexandrie, Grégoire d'Antioche, Jean de Jérusalem, et Anastase, ex-patriarche d'Antioche. Quand je considère, dit-il, avec combien peu de capacité et combien malgré moi j'ai été forcé de subir le fardeau de la sollicitude pastorale, l'affliction obscurcit mon âme, et mon triste cœur ne voit que des ténèbres qui empêchent de rien voir. Après ce début, il expose la charge formidable du pasteur, les vertus et les talents qu'il doit avoir, les devoirs qu'il doit remplir, et termine par cette profession de foi : Enfin, comme on croit de œur pour la justice, et que l'on confesse de bouche pour le salut, je proteste recevoir et vénérer les quatre conciles, comme les quatre livres du saint Évangile, savoir : le concile de Nicée, où est détruit le dogme pervers d'Arius; celui de Constantinople, où est convaincue l'erreur d'Eunomius et de Macédonius; le premier d'Éphèse, où est jugée l'impiété de Nestorius ; celui de Chalcédoine, où est réprouvée la perversité d'Eutychès et de Dioscore. Je les embrasse tous les quatre avec une entière dévotion, je les garde avec une approbation complète ; car c'est sur eux, comme sur une base quadrangulaire, que s'élève l'édifice de la sainte foi. Quelque vie que l'on mène, quelques œuvres que l'on fasse, si l'on ne tient point à la solidité de ces quaire conciles, parût-on une pierre, on git hors de l'édifice. Je vénère de même le cinquième, où est réprouvée la lettre pleine d'erreur que l'on dit être d'Ibas; où Théodore de Mopsueste

<sup>1</sup> Jean, diacre, l. 2, n. 2. Paul, diacre, n. 11.

est convaincu d'être tombé dans la perfidie de l'impiété, en séparant en deux la personne du médiateur de Dieu et des hommes ; où sont réfutés les écrits insensément audacieux de Théodoret, par lesquels il blâme la foi du bienheureux Cyrille. Toutes les personnes que rejettent ces vénérables conciles, je les rejette ; toutes celles qu'ils vénèrent, je les embrasse. Car ces conciles ayant été confirmés par le consentement universel, celui-là se détruit soi-même, et non pas eux, qui entreprend d'absoudre ceux qu'ils ont liés, ou de lier ceux qu'ils ont absous. Quiconque pense autrement, qu'il soit anathème! Mais quiconque tient la foi desdits conciles, que la paix soit sur lai de la part de Dieu le Père, par Jésus-Christ, son Fils, qui vit et règne consubstantiellement, Dieu avec lui dans l'unité de l'Esprit-Saint,

pendant tous les siècles des siècles. Amen 1. Comme on fais it des compliments à Grégoire sur sa nouvelle dignité, il s'en plaignit sérieusement à ses amis. Voici comme il en parle à Paul, gouverneur de Sicile : Que les étrangers me félicitent de l'honneur du sacerdoce, je ne m'en mets pas beaucoup en peine; mais que ceux qui, comme vous, connaissent parfaitement mon inclination, croient que j'y trouve quelque avantage, [voilà de quoi je suis sensiblement affligé. Rien ne m'était plus utile que d'obtenir le repos que je désirais. Et à Jean, patriarche de Constantinople: le sais avec quelle ardeur vous avez voulu fuir la charge de l'épiscopat, et cependant vous n'avez pas empêché qu'on me l'ait imposée. Vous ne m'aimez donc pas comme vous-même, suivant la règle de la charité. Et à Théoctiste, sœur de l'empereur : On m'a ramené dans le siècle, sous prétexte de l'épiscopat. J'y suis chargé de plus de soins temporels que je n'en avais étant laïque. J'ai perdu la joie de mon repos, et en paraissant monter au dehors, je suis tombé au dedans. Je m'efforçais tous les jours de me tirer hors du monde, hors de la chair, d'éloigner de mon esprit toutes les images corporelles, pour voir spirituellement la joie céleste. Et je disais du fond du cœur : le cherche, Seigneur, votre visage. Ne désirant et ne craignant rien en ce monde, j'étais, ce me semblait, au-dessus de tout. Mais l'orage de la tentation m'a jeté tout d'un coup dans les alarmes et les frayeurs; car, encore que je ne craigne rien pour moi, je crains beaucoup pour ceux dont je suis chargé. Je suis battu des flots de toutes paris, et, quand après les affaires je veux rentrer en moi-même, le tumulte des vaines pensées m'en empêche, et je trouve mon intérieur loin de moi. Et ensuite : L'empereur doit s'imputer toutes mes fautes et mes négligences, d'avoir confié un si grand ministère à une porsonne

agréable quillité de la fac qui m'a que tem gu'à teri Mais qua mais qu le combi timents nouvelle tant d'oc presque contribu tiré du r hiens éte

comme i

méritaie

dont les

1 604 do

si faible

de doul

ténèbre

yotre pro-Jean, o pris Grég l'épiscop sion de c expliqua charge, i ou simpl d'Orient Grégoire toute l'Es tolius, d traduire rendit co

pour y a

Rome en

royaume

les sainte

<sup>1</sup> S. Greg., 1. 1, epist. 28.

mpiété, en séparant es hommes; où sont odoret, par lesquels is les personnes que toutes celles qu'ils nt été confirmés par poi-même, et non pas liés, ou de lier ceux qu'il soit anathème! le la paix soit sur lui a Fils, qui vit etrègne té de l'Esprit-Saint,

[LIV. XLVII. - De 590]

oire sur sa nouvelle . Voici comme il en angers me félicitent beaucoup en peine; t parfaitement mon tage, [voilà de quoi s utile que d'obtenir e Constantinople : le harge de l'épiscopat. e l'ait imposée. Vous nt la règle de la cham'a ramené dans le rgé de plus de soins erdu la joie de mon iis tombé au dedans. monde, hors de la es corporelles, pour lu fond du cœur : le ne craignant rien en tout. Mais l'orage de rmes et les frayeurs; je crains beaucoup flots de toutes parts, oi-même, le tumulte non intérieur loin de outes mes fautes et stère à une porsonne

si faible. Il dit encore au patrice Narsès : Je suis tellement accablé de douleur, qu'à peine puis-je parler; j'ai l'esprit environné de ténèbres; je ne vois rien que de triste, et tout ce que l'on croit agréable me paraît affligeant; car je pense de quel comble de tranquillité je suis tombé, et en quelles occupations je suis relégué, loin de la face du Seigneur. Et à Anastase, patriarche d'Antioche : Vous qui m'aimiez spirituellement, il me semble que vous ne m'aimez plus que temporellement, en me chargeant d'un fardeau qui m'abat jusm'àterre, et ne me permet plus de m'élever aux pensées du ciel. Mais quand vous me nommez la bouche et le flambeau du Seigneur, mais quand vous dites que je puis être utile à un grand nombre, c'est ecomble de mes iniquités de recevoir des louanges au lieu des châtiments que je mérite. Et à André, du rang des illustres : Sur la nouvelle de mon épiscopat, pleurez, si vous m'aimez; car il y a ici tant d'occupations temporelles, que je me trouve par cette dignité presque séparé de l'amour de Dieu. Et au patrice Jean, qui avait contribué à son élévation : Je me plains de votre amitié, de m'avoir firé du repos que vous saviez que je cherchais. Dieu vous rende les hiens éternels pour votre bonne intention, mais qu'il me délivre, comme il lui plaira, de tant de périls; car, comme mes péchés le méritaient, je suis moins l'évêque des Romains que des Lombards, dont les alliances sont des épées, et la grâce une peine. Voilà où votre protection m'a conduit 1.

Jean, évêque de Ravenne, au milieu de ses compliments, avait repris Grégoire, avec amitié et modestie, de s'être caché pour éviter l'épiscopat, lui qui en était si capable. Ce reproche lui donna occasion de composer un ouvrage sur le devoir des évêques, où, en expliquant ce qu'il pensait sur la grandeur et l'importance de sa charge, il justifie sa résistance à l'accepter. C'est la Règle pastorale, ou simplement le Pastoral, si célèbre depuis dans toutes les églises d'Orient et d'Occident. Saint Léandre, évêque de Séville, à qui Grégoire l'envoya, le baisa en le recevant et le rendit public dans toute l'Espagne. L'empereur Maurice en demanda une copie à Anatolius, diacre de l'Église romaine, nonce à Constantinople, et le fit traduire en grec par Anastase, patriarche d'Antioche : ce qui le rendit commun dans l'Orient. Alfred, roi d'Angleterre, sacré à Rome en 872, le traduisit en langue saxonne pour l'utilité de son royaume. On le proposa dans le concile de Mayence, en 813, après les saintes Écritures et les canons des conciles, à tous les évêques, pour y apprendre la manière de conduire leurs églises et leurs

<sup>1</sup> Greg., l. 1, epist. 8, 4, 5, 6, 7, 27, 30, 31, edit. Bened.

peuples. Celui de Reims, de la même année, fit lire à haute voix plusieurs endroits du *Pastoral*, afin que les pasteurs de l'Église sussent comment ils devaient vivre et avertir ceux qui étaient sous leur conduite. Les évêques du troisième concile de Tours ne croyaient pas qu'il leur fût plus permis d'ignorer le *Pastoral* que les canons. Aussi Hincmar, archevêque de Reims, dit que, de son temps, lorsqu'on ordonnait les évêques, on leur mettait ce livre entre les mains, ainsi que le code des sacrés canons, et qu'on leur faisait promettre de l'observer. Saint Grégoire l'écrivit au commencement de son pontificat, c'est-à-dire en 590.

Il le divise en quatre parties, dont la première est sur la vocation à l'épiscopat, afin que celui qui y est appelé examine avec quelles dispositions il y vient; la seconde, sur les devoirs d'un pasteur appelé légitimement au sacerdoce; la troisième, sur les instructions qu'il doit donner à son peuple, et la quatrième, sur les fréquentes réflexions qu'il doit faire sur sa propre conduite, pour s'humilier des fautes qu'il peut avoir commises dans le gouvernement des âmes. Voici l'analyse de la première;

S'il n'est point permis à un homme d'enseigner un art qu'il n'a point appris, quelle témérité ne serait-ce point à un ignorant de se charger du ministère pastoral, vu que le gouvernement des âmes est l'art des arts et la science des sciences! Les pasteurs sont les yeux du peuple. Si ceux qui gouvernent manquent de lumière, ceux qui leur sont soumis ne peuvent que tomber dans l'égarement. Il y en a qui étudient avec pénétration les préceptes spirituels; mais leur vie dément leur doctrine : ce qu'ils enseignent subitement par leurs paroles, ils le détruisent par leurs mœurs. C'est d'eux que le Seigneur a dit par un prophète: Un piége de ruine pour mon peuple, ce sont les mauvais prêtres; car personne ne nuit plus dans l'Église que qui, vivant mal, retient le nom et le rang des saints. Jésus-Christ étant venu, non-seulement pour ne racheter, mais encore pour nous instruire par son exemple, il n'a pas voulu devenir roi, mais il s'est présenté de lui-même au gibet de la croix; il a fui la gloire de la souveraineté qui lui était offerte, et a désiré la peine d'une mort ignominieuse, afin que ses membres apprissent à fuir les faveurs du siècle, à ne pas craindre ses terreurs, à aimer les disgrâces pour la vérité et la justice, à redouter et à fuir les prospérités. Dans les unes, l'homme s'oublie; dans les autres, il revient à lui-même. Saul se juge d'abord indigne d'être roi; à peine l'est-il, qu'il s'enfle d'orgueil. David, si bon, si généreux dans l'affliction, devient ensuite adultère et homicide ; il était effacé du nombre des élus, si le châtiment ne l'eût rappelé à la pénitence et au pardon. Souvent la multitude des

occupa bien fai même: plus ni puissan que les pas me Mais des âme

pureté :

se prive pour eu à Pierre quiconq de Dieu. Pasteur en se re l'accepta lité, s'il jusqu'à avec suc celui qu méprise font bier l'on fait vovant l lui-mêm étant en ce qu'il 1 principe l'amour frères pa s'y refus contemp résiste p

> pour le cepter, e

> auparava

conduite

mais, s'a

soumet a

La ma

a soa de l'ère chr.]

e à haute voix plude l'Église sussent étaient sous leur ers ne croyaient pas ne les canons. Aussi n temps, lorsqu'on tre les mains, ainsi aisait promettre de ement de son pon-

est sur la vocation amine avec quelles voirs d'un pasteur sur les instructions sur les fréquentes pour s'humilier des nement des âmes.

er un art qu'il n'a un ignorant de se ement des âmes est ırs sont les yeux du ière, ceux qui leur ment. Il y en a qui ls: mais leur vie itement par leurs eux que le Seigneur on peuple, ce sont ns l'Église que qui, Jésus-Christ étant s encore pour nous ir roi, mais il s'est fui la gloire de la peine d'une mort fuir les faveurs du s disgrâces pour la ités. Dans les unes, ui-même. Saül se il s'enfle d'orgueil. nt ensuite adultère si le châtiment ne nt la multitude des

occupations distrait de telle sorte, qu'on se trouve hors d'état d'en bien faire chacune; trop en dehors, l'on pense à tout, excepté à soimême: on oublie en chemin le terme où l'on allait, on ne considère plus ni ses pertes ni ses fautes. Nous le disons, non pour blâmer la puissance, mais pour empêcher les faibles de la convoiter, mais pour que les imparfaits, qui chancellent sur le sol le plus uni, n'aillent pas mettre le pied au milieu des précipices.

Mais il y en a d'autres à qui l'amour du repos fait fuir la conduite des âmes, dont toutefois ils sont capables par leurs talents et par la pureté de leur vie. Ceux-là, s'ils s'y refusent quand ils sont appelés, se privent le plus souvent eux-mêmes des dons qu'ils ont reçus, non pour eux seuls, mais encore pour les autres. La vérité même demande à Pierre, pour preuve de son amour, qu'il paisse ses brebis. Ainsi, quiconque, ayant les vertus nécessaires, refuse de paître le troupeau de Dieu, est convaincu par là même de ne pas aimer le souverain Pasteur. Des personnes de ce caractère se rendent aussi coupables ense refusant au saint ministère qu'elles auraient pu être utiles en l'acceptant. Ceux qui refusent d'y entrer par un sentiment d'humilité, s'ils sont vraiment humbles aux yeux de Dieu, n'iront pas jusqu'à refuser opiniâtrément les charges dont ils peuvent s'acquitter avec succès: car on ne doit pas regarder comme vraiment humble œlui qui, connaissant que Dieu l'appelle à la conduite des âmes, méprise son ordre en refusant de s'y soumettre. Il y en a même qui font bien de désirer le ministère de la prédication, et d'autres que l'on fait bien d'y contraindre : on le voit par deux prophètes. Isaïe, voyant le Seigneur en peine de trouver qui envoyer, se présenta de lui-même en disant : Me voici, envoyez-moi. Jérémie, au contraire, étant envoyé, s'excuse humblement sur sa difficulté de parler et sur e qu'il n'était encore qu'un enfant. La parole est diverse, mais le principe en est le même, la charité ; car la charité a deux préceptes : l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Isaïe, désirant servir ses fières par la vie active, souhaite l'office de la prédication; Jérémie sy refuse, désirant s'attacher à l'amour du Créateur par la vie contemplative. Mais il y a ceci de remarquable : celui qui refuse ne résiste pas tout à fait, et celui qui désire être envoyé s'est vu purifié auparavant par le charbon ardent de l'autel. Moïse refuse d'abord la conduite du peuple de Dieu, ne considérant que sa propre faiblesse ; mais, s'appuyant ensuite sur le secours de qui lui commande, il se soumet avec humilité.

La maxime générale, c'est que celui qui a les vertus nécessaires pour le gouvernement des âmes se rende quand on le force d'accepter, et que celui qui ne les a pas ne s'y laisse jamais engager, quand même on voudrait l'y contraindre. Mais quel est celui que l'on peut forcer à se charger de la conduite des autres? Il faut que ce soit un homme mort à toutes les passions de la chair, élevé à la vie spirituelle, au-dessus des avantages et des disgrâces du siècle, d'une complexion assez forte pour soutenir le poids de sa charge, libéral envers les pauvres, porté à l'indulgence, sans toutefois passer les bornes, compatissant envers les faibles et exempt de toutes les imperfections figurées par les défauts corporels qui, suivant la loide Moïse, excluaient du sacerdoce.

Quant à la seconde partie du Pastoral, en voici la substance. Le premier devoir de qui est appelé par des voies légitimes au gouvernement des àmes, est de dégager son cœur et son esprit des créatures. Purifiez-vous, dit un prophète, vous qui portez les vases du Seigneur; car ceux-là proprement portent les vases du Seigneur qui, en vivant saintement, se chargent de conduire jusqu'aux tabernacles éternels les âmes de leurs frères. Il doit, en second lieu, exceller au-dessus de tous les autres dans la pratique des vertus, afin que sa vie toute sainte soit comme une voix continuelle qui enseigne aux autres à bien vivre. Comme il ne doit se proposer dans ses discours que l'édification et l'utilité des autres, la prudence et la discrétion doivent régler ses paroles et son silence; non-seulement il ne doit rien dire de mauvais, mais ce qu'il dit de bon, il doit le dire avec ordre et mesure, sans ennuyer ses auditeurs par la longueur indiscrète de ses discours. Proche de chacun par la compassion, il doit être élevé au-dessus de tous par la contemplation. Ainsi Paul, ravi par-dessus les cieux, s'abaisse néanmoins par la charité à régler la conduite secrète des personnes encore charnelles et faibles. Que le pasteur regarde comme ses égaux tous ceux qui font bien, et qu'il s'élève avec le zèle de la justice contre les vices de ceux qui font mal; qu'il se réjouisse, non pas de présider les hommes, mais de leur profiter. Il doit se faire craindre de ses inférieurs, mais quand il les voit qui ne craignent pas Dieu. Pierre, tenant de Dieu la principauté de la sainte Église, ne permet point à Corneille de se jeter à ses pieds, parce qu'il le savait bon; mais quand il trouve en faute Ananie et Saphire, il déploie contre eux sa puissance. Le pasteur doit dominer les vices, plutôt que les frères. Mère de son peuple par la tendresse, et son père par la discipline, il doit l'aimer, mais sans mollesse; il doit le reprendre, mais sans aigreur; ii doit avoir du zèle, mais sans emportement; il doit avoir de la douceur, mais sans trop d'indulgence.

C'est aux séculiers à régler les affaires du siècle; l'occupation du pasteur a un objet plus relevé, le salut des âmes. Il peut néanmoins s'engage séculière de peur choses le certaines procurer vaillent a peuples a pasteur, s'acquitte de plaire condesce autres. Il même, n ce qu'insi à tous en

4 604 de l

à tous en hommes, Pour c muler pa les dissim rerts, aie la Judée, d'autres f lorsque la qu'elle so cette inci inutile : i ou'il faut le cœur p vant le pr tent au de ceur, par de malice pable con correction que la cha saire, dar mède de don de c ses devoi rait trop 1

Dans la

quel est celui que autres? Il faut que la chair, élevé à la sgrâces du siècle, oids de sa charge, ns toutefois passer empt de toutes les il, suivant la loide

Liv. XLVII. - De 590

i la substance. Le légitimes au gouet son esprit des ui portez les vases vases du Seigneur jusqu'aux taberen second lieu, ue des vertus, afin uelle qui enseigne oser dans ses disrudence et la dison-seulement il ne n, il doit le dire s par la longueur la compassion, il ation. Ainsi Paul, la charité à régler les et faibles. Que font bien, et qu'il de ceux qui font mes, mais de leur mais quand il les ieu la principauté de se jeter à ses ve en faute Ananie pasteur doit doson peuple par la 'aimer, mais sans ; ii doit avoir du uceur, mais sans

l'occupation du l peut néanmoins

s'engager quelquefois, par charité et par compassion, dans les affaires séculières, mais ne jamais témoigner d'ardeur pour les rechercher. de peur que cet empressement ne l'emporte de la contemplation des choses les plus relevées à l'affection des plus basses. Il est même ertaines occasions où les pasteurs doivent se jeter au dehors, pour nrocurer à leurs peuples les nécessités de la vie présente : ils traraillent alors avec plus de succès à leur avancement; au lieu que les peuples auraient quelque droit de se dégoûter de la parole de leur nasteur, s'il négligeait le soin qu'il doit avoir de les secourir. Mais en sacquittant de ses fonctions, il ne doit pas avoir pour fin dernière de plaire aux hommes, autrement il se portera bientòt à de basses condescendances envers les uns, et à des rigueurs injustes envers les autres. Il doit désirer de leur plaire et d'en être aimé, non pour luimême, mais pour leur faire aimer plus facilement la vérité. C'est e qu'insinue saint Paul, quand il dit d'une part : Je tâche de plaire à tous en toutes choses, et de l'autre : Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ.

Pour ce qui est de la correction, il y a des fautes qu'il faut dissimuler par prudence, mais en faisant connaître qu'on a bien voulu les dissimuler, afin que ceux qui en sont coupables, se voyant décourerts, aient honte d'y retomber. Dieu dissimula ainsi les crimes de la Judée, mais en lui faisant connaître qu'il les avait vus. Il y a d'autres fautes, même toutes visibles, qu'il faut tolérer patiemment, lorsque la correction serait inopportune. Une plaie que l'on ouvre avant qu'elle soit mûre, devient plus dangereuse par l'inflammation que cette incision y cause. Un remède appliqué à contre-temps devient inutile : il perd toute sa force et sa vertu. Il y a des fautes secrètes qu'il faut découvrir avec adresse en jugeant de ce qui est caché dans le cœur par les dehors de la conduite ; c'est percer la muraille, suirant le prophète, pour découvrir les abominations qui se commettent au dedans. Il y a d'autres fautes que l'on doit corriger avec douœur, parce qu'elles sont d'ignorance ou de faiblesse. Celles qui sont de malice demandent des corrections rudes et fortes, afin que le coupable co nprenne l'énormité de son péché par la véhémence de sa correction; mais, parce qu'il est difficile de tenir un juste milieu, et que la chaleur de l'invective porte quelquefois à l'excès, il est nécessaire, dans ces occasions, que le pasteur lui-même recoure au renède de la pénitence, pour obtenir de Dieu, par ses larmes, le pardon de ces fautes que le zèle de sa gloire lui a occasionnées. Tous ses devoirs étant marqués en détail dans les livres saints, il ne saurait trop les lire et les méditer.

Dans la troisième partie de son Pastoral, saint Grégoire montre,

dans un grand et intéressant détail, comment le pasteur doit proportionner ses instructions à la diversité des personnes, suivant le sexe, l'Age, les conditions, les inclinations, les dispositions permanentes ou passagères. Par exemple, autre est l'instruction qu'il faut donner aux hommes, autre celle qu'il faut donner aux femmes. On doit prescrire aux hommes quelque chose d'assez grand pour exercer leur vertu, et aux femmes quelque chose de facile, pour les gagnerà Dieu par la douceur. Une correction sévère remet les jeunes gens dans le bon chemin; un avis donné avec humilité aux vieillards les fait rentrer dans le devoir. Les pauvres, n'étant que trop affligés de leur misère, méritent d'être consolés; mais les riches étant ordinairement superbes, il faut les rabaisser, en leur donnant de la crainte et de la frayeur. Ce n'est pas qu'on ne doive user quelquefois de douceur envers eux, pour les faire revenir de leur emportement; comme on emploie les lénitifs pour attendrir une plaie trop dure. On peut encore, lorsqu'on veut les reprendre, commencer par quelques paraboles éloignées; convaincus souvent par le jugement qu'ils rendent eux-mêmes, ils se trouvent engagés à changer de conduite. Ainsi en usa le prophète Nathan avec David.

La quatrième partie du Pastoral expose, en peu de mots, que le pasteur doit surtout veiller avec grand soin sur lui-même, de crainte qu'après avoir instruit et édifié les autres par ses paroles et par ses actions, il n'en prenne sujet de s'élever. Au premier mouvement de vaine complaisance, il doit s'appliquer à considérer ses imperfections et ses faiblesses; à regarder, non le bien qu'il a fait, mais celui qu'il a négligé de faire. Saint Grégoire termine tout l'ouvrage par ces mots à Jean de Ravenne: Voilà, brave homme, que, forcé par vos reproches à me défendre, pendant que je m'applique à montrer quel doit être le pasteur, j'ai dépeint un beau personnage, étant moimême un peintre fort laid. Je dirige les autres vers le rivage de la perfection, moi encore ballotté parmi les flots des péchés. Mais dans ce naufrage de la vie, soutenez-moi par votre prière comme par une planche, et tandis que j'enfonce par mon propre poids, que la main de votre mérite me soulève 1.

Voilà comme Grégoire pensait et parlait de lui-même; mais, dans la réalité, ce qu'il enseignait si bien dans son livre, il le pratiquait encore mieux dans sa vie. Son premier soin fut de réformer la maison du Pape. Il en retrancha les laïques, et ne voulut avoir auprès de lui que des clercs et des moines, soit pour le servir, soit pour en former son conseil. De ce nombre furent: Pierre, diacre, avec lequel

1 601 de ilcomp crivit q notaire, encore ; pagne p mien, a et son le lesquels véque d Jérusale abbé de savoir. I son pala l'Eglise, était à I n'avait tous par teté et la ignorant teurs de Les sé

> même de seule pr plus con Saint Gr un mons s'en sera Celui qu fonctions en chang

une mult
religieuse
la ville é
la charité
glise rom
cile, il en
et dans te
cuits aux
honte d'e

Les gu

<sup>2</sup> T. 2, edit. Bened.

i Jean, d

le pasteur doit proersonnes, suivant le lispositions permastruction qu'il faut er aux femmes. On grand pour exercer , pour les gagnerà net les jeunes gens té aux vieillards les que trop affligés de riches étant ordieur donnant de la oive user quelquer de leur emportelrir une plaie trop re, commencer par nt par le jugement à changer de con-

eu de mots, que le-même, de crainte paroles et par ses ier mouvement de érer ses imperfecil a fait, mais celui out l'ouvrage par ne, que, forcé par pplique à montrer nnage, étant moiers le rivage de la péchés. Mais dans re comme par une poids, que la main

d.

nême; mais, dans re, il le pratiquait réformer la maioulut avoir auprès ervir, soit pour en liacre, avec lequel

i composa ses dialogues ; Émilien, notaire ou sténographe, qui transrivit quarante de ses homélies sur l'Évangile ; saint Patérius, autre notaire, qui fit depuis un résumé de ses ouvrages, que nous avons encore; Jean, défenseur de l'Église romaine, qu'il envoya en Espagne pour rétablir Janvier dans le siège épiscopal de Maiaga; Maximien, abbé de son monastère, qu'il fit depuis évêque de Syracuse t son légat en Sicile; Augustin et Mellitus du même monastère, par lequels il convertit la nation des Anglais; Marinien, qu'il fit archerame de Ravenne ; Probus, qu'après avoir fait abbé, il envoya à lérusalem, pour y construire un hôpital pour les étrangers ; Claude, abbé de Classe, et plusieurs autres dont il connaissait la vertu et le savoir. Entouré de ces hommes d'élite, Grégoire ne manquait, dans son palais, à rien de ce qui est de la perfection religieuse, et dans l'Église, à rien de ce qui est de la sollicitude pastorale. Son palais était à la fois un monastère et une académie. Nul de ses serviteurs n'avait rien de barbare ni dans son langage ni dans son vêtement : tous parlaient la langue et portaient la toge des Romains. La sainteté et la sagesse osaient seules paraître devant le Pontife; la richesse imorante demeurait à la porte. Ainsi s'exprime un des anciens auteurs de la vie de Grégoire 1.

Les séculiers se voyant ainsi exclus de la maison pontificale et même de l'administration des patrimoines de l'Église, et réduits à la seule profession des armes ou à la culture des terres, plusieurs des plus considérables commencèrent à demander la tonsure cléricale. Saint Grégoire exigea qu'on les mît quelque temps à l'épreuve dans un monastère, et qu'on ne les admît dans le clergé que quand ils s'en seraient montrés dignes par leur fidélité à observer la règle. Celui qui, en déposant l'habit séculier, disait-il, aspire aussitôt aux fonctions ecclésiastiques, ne songe point à quitter le monde, mais à en changer 2.

Les guerres qui désolaient l'Italie avaient fait affluer dans Rome memultitude de personnes sans ressources, entre autres trois mille religieuses. Par suite de ces mêmes guerres, les pauvres habituels de la ville étaient plus nombreux que jamais. La misère était grande; la charité de Grégoire fut plus grande encore. Outre le blé que l'Église romaine tirait annuellement de ses patrimoines ou terres de Sicile, il en fit encore acheter une quantité considérable. Chaque jour, et dans tous les quartiers de la ville, il faisait porter des aliments cuits aux malades et aux infirmes. Quant à ceux qui auraient eu honte d'en recevoir sous le nom d'aumône, il en envoyait de sa table

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jean, diacre, l. 2, c. 11-14. - <sup>2</sup> Ibid., c. 14 et 15.

sous le nom de bénédiction apostolique. Le premier jour de chaque mois, il distribuait aux pauvres des choses en nature, sur les revenus de l'Église: un mois c'était du blé, un autre du vin, un autre du fromage, un autre des légumes, un autre du lard, un autre des animaux comestibles, un autre du poisson ou de l'huile, Aux personnes d'un certain rang, il offrait, d'une manière honorable, des choses plus délicates. En sorte que l'Église paraissait le grenier de tout le monde. Quatre fois par an, le jour de Paques, la fête de saint Pierre et de saint Paul, la fête de saint André, la fête de sa propre ordination, étant assis pour donner le baiser de paix, il distribuait des pièces d'or aux évêques, aux prêtres, aux diacres et aux autres personnes de dignité; les trois dernières fêtes, il y ajoutait différentes espèces de vêtements. De plus, chaque jour il invitait à sa table des pèlerins ou étrangers, ordinairement douze, qu'il servait lui-même, et parmi lesquels la tradition rapporte que se trouvaune fois Notre-Seigneur en personne, et une autre fois un ange. La même tradition rapporte encore que, les gardes de nuit ayant trouvé une personne morte dans un coin de rue, le charitable Pontife, pensant qu'elle était morte d'inanition, en fut si afflige, qu'il s'abstirt de célébrer la messe pendant plusieurs jours, comme s'il l'avait tuée de ses propres mains.

Lorsque, dans le neuvième siècle, Jean, diacre, à la demande du pape Jean VIII, écrivit sa Vie de saint Grégoire en quatre livres, sur les archives de l'Église romaine, on conservait encore, dans le palais de Latran, un immense registre, où était marqué exactement le nom, l'âge, le sexe, la profession de toutes les personnes que secourait le saint Pontife, non-seulement à Rome et dans les villes du voisinage, mais encore au loin dans les villes maritimes, avec l'indication précise de l'époque et de la quantité qu'il fallait les secourir 1. Et, de fait, parmi les lettres de Grégoire, il en est au moins une vingtaine où il entre à cet égard dans les plus petits détails. Il y en a particulièrement deux, dont une très-longue, où il ordonne aux ecclésiastiques qui régissent les patrimoines de saint Pierre d'en protéger les paysans et les colons, de leur faire rendre ce que les entrepreneurs et les collecteurs avaient exigé de trop, indiquant pour cela les lieux, les personnes, la quantité, les circonstances. Un marchand de Syrie ne pouvant plus payer ses dettes, les créanciers retinrent son fils. Grégoire écrit à un de ses clercs de donner au père soixante sous d'or, de faire en sorte que les créanciers le quittent à moins, afin qu'il aitle reste avec son fils, qu'ils retenaient contre les lois. Au prêtre Philippe pital abbé quaie

La

Llie,

évang

duisit

goire
avez i
qu'on
que c'
êtes c
encore
vous é
donc l
ajouto
nous y

naître

que vo

A u sieurs injure fourni des bie doit ét vous d Dieu 1 dérabl son éta que j'é c'est ai seur d au mo de les moi je

<sup>1</sup> Jean

apôtre:

Les ces im

<sup>1</sup> Jean, diacre, n. 23-30.

sos de l'ère chr.]

remier jour de chaen nature, sur les un autre du vin, un autre du lard, un oisson ou de l'huile. l'une manière honol'Église paraissait le jour de Paques, la int André, la fête de le baiser de paix, il êtres, aux diacres et eres fêtes, il y ajounaque jour il invitait ent douze, qu'il serrte que se trouva une s un ange. La même it ayant trouvé une ole Pontife, pensant u'il s'abstirt de cés'il l'avait tuée de

, à la demande da en quatre livres, sur core, dans le palais exactement le nom, es que secourait le villes du voisinage, l'indication précise ourir 1. Et, de fait, une vingtaine où il a particulièrement ecclésiastiques qui rotéger les paysans ntrepreneurs et les cela les lieux, les chand de Syrie ne rent son fils. Gréxante sous d'or, de ins, afin qu'il ait le ois. Au prêtre Philippe de Jérusalem, il envoie cinquante sous d'or, pour achever l'hôpital que l'abbé Probus y avait commencé par son ordre. A Jean, abbé du mort Sinal, il envoie, port payé, les couchages qui manquaient à l'hospice qu'on venait d'y construire pour les vieillards 1.

La manière dont il faisait ces aumônes y ajoutait un nouveau prix. Elie, prêtre et abbé dans la province d'Isaurie, lui demanda des évangiles pour son monastère, avec cinquante sous d'or, qu'il réduisit de dix et puis de vingt, pensant en avoir demandé trop. Grégoire lui répondit : Nous vous envoyons les évangiles, comme vous avez mandé. Quant aux cinquante sous d'or que vous avez voulu m'on vous envoyat pour les besoins de votre monastère, crovant que c'était beaucoup, vous nous avez fait cadeau de dix, et vous êtes contenté de quarante. Ensuite, de peur que cela même ne fût encore trop, vous avez daigné nous gratifier de dix autres. Puisque yous êtes si généreux, nous le serons de même. Nous vous envoyons donc les cinquante, et, de crainte que ce ne scit trop peu, nous y en aioutons dix. Et, de peur que cela même ne soit encore trop peu, nous y en avons fait ajouter douze autres. Ce qui nous a fait connaître votre charité, c'est que vous avez en nous une confiance telle que vous devez avoir 2.

A un ancien préteur, tombé dans l'infortune, il disait, après plusieurs paroles de consolation : Je vous prie de ne point prendre à injure si nous avons écrit à Romain, défenseur de notre Église, de fournir vingt habillements pour vos jeunes gens; car ce qui est offert des biens du bienheureux apôtre Pierre, quelque peu que cela soit, doit être reçu comme une grande bénédiction, attendu qu'il pourra vous donner encore plus dès ici-bas, et vous procurer auprès de Dieu les biens éternels 3. A un autre personnage également considérable, mais qui pendant longtemps n'avait osé lui faire connaître son état de gêne, il écrivait : J'ai été affligé outre mesure de voir que j'étais moins aimé de vous que je ne pensais ; car, de n'oser pas, c'est aimer moins. Je viens, en conséquence, d'ordonner au régisseur du patrimoine de Catane de donner annuellement dix sous d'or au monastère que vous avez fondé dans cette ville. Nous vous prions de les recevoir sans vous offenser, car ce n'est pas une offrande que moi je vous fais, mais ure bénédiction de saint Pierre, prince des apôtres 4.

Les patrimoines ou domaines de saint Pierre, qui fournissaient à ces immenses charités, étaient nombreux et considérables. Par les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jean, dlacre, n. 55, etc. — <sup>2</sup> L. 5, epist. 38. — <sup>3</sup> L. 10, epist. 31. — <sup>4</sup> L., 13, epist. 19.

à 604 de

à Bon

qu'il y

élire a

mande

les par

séculie

différe

l'évêqu

nomm

Mais vo

était la

d'Espa

à Rom

nouvea

mis à sa

un mo

une ins

conduit

juger ;

délégné

de huit

goire, é

diacres

esclaves

affranch

trouvère

faites p

biens pu

dèrent d

faits par

sentime

demeur

laisser le

tuité sui

clarèren

tique. Il

que, si l

n'éloigne la permi

L'an

lettres et la vie de Grégoire, on en compte vingt-trois, à savoir : trois en Sicile, enze en Italie; un dans l'Istrie, dans la Dalmatie, dans l'Illyrie, dans la Sardaigne, dans la Corse, dans la Ligurie; un qui comprenait les Alpes Cottiennes, c'est-à-dire la ville de Gênes et la côte maritime jusqu'à la frontière des Gaules; un de Germanicie, peut-être en Afrique; un dans les Gaules, mais qui paraît avoir été peu de chose en comparaison des autres, puisque saint Grégoire l'appelle un patrimoniole <sup>1</sup>. Nous avons vu que l'empereur Constantin seul donna au pape saint Silvestre, pour neuf églises de Rome, des patrimoines en fonds de terres d'un revenu annuel de plus de cinq cent mille francs. Comme plusieurs de ces anciens patrimoines étaient situés en Afrique, en Égypte, en Phénicie, à Antioche et même dans la province de l'Euphrate; que l'administration et la perception en étaient difficiles, surtout depuis l'invasion des Barbares, les empereurs de Constantinople payèrent annuellement à PÉglise romaine, sous le titre de patrimoines des princes des apttres, comme nous l'apprend l'historien gree Théophane 2, la somme ronde d'un talent et demi d'or, autrement trois cent cinquante livres ou quatre mille deux cents onces d'or, qui reviennent à quatre cent mille francs de notre monnaie.

Saint Grégoire ne voulait pas que les évêques confiassent à des séculiers l'administration de ces domaines ecclésiastiques. L'expérience lui avait fait sentir plus d'un inconvénient. Presque toujours les séculiers opprimaient les colons, fraudaient l'Église, refusaient de rendre compte à l'évêque, et finissaient par se regarder comme propriétaires 3. Pour administrer les patrimoines de l'Église romaine, le saint Pape ne nommait que des ecclésiastiques, avec le titre de recteurs ou de défenseurs. Il leur enjoignait dans leur diplôme, et leur faisait promettre devant le tombeau de saint Pierre, d'aveir un soin particulier des pauvres.

Mais avec la défense des pauvres et de leur patrimoine, le saint Pape confiait aux défenseurs un nombre infini d'autres causes qui se rencontraient dans leurs provinces. Ils étaient les ministres et les exécuteurs universels de ses ordres. En voici quelques exemples. Basile, évêque sicilien, s'embarrassait de procès, perdait le temps et laissait avilir sa dignité dans les tribunaux des magistrats séculiers. Grégoire écrit à Romain, défenseur en Sicile, de l'oblige à retourner dans son diocèse, sans lui donner seulement cinq jours de répit, sous peine de se rendre lui-même coupable 4. Dans une autre lettre

¹ Orsi et Cenni. Del Dominio-Roma, 1754, p. 306 et seqq. — ¹ Theophan. In Leon. Is., p. 273. — ³ L. 9, epist. 65. — ¹ L. 8, epist. 11.

[Liv. XLVII. - De 500 -trois, à savoir : trois as la Dalmatie, dans ns la Ligurie; un qui ville de Gênes et la un de Germanicie. qui paraît avoir été sque saint Grégoire ue l'empereur Conneuf églises de Rome, annuel de plus de anciens patrimoines nicie, à Antioche et administration et la l'invasion des Barent annuellement à les princes des apôophane 2, la somme cent cinquante livres

confiassent à des sétiques. L'expérience que toujours les séglise, refusaient de garder comme prole l'Église romaine, nes, avec le titre de ans leur diplôme, et t Pierre, d'aveir un

ennent à quatre cent

patrimoine, le saint d'autres causes qui les ministres et les quelques exemples. perdait le temps et nagistrats séculiers. 'obligea' à retourner inq jours de répit, ans une autre lettre

qq. - 3 Theophan. In

à Roniface, défenseur en l'île de Corse, il le blâme d'avoir souffert qu'il y eût dans cette île deux évêchés vacants, lui ordonne de faire élire au plus tôt des évêques et de les envoyer à Rome. Il lui commande encore de s'opposer vigoureusement à ceux qui oppriment les pauvres et à ceux qui traînent les ecclésiastiques devant les juges séculiers, de ne plus souffrir cet abus, de forcer ceux qui ont quelque différend avec les clercs de recourir au jugement de l'évêque, ou, si l'évêque leur est suspect, à l'arbitre que l'évêque ou que lui-même nommera, du jugement duquel l'évêque et lui seront exécuteurs 1. Mais voici un fait qui montre encore mieux de quelle importance était la dignité des défenseurs de l'Église romaine. Les évêques d'Espagne avaient déposé l'évêque de Malaga, qui en fit ses plaintes à Rome. Grégoire y envoya le défenseur Jean, qui, ayant jugé de nouveau la chose, rétablit l'évêque deposé, déposa celui qu'on avait mis à sa place, et condamna les premiers juges à faire pénitence dans un monastère 2. Nous avons trois pièces sur cette dernière cause : une instruction détaillée du Pape à Jean, sur la manière dont il doit conduire la procédure ; un recueil des lois d'après lesquelles il doit juger; enfin la sentence même que le défenseur prononça comme délégué du Seigneur apostolique, le pape Grégoire 3.

L'an 590, le quatrième de novembre, il se tint à Séville un concile de huit évêques, dont saint Léandre, ami particulier du pape Grégoire, était le premier. Comme ils furent assemblés dans l'église, les diacres de Pégase, évêque d'Astigi, leur présentèrent un état des esclaves de la même église, que Gaudence, son prédécesseur, avait affranchis ou donnés à ses parents. Ils consultèrent les canons et trouvèrent que les donations ou aliénations des biens de l'Église saites par l'évêque, étaient nulles, à moins qu'il n'eût donné ses biens propres à l'Église; car alors on faisait compensation. Ils décidèrent donc que, hors ce cas, les aliénations et les affranchissements faits par Gaudence ne devaient point subsister. Toutefois, par un sentiment d'humanité, ils ordonnèrent que les serfs ainsi affranchis demeureraient libres, mais sujets de l'Église, et qu'ils ne pourraient laisser leur pécule qu'à leurs enfants, qui demeureraient à perpétuité sujets de l'Église comme eux et aux mêmes conditions. Ils déclarèrent que cette décision aurait lieu dans toute la province Bétique. Ils ordonnèrent encore, en exécution du concile de Tolède, que, si les prêtres et les autres clercs, étant avertis par leur évêque, n'éloignaient pas d'avec eux les femmes étrangères, les juges, avec la permission des évêques, s'attribueraient ces femmes comme es-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, epist. 74. - <sup>2</sup> Jean, diacre, 1. 2, c. 11. - <sup>3</sup> L. 13, epist. 45 et seqq.

claves, avec serment de ne point les rendre aux clercs, sous peine d'être eux-mêmes excommuniés 1.

Saint Léandre ayant appris l'élection de Grégoire, lui écrivit pour le féliciter. Il lui mandait la solide conversion et la piété du mi Reccarède. Il le consultait en même temps sur les trois immersions du baptême, dont les ariens abusaient, pour savoir si on devait les continuer, puisque les coutumes des églises étaient diverses, sans préjudice de la foi. De plus il lui demandait plusieurs livres, et entre autres ses Expositions sur Job.

Saint Grégoire ne put répondre que longtemps après, au mois de mai de l'année suivante 591. J'aurais voulu de tout mon cœur, dit-il. répondre à vos lettres, mais le travail de la sollicitude pastorale m'accable de telle sorte, que j'ai plus envie de pleurer que de parler. Vous le voyez vous-même, puisque je mets tant de négligence à volls écrire, à vous que j'aime si ardemment. Je ne saurais exprimer ma joie, d'apprendre que notre commun fils, le très-glorieux roi Reccarède, s'est converti avec une entière dévotion à la foi catholique. Ce que vous me dites de ses mœurs me le fait aimer sans le connaître. Mais vous savez les ruses de l'antique ennemi et l'acharnement avec lequel il attaque les vainqueurs. Que votre saintelé veille donc sur lui avec plus de sollicitude, afin qu'il achève ce qu'il a bien commencé, qu'il ne s'élève point de ses bonnes œuvres, que la pureté de sa vie réponde à la pureté de sa foi ; qu'il se montre par les œuvres citoyen du royaume éternel, afin qu'après une longue carrière, il passe d'un royaume à un autre. Quant aux trois immersions du baptême, on ne peut rien dire de mieux que ce que vous avez pensé vous-même. Nous les pratiquons pour exprimer les trois jours de sépulture, ou, si l'on veut, les trois personnes de la Trinité, comme l'immersion unique peut signifier l'unité de la nature divine. Mais parce que jusqu'à présent les hérétiques plongeaient trois fois, je suis d'avis qu'on ne le fasse point chez vous, de peur qu'il ne leur semble que nous divisons comme eux la divinité, et qu'ils ne se vantent que leur coutume l'a emporté sur la nôtre. J'envoie à votre très-chérie fraternité les livres dont le mémoire est ci-joint. Quant à l'Explication sur Job, que j'avais faite par homélies, j'ai tâché de la transformer en livres continus, et les libraires sont à les transcrire. Si le porteur des présentes n'avait pas été si pressé, j'aurais voulu vous envoyer le tout sans délai, pour montrer à celui que j'aime par-dessus les autres que j'y ai travaillé de ma personne 2.

Licinien, évêque de Carthagène, ayant lu le Pastoral de saint

que les d 1 L. 2, E

à 604 d

Grégo

de coe

supplie

rejeter

fesse in

nécess

expérin

d'ordo

ordonn

des cas

par vot

notre p

faire pa

avoir p

Béatitu

livres q

rous, et

serait, c

la derni

pour qu

pour l'ir

n'est pa

Le roi

son peu

nité de

aux églis et applio

ses libéra sion, il d

affaires o trième au

saint Pier

les rejeta

peine leu

d'or orné

bien l'offi

ajoute-t-j

aurez l'oc

n'ignorez

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labbe, t. 5, p. 1588. - <sup>2</sup> L. 1, epist, 43.

goire, lui écrivit pour n et la piété du roi les trois immersions avoir si on devait les étaient diverses, sans sieurs livres, et entre

ux clercs, sous peine

os après, au mois de out mon cœur, dit-il. itude pastorale m'aceurer que de parler. de négligence à vous saurais exprimer ma ès-glorieux roi Recn à la foi catholique. t aimer sans le conennemi et l'achar-. Que votre sainteté qu'il achève ce qu'il bonnes œuvres, que qu'il se montre par qu'après une longue nt aux trois immerux que ce que vous ir exprimer les trois sonnes de la Trinité, ité de la nature diies plongeaient trois ous, de peur qu'il ne inité, et qu'ils ne se tre. J'envoie à votre est ci-joint. Quant à lies, j'ai tâché de la ont à les transcrire. essé, j'aurais voulu à celui que j'aime

Pastoral de saint

personne 2.

Grégoire, lui écrivit pour l'en remercier avec une grande effusion de œur, et en même temps pour le consulter à ce sujet. Je vous supplie, par la grâce de Dieu qui surabonde en vous, de ne point rejeter ma prière, mais de vouloir bien m'apprendre ce que je consesse ignorer. Car ce que vous enseignez, nous sommes dans la nécessité de le faire. Lorsqu'on ne trouve point d'homme savant et expérimenté pour l'office sacerdotal, que reste-t-il à faire, sinon d'ordonner un ignorant comme moi ? Or, vous ne voulez pas qu'on ordonne d'ignorant. Licinien expose avec la même modestie filiale des cas embarrassants sur les bigames, et ajoute : Consolez-nous par votre réponse, afin que nous n'ayons lieu d'être punis, ni de notre péché ni de celui des autres ; car nous craignons beaucoup de aire par nécessité ce que nous ne devons pas faire. Ensuite, après avoir parlé de sa lettre à saint Léandre, il conclut : Daigne Votre Béatitude envoyer à notre exiguïté, et l'ouvrage sur Job, et les autres ivres que vous rappelez dans votre Pastoral; car nous sommes à rous, et nous aimons à lire ce qui vient de vous. Mon bonheur serait, comme dit celui dont vous portez le nom, d'apprendre jusqu'à à dernière vieillesse. Nous faisons des vœux, bienheureux Père, pour que la Trinité sainte conserve en bonne santé votre Couronne, pour l'instruction de son Église 1. La réponse du Pape à cette lettre n'est pas venue jusqu'à nous.

Le roi Reccarède régnait paisible et glorieux, après avoir ramené son peuple à la religion catholique. Il était doux et humain, et l'aménité de son visage attirait l'affection même des méchants. Il rendit aux églises et aux particuliers les terres que son père avait usurpées et appliquées au fisc, et remit souvent les tributs au peuple, cutre ses libéralités et ses aumônes. Dès le premier temps de sa conversion, il désirait en donner une connaissance officielle au Pape. Les affaires de son royaume l'empêchèrent pendant trois ans. La quatième année, il envoya trois ambassadeurs, avec des présents pour saint Pierre. Ils approchaient des côtes d'Italie, lorsqu'une tempéte les rejeta du côté de Marseille, où ils firent naufrage et sauvèrent à peine leurs personnes. Alors il envoya par le légat Jean un calice d'or orné de pierreries, en priant le Pape, dans sa lettre, de vouloir bien l'offrir au prince des apôtres. Nous prions aussi Votre Altesse, ajoute-t-il, de nous honorer de ses saintes lettres, quand vous en aurez l'occasion. Car, comme le Seigneur inspire votre cœur, vous n'ignorez pas, je le pense, avec quelle sincérité je vous aime. Ceux que les distances séparent, la grâce du Christ les unit, comme s'ils

<sup>1</sup> L. 2, Epist. 54.

se voyaient. Ceux-là mêmes qui ne vous contemplent pas de près, savent par la renommée combien vous êtes bon. Nous recommandons beaucoup à Votre Sainteté le pontife Léandre de Séville, parce que c'est lui qui nous a fait connaître votre bienveillance. Je vous conjure enfin, très-saint homme, de nous recommander souvent au Seigneur dans vos oraisons, nous et nos peuples <sup>1</sup>.

Le Pape répondit au roi en ces termes : Je ne saurais exprimer en paroles, très-excellent fils, combien je suis charmé de vos actions et de votre vie. Lorsqu'on apprend que, de nos jours, par un miracle nouveau, toute la nation des Coths a été convertie par Vetre Excellence, de l'hérésie arienne à la foi sainte, on s'écrie volontiers avec le prophète : Ce changement est de la droite du Très-Haut. Quel est le cœur, fût-il de pierre, qui, en apprenant ces choses, ne s'attendrisse aussitôt de reconnaissance pour Dieu et d'amour pour Votre Excellence? Voilà, je l'avoue, ce que je dis souvent à mes fils. quand ils s'assemblent autour de moi; voilà ce que j'aime à admirer avec eux. Mais voilà ce qui bien souvent aussi m'anime contre moimême; paresseux et inutile, je croupis dans une inerte oisiveté. tandis que des rois travaillent à rassembler des multitudes d'âmes pour gagner la patrie céleste. Que dirai-je donc dans cet examen redoutable au Juge à venir, si je m'y présente les mains vides, tandisque Votre Excellence y paraîtra suivie de ces troupes de fidèles qu'elle vient d'attirer à la grâce de la foi par une fervente et continuelle prédication? Toutefois, par la miséricorde de Dieu, une chose me console grandement, c'est que l'œuvre sainte que je n'ai point en moi, je l'aime en vous. Et, pendant que je me réjouis de vos actions avec une grande allégresse, ce qui est à vous par le travail, devient à moi par la charité. Quant au bienheureux Pierre, prince des apôtres, qu'il ait agréé les présents de Votre Excellence, votre vie l'atteste clairement à tout le monde. Car il est écrit : Les vœux des justes sont agréables. En effet, au jugement de Dieu, on ne regarde point à ce qui est donné, mais à qui donne. Aussi est-il écrit : Le Seigneur regarde Abel et son offrande; Abel d'abord, l'offrande ensuite, pour bien faire entendre que ce n'est point à cause des présents que Dieu agrée celui qui les offre, mais que c'est à cause de celui qui les offre qu'il agrée les présents. Vous montrez donc vous-même combien votre offrande est agréable, puisque, avant de donner de l'or, vous avez présenté une offrande d'âmes, en convertissant la nation. qui vous est soumise.

Il bénit ensuite Dieu et félicite le roi, de ce qu'ayant fait une con-

qu'ils milieu contre insidie plus e n'ont i présent

1 604

stituti

si gran du coe s'élève que cel de la r le mali faire, s bien re

pôtre : ]
La volo
ajoutan
tion, et
dans la

la convo

si nous

Il faut tempéré veugle l' gloire de cautionn est perm pables, n la suivre elle en 1 l'âme, eli

grâce de de vous bonnes ac faire.

est-il écr

Et encore

à parler

Nous v

<sup>1</sup> L. 9, Epist. 61.

nplent pas de nrès. . Nous recommandre de Séville, parce ienveillance. Je vous nmander souvent au s 1.

ne saurais exprimer narmé de vos actions s jours, par un miconvertie par Vetre on s'écrie volontiers roite du Très-Haut. enant ces choses, ne ieu et d'amour pour s souvent à mes fils, que j'aime à admirer n'anime contre moiune inerte oisiveté, s multitudes d'âmes dans cet examen reains vides, tandisque e tidèles qu'elle vient continuelle prédicae chose me console ai point en moi, je de vos actions avec ravail, devient à moi prince des apôtres, o, votre vie l'atteste es vœux des justes n ne regarde point à écrit : Le Seigneur , l'offrande ensuite, ise des présents que ause de celui qui les nc vous-même comt de donner de l'or,

nvertissant la nation

'ayant fait une con-

stitution contre les Juifs, il avait refusé une grande somme d'argent, qu'ils offraient pour en obtenir la révocation. Mais, ajoute-t-il, au milieu de ces grandes choses, il faut se précautionner avec soin contre les embûches de l'antique ennemi, qui cherche d'autant plus insidieusement à dépouiller les hommes, qu'il voit en eux des dons plus excellents. Les voleurs n'en veulent guère aux voyageurs qui n'ont rien, mais à ceux qui portent des trésors. Le voyage est la vie présente. Il faut donc que Votre Excellence, après avoir reçu un don si grand par la conversion de ses sujets, conserve d'abord l'humilité du cœur et ensuite la pureté du corps. Car il est écrit : Quiconque sélève, sera humilié ; et quiconque s'humilie sera élevé. D'où il suit que celui-là aime l'élévation véritable, qui ne retranche point son âme de la racine de l'humilité. Lors donc que, pour nous élever l'esprit, le malin esprit nous rappelle le bien que nous avons fait, qu'y a-t-il à faire, si ce n'est de nous rappeler sans cesse nos fautes, afin de bien reconnaître que c'est à nous le mal que nous avons fait, et que, sinous l'avons évité, nous le devons à la grâce de Dieu seul ? Il faut aussi conserver la pureté du corps; car, suivant la parole de l'Apôtre : Le temple de Dieu est saint, et c'est vous-mêmes. Et encore : la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ce qu'il explique en ajoutant aussitôt : En sorte que vous vous absteniez de la fornication, et que chacun de vous sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et dans l'honneur, et non point dans les passions de

Il faut aussi qu'à l'égard de vos sujets, votre gouvernement soit tempéré par une grande modération, de peur que la puissance n'aveugle l'esprit. Car alors un royaume est bien gouverné, quand la gloire de gouverner ne domine point l'âme. Il faut encore se précautionner contre la colère, et ne pas faire promptement tout ce qui est permis; car la colère, lors même qu'elle punit les fautes des coupables, ne doit point précéder la raison comme la maîtresse, mais a suivre comme la servante, et ne se présenter en face que quand elle en reçoit l'ordre. Et de fait, si elle s'empare une fois de lame, elle tient pour juste cela même qu'elle fait de cruel. Aussi est-il écrit : La colère de l'homme n'opère point la justice de Dieu. Et encore : Que tout homme soit prompt à écouter, mais lent parler et lent à se mettre en colère. Je ne doute pas que, par la race de Dieu, vous n'observiez tout cela. Mais ayant l'occasion de vous présenter que que avis, je m'associe furtivement à vos bonnes actions, afin que corénavant vous ne soyez plus seul à les

Nous vous envoyons d'auprès du très-saint corps du bienheureux

apôtre Pierre, et comme une bénédiction de sa part, une petite clef contenant du fer de ses chaînes, afin que ce qui enchaîna autrefois son cou pour le martyre, délie le vôtre de tous ses péchés. Nous y joi-gnons une croix où il y a du bois de la croix du Seigneur, et des cheveux de saint Jean-Baptiste, afin que vous sentiez toujours l'aide du Sauveur, par l'intercession de son précurseur. Nous transmettons enfin à notre frère et coévêque Léandre, le pallium, de la part du Siège du bienheureux apôtre Pierre, chose que nous devons tout à la fôis et à l'ancienne coutume, et à vos mœurs, et à son mérite 1.

Hincmar de Reims trouvait cette lettre si belle, qu'il l'envoya à l'empereur Charles le Chauve, comme un digne présent, avec un ample commentaire que nous avons encore <sup>2</sup>.

Le Pape répondit en même temps à Léandre de Séville : J'ai recu la lettre de Votre Sainteté, écrite avec la plume de la charité seule. C'est que la langue puisait dans le cœur ce qu'elle répandait sur le papier. Les hommes de bien qui l'ont entendu lire étaient attendris. Il leur semblait, non pas entendre la douceur de votre âme, mais la voir. Aussi chacun vous mettait-il dans son cœur. Grégoire se plaint ensuite d'avoir perdu le repos délicieux qu'il goûtait autrefois dans la contemplation et dans l'humilité du cloître, et d'être accablé d'une infinité de soins temporels qui ne lui laissent plus le temps de reprendre haleine. Votre Sainteté écrit, ajoute-t-il, qu'elle est affligée de la goutte aux picds; moi aussi, j'en suis continuellement et violemment meurtri. Mais la consolation sera facile, si, au milieu de œ que nous souffrons, nous nous rappelons à la mémoire les fautes que nous avons commises; car nous verrons alors que c'est, non pas un châtiment, mais une grâce, de pouvoir expier par les douleurs de la chair ce que nous avons péché par les délices de la chair. Enfin, de la bénédiction du bienheureux Pierre, prince des epôtres, nous vous envoyons le pallium, pour vous en servir dans les messes solennelles. Je devais y joindre une instruction sur la manière dont vous avez à vivre; mais je la supprime, parce que vous avez prévenu mes paroles par vos mœurs 3. Le Pape écrivit d'un style semblable à Claude, grand capitaine et confident du roi Reccarède, pour lui recommander le légat Cyriaque. Et voilà de quelle manière cordiale s'établit l'union intime entre l'Église romaine et la nation des Visigoths, devenue depuis la nation espagnole.

La sollicitude pastorale de saint Grégoire n'était pas moins active pour le bien des églises d'Afrique. Parmi ses lettres, il y en a quarante | gouver is Columpar sess pauvre maine pla de ment, ou arci

4 604 d

goire à fait con de l'Ég s'y rendétait un

Dom Grégoir d'un no priait, à répondi privilég certain aussi à cement Une am Numidie stolique Ce qu d'après

d'Afrique plus les que s'il saient le enfants d'ilque de de leur s'd'assemil ser l'évé nade et :

réprime

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, Epist. 122. - <sup>2</sup> Hinem., t. 2. - <sup>2</sup> Hinem., Epist. 120, 121.

<sup>1</sup> L. 8, 1

part, une petite clef nchaîna autrefois son péchés. Nous y joidu Seigneur, et des antiez toujours l'aide aur. Nous transmetpallium, de la part e que nous devons os mœurs, et à son

le, qu'il l'envoya à ne présent, avec un

le Séville : J'ai reçu de la charité seule. elle répandait sur le re étaient attendris. votre âme, mais la . Grégoire se plaint oûtait autrefois dans , et d'être accablé ent plus le temps de l, qu'elle est affligée tinuellement et vio-, si, au milieu de ce moire les fautes que ne c'est, non pas un r les douleurs de la e la chair. Enfin, de s epôtres, nous vous s messes solennelles. re dont yous avez à z prévenu mes pasemblable à Claude, our lui recommanère cordiale s'établit des Visigoths, deve-

ait pas moins active ttres, il y en a quarante pour les intérêts de ce pays : sept à Gennade, exarque, ou gouverneur d'Afrique; huit à Hominique, évêque de Carthage; neuf à Columbus, évêque de Numidie. Le patrice Gennade se distinguait par ses succès militaires; par son zèle pour la religion et pour les pauvres. Ayant trouvé le patrimoine ou damuine que l'Église romaine avait en Afrique, dépeuplé par suite des guerres, il le repeupla de son propre mouvement. Le Pape l'en remercia affectueuxement, quand il envoya, pour genverner ce patrimoine, le cartulaire ou archiviste Hilarius. Il lui écrit avec beaucoup de confiance, et lui recommande successivement plusieurs affaires. Une lettre de Grégoire à Pierre, évêque de Barca, entre l'Égypte et la grande Syrte, fait connaître de plus en plus à quoi servaient les grandes richesses de l'Église romaine. Grégoire lui recommande le prêtre Valérien, qui s'y rendait pour la rédemption des captifs 1; car la ville de Barca était un marché d'esclaves.

Dominique, évêque de Certhage, ayant appris l'élection de saint Grégoire, lui envoya une deputation de deux évêques, d'un diacre et d'un notaire, avec une lettre de félicitation très-affectueuse, où il le priait, à la fin, de confirmer les priviléges de son église. Le Pape lui répondit avec une égale affection, et dit en finissant : Quant aux priviléges ecclésiastiques, dont votre fraternité m'écrit, tenez pour certain que, comme nous défendons les nôtres, nous conservons aussi à chaque église les siens <sup>2</sup>. Ces deux lettres furent le commencement d'une correspondance et d'une amitié toujours plus intimes. Une amitié pareille unissait Grégoire à Colombe, simple évêque de Numidie, mais distingué par ses vertus et par son dévouement apostolique.

Ce qui excitait particulièrement la sollicitude du Pape, c'est que, d'après une foule de relations écrites ou verbales qu'il recevait d'Afrique, les donatistes y reprenaient des forces; on n'exécutait plus les lois à leur égard; ils y agissaient avec autant de hardiesse que s'il n'y avait pas eu d'épiscopat pour leur tenir tête, ils chassaient les prêtres catholiques de leurs églises; ils rebaptisaient les enfants des catholiques mêmes; enfin l'on accusait un évêque catholique de leur avoir permis, pour de l'argent, d'ordonner un évêque de leur secte dans sa ville. Là-dessus, Grégoire écrivit à Colombe d'assembler un concile à l'arrivée du cartulaire Hilarius, et de déposer l'évêque accusé, s'il était convaincu. Il écrivit à l'exarque Genade et au préfet Pantaléon de seconder les efforts du concile et de réprimer l'audace des donatistes. Nul ne montra plus de zèle que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 3, Epist. 36. - 2 L. 2, Epist. 47.

l'évêque de Carthage. Il tint un concile de sa province, qui décréta privation de biens et de dignités contre les évêques qui négligeraient de résister à ces hérétiques. Le Pape, auquel il envoya les actes, approuva son zèle, mais non pas le décret; il le regardait comme propre à offenser les primats des autres provinces. Il lui paraissait plus important de conserver la charité entre les évêques, afin de les mettre plus en état, par leur union, de s'opposer à l'erreur <sup>1</sup>.

Ce qui ne contribuait pas peu à énerver la vigueur du gouvernement de l'Église en Afrique, c'était le système de primatie dans les provinces autres que celle de Carthage. L'autorité de primat, au lieu d'être attachée à tel ou tel siége principal, passait à l'évêque le plus ancien d'ordination. En sorte que le centre de la province ecclésiastique, ou la métropole, voyageait sans cesse d'un lieu à un autre, et que les rênes de son gouvernement tombaient très-souvent, au hasard, entre les mains d'un vieillard impotent ou incapable. Le pape Pélage II avait entrepris de remédier à ce fâcheux inconvénient. Saint Grégoire fit des efforts dans le même but. Il écrivit au patrice Gennade de recommander au concile de chaque province de ne plus prendre ainsi leur primat à l'aventure, mais de le choisir pour sa capacité et son mérite, et de faire en sorte qu'il résidât, non plus dans des villages ou des hameaux, comme il arrivait le plus souvent, mais dans une ville à leur choix, afin qu'il fût plus en état de résister aux donatistes 2. Toutefois, les évêques de Numidie ayant demandé au pape Pélage de conserver leurs anciennes coutumes, établies des le temps de saint Pierre, le pape saint Grégoire le leur accorda; mais il leur défendit en même temps d'élever à la dignité de primat les évêques qui avaient été donatistes 3. Il avait aussi recommandé à l'exarque Gennade de veiller à ce que les évêques de Numidie qui voudraient venir vers le Siége apostolique n'en fussent point empêchés.

Adéodat, primat de Numidie, aurait fait volontiers le voyage de Rome, si son âge et ses forces le lui eussent permis, comme il le témoigna au Pape dans une lettre affectueuse, dont Victorin, diacrede l'évêque Colombe, fut le porteur. Dans sa réponse, saint Grégoire, après une salutation très-amicale et très-pieuse, l'exhorte à bien remplir ses devoirs de primat, surtout à n'admettre aux ordres que des hommes d'un âge mur et de bonne vie, et à ne souffrir dans les ordinations aucune vénalité. Il l'exhorte en particulier à consulter sur toutes choses l'évêque Colombe. Car ce que vous ferez avec son conseil nous sera aussi agréable que si vous l'aviez fait avec le nôtre, et

j'ai la Enfin qu'ils son g l'en fe l'évêq

à sout dit cou ne tro ces co des ch qu'aux que, c mède

Pen

faire s

Pau

nir, et comm gna sa du pri obstacl était à lettre d l'attent L'exare sonnes le chan sateur: ment d manda pour se ler, acc

<sup>1</sup> L. 3, Epist. 63

Colomb

chant c

Enfin, 1

obtint d

de Num

sations

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 5, Epist. 5. - <sup>2</sup> L. 1, Epist. 73. - <sup>3</sup> lbid., Epist. 77.

a 604 de l'ère chr.]

orovince, qui décréta ues qui négligeraient envoya les actes, aple regardait comme nces. Il lui paraissait évêques, afin de les er à l'erreur 1.

igueur du gouvernele primatie dans les torité de primat, au d, passait à l'évêque ntre de la province cesse d'un lieu à un baient très-souvent, nt ou incapable. Le ce fâcheux inconvéme but. Il écrivit au chaque province de ais de le choisir pour 'il résidât, non plus vait le plus souvent, is en état de résister idie ayant demandé tumes, établies dès e le leur accorda; a dignité de primat ussi recommandé à es de Numidie qui fussent point em-

ntiers le voyage de nis, comme il le té-Victorin, diacre de nse, saint Grégoire, exhorte à bien remaux ordres que des souffrir dans les orlier à consulter sur ferez avec son conait avec le nôtre, et j'ai la confiance que nul ne trouverc à redire à ce que vous aurez fait. Enfin il lui recommande de lui faire connaître le résultat du concile qu'ils allaient tenir 4. Adéodat se montra digne de sa place. Maleré son grand âge, il déploya de la vigilance et de la fermeté. Le Pape l'en félicita par une autre lettre, où il lui recommande instamment l'évêque Paul, qui en était le porteur 2.

Paul était un vertueux évêque de Numidie; mais il avait beaucoup à souffrir des donatistes et même de quelques catholiques. On répandit contre lui des plaintes et des accusations calomnieuses. Comme il ne trouvait point en Afrique de soutien assez puissant pour déjouer ces complots, il désira d'aller à Rome, pour exposer au Pape l'état des choses. Grégoire écrivit donc à Pantaléon, préfet d'Afrique, ainsi qu'aux évêques Victor et Colombe, de le lui envoyer sans délai, afin que, connaissant à fond l'état des affaires, il pût y apporter un remède efficace 3.

Pendant deux ans, l'on empêcha Paul, sous divers prétextes, de faire sans danger ce voyage. L'exarque Gennade s'était laissé prévenir, et écrivit au Pape, entre autres choses, que Paul avait été excommunié. Le Pape, qui était dans ce moment très-malade, témoigna sa surprise à l'exarque, d'apprendre une nouvelle paréille, non du primat ecclésiastique, mais du gouverneur civil; il se plaignit des obstacles qu'on avait mis si longtemps au voyage de Paul, qui alors était à Rome; il dit que cet évêque assurait tout le contraire de la lettre de Son Excellence, et promet d'examiner cette affaire avec toute l'attention possible, dès que Dieu lui aura redonné assez de santé . L'exarque Gennade envoya au Pape son chancelier, avec trois personnes du diocèse de l'évêque Paul, pour témoigner contre lui. Mais le chancelier, interpellé par le Pape, refusa de se porter pour accusateur : les témoins n'étaient point de caractère à pouvoir canoniquement déposer contre un évêque. Dans cet état de choses, Paul demanda plusieurs fois au Pape la permission d'aller à Constantinople, pour se justifier devant l'empereur. Grégoire lui permit enfin d'y aller, accompagné de deux autres évêques. Ils étaient partis, lorsque Colombe de Numidie envoya les actes du concile de sa province touchant cette affaire: le Pape lui reprocha paternellement ce retard 5. Enfin, l'évêque Paul, revenu de Constantinople à Rome, demanda et obtint du Pape que son affaire fût juridiquement examinée au concile de Numidie, où il espérait faire voir clairement la fausseté des accusations et des plaintes qu'on avait formées contre lui. C'est sur quoi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, Epist. 49. — <sup>2</sup> L. 8, Epist. 12. — <sup>3</sup> L. 4, Epist. 34 et 35. — <sup>5</sup> L. 6, Epist. 63. — <sup>5</sup> L. 7, Kpist. 2.

4 604

besoir

la pro

son és

pour 1

gnant

Donac

pour f

suivan

sixièm

romain

d'Afric

spiritu

En Sar

la mas

terres

magist

pour le

Pape vi

son po

peuple

que, ab

nombre

que le 1

ces tern

« Con

céleste

taire des

appris (

païens q

negligea

évêque c

grand no

qui, dan

en avoir

de sacri

dexiger

reproche

que, san Corse, le

1 L. 12,

Qua

le Pape le recommanda vivement au primat de sa province, Adéodat, et aux évêques Maurentius et Colombe 1.

Un autre évêque de Numidie, Crisconius, étant venu se plaindre à Rome que son coévêque, Valention, lui avait enlevé depuis quinze ans plusieurs églises de son diocèse, et s'était approprié les biens de son prédécesseur, saint Grégoire écrivit aux évêques Victor et Colombe, de prendre connaissance de la plainte et d'obliger Valention à restituer, si l'accusation est trouvée vraie 2.

Ce n'était pas les évêques seuls qui d'Afrique recourussent à Rome pour y trouver justice et protection. Un prêtre, nomme Adéodat. avait obtenu de Quintien, son évêque, de s'absenter de son église pour régler quelques affaires; il tomba malade et fut absent deux mois: l'évêque ordonna dans l'intervalle un autre prêtre à sa place. Adécdat vint à Rome et se plaignit au Pape, qui écrivit à l'évêque Clémentius, primat de la Byzacène, de prendre connaissance de cette affaire et de rétablir Adéodat dans son église, si ses dires étaient vrais; ensuite, de procurer une église vacante au prêtre qu'on avait mis en sa place, si toutefois son ordination était trouvée canonique et qu'il n'y eût pas eu de simonie 3. Le primat Clémentius ayant été lui-même accusé d'un crime, l'empereur ordonna jusqu'à deux fois que, suivant les canons, il fût jugé par le Pape. Mais Théodore, maître de la milice, gagné par dix livres d'or, empêcha l'exécution de cet ordre. Cependant le primat protestait qu'il était soumis au Saint-Siége. Sur quoi saint Grégoire fait cette réflexion : Quant à ce qu'il dit qu'il est soumis au Siége apostolique, je ne sais quel évêque n'y est pas soumis, lorsqu'il se trouve en faute; quoique, hors de ce cas, tous les évêques soient égaux selon les lois de l'humilité 4. Ces belles paroles signalent merveilleusement bien le caractère de la puissance pontificale et l'esprit de son gouvernement. Le saint Pape, voyant l'opposition de Théodore et de quelques autres personnes, ne voulut point terminer cette affaire lui-même; mais il écrivit au concile de la Byzacène de l'examiner sans délai, afin de punir canoniquement le primat, s'il était trouvé coupable, ou bien de le justifier contre la calomnie, s'il était innocent 5.

Un évêque de Numidie, Paulin de Tégessis, ayant été accusé à Rome, par son clergé, d'user de sévices corporels envers ses ecclésiastiques et de vendre les ordinations, Grégoire écrivit à l'évêque Colombe et à Victor, alors primat, d'examiner ces deux chess d'accusation, et d'appeler à leur aide le cartulaire Hilarius, s'il en était

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 8, Epist. 12 et 13, — <sup>2</sup> Ibid., c. 28. — <sup>3</sup> L. 4, Epist. 13. — <sup>4</sup> L. 9, Epist. 59. — <sup>5</sup> L. 12, Epist. 32.

1 604 de l'ère chr.]

nt venu se plaindre à enlevé depuis quinze oproprié les biens de les Victor et Colombe, er Valention à resti-

ecourussent à Rome e, nomme Adéodat. er de son église pour absent deux mois: re à sa place. Adéoà l'évêque Clémenance do cette affaire es étaient vrais; enu'on avait mis en sa nonique et qu'il n'y ayant été lui-même eux fois que, suivant re, maître de la mion de cet ordre. Ceau Saint-Siége. Sur ce qu'il dit qu'il est ue n'y est pas soude ce cas, tous les . Ces belles paroles a puissance pontifioe, voyant l'opposies, ne voulut point u concile de la Byoniquement le pri-

ayant été accusé à s envers ses eccléécrivit à l'évêque s deux chefs d'acilarius, s'il en était

er contre la calom-

3. — 4 L. 9, Epist. 59.

besoin, afin d'apporter au mal un remède canonique <sup>1</sup>. Un diacre de la province de Numidie, Donadieu, porta plainte au Pape contre son évêque; mais on disait, d'un autre côté, qu'il avait été déposé pour un péché corporel. Saint Grégoire renvoya la plainte et le plaignant à l'évêque Colombe, pour examiner la chose en concile: si Donadieu était coupable de ce dont on l'accusait, il fallait l'enfermer pour faire pénitence; si l'évêque était coupable, il fallait l'obliger, suivant les canons, à réparer sa faute <sup>2</sup>. Telles étaient, à la fin du sixième siècle, les relations assidues de l'Afrique avec l'Église romaine.

Quant à la Sardaigne et à la Corse, qui dépendaient du gouverneur d'Afrique, le saint pape Grégoire en fut le père et le sauveur, et au spirituel et au temporel. L'un n'y était pas mieux soigné que l'autre. En Sardaigne, les nobles et les propriétaires étaient chrétiens; mais la masse du peuple, les paysans étaient idolâtres, même ceux des lerres de l'Église, tant les évêques s'en mettaient peu en peine. Les magistrats civils, les juges impériaux étaient souvent plus à craindre pour les pauvres habitants que les Barbares. A mesure que le saint Pape vint à connaître l'état déplorable de ces îles, il travailla de tout son pouvoir à y porter remède. Pour convertir et civiliser le pauvre peuple de Sardaigne, il y envoya Félix, évêque en Italie, et Cyriaque, abbé de Saint-André de Rome. Ils en convertirent un grand nombre; mais ils découvrirent en même temps des abus si énormes, que le pape saint Grégoire en écrivit à l'impératrice Constantine en ces termes:

«Comme je sais que Votre Sérénissime Seigneurie pense à la patrie céleste et à la vie de son âme, je croirais commettre un crime de taire des choses que la crainte de Dieu doit faire connaître. Ayant appris que dans l'île de Sardaigne il y avait un grand nombre de paiens qui sacrifiaient encore aux idoles, et que les évêques du pays negligeaient de leur prêcher notre Rédempteur, j'y ai envoyé un évêque d'Italie, qui, par la coopération du Seigneur, en a amené un grand nombre à la foi. Mais il m'annonce un fait bien sacrilége. Ceux qui, dans cette île, immolent aux idoles, payent au juge un prix pour en avoir la permission. Quelques-uns ayant reçu le baptême et cessé de sacrifier aux idoles, le juge de l'île n'en continue pas moins d'exiger d'eux ce prix d'idolâtrie. Ledit évêque lui en ayant fait des reproches, il répondit qu'il avait promis tant d'argent pour sa charge, que, sans des revenus pareils, il ne pourrait y suffire. Dans l'île de Corse, les habitants sont tellement écrasés par l'énormité des impôts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 12, Epist. 28 et 29. — 2 Ibid., Epist. 8.

1 004

cipaux

là l'on

dental

comm

vite. 1

ne le

sait d'a

d'écrir

déià éc

tinople

en écr

même

l'oppre

d'homr.

parce q

avec les

savaien

appelai

tait à d

épouvai

car, por

l'empire

Au m

fit tout

daigne é

dont il a

ther ses

mer les

refusait

Théodor

mer l'en

Sardaign

églises d

regner l

Il réu

neur plu

ile, nom

verneur

<sup>1</sup>L. !, E

D'ail

et par la dureté de ceux qui les exigent, qu'ils penvent à peine les acquitter en vendant leurs propres enfants. D'où il arrive que les propriétaires de cette île, abandonnant les terres de l'empire où se professe la vraie religion, se réfugient forcément auprès de l'abominable nation des Lombards. Car, que peuvent-ils souffrir de plus cruel des Barbares, si ce n'est d'être contraints à vendre leurs enfants? Dans la Sicile, on dit qu'un certain Stephanus, receveur des impôts maritimes, commet tant d'injustices et d'oppressions, en confisquant sans forme de procès les biens des particuliers, que si je voulaisénamérer tous les faits qui sont venus à ma connaissance, un grand volume y suffirait à peine.

a Que Votre Sérénissime Seigneurie considère bien tout cela, et qu'elle apaise les gémissements des opprimés. Car je ne soupconne pas que ces choses soient parvenues à vos pieuses oreilles. Si elles avaient pu v parvenir, elles n'auraient pas duré jusqu'à présent. faut, en temps convenable, les suggérer au très-pieux empereur. afin qu'il détourne de son Ame, de son empire et de ses enfants, ce poids épouvantable d'iniquité. Je sais qu'il dira que tout ce qui provient de ces îles est dépensé en Italie. J'y répondrai par cette observation: Qu'il donne moins à l'Italie, mais avant tout qu'il empêche les larmes des opprimés d'accuser son empire. Peut-être que si ces dépenses profitent si peu, c'est qu'on les recueille mêlés au crime. Que les sérénissimes seigneurs défendent donc de rien amasser d'une manière coupable. Peu d'impôts justes profiteront plus à la république. En fût-il autrement, il vaudrait encore mieux perdre la vie temporelle que de vous exposer à ne pas trouver la vie éternelle. Car, songez-y bien, quelles peuvent être les âmes, quelles peuvent être les entrailles des parents, lorsqu'ils vendent leurs enfants pour n'être pas mis à la torture? Comment il faut avoir pitié des enfants des autres, ceux-là le savent bien qui en ont de propres. C'est pourquoi il me suffit d'avoir brièvement indiqué ces choses, de peur que, si Votre Piété ne connaissait point ce qui se passe dans nos quartiers, mon silence ne me rendît coupable au tribunal du souverain Juge 1, n

Par cette lettre confidentielle du unpe saint Grégoire, et par d'autres semblables, l'on entrevoit le veri caractère de l'empereur Maurice et de son gouvernement. Comme particulier, Maurice était pieux et charitable, au moins d'une charité intermittente; mais il n'avait pas cette piété et cette charité magnanimes qui conviennent à un souverain, et dont son prédécesseur lui avait donné l'exemple. Comme empereur, il était mesquin et avare. Ses ministres, soit prin-

<sup>1</sup> L. 5, Epist. 41.

a soa de l'ère chr.]

penvent à peine les l'où il arrive que les res de l'empire où se et auprès de l'abomis souffrir de plus cruel endre leurs enfants? receveur des impôts sions, en confisquant que si je voulaisénumaissance, un grand

re bien tout cela, et Car je ne soupçonne uses oreilles. Si elles jusqu'à présent. rès-pieux empereur, et de ses enfants, ce que tout ce qui prodrai par cette obsert tout qu'il empêche Peut-être que si ces eille mêlés au crime. e rien amasser d'une eront plus à la répumieux perdre la vie ver la vie éternelle. quelles peuvent être s enfants pour n'être itié des enfants des pres. C'est pourquoi de peur que, si Votre nos quartiers, mon iverain Juge 1. D égoire, et par d'aude L'empereur Mau-Maurice était pieux ente; mais il n'avait conviennent à un t donné l'exemple. ministres, soit principaux, soit subalternes, le prenaient naturellement pour modèle. De la l'oppression et la ruine des provinces, surtout des provinces occidentales, que la cupidité des fonctionnaires impériaux regardait comme une proie prête à échapper, et qu'il fallait exploiter au plus vite. Maurice ne devait ni ne pouvait ignorer ces calamités. Le Pape ne le suppose point dans sa lettre; au contraire, puisqu'il connaissait d'avance sa réponse, il le savait donc instruit. Et de fait, avant d'écrire les choses en détail à l'impératrice, saint Grégoire en avait déjà écrit le fond au diacre Honorat, nonce apostolique à Constantinople, avec ordre d'en instruire l'empereur 1.

D'ailleurs, puisque nous voyons le préfet d'Afrique, Innocentius, et écrire au Pape, à plus forte raison en écrivait-il à l'empereur même 3. Mais dans le moment que le Pape mandait à l'impératrice l'oppression de la Sardaigne et de la Corse, Maurice traitait le Pape d'homme simple, qui n'entendait rien au gouvernement; et cela, parce qu'il était venu à bout, comme nous le verrons, de faire la paix wec les Lombards, tandis que les gouverneurs impériaux d'Italie ne savaient faire ni la guerre ni la paix 3. Toutefois, cet homme, qu'il appelait simple, lui faisait une terrible prédiction, lorsqu'il l'exhortait à détourner de son âme, de son empire et de ses enfants ce poids épouvantable d'iniquités qui se commettaient dans les provinces; car, pour avoir négligé cet avertissement, nous le verrons perdre et l'empire, et ses enfants, et la vie.

Au milieu de ce déplorable état des choses, le pape saint Grégoire fit tout ce qu'il put. Le principal auteur de l'oppression de la Sardaigne était son duc ou gouverneur Théodore, ce maître de la milice, dont il a déjà été question. Le Pape lui écrivit, non pour lui reproder ses propres injustices, mais simplement pour le prier de réprimer les usurpations d'un de ses officiers, qui, fier de sa protection, refusait même de paraître en justice. Pour réprimer les vexations de Théodore même, il écrivit à son nonce à Constantinople d'en informer l'empereur il écrivit à l'exarque d'Afrique, Gennade, dont la Sardaigne dépendait, les maux qu'y souffraient les pauvres et les eglises de la part de Théodore et de ses gens, et le pria d'y faire regner la justice avec la liberté 5.

Il réussit dans ses efforts. La Sardaigne reçut un duc ou gouverneur plus humain, nommé Zabardas. Les anciens habitants de cette ile, nommés Barbaricins, étaient encore idolâtres. Le nouveau gouverneur leur offrit la paix, en cas qu'ils voulussent se faire chrétiens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 1, Epist. 49. — <sup>2</sup> L. 10, Epist. 38. — <sup>3</sup> L. 5, Epist. 40. — <sup>4</sup> L. 1, Epist. 48. — <sup>1</sup> lbid., Epist. 49 et 61.

Leur chef, nommé Hospiton, l'était déjà. Saint Grégoire lui écrivit pour l'exhorter à procurer le même bonheur à toute sa nation et à seconder dans cette vue les missionnaires apostoliques, l'évêque Félix, et l'abbé Cyriaque; il joignit à sa lettre une bénédiction, c'est-à-dire un présent de saint Pierre. Il écrivit également au duc Zabardas, pour le féliciter de son zèle et l'assurer qu'il en rendrait bon témoignage à l'empereur. Il écrivit à tous les nobles propriétaires de l'île, pour leur témoigner sa douleur de ce qu'ils avaient encore presque tous des idolâtres dans leurs terres, et pour les presser instamment de travailler à les convertir. Je prie donc Votre Grandeur. conclut-il, de vous animer de zèle pour Dieu et de m'écrire combien chacun en aura amenés au Christ ; que si, par hasard, vous ne pouvez y travailler vous-mêmes, secondez au moins, dans l'œuvre de Dieu, mon îrère Félix et mon fils Cyriaque, afin que vous puissiez un jour participer à la récompense, après avoir contribué à la bonne œuvre 1.

Il écrivit surtout à Janvier, évêque de Cagliari, métropolitain de la Sardaigne. C'était ce qu'on appelle familièrement un assez bon homme, mais peu zélé, mais faible, colère et déjà vieux. Il y avait dans les terres de son église des paysans idolâtres, sans qu'il pensati à les convertir; il y avait des hôpitaux, aux administrateurs desquels il négligeait de faire rendre des comptes; il se laissait aller quelquefois à des actes d'avarice et de violence, par suite de mauvais conseils; d'un côté, il se rendait méprisable à son clergé par son peu de tenue, et de l'autre, il excommuniait un laïque pour une offense personnelle; un dimanche, il se laissa tellement aller à la colère, qu'avant de célébrer la messe solennelle, il fit renverser par la charrue la moisson d'un particulier contre lequel il avait de la rancune, et qu'après avoir célébré la messe, il alla lui-même arracher les bornes du champ; enfin, au milieu des inégalités de sa conduite, il fut même accusé de crimes. Sur ces causes et d'autres, le Pape écrivit un grand nombre de lettres, dont vingt à Janvier même. Au sujet des paysans idolâtres qui se trouvaient encore dans les terres de l'église, il lui dit : Que me sert de vous exhorter à convertir les é cangers, si vous négligez de convertir les vôtres? Il faut absolument vous y appliquer; car si je puis trouver que quelque évêque de Sardaigne ait un paysan idolâtre, je punirai cet évêque sévèrement; que si le paysan s'obstine dans son infidélité, il faut le charger d'une imposition si forte, qu'elle l'oblige à entendre raison Quant à l'accusation de crimes, il ordonne à Sabin, défenseur de la

Sardai l'accus égalem lement

Pour

cause,

poste,

accusat

noniqu l'évêqu et de r lement car, si

prendre

L'évé

cas. Au
D'après
sont ex
frère et
par sa v
Comme
avertiss
son égl
taux et
désorm
auprès
accablés
stantino
Déjà m
un défe

Quan son avar Pape, q Nous ép exhortor à vous e mort, p nation,

d'unir s

vince 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 4, Epist. 23, 24 et 25. - \* lbid., Epist. 26.

<sup>1</sup> L. 8,

[Liv. XLViI. - De 500] t Grégoire lui écrivit toute sa nation età ostoliques, l'évêque re une bénédiction, it également au duc rer qu'il en rendrait s les nobles proprié. de ce qu'ils avaient es, et pour les presser onc Votre Grandeur. de m'écrire combien nasard, vous ne pouns, dans l'œuvre de in que vous puissiez contribué à la bonne

ari, métropolitain de cement un assez bon éjà vieux. Il y avait es, sans qu'il pensat administrateurs dess; il se laissait aller e, par suite de maule à son clergé par t un laïque pour une a tellement aller à la e, il fit renverser par leguel il avait de la la lui-m^me arracher négalités de sa conauses et d'autres, le ingt à Janvier même. ent encore dans les ous exhorter à contir les vôtres? Il faut rouver que quelque e punirai cet évêque ı infidélité, il faut 🛭 e à entendre raison <sup>1</sup>. bin, défenseur de la

Sardaigne, d'envoyer sans délai l'évêque Janvier à Rome, afin que l'accusation soit examinée en sa présence; il lui ordonne d'y envoyer également, avec les témoins nécessaires, le prêtre Épiphane, pareillement accusé 1. On ne sait si l'évêque y alla effectivement.

Pour ce qui est du prêtre Épiphane, le Pape ayant examiné sa cause, ne trouva point de preuve convaincante et le renvoya à son poste, avec une lettre où il enjoint à l'évêque Janvier de citer les accusateurs et de les excommunier, s'ils ne donnent des preuves canoniques de leur accusation. Dans la même lettre, il recommande à l'évêque de faire rendre compte aux administrateurs des hôpitaux, et de ne mettre dans ces places que des hommes de mérite, et seulement des religieux, que les juges n'aient aucun pouvoir de vexer; car, si l'on y met des personnes justiciables de leur tribunal, ils en

prendront occasion de piller le bien des pauvres 2.

L'évêque Janvier était incapable de l'énergie nécessaire en pareil cas. Aussi le Pape écrivit-il plus tard à Vital, défenseur de Sardaigne: D'après ce que vous avez fait connaître, les hôpitaux de Sardaigne sont extrêmement négligés. C'est pourquoi notre révérendissime frère et coévêque mériterait de vifs reproches, s'il n'en était exempté par sa vieillesse, sa simplicité et la maladie qui lui est survenue. Comme dans sa position il est hors d'état d'y mettre quelque ordre, avertissez, de notre part et de notre expresse autorité, l'économe de son église et l'archiprêtre Épiphane, qu'ils ont à répondre des hôpitaux et qu'ils doivent y veiller avec grand soin; car s'il s'y trouve désormais encore quelque négligence, ils n'auront aucune excuse auprès de nous. Le Pape ajoute : Les propriétaires de la Sardaigne, accablés de diverses charges, nous ont prié de vous envoyer à Constantinople pour agir en leur faveur. Nous vous permettons d'y aller. Déjà même nous avons écrit à notre bien-aimé fils Boniface (c'était un défenseur de l'Église romaine, qui se trouvait à Constantinople) d'unir ses efforts aux vôtres pour remédier aux maux de cette province 3.

Quant à l'étrange équipée de l'évêque, faisant labourer une moisson avant la messe du dimanche, et arracher les bornes, après, le Pape, qui avait eu de la peine à y croire, le réprimanda vivement. Nous épargnons encore vos cheveux blancs, dit-il; mais nous vous exhortons, vieillard que vous êtes, à rentrer enfin en vous-même et à vous corriger d'une pareille légèreté. Plus vous êtes près de la mort, plus vous devez craindre. Vous méritiez une sévère condamnation, si la connaissance que nous avons de votre simplicité et de

<sup>1</sup> L. 3, Epist. 36. - 2 L. 4, Epist. 27. - L. 14, Epist. 2.

à 604 (

recom

épisco

d'abor

nait, i

avec h

tant qu

pour c

comm

rôtres

Dan

éloges

des Jui

main d

leur sy

d'insol-

ainsi q

rent les

vier, le

point c

la croix

comme

pas aux

tent-ell

eux d'u

faut pas

sacrifice

choses c

cerdotal

c'est su

importe

que le

la Sarda

Nous l'a

avait au

Il leur e

lui obéir

il écrivi

le bord

l'ètre fac

! L. 9,

La Co

votre vieillesse ne nous faisait dissimuler quant à présent; mais pour ceux dont vous avez suivi le conseil, nous les déclarons excommuniés pour deux mois. Le Pape, par une autre lettre, chargea le défenseur Vital de l'exécution de la sentence 1.

Dans le fond, l'évêque Janvier n'écait pas mauvais, mais faible. Il écrivit au Pape qu'on portait bien des plaintes à Rome contre lui, et qu'il le priait en conséquence d'envoyer un légat à latere, pour qu'il pût lui expliquer toutes ses affaires, afin d'en informer ensuite exactement Sa Sainteté. Grégoire lui répondit, qu'effectivement on lui portait bien des plaintes, mais que rien ne l'avait si fort affligé que la moisson labourée et les bornes arrachées le dimanche. Puis, remontant à la source du mal, il lui dit : Je vous exhorte à bien considérer la charge que vous avez à remplir, et à ne jamais rien faire, à l'instigation de qui que ce soit, qui puisse blesser votre réputation ou votre ame. Souvenez-vous que vous êtes charge, non du soin des choses terrestres, mais de la conduite des âmes. C'est là qu'il faut attacher votre cœur et appliquer votre sollicitude. Sachez bien, au reste, que ces reproches ne viennent d'aucune aigreur, mais de la charité fraternelle; car je désire que vous ne portiez pas devant Dien le seul nom d'évêque, qui ne servirait qu'à votre condamnation, mais que vous soyez évêque par vos mérites, afin d'avoir part à la récompense. Quant à ce que vous voulez que nous députions une personne d'auprès de nous, pour lui expliquer toutes vos affaires, et ensuite nous en informer exactement, écrivez tout ce que vous jugez à propos à notre bien-aimé fils Pierre et au conseiller Théodore, pour qu'ils nous en rendent compte, et que nous décidions ce que Dieu nous inspirera 2.

Dans la même lettre, le saint Pape témoigne sa compassion des maux qu'une incursion des Lombards avait causés en Sardaigne. Il ajoute: Si, d'après l'avis que nous avions donné d'avance, tant à vous qu'à notre fils Gennade, que cette incursion aurait lieu, on avait pris des précautions, ou les ennemis ne seraient point descendus dans l'île, ou bien ils y auraient souffert le mal qu'ils y ont fait. Que du moins l'expérience du passé aiguise votre vigilance pour l'avenir. Quant à nous, par la grâce de Dieu, nous n'omettons rien de ce qui peut être utile. Il lui annonce ensuite qu'il est sur le point de conclure la paix avec les Lombards; mais que, pour prévenir une nouvelle surprise, il fera bien de veiller à ce qu'il y ait des sentinelles sur les murailles, et à ce que partout on soit sur ses gardes 3. Dans une lettre suivante, prévoyant que cette paix ne serait qu'une trêve, il lui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, Epist. 1 et 2. - <sup>2</sup> Ibid. Epist. 4. - <sup>3</sup> Ibid.

ELIV. XLVII. — De 500 à présent; mais pour clarons excommuniés chargea le défenseur

uvais, mais faible. Il à Rome contre lui, et at à latere, pour qu'il former ensuite exac-'effectivement on lui ait si fort affligé que dimanche. Puis, res exhorte à bien conne jamais rien faire, sser votre réputation rgé, non du soin des es. C'est là qu'il faut de. Sachez bien, au e aigreur, mais de la tiez pas devant Dieu otre condamnation, ıfin d'avoir part à la nous députions une outes vos affaires, et ut ce que vous jugez onseiller Théodore, is décidions ce que

e sa compassion des sés en Sardaigne. Il né d'avance, tant à aurait lieu, on avait nt point descendus u'ils y ont fait. Que lance pour l'avenir. ttons rien de ce qui le point de conclure venir une nouvelle es sentinelles sur les gardes 3. Dans une qu'une trêve, il lui recommande de profiter du moment pour fortifier davantage sa ville épiscopale et les autres lieux, et d'insister pour qu'on y amassât d'abondantes provisions, afin que, si par malheur l'ennemi y revenait, il ne trouvât rien à détruire, mais qu'il fût obligé de se retirer avec honte. Quant à ce qui nous regarde, nous songeons à vous autant que possible, et nous insistons près de ceux que cela intéresse, pour qu'ils préparent les moyens de résister avec l'aide de Dieu; car, comme vous partagez nos tribulations, ainsi nous partageons les rôtres 1.

Dans cette même lettre, qui est de l'an 598, le Pape donne des éloges à Janvier sur sa conduite dans la conjoncture suivante. Un des Juifs de Cagliari, nommé Pierre, s'était fait chrétien. Le lendemain de son baptême, c'est-à-dire le jour de Pâques. il s'empara de leur synagogue par violence, s'étant fait accompagner d'une troupe d'insolents, et y mit une image de la sainte Vierge, avec une croix, ainsi que l'habit blanc qu'il avait reçu au baptême. Les Juifs portèrent leurs plaintes à Rome. Saint Grégoire en écrivit à l'évêque Janvier, le louant beaucoup de ce que, comme un vrai pontife, il n'avait point consenti à cette violence, et l'exhortant à faire ôter l'image et acroix, avec la vénération qui leur est due, et à rétablir les choses comme auparavant. Car, ajoute-t-il, comme les lois ne permettent pas aux Juifs de bâtir de nouvelles synagogues, aussi leur permettent-elles de posséder sans trouble les anciennes. Il faut user avec eux d'une telle modération, qu'ils ne nous résistent pas; mais il ne ant pas les amener malgré eux, puisqu'il est écrit : Je vous offrirai un sacrifice volontaire. Votre Sainteté, s'entourant de ses fils à qui ces choses déplaisent, doit donc faire en sorte, par ses exhortations sacerdotales, de rétablir l'union parmi les habitants de sa ville ; car ést surtout dans un temps où l'on a un ennemi à craindre, qu'il importe de n'avoir point de division parmi le peuple 2. C'est ainsi que le pape saint Grégoire veillait au salut spirituel et temporel de la Sardaigne.

La Corse n'avait pas une moindre part à sa paternelle sollicitude. Nous l'avons déjà vu par sa lettre à l'impératrice Constantine. Il y avait aussi dans cette île plusieurs moines, mais point de monastère. Il leur envoya l'abbé Horose avec une lettre où il leur ordonnait de lai obéir et d'observer la règle qu'il leur prescrirait. En même temps, il écrivit au défenseur Symmaque d'y faire bâtir un monastère sur le bord de la mer, dans un endroit naturellement fortifié ou qui pût l'être facilement, afin que les moines que l'on y enverrait fussent à

<sup>1</sup>L. 9, Epist. 6. -- 2 Ibid.

1 604

les é

près

leur

comp

Si voi

conse

ce qu

enjoin

dit : .

tienn

rendr

craine Faites

vous i

Pontif

dit-il,

parce

voulez

étant c

l'établi

donnai

réserva préroga

ques de

pour la

sous-di

ordinat

Mais, s'

heureux

graces ;

évêques

tous les

voyage,

à se pré

1 1. 1.

epist. 26.

Sair

l'abri des incursions des Lombards, et que leur bon exemple contribuât à rendre meilleure toute l'île. Il l'autorise à faire pour cela les dépenses nécessaires. Il lui ordonne de défendre aux prêtres de Corse d'avoir chez eux des femmes suspectes. Et, comme trois d'entre eux se trouvaient dans une grande pénurie, il l'autorise à leur donner ce qu'il croirait leur suffire 1. Il écrivit à l'évêque Pierre pour le féliciter de son zèle et de ses succès dans la conversion des àmes. et l'exhorter à continuer ses travaux apostoliques. Il avait ramené plusieurs fidèles, qui, par le malheur des temps, étaient retombés dans le paganisme, et convertissait un grand nombre qui avaient toujours été idolatres. Le Pape lui recommande de mettre les premiers quelques jours en pénitence pour leur faire pleurer leur faute, et lui envoie cinquante sous d'or pour procurer aux seconds des vêtements convenables à leur baptême 2. A Boniface, défenseur de la Corse, il enjoint d'avertir de sa part le clergé et le peuple des villes d'Alérie et d'Ajaccio d'élire au plus tôt des évêques, et de les envoyer à Rome, afin que leurs églises ne restent pas plus longtemps sans pasteur. Il lui ordonne d'avoir soin que les pauvres ne fussent plus opprimés, comme on disait qu'ils l'étaient, ni les clercs arrêtés et jugés par des laïques. Si vous étiez un homme, dit-il, cela n'aurait pas eu lieu 3.

En voyant la charité de Grégoire pour les régions les plus loin taines, on sent combien elle dut être grande pour ce qui le touchait encore de plus près, l'Italie et la Sicile. Nous avons au moins deux cents lettres écrites en ce dernier pays seul. La première de toutes est aux évêques de Sicile, pour leur annoncer qu'il a nommé le sous-diacre Pierre son vicaire dans leur province, et que tous les ans ils doivent s'assembler avec lui en concile, soit à Syracuse, soit à Catane, afin de pourvoir au soulagement des pauvres et au secours des opprimés, avertir et corriger les coupables 4. Il conjure le préteur de Sicile, son ami Justin, de conserver la bonne intelligence avec les ecclésiastiques, et d'envoyer exactement à Rome les provisions de blé necessaires; car si l'on y manque, ce n'est pas un individu quelconque que l'on tue, mais tout un peuple 5. Au sous-diacre Pierre, il donne des instructions pleines de sagesse sur la conduite qu'il doit tenir et les avis qu'il doit donner 6. Il lui signale, dans une longue lettre, diverses injustices qu'on avait faites aux paysans de l'Église, et lui enjoint de les réparer. Relisez assidûment tout cela, et mettez de côté cette négligence qui vous est familière. Faites relire dans toutes les métairies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 1, Epist. 51 et 52.—<sup>2</sup> L. 8, Epist. 1.—<sup>3</sup> L. 11, Eepist. 77.—<sup>3</sup> L. 1, Epist. 1.—
<sup>5</sup> Epist. 2.—
<sup>6</sup> Epist. 36.

à 604 de l'ère chr.]

bon exemple contrià faire pour cela les endre aux prêtres de Et, comme trois d'enrie, il l'autorise à leur l'évêque Pierre pour conversion des âmes. jues. Il avait ramené ps, étaient retombés nombre qui avaient de de mettre les prere pleurer leur faute, aux seconds des vêace, défenseur de la t le peuple des villes ues, et de les envoyer plus longtemps sans uvres ne fussent plus s clercs arrêtés et juit-il, cela n'aurait pas

régions les plus loin ur ce qui le touchait s au moins deux cents ère de toutes est aux ommé le sous-diacre us les ans ils doivent soit à Catane, afin secours des oppriure le préteur de Sigence avec les eccléprovisions de blé néindividu quelconque e Pierre, il donne des u'il doit tenir et les ngue lettre, diverses ise, et lui enjoint de tez de côté cette nétoutes les métairies

les écrits que j'ai adressés aux paysans, afin qu'ils sachent ce que d'après notre autorité ils doivent défendre contre les violences; qu'on leur en donne soit l'original, soit une copie. Prenez garde de tout accomplir sans manquer à rien; quant à ce que je vous écris touchant l'observation de la justice, j'en suis chargé: c'est vous qui en répondez, si vous êtes négligent. Considérez le terrible Juge à venir, et que votre conscience tremble dès maintenant, de peur qu'elle ne tremble sans fruit, lorsque le ciel et la terre trembleront en sa présence. Vous savez ce que je veux, voyez ce que vous avez à faire 1.

ns une autre lettre au même, parmi une foule d'affaires qu'il lui enjoint de terminer, et d'aumônes qu'il lui ordonne de distribuer, il dit: J'ai appris que vous connaissez des fonds de terre qui appartiennent à autrui, mais que, par respect humain, vous n'osez les rendre à leurs propriétaires. Si vous étiez vraiment chrétien, vous craindriez plus le jugement de Dieu que les discours des hommes. Faites attention que je vous avertis continuellement à cet égard. Si vous négligez de le faire, mes paroles mêmes rendront témoignage contre vous. Au milieu des affaires aussi graves que rappelle le saint Pontife, il en est une qui l'est un peu moins. Vous nous avez envoyé, dit-il, un mauvais cheval et cinq bons ânes. Je ne puis monter le cheval, parce qu'il est mauvais; ni les ânes, parce que ce sont des ânes. Si vous voulez nous faire plaisir, envoyez-nous quelque chose qui vaille la peine<sup>2</sup>.

Saint Maximien, abbé du monastère de Saint-Grégoire de Rome, étant devenu évêque de Syracuse, le Pape, qui l'aimait beaucoup, l'établit son vicaire dans toute la Sicile, au mois de décembre 592, lui donnant pouvoir de terminer sur les lieux les moindres causes, et se réservant la connaissance des plus difficiles; mais il déclare que cette prérogative est attachée à sa personne et non à sa place 3. Les évêques de Sicile étaient dans l'usage de venir chaque année à Rome pour la fête du Pape. Dès le 1er d'avril 591, Grégoire avait écrit au sous-diacre Pierre : Empêchez-les de venir à l'anniversaire de mon ordination, parce que je n'aime point une sotte et vaine superfluité. Mais, s'il faut qu'ils s'assemblent, qu'ils viennent à la fête du bienheureux Pierre, prince des apôtres, afin de rendre leurs actions de grâces à celui par la grâce duquel ils sont pasteurs 4. Les mêmes évêques étaient obligés, par la coutume, de se présenter à Rome tous les trois ans. Saint Grégoire, pour leur épargner les fatigues du royage, surtout dans un temps de révolutions politiques, ne les oblige à se présenter que tous les cinq ans 5.

IX.

t. 77. - L. 1, Epist. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 1, epist. 44. — <sup>2</sup> L. 2, epist. 32. — <sup>3</sup> Ibid., epist. 7. — <sup>4</sup> L. 1, epist. 20. — <sup>5</sup> L. 7, epist. 22.

à 6

ava

mi

ver

tion

une

plu

II I

sur

env

aya

non

à le

fet

toriu

la pa

vues

lui ei

vez v

soit,

ai m

minis

vous

chose

dans

sa lib

est of

verne

rence

des na

le sou

il faut

Il est

ne le f

lez qu

qu'on

comm

par vo rieurs.

parole:

Maximien mourut le 9 juin 594, au grand regret de saint Grégoire, qui en fait partout un grand éloge. Les nobles de Syracuse en jugèrent comme Grégoire, et prièrent le Pape, auquel ils s'en remirent de l'élection, de leur donner un pasteur semblable. Grégoire leur répondit qu'il n'en avait point de pareil, et commanda de lui envoyer les deux candidats entre lesquels s'étaient partagés les suffrages du clergé et du peuple, afin d'ordonner lui-même celui qu'il croirait le plus utile 1. Il ordonna effectivement évêque de Syracuse Jean, archidiacre de Catane, qui imita les vertus de son prédécesseur. Sa charité était si grande, qu'il envoya des aumônes considérables aux pauvres de Rome, quoiqu'il eût lui-même à Syracuse des pauvres sans nombre. Il faisait lire à sa table, même devant les étrangers. les écrits de saint Grégoire. Il ne me semble pas que vous deviez le faire, lui dit le Pape; car ce que vous faites par affection, d'autres pourraient me l'imputer en vaine gloire 2. Jean mourut saintement, l'an 609. L'église de Syracuse en célèbre la fête le 28 octobre 3.

Dans les nombreuses lettres que ce saint Pape lui écrivit, il en est une qui peut surprendre. Grégoire ayant appris que les diacres de l'ég' de Catane osaient officier avec des sandales d'une certaine forme, que les Papes, ses prédécesseurs, n'avaient accordées dans toute la Sicile qu'aux seuls diacres de l'église de Messine, il charge l'évêque de s'en informer et de lui en faire le rapport, afin qu'il prît des mesures convenables. Car, si nous dissimulons les usurpations de cette nature, nous ouvrons la porte à d'autres. On voit jusqu'où se portait la vigilance du saint Pontife.

Dans les autres lettres, relatives à la Sicile, il ordonne d'enfermer dans des monastères, les clercs, les prêtres et même les évêques déposés . Le pape Pélage II avait obligé des sous-diacres de Sicile à s'abstenir de leurs femmes, suivant l'usage de l'Église romaine. Saint Grégoire jugea trop dur d'imposer la continence à des hommes qui ne l'avaient point promise. Il modéra donc ainsi la constitution de son précesseur : il défendit aux évêques d'ordonner, à l'avenir, aucun sous-diacre, qu'il n'eût promis la chasteté; mais il n'y obligea point ceux qui avaient été faits sous-diacres jusqu'alors sans cette promesse; seulement, il défendit de les promouvoir à aucun ordre supérieur<sup>6</sup>. Par suite de la guerre des Lombards, plusieurs moines s'étaient réfugiés d'Italie en Sicile, où ils vivaient isolés et sans règle. Grégoire ordonne de les réunir dans des monastères . Comme il y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 5, epist. 22. — <sup>2</sup> L. 7, epist. 9. — <sup>3</sup> L. 6, epist. 18, note. — <sup>4</sup> L. 8, epist. 27. — <sup>5</sup> L. 1, epist. 4; 1. 3, epist. 27 et 50; 1. 9. epist. 63. — <sup>6</sup> Bid. epist. 44. — <sup>7</sup> Ibid., epist. 41.

à 604 de l'ère chr.

regret de saint Gréobles de Syracuse en auquel ils s'en resemblable. Grégoire et commanda de lui ient partagés les suflui-même celui qu'il évêque de Syracuse de son prédécesseur. mônes considérables Syracuse des pauvres devant les étrangers, is que vous deviez le ar affection, d'autres mourut saintement. le 28 octobre 3.

e lui écrivit, il en est e les diacres de l'ég` e certaine forme, que es dans toute la Sicile arge l'évêque de s'en il prît des mesures tions de cette nature, 'où se portait la vigi-

, il ordonne d'enferet même les évêgues ous-diacres de Sicile Eglise romaine. Saint e à des hommes qui nsi la constitution de ner, à l'avenir, aucun il n'y obligea point lors sans cette proir à aucun ordre suplusieurs moines s'éisolés et sans règle. stères 7. Comme il y

ist. 18, note. — <sup>4</sup> L. 8, . 9. epist. 63. — <sup>6</sup> lbid.

avait des Juifs dans les terres mêmes de l'Église, le saint Pape promit, par écrit, une diminution de leurs redevances à ceux qui se convertiraient. Nous n'y perdrons pas, disait-il, si, par cette diminution, nous les attirons au christianisme. Car, y vinssent-ils, eux, avec une foi imparfaite, leurs enfants recevront le baptême avec une foi plus entière. Ainsi nous les gagnons, soit eux, soit leurs enfants 1. Il ne voulait pas que les Juifs eussent des esclaves chrétiens, surtout dans leurs maisons. Cependant il ne souffrait pas qu'on usât envers les Juifs d'aucune violence. Ainsi, l'évêque de Palerme leur ayant enlevé leur synagogue pour en faire une église, il l'obligea non point à la leur rendre, attendu qu'elle était déjà consacrée, mais à leur payer une indemnité suivant l'estimation de deux experts 2.

La charité et la justice étaient le fond de son âme. Libertinus, préset de Sicile, étant tombé dans la disgrâce au point d'être mis à la torture par l'ex-consul Léonce, Grégoire lui envoya des secours de la part de saint Pierre, avec les attentions délicates que nous avons vues ; d'un autre côté, il s'intéressa pour lui près de Léonce, qui lui envoya les chefs d'accusation. A quoi le Pape répondit : Vous devez vous souvenir que jamais je ne vous ai demandé pour qui que ce soit, sinon de lui accorder votre protection suivant la justice. Je vous ai marqué, de plus, que toute la province rendait grâces à l'administration de Libertinus. J'ignore s'il est coupable sur le chef que vous dites; j'ignore ce qu'il allègue sur les autres; mais il est une chose que je sais fort bien, c'est que s'il a commis quelque fraude dans les deniers publics, il fallait donner atteinte à son avoir, non à sa liberté. Car, quand on frappe des hommes libres, outre que Dieu est offensé, outre que votre renommée en souffre, cela ternit le gouvernement de notre très-pieux empereur. Telle est en effet la différence entre les rois des nations et les empereurs des Romains : les rois des nations sont des maîtres d'esclaves, l'empereur des Romains est le souverain d'hommes libres. Par conséquent, quoi que vous fassiez, il faut d'abord observer la justice, ensuite respecter en tout la liberté. ll est écrit : Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, prends garde de ne le faire à autrui. Et la vérité dit par elle-même : Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites cela même à eux. Lors donc qu'on vous renvoie quelqu'un à juger, vous devez respecter sa liberté comme la vôtre; si vous ne voulez pas que votre liberté soit outragée par vos supérieurs, honorez et gardez vous-même celle de vos inférieurs. Nous savons qui a dit : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Puis donc que ses paroles ne doivent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 5, epist. 8. - <sup>2</sup> L. 9, epist. 55.

let

ses

do

tan

Do

litt

et c

vie

blal

ans.

s'en

thag

Mais

à la

de C

Jéru

Rom

près

de sa

gieux

Agrig

avec

un ho

rer à

c'étaie

paru (

ayant

parent

lls leu

la cité

aussi I

Jérusa

toutes

saint n phie et

Consta

Laı

Il

point passer, mais s'accomplir en tout, craignons ce qu'il dit encore: On se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi envers les autres. Pensez-vous donc qu'en agissantavec orgueil et cruauté, au mépris de Dieu, nous nous concilierons la faveur de l'homme? Nullement. Car Dieu, qu'on méprise, irrite contre nous l'homme que nous voulons gagner par là. Ayons donc soin en toutes choses de plaire à Dieu, qui peut ramener à la douceur les hommes même irrités; tandis que quand Dieu s'irrite, les hommes même les plus doux sont portés à la colère 1. C'est ainsi que Grégoire, par les principes les plus élevés, défendait, parmi les grands et les petits, les droits de la justice et de la liberté.

Enfin, sachant que les Lombards se préparaient à envahir et à ravager la Sicile, comme ils faisaient l'Italie, il écrivit à tous les évêques siciliens, pour les exhorter à détourner cette calamité par leurs prières et leurs larmes. Il leur recommande de faire deux fois chaque semaine, le mercredi et le vendredi, des litanies ou des processions pour implorer le secours du ciel, et d'engager leurs peuples à une conversion sincère. Car ce que vous avez à prévenir et à craindre, vous le voyez par la désolation de notre province <sup>2</sup>.

En effet, la pauvre Italie était ravagée par les Lombards, épuisée par les Grecs, auxquels se joignaient souvent la peste et la famine. Voici comme le saint Pontife en parle dans une lettre à Sébastien, évêque de Sirmium, ami particulier de Romanus, exarque impérial de Ravenne: Ce que nous souffrons dans ce pays de la part de votre ami Romanus, il est impossible de le dire. Je dirai seulement que sa méchanceté envers nous l'emporte sur le glaive des Lombards, au point que les ennemis qui nous égorgent paraissent plus humains que les juges de la république, qui, par leur malice, leurs rapines et leurs fraudes, nous consument d'inquiétudes. Prendre soin tout à la fois des évêques et des clercs, des monastères et du peuple, veiller avec sollicitude contre les embûches des ennemis, être toujours en garde contre les tromperies et les malices des commandants, quelle occupation, quelle douleur c'est, Votre Fraternité le comprendra d'autant mieux qu'elle m'aime plus purement, moi qui endure tout cela 3.

L'an 594, le saint Pape eut occasion de proclamer l'innocence d'un saint évêque de Sicile, et de le renvoyer à son siège.

Nous voulons parler de saint Grégoire d'Agrigente. Il était né près de cette ville, l'an 559. Son père s'appelait Chariton et sa mère Théodote. Ils étaient très-riches, mais non moins charitables. À l'àge de huit ans, son père le conduisit à la ville, et l'offrit au saint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 10, epist. 51. - <sup>3</sup> L. 11, epist. 51. - <sup>3</sup> L. 5, epist. 42.

1 604 de l'ère chr.]

ons ce qu'il dit enesure dont vous vous qu'en agissantavec us concilierons la fanéprise, irrite contre Ayons donc soin en ener à la douceur les s'irrite, les hommes C'est ainsi que Gréit, parmi les grands rté.

ient à envahir et à il écrivit à tous les cette calamité par le de faire deux fois litanies ou des prongager leurs peuples prévenir et à crainovince 2.

Lombards, épuisée peste et la famine. lettre à Sébastien, s, exarque impérial de la part de votre ai seulement que sa des Lombards, au ssent plus humains alice, leurs rapines Prendre soin tout à et du peuple, veiller s, être toujours en mmandants, quelle le comprendra d'aui endure tout cela 3. er l'innocence d'un ge.

rigente. Il était né Chariton et sa mère oins charitables. A , et l'offrit au saint

9

évêque Potamion, comme à son père spirituel. L'évêque, en présence de ses parents mêmes, le mit sous la direction d'un pieux et savant prêtre, nommé Damien, pour l'instruire dans les saintes lettres. Le jeune Grégoire y fit tant de progrès, qu'il surpassait tous ses condisciples et semblait même égaler son maître. A l'âge de douze ans, sur la demande de son père et de sa mère, l'évêque Potamion lui conféra la tonsure cléricale, et le remit à l'archidiacre Donat, préfet de la bibliothèque, afin de le perfectionner dans la littérature ecclésiastique et sacrée.

Grégoire demandait continuellement à Dieu la grâce de connaître et de faire son bon plaisir, et de mériter son royaume. Ayant lu la vie de saint Basile, il conçut un grand désir de mener une vie semblable et de visiter les saints lieux de Jérusalem. A l'âge de dix-huit ans, il lui fut révélé que Dieu avait exaucé sa prière. Aussitôt il s'embarqua secrètement. Le maître du navire, qui allait à Carthage, le reçut très-volontiers, espérant le vendre comme esclave. Mais lorsque, pendant la traversée, il le vit si appliqué à la prière et à la lecture, il changea de sentiment, et le fit connaître à l'évêque de Carthage, qui, ayant appris de lui-même son dessein d'aller à lérusalem, l'y encouragea avec beaucoup de bienveillance.

Il y alla effectivement avec trois religieux d'un monastère de Rome, visita les monastères de Palestine, et embrassa la vie religieuse près de la ville sainte. Tout le monde était merveilleusement édifié de sa piété tendre, de sa science et de son humilité. Les trois religieux, retournant de Jérusalem à Rome, passèrent fortuitement par Agrigente, et allèrent saluer le saint évêque Potamion, qui les reçut avec beaucoup de charité. Pendant qu'ils étaient là, ils entendirent un homme et une femme, parlant à de jeunes ecclésiastiques, pleurer à haute voix. En ayant demandé la cause, l'évêque leur dit que c'étaient le père et la mère d'un pieux jeune homme qui avait disparu depuis deux ans, et dont ils pleuraient la mort. Les religieux, ayant demandé à les voir, reconnurent sans peine à leurs traits les parents de leur pieux compagnon qu'ils avaient laissé à Jérusalem. lls leur annoncèrent donc que leur fils vivait encore, qu'il était dans la cité sainte et priait sans cesse pour eux. Leur joie fut extrême, aussi bien que la joie de toute la ville.

La même année 579, il fut ordonné diacre par l'archevêque de lérusalem, qui l'avait pris en affection, et dont il s'étudiait à retracer toutes les vertus. Il passa ensuite quatre ans dans un désert avec un saint moine, qui lui apprit la grammaire, la rhétorique, la philosophie et l'astronomie. Il séjourna une année dans Antioche, deux à Constantinople, où le patriarche et l'empereur le firent assister et

à 60·

cene

de fi

doni

naie

où i

tion

envo

d'Ag

iour

vie é

publi

qui n

suivi

Ap

gouve

de le

catho

Lomb

d'Aus

avait

les Lo

nouve

du cô

ennen

fortes.

Franc

captiv

qui, a

Brixer

lls av

gnerai

en Ita

fin. M:

de dix

multit

envoye

de l'al

5 sept

1791, ir

Sa

parler dans un concile. Venu à Rome en 590, il y demeura un an, inconnu, dans le monastère grec de Saint-Sabas. Les nonces du pape saint Grégoire le Grand, qui avaient assisté à ce concile, étant revenus à leur tour, lui parlèrent du diacre Grégoire qu'ils y avaient entendu avec admiration.

Cependant l'évêché d'Agrigente vint à vaquer. Il y eut une double élection. Les deux compétiteurs vinrent à Rome devant le Pape, avec une députation de leur parti respectif. Chariton, père de Grégoire, était du nombre. Le Pape, n'ayant pu les mettre d'accord, demanda à Chariton et aux autres députés ce qu'en conscience ils pensaient de cette affuire. Ils se prosternèrent à ses pieds et dirent: Très-saint Père, nous pensons que nul ne doit s'attribuer cet honneur, s'il n'est appelé de Dieu. Celui donc que, de sa part, vous nous donnerez pour évêque, nous le recevrons avec reconnaissance.

Le Pape étant fortement occupé de cette affaire, il lui fut révélé en songe que, dans le monastère de Saint-Sabas, il y avait un certain Grégoire qui était l'homme choisi de Dieu pour cette place, quoiqu'il se fût sauvé de ce monastère dans un autre. Le Pape ayant raconté cette vision aux principaux de son clergé, on fit venir le diacre Grégoire. Les nonces, qui l'avaient vu à Constantinople, le reconnurent; l'abbé Marc, un de ces trois religieux qui l'avaient conduit à Jérusalem, raconta toute son histoire. Le Pape le déclara donc évêque d'Agrigente, et le sacra lui-même dans l'église de Saint-Pierre, en présence de son père, Chariton, qui ne le reconnut qu'après. C'était en 590, treize ans depuis qu'il avait disparu.

Le nouvel évêque fut reçu dans Agrigente avec la joie la plus vive. Il guérit un sourd-muet en entrant dans son église, et fit d'autres miracles. Il servait lui-même les pauvres et les malades. Sa pieuse mère suivait son exemple. Son père s'appliquait nuit et jour au jeûne et à la prière, ainsi qu'à la méditation des saintes Écritures, que son fils lui expliquait verset par verset.

Cependant un des compétiteurs déchus, jaloux des succès du nouvel évêque, trama contre lui un complot, dans lequel il fit entrer quelques clercs et même le gouverneur du pays. Saint Grégoire d'Agrigente fut accusé d'un commerce criminel avec une personne de mauvaise vie, que les conspirateurs avaient introduite clandestinement dans sa maison. Il fut mis en prison, et, sur son appel, conduit à Rome, pour être jugé par le Pape. Comme ses accusateurs tardaient à se présenter, le Pape saint Grégoire écrivit à saint Maximien de Syracuse de les faire venir <sup>1</sup>. Enfin, l'année 594, son inno-

<sup>1</sup> L. 3, epist. 12.

4 604 de l'ère chr.]

y demeura un an, Les nonces du pape concile, étant revere qu'ils y avaient

Il y eut une double e devant le Pape, iton, père de Grées mettre d'accord. u'en conscience ils ses pieds et dirent: s'attribuer cet honde sa part, vous vec reconnaissance. ire, il lui fut révélé , il y avait un cerpour cette place, tre. Le Pape ayant gé, on fit venir le Constantinople, le gieux qui l'avaient Le Pape le déclara ns l'église de Sainte le reconnut qu'adisparu.

vec la joie la plus n église, et fit d'aumalades. Sa pieuse uit et jour au jeûne Écritures, que son

ux des succès du s lequel il fit entrer ys. Saint Grégoire avec une personne stroduite clandestisur son appel, conne ses accusateurs crivit à saint Maxinée 594, son innocence fut reconnue, ses accusateurs condamnés, et lui-même comblé de faveurs par le Pape. Il fit alors un voyage à Constantinople, dont l'empereur et le patriarche, qui le connaissaient et l'affectionnaient, le comblèrent d'honneurs. Il revint par Rome à Agrigente, où il transforma un vieux temple d'idoles en église, sous l'invocation de saint Pierre et de saint Paul. L'an 598, le pape Grégoire lui envoya le défenseur Fantin, pour lui parler de plusieurs Juifs d'Agrigente qui voulaient devenir chrétiens 4.

Saint Grégoire d'Agrigente laissa plusieurs écrits. Un seul a vu le jour: c'est un Commentaire sur l'Ecclésiaste. L'époque même de sa vie était assez incertaine jusqu'en 1791, où Étienne-Antoine Morcel publia à Venise son commentaire et sa vie, avec de savantes notes, qui mettent à peu près hors de doute les époques que nous avons suivies <sup>2</sup>.

Après un interrègne de dix ans, pendant lequel ils avaient été gouvernés par trente ducs, les Lombards élurent roi Autharis, fils de leur dernier roi Cleph. En 589, il épousa Théodelinde, princesse catholique, fille de Garibald, duc de Bavière. Ce qui détermina les Lombards à se donner un roi, l'an 584, fut une invasion des Francs d'Austrasie, qui la recommencèrent en 588. L'empereur Maurice avait fait alliance avec le roi d'Austrasie, Childebert, pour chasser les Lombards d'Italie. L'an 590, Childebert envoya contre eux une nouvelle armée par l'Helvétie, tandis que les Grecs les attaquaient du côté de l'Adriatique. Autharis, trop faible pour tenir tête à deux ennemis si puissants, prit le parti de se renfermer dans les villes fortes. Romanus, exarque de Ravenne, en prit quelques-unes. Les Francs s'emparèrent de plusieurs autres, dont ils emmenèrent en captivité tous les habitants, à l'exception de ceux d'une forteresse, qui, au nombre de six cents, par l'intervention des évêques de Brixen et de Trente, obtinrent de se racheter un sou d'or par tête. lls avaient cependant stipulé dans le traité d'alliance qu'ils épargneraient les habitants. C'en était fait de la puissance des Lombards en Italie, si les Francs s'étaient entendus avec les Grecs jusqu'à la fin. Mais la dyssenterie s'étant mise parmi eux, ils firent une trêve de dix mois avec les Lombards, et repassèrent les monts avec la multitude de leurs captifs. Autharis profita de cet intervalle pour envoyer des ambassadeurs aux rois des Francs, afin de les détacher de l'alliance des Grecs. Mais il mourut pendant les négociations, le <sup>5</sup> septembre 590. Il était arien. Vers le temps de Pâques de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 8, epist. 23. — <sup>2</sup> S. Gregorii II pontificis Agrigentinorum, etc. Venetlis, 1191, in-folio.

4 604 6

l'exar

mettre

amère

d'enge

dégari

s'v tr

monte

le duc

march

n'allait

comme

ll envo

suivant

entre a

republi

ce que

en obéi

Constan

quoi no

comme

séréniss

par vot

tout ce

Plus

le candi

cette ré

dans le

nement

encore à

mis 4. O

se mêler

n'avait c

l'évêque

cusent d

que pas

est de no

conque.

dientiam :

lam fuerit

Grég

même année, il avait défendu de baptiser les enfants des Lombards dans la foi catholique. Saint Grégoire regarda sa mort comme une punition divine de cette faute.

Sa femme Théodelinde, nonobstant qu'elle fût étrangère et catholique, s'était tellement concilié le respect et la confiance des Lombards, par sa sagesse, sa piété et ses autres vertus, qu'ils lui permirent de choisir pour son époux et pour leur roi celui des Lombards qu'elle voudrait. Après y avoir pensé quelque temps, elle manda la duc de Turin, Agilulfe, se fit apporter une coupe de vin, en but la moitié et lui donna à boire le reste. Agilulfe ayant vidé la coupe, la lui rendit en lui baisant respectueusement la main. La reine, souriant avec une modeste rougeur, lui dit que celui qui avait droit de la baiser au visage ne devait pas se borner à lui baiser la main. En même temps elle lui apprit qu'elle le choisissait pour son époux et pour le roi des Lombards. Les noces se célébrèrent avec une grande joie au mois de novembre de la même année 590. Cependant Agilulfe, qui se nommait aussi Ago, et qui était parent d'Autharis, ne fut solennellement proclamé roi qu'au mois de mai 591 1. Un de ses premiers soins fut d'envoyer en France, au roi Childebert d'Austrasie, l'évêque Agnellus de Trente, pour délivrer les Italiens que les Francs y avaient emmenés esclaves : pensée vraiment digne d'un roi, père de son peuple. L'évêque trouva que Brunichilde ou Brunehaut, mère du roi d'Austrasie, avait déjà racheté de ses propres deniers un grand nombre de ces malheureux ; il en racheta lui-même beaucoup d'autres avec l'argent d'Agilulfe, et les ramena tous en Italie. Agilulfe conclut en même temps la paix avec les Francs d'une part, et de l'autre avec les Avares, qui pénétraient du côté de la Pannonic 2. Il paraît même qu'il avait conclu une trêve avec les Grecs.

Mais il eut à dompter plusieurs de ses propres ducs, qui se révoltèrent au commencement de son règne. L'exarque Romanus de Ravenne, ayant gagné le duc de Pérouse, surprit cette ville, ainsi que plusieurs autres. Sur ces fâcheuses nouvelles, Agilulfe manda au ducde Spolète, Ariulfe, vaillant homme de guerre, de se mettre en campagne. Saint Grégoire, l'ayant su, écrivit aux généraux Vélox, Maurilius et Vitalien, de surveiller ses mouvements et de l'attaquer en queue, soit qu'il tournât du côté de Rome ou de Ravenne 3. C'était dans le mois de juin 592, et le bruit courait qu'Ariulfe serait sous les murs de Rome pour la fête de saint Pierre. Il y vint en effet, tua beaucoup de monde, en mutila beaucoup d'autres. Le saint Pontife en tomba malade de chagrin. Il aurait pu faire la paix avec Ariulfe à force d'argent; mais

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul, diac., l. 3, c. 34. — <sup>2</sup> Ibid., l. 4, c. 1 et 4. — <sup>3</sup> L. 2, epist. 3, 29 et 30

[Liv. XI.VII. — De 500 fants des Lombards a mort comme une

étrangère et cathoconfiance des Lomus, qu'ils lui permicelui des Lombards emps, elle manda le pe de vin, en but la nt vidé la coupe, la ain. La reine, souui qui avait droit de i baiser la main. En t pour son époux et ent avec une grande O. Cependant Agirent d'Autharis, ne nai 591 1. Un de ses ldebert d'Austrasie, liens que les Francs igne d'un roi, père ou Brunehaut, mère es deniers un grand e beaucoup d'autres lie. Agilulfe conclut t, et de l'autre avec o 2. Il paraît même

ducs, qui se révolrque Romanus de cette ville, ainsi que lfe manda au ducde lettre en campagne. Vélox, Maurilius et quer en queue, soit L'était dans le mois se les murs de Rome laucoup de monde, a tomba malade de cree d'argent; mais l'exarque Romanus ne voulait ni combattre les Lombards ni permetire qu'on fit la paix avec eux. C'est de quoi le Pape se plaint amèrement dans une lettre à l'évêque Jean de Ravenne, qu'il prie d'engager l'exarque à permettre qu'on fit la paix, attendu qu'il avait dégarni Rome pour occuper Pérouse, et que le peu de troupes qui s'y trouvaient encore, n'étant pas payées, consentaient à peine à monter la garde sur les murailles. De plus, à l'instigation d'Ariulfe, le duc de Bénévent Arigis, rompant les capitulations précédentes, marchait sur Naples et menaçait cette ville; en sorte que, si l'on n'allait promptement à son secours, on pouvait dès lors la regarder comme perdue <sup>1</sup>. Le saint Pontife la secourut suivant son pouvoir. Il envoya pour y commander le tribun Constantius, et écrivit la lettre mivante aux troupes de la garnison:

Grégoire, à tous les militaires de Naples. La gloire de l'armée, entre autres mérites excellents, c'est d'obéir pour le bien de la sainte république, et d'exécuter ce qui lui est utilement commandé <sup>2</sup>. C'est ce que vous avez fait avec un dévouement digne de vrais guerriers, en obéissant aux lettres par lesquelles nous avons nommé le tribun Constantius au commandement et à la défense de la ville. C'est pourquoi nous vous engageons, par le présent écrit, de lui témoigner, comme vous avez fait, une entière obéissance pour le bien de nos sérénissimes seigneurs et pour la conservation de la cité, afin que, par votre vigilance et votre sollicitude actuelles, vous augmentiez tout ce que l'on sait que vous avez déjà montré de bravoure <sup>3</sup>.

Plus tard, écrivant au clergé et à la noblesse de Naples, touchant le candidat qu'ils lui présentaient pour l'évêché de cette ville, il fait ette réflexion : On dit qu'il est trop simple ; car vous savez que, dans le temps où nous sommes, celui qu'on met à la tête du gouvernement doit savoir veiller non-seulement au salut des âmes, mais encore à l'utilité et à la défense extérieure de ceux qui lui sont soumis 4. On voit dans ces paroles quel motif portait ce grand Pontife à se mêler du gouvernement temporel : le salut du pauvre peuple, qui n'avait d'autre défenseur. C'est le même motif qui lui faisait écrire à l'évêque de Terracine : Nous avons appris qu'un grand nombre s'excusent de monter la garde sur les murailles. Votre Fraternité aura soin que pas un ne soit dispensé de veiller à son tour, sous prétexte qu'il est de notre Église ou d'une autre, ni sous un autre prétexte quel-conque, mais que tous y soient obligés généralement, afin que, tous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 2, epist. 46. — <sup>2</sup> Summa militiæ laus inter alia bona merita hæc est obedentiam sanctæ reipublicæ utilitatibus exhibere, quodque sibi utiliter imperadum fuerit obtemperare. — <sup>3</sup> L. 2, epist. 31. — <sup>3</sup> L. 10, epist. 62.

veillant à leur tour, on puisse mieux garder la ville avec l'aide du Seigneur <sup>1</sup>.

Outre ce motif général d'utilité, ou plutôt de nécessité publique. il y en avait encore de particuliers. Dès lors il y avait des villes mêmes qui appartenaient en propre à l'Église romaine. Ainsi saint Grégoire écrivit à Sibien, évêque de Gallipolis, dans l'Italie méridionale: On nous informe que les hommes du fort de Gallipolis, où, par la grâce du Seigneur, nous vous avons institué évêque, sont affligés par plusieurs de graves vexations, et ruinés par des corvées lointaines et par de grandes dépenses. Comme ce lieu est à notre Église, ainsi que tout le monde sait, nous exhortons Votre Fraternité à prendre avec zèle leur défense et à ne pas permettre qu'on leur impose des charges auxquelles ils ne sont pas tenus. Nous vous faisons expédier de nos archives une copie des priviléges de votre égliss, afin que vous sachiez comment défendre les habitants de ce lieu 2. Il écrivit en même temps à Occilien, tribun d'Otrante, de réparer judiciairement les torts que son prédécesseur Viator était accusé d'avoir faits aux citoyens de cette ville. Car vous savez que ce lieu appartient en propre à notre Église: si donc le peu de paysans qui y restent sont affligés par des corvées indues ou des oppressions, ils abandonneront ce lieu, et donneront occasion aux ennemis de l'envahir, ce que nous ne souhaitons pas. En conséquence, nous vous recommandons d'une manière spéciale l'évêque et les habitants de cet endroit, de telle sorte que non-seulement ils ne soient point charges d'impositions illicites, mais qu'ils sentent que notre recommandation leur est en tout profitable, afin que le bienheureux Pierre, prince des apôtres, de qui c'est la propriété, vous en récompense, et que nous songions nous-mêmes avec plus de plaisir à vos intérêts3.

D'une autre part, le roi des Lombards, Agilulfe ou Ago, s'étant mis en campagne avec une armée puissante, reprit Pérouse, fit trancher la tête au duc qui l'avait livrée aux Grecs, et s'avança sur Rome. Le bruit seul de sa marche y avait jeté l'épouvante, et ôtait à saint Grégoire le calme nécessaire pour expliquer à son peuple les prophéties d'Ézéchiel. Il en était au quarantième chapitre, quand papprit qu'Agilulfe avait passé le Pô pour venir assiéger Rome 4.

Il vint en effet, et les Romains en eurent beaucoup à souffrir, comme on le voit par ces paroles du saint Pontife : Partout nous voyons le deuil, partout nous entendons des gémissements. Les villes sont ruinées, les forteresses détruites, les campagnes dépeu-

Grégoire Cepend dans cette difficulté

1 604 de

plées, 1

presque

genre h

de la ju

fléaux n

captifs,

encore (

encore t

pous air

du mone

d'immer

loppres

compli e

plus d

les doule

qu'une v

demeure

disons di

toutes le

les autre

faim, les

ne me bl

comme v

toutes pa

nous son

mains co

menés ca

parce que

Au mi

dans ses

était proc

mende d

même ve

chrétien.

centre spi

comme u

1 Pref.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 8, epist. 18. — <sup>2</sup> L. 9, epist. 103. — <sup>3</sup> L. 9, epist. 99. — <sup>5</sup> Præ/., l.2, in Exech.

[Liv. XLVII. - De 590] a ville avec l'aide du

e nécessité publique. il y avait des villes romaine. Ainsi saint , dans l'Italie mériort de Gallipolis, où, nstitué évêque, sont nés par des corvées e ce lieu est à notre ons Votre Fraternité à ettre qu'on leur imis. Nous vous faisons léges de votre églis. oitants de ce lieu <sup>2</sup>. Il nte, de réparer judir était accusé d'avoir que ce lieu appartient aysans qui y restent ppressions, ils abannemis de l'envahir, e, nous vous recomles habitants de cet soient point charges tre recommandation ureux Pierre, princel récompense, et que à vos intérêts3.

ulfe ou Ago, s'étant reprit Pérouse, fit ecs, et s'avança sur pouvante, et ôtait à ier à son peuple les e chapitre, quand il ssiéger Rome 4.

eaucoup à souffrir, ntife : Partout nous gémissements. Les campagnes dépeu-

plées, la terre réduite en solitude. Nul laboureur dans les champs, mesque nul habitant dans les villes; et encore ce petit reste du genre humain est-il frappé chaque jour et sans relâche. Les fléaux de la justice céleste n'ont point de fin, parce que, au miliev des Maux mêmes, on ne se corrige point. Nous voyons les uns emmenés mutifs, les autres mutilés, les autres mis à mort. Qu'y a-t-il donc encore dans la vie qui puisse nous plaire? En vérité, si nous aimons more un monde pareil, ce n'est plus les joies, mais les plaies que pous aimons. Rome elle-même, qui paraissait autrefois la maîtresse mmonde, nous voyons à quel état elle est réduite. Accablée par d'immenses et innombrables douleurs, la désolation des citoyens, l'oppression des ennemis, la fréquence des ruines, nous voyons acompli en elle ce que notre prophète a prédit contre Samarie. Il n'y aplus de sénat, le peuple a péri; et encore, dans le peu qui reste, les douleurs et les gémissements se multiplient chaque jour. Telle n'une victime consumée dans la chaudière, au point qu'il ne lui demeure ni chair ni os, Rome est brûlée à vide. Et ce que nous disons du dépérissement de la ville de Rome, nous le voyons dans butes les villes du monde. Car les unes sont désolées par la peste, ls autres consumées par le glaive, les autres tourmentées par la im, les autres englouties par la terre entr'ouverte 1. Que personne neme blâme donc si, après ce discours, je cesse de parler; car, mme vous le voyez tous, nos tribulations se sont accrues; de loutes parts nous sommes environnés de glaives, de toutes parts nous sommes menacés de la mort. Les uns reviennent à nous les mains coupées, et nous annoncent que les autres ont été tués ou emmenés captifs. Je suis forcé de suspendre l'explication du prophète,

parce que mon âme est ennuyée de ma vie 2. Au milieu de ces calamités, saint Grégoire insinue plusieurs fois dans ses écrits que la fin du monde, ou du moins une fin du monde, <sup>etait</sup> proche. En quoi il y avait du vrai. La fin du vieux monde, du mende de Babylone et de Rome païenne, était proche, elle était nême venue ; de ses débris devait sortir un monde nouveau, l'univers dirétien, avec des nations constituées chrétiennement et ayant pour œntrespirituel Rome chrétienne : transformation difficile qui était omme une nouvelle création; et, dans les vues de la Providence, brégoire devait y contribuer puissamment.

Cependant Rome, avec sa faible garnison, se défendit vaillamment, dans cette extrémité, contre Agilulfe. Le roi lombard, voyant la difficulté de l'entreprise, touché peut-être des prières et des présents

st. 99. - 4 Praf., 1.2,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Praf. 1. 2, homil. 6. - 2 L. 2, hom. 10.

1 601 de

Ce q

c'était (

résurre

de l'Égi

nême a

bi sur l

miracle:

paiens (

plupart,

simples

miracles

rertir.

Saint

Unjou

qui exig

point, je

ment to

retraite e

très-affli

diacre Pi

de mes é

lme den

la doule

en ce qu'

me était

bles, unio

de son c

regardent

t la réco

imes, je s

u dehors

e poids

erdu ; m

urcroit d

onnages

le ne s

oas oni di

linaire, d

1 Hom. S

hit mieux

n vient j

que le généreux Pontife savait employer à propos pour le bien de son peuple, se retira de la contrée et laissa les Romains en paix. Au milieu de ces guerres, le saint Pape entretenait un commerce pacifique de lettres avec la pieuse reine Théodelinde; ce qui ne servit pas peu à rendre son époux Agilulfe, bien qu'il fût arien, favorable aux catholiques de ses États, et à lui faire embrasser finalement la foi orthodoxe. L'an 593, leur évêque Laurent étant mort, le clergé e le peuple de Milan, d'une voix unanime, choisirent pour lui succéder le prêtre Constantius. Le Pape, qui le connaissait et l'aimait beaucoup, approuva son choix. Mais trois évêques de la province en priren occasion de se séparer du nouveau métropolitain, et entraînèren dans leur parti la reine Théodelinde. Leur prétexte était que Constantius avait souscrit à la condamnation des trois chapitres, et, par là, donné atteinte au concile de Chalcédoine. Le Pape adressa plusieurs lettres à Constantius, tant pour lui que pour les trois évêque et la reine, afin de les tranquilliser sur l'autorité inviolable de quatre premiers conciles, notamment de celui de Chalcédoine, etle exhorter à se réunir à leur métropolitain. Il était persuadé que te serait le résultat de ses lettres 1.

Et, de fait, d'autres lettres nous font voir que la bonne princesse s'était rendue à ses exhortations. Le Pape lui envoya ses dialogues qu'il écrivit vers l'an 593 ou 594. Théodelinde s'en servit pour persuader la foi catholique tant au roi qu'à ses sujets. Les Lombards encore païens, avaient dépouillé les églises de presque tout or qu'elles possédaient. Mais le roi, touché des salutaires supplication de la reine, embrassa la foi catholique, donna beaucoup de propriété aux églises du Christ, et fit rendre l'honneur convenable aux évêques, qui étaient dans la dépression et l'abjection. C'est ce que di Paul, diacre, lui-même Lombard d'origine 2.

Les dialogues de saint Grégoire sont un recueil en quatre livre des vies et des miracles des Pères d'Italie. Il n'y rapporte que de faits qui avaient pour eux des témoignages certains et respectables. Il en avait vu quelques-uns lui-même; il avait appris les autres ou de saints évêques, ou de saints religieux, ou de supérieurs de monastères, ou de gens de condition: il 'n'en raconte point sur de bruits populaires. La plupart des miracles qu'il rapporte avaient été opérés ou sur des Lombards ou en leur présence. Comme cette nation n'était entrée en Italie que depuis vingt-cinq à trente ans, il leur était facile de savoir si ces faits étaient véritables. Certes, if fallait que Grégoire en fût bien sûr pour les leur rappeler ainsi publiquement.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 4, epist. 1, 2, 3, 4, 38, 39. - 2 De Gest. Langob., 1. 4, c. 5 et 6.

pos pour le bien de Romains en paix. Au it un commerce pacie; ce qui ne servit pas t arien, favorable aux sser finalement la foi ant mort, le clergé e rent pour lui succéder ssait et l'aimait beaula province en priren litain, et entraînèren étexte était que Conrois chapitres, et, par Le Pape adressa pluour les trois évêque torité inviolable de le Chalcédoine, etle tait persuadé que te

e la bonne princesse envoya ses dialogues s'en servit pour perujets. Les Lombards de presque tout ce lutaires supplication aucoup de propriété convenable aux évê on. C'est ce que di

cueil en quatre livre n'y rapporte que de tains et respectables appris les autres ou le supérieurs de mo aconte point sur des rapporte avaient été cing à trente ans, i véritables. Certes, i ır rappeler ainsi pu-

Ce qu'il avait surtout en vue, spécialement dans le quatrième livre. détait de fortifier la foi des faibles à l'immortalité de l'âme et à la manrection des corps. Plusieurs en doutaient, même dans le sein e l'Église. Il avoue, dans un de ses sermons, qu'il avait eu luinéme autrefois des doutes sur la résurrection 1. Or, pour fortifier la hisur l'une et l'autre vérité, il n'y avait rien de plus propre que les miracles opérés aux tombeaux des saints, d'autant plus que les paens qui restaient à convertir, surtout en Italie, n'étaient, pour la phpart, que des serfs rustiques ou des soldats barbares. A ces âmes amples et grossières, Dieu envoyait plus volontiers qu'à d'autres des miracles, comme moyen plus court et plus efficace pour les conertir.

Saint Grégoire explique lui-même en ces termes l'occasion.

Un jour, étant accablé de l'importunité de quelques gens du monde. ni exigent de nous en leurs affaires ce que nous ne leur devons mint, je me retirai dans un lieu écarté, où je pusse considérer librement tout ce qui me déplaisait dans mes occupations. Ce lieu de etraite était son monastère de Saint-André. Comme j'y étais assis, saffligé et gardant un long silence, j'avais auprès de moi le 🌬 Pierre, mon ami depuis la première jeunesse et le compagnon mes études sur l'Écriture sainte. Me voyant dans cette affliction, me demande si j'en avais quelque nouveau sujet. Je lui répondis: adouleur est vieille par l'habitude que j'en ai formée, et nouvelle aœ qu'elle augmente tous les jours. Je me souviens de ce que mon me était dans le monastère, au-dessus de toutes les choses périssals, uniquement occupée des biens célestes, sortant de cette prison k son corps par la contemplation, désirant la mort que la plupart gardent comme un supplice, et l'aimant comme l'entrée de la vie tarécompense de son travail. Maintenant, à l'occasion du soin des 🏎, je suis chargé des affaires séculières ; et, après m'être répandu udehors par condescendance, je reviens plus faible à mon intérieur. poids de mes souffrances augmente par le souvenir de ce que j'ai <sup>edu</sup>; mais à peine m'en souvient-il ; car, à force de déchoir, l'**àm**e avient jusqu'à oublier le bien qu'elle pratiquait auparavant. Pour uccolt de douleur, je me souviens de la vie de quelques saints per-<sup>umages</sup> qui ont entièrement quitté le monde, et leur élévation me sence. Comme cette pit mieux connaître la profondeur de ma chute.

le ne sais, répondit Pierre, de qui vous voulez parler ; car je n'ai นรอบก็ dire qu'il y ait eu en Italie des hommes d'une vertu extraorlinaire, du moins qui aient fait des miracles. Grégoire dit : Si je vou-

1 604 d

YOUS I

c'est q

des Lo

ni duc

la plus

de me

En e

bards (

Grégoi

crainte

nation

Le sa

les Lon

tique o

roi des

que l'ex

dernièr

pendan

lle pri

laquelle

Romain

et des î

brasser

prépare

de ceux

guerre 1

pourque

calomni

que, ver et à d'au

tait laiss

de Spole

choses o

l'empere

humilité

sa dignit

Rome:

Grégo Piété de

Théodos

lais raconter seulement ce que j'en sais, soit par moi-même, soit par des témoins d'une probité et d'une fidélité reconnues, le jour ne me suffirait pas. Pierre le pria de lui raconter quelques-uns de ces faits, pour l'édification de ceux qui sont plus touchés des exemples que de la doctrine. Grégoire y consentit, et ajouta: Pour ôter tout suje de doute, je marquerai, sur chaque fait, de qui je l'ai appris: en quelques-uns, je rapporterai leurs propres paroles; en d'autres, je me contenterai d'en rendre le sens, parce que leur langage serait par trop rustique 1.

Les dialogues de saint Grégoire furent reçus avec tant d'applaudissement dans l'Église, que le pape saint Zacharie les traduisit en grec avant l'année 752, pour que les églises d'Orient n'en fussent pa plus longtemps privées. Cette version fut traduite en arabe avan l'an 800. Au neuvième siècle, Alfred le Grand, roi d'Angleterre, le fit traduire en saxon <sup>2</sup>.

Une des choses que l'infatigable Pontife avait le plus à cœur at milieu de ses immenses travaux, c'était d'établir la paix avec le Lombards. Dans une lettre de l'an 594, il remercie l'évêque de Milan Constantius, des nouvelles qu'il lui avait données du roi Agon of Agilulfe et des rois des Francs, et il le prie de l'informer bien exacte ment de tout ce qu'il pourrait encore apprendre. Il ajoute ces parc les, qui méritent attention: Si vous voyez que le roi des Lombard ne fait rien avec le patrice, c'est-à-dire avec l'exarque Romanus promettez-lui mieux de notre part; car je suis prêt à faire pour lu des sacrifices, s'il veut s'entendre à un arrangement utile avec la ré publique 3. Grégoire désirait une paix générale, et, pour y parvenir s'offrait à payer; mais au cas qu'elle ne pût se conclure, il propo sait de la faire au moins avec le duché de Rome, afin de ne plus voi exposé aux calamités de la guerre le peuple qu'il était tenu d'aime par-dessus les autres.

Un évêque de Dalmatie, nommé Malchus, ayant longtemps régil patrimoine de l'Église romaine en cette province, fut mandé à Rompour rendre ses comptes. L'affaire terminée au jour convenu, il din tranquillement chez le notaire Boniface, qui l'avait invité au sortir d'audience; mais il mourut subitement la nuit suivante. Un évêque schismatique de Dalmatie fit répandre le bruit à Constantinople, qui Malchus avait été mis à mort, en prison pour dettes. Pour démentice cette calomnie, le Pape écrivit au diacre Sabinien, nonce apostolique à Constantinople, de quelle manière les choses s'étaient passées. Il ajouta ces paroles mémorables : Il est à ce propos une chose que je

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prolog. in Dial. - <sup>2</sup> Cellier,, Greg., t. 17. - <sup>3</sup> L. 4, epist. 2.

[Liv. XLVII. — De 500
ar moi-même, soit par
connues, le jour ne me
lques-uns de ces faits,
hés des exemples que
: Pour ôter tout sujet
qui je l'ai appris : en
aroles; en d'autres, je
leur langage serait pa

us avec tant d'applaucharie les traduisit en Drient n'en fussent pas duite en arabe avan , roi d'Angleterre, les

vait le plus à cœur at ablir la paix avec le rcie l'évêque de Milan mées du roi Agon of l'informer bien exacte dre. Il ajoute ces pae le roi des Lombard c l'exarque Romanus s prêt à faire pour lu ement utile avec la rée, et, pour y parvenir se conclure, il propoe, afin de ne plus voi u'il était tenu d'aime

ant longtemps régile, e, fut mandé à Rome jour convenu, il din vait invité au sortir de suivante. Un évêque à Constantinople, que lettes. Pour démentiren, nonce apostolique se s'étaient passées. Il pos une chose que je

rous prie de faire entendre brièvement à nos sérénissimes seigneurs : cest que, si moi, leur serviteur, j'avais voulu me mêler de la mort des Lombards, la nation des Lombards n'aurait aujourd'hui ni roi, nidues, ni comtes, et que, divisée contre elle-même, elle serait dans la plus grande confusion; mais, parce que je crains Dieu, je redoute de me mêler de la mort d'aucun homme 1.

En ce peu de mots, on voit quel était le gouvernement des Lombards et combien il était peu solide; on y voit surtout la sainteté de brégoire et de sa politique ou de sa manière de gouverner. Par la crainte de Dieu, il fait le plus grand bien, il conserve l'existence à la mation qui lui faisait le plus de mal.

Le saint Pontife ne cessait d'insister pour la paix entre l'empire et & Lombards. Dans cette vue, il écrivit, l'an 595, à Sévère, scolasique ou conseiller de l'exarque, pour lui faire savoir qu'Agilulfe, m des Lombards, ne refusait pas de faire une paix générale, pourvu que l'exarque voulût réparer les torts qu'on lui avait faits avant la dernière rupture, se montrant prêt à faire la même chose si les siens, pendant la paix, avaient causé des dégâts sur les terres de l'empire. lle priait donc de faire en sorte que l'exarque consentit à la paix; laquelle, au reste, Agilulfe était disposé à faire avec le Pape et les Romains seuls. Il devait en outre avertir l'exarque que bien des lieux et des îles seraient infailiiblement perdus si on ne se hâtait d'emlrasser la paix proposée, pour pouvoir prendre un peu de repos et se préparer à résister mieux 2. Mais l'exarque Romanus était de la race eœux qui préfèrent leur propre avantage à celui du public. Si la werre ruinait la pauvre Italie, elle remplissait sa bourse, à lui. C'est purquoi non-seulement il repoussait la paix, mais il alla jusqu'à calomnier le saint Pontife à la cour de Constantinople : de manière ル,vers le mois de juin, l'empereur Maurice,écrivant au Pape même tà d'autres, le traita d'homme simple et peu avisé, comme s'il s'éuit laissé duper aux fallacieuses promesses de paix d'Ariulfe, duc de Spolète, et comme s'il avait représenté à la cour et à l'exarque des doses qui n'étaient pas vraies. L'incomparable Pontife répondit à l'empereur par la lettre suivante, où l'on ne peut qu'admirer son lumilité singulière, ainsi que l'adresse avec laquelle il sait soutenir adignité sans manquer de respect à qui était le prince temporel de Rome:

Grégoire, à Maurice Auguste. Dans leurs ordres sérénissimes, la pété de mes seigneurs (c'étaient l'empereur Maurice et son fils Théodose, associé à l'empire), tout en m'épargnant, ne m'a pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 4, epis. 47. - 2 L. 5, epist. 36.

1 604

com

que :

qui é

on p

ie l'a

suis 1

prêt i

de m

Grégo

zèle 1

pour

punir

en cec

tort.

moi a

Qua

jugem

de ne

chacui

mais a

ténèbr

dant q

de Jesi

choses

blåmer

cette co

ce Die

qu'à ce qu'il m

de man

Voilà qui ven

que les

en Italie

Nous er l'impéra

gouvern

Corse:

réduits.

1 L. 5.

épargné du tout; car sous le nom de simplicité, elle m'y appelle poliment un sot. Dans l'Écriture sainte, quand la simplicité se prend en bonne part, elle est presque toujours associée à la prudence et à la droiture. Il est écrit de Job: C'était un homme simple et droit. Saint Paul nous donne cet avis : Soyez simples dans le mal et prudents dans le bien. La vérité elle-même nous dit : Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, nous faisant entendre que c'est une chose très-inutile que la simplicité sans la prudence, ou la prudence sans la simplicité. Lors donc que, dans les ordres sérénissimes de mes seigneurs, l'on me représente comme la dupe d'Ariulfe et qu'on m'appelle simple, sans y joindre la pridence, il est doute que c'est m'appeler un sot : ce qu'au reste moi-mêm. voue être ; car, lors même que Votre Piété ne le dirait pas, les choses mêmes le crient tout haut. En effet, si je n'avais été un sot, jamais je ne me serais exposé à souffrir tout ce que j'endure en ce lieu parmi les glaives des Lombards. Quant au témoignage que j'ai rendu d'Ariulfe, qu'il a été prêt à s'arranger de tout cœur avec la république, ne pas m'en croire, c'est me reprocher d'avoir menti; mais, ne fussé-je pas Pontife, je sais que c'est faire à un Pontife une grave injure de le croire menteur quand il dit la vérité. Au reste, je sais depuis longtemps qu'on en croit plus Nordulphe que moi : c'était un Lombard qui avait passé du côté des Gress, On a plus de confiance dans le premier venu que dans mes assertions.

Si encore la captivité de mon pays n'augmentait pas chaque jour et chaque instant, je tairais le mépris et les risées que l'on fait de moi ; mais ce qui m'afflige sensiblement, c'est que ce qui me fait imputer le crime de fausseté est précisément ce qui jette tous le jours l'Italie captive sous le joug des Lombards. Faute d'en croix mes avis, on laisse augmenter successivement les forces des ennemis. Je diraitoutefois au très-pieux seigneur : Pensez de moi tout le ma qu'il vous plaira, mais ne prêtez pas facilement l'oreille à tout le monde sur l'intérêt de la république et la perte de l'Italie, et croye aux effets plus qu'aux paroles.

Il insiste ensuite sur le respect dû aux évêques, même par le princes, qui sont leurs maîtres temporels, et se plaint des afflictions qu'il venait d'éprouver de sa part coup sur coup. D'abord, on m's dérobé la paix que j'avais faite avec les Lombards de la Toscane san qu'il en coûtât rien à la république; ensuite, la paix rompue, on s dégarni Rome de soldats. Les uns ont été tués par les ennemis, le autres ont été placés à Narni et à Pérouse; pour garder Pérouse, of abandonna Rome. Une affliction plus grande, fut l'arrivée d'Agilulfes de mes yeux je voyais des Romains, liés avec des cordes par le cou-

à 604 de l'ère chr.]

e, elle m'y appelle poa simplicité se prend iée à la prudence et à mme simple et droit. s dans le mal et prudit: Soyez prudents olombes, nous faisant la simplicité sans la Lors donc que, dans me représente comme ans y joindre la prueler un sot : ce qu'au que Votre Piété ne le . En effet, si je n'avais souffrir tout ce que ards. Quant au témoit à s'arranger de tout , c'est me reprocher e sais que c'est faire à eur quand il dit la vé en croit plus Nordulssé du côté des Grecs e dans mes assertions. ntait pas chaque jour isées que l'on fait de t que ce qui me fait ce qui jette tous les ds. Faute d'en croire es forces des ennemis sez de moi tout le ma ent l'oreille à tout le e de l'Italie, et croye

eques, même par le e plaint des affliction up. D'abord, on m's ds de la Toscane san la paix rompue, on s par les ennemis, les ur garder Pérouse, on at l'arrivée d'Agilulfe. des cordes par le cou

comme des chiens, conduits en France pour être vendus. Et parce que nous avons échappé à ses mains par la protection de Dieu, nous qui étions dans la ville, on a cherché à nous faire paraître coupables, sous prétexte que le blé y avait manqué; comme si, dans cette ville, on pouvait en garder longtemps une quantité considérable, ainsi que je l'ai marqué en détail dans un autre mémoire. Quant à moi, je ne suis nullement troublé; car, ma conscience m'en est témoin, je suis prêt à souffrir toutes les adversités, pourvu que ce soit avec le salut de mon âme. Mais je n'ai pas été médiocrement affligé pour le préfet Grégoire et pour le maître de la milice, Castorius, qui ont fait avec ièle tout ce qui était possible, et ont enduré des fatigues excessives pour veiller à la garde de la ville, et qui, après tout cela, se sont vu punir grièvement par l'indignation des maîtres. Je vois clairement en ceci que ce n'est pas leur conduite, mais ma personne, qui leur fait lort. Ayant travaillé avec moi dans l'affliction, ils sont affligés avec moi après le travail.

Quant à ce que la piété de nos maîtres me menace du redoutable jugement de Dieu, je les prie, par ce même Seigneur tout-puissant, de ne pas faire ceci davantage; car nous ignorons encore ce que chacun y sera. Et l'Apôtre nous dit: Ne jugez pas avant le temps, mais attendez que le Seigneur vienne, qui illuminera les secrets des ténèbres et manifestera les pensées des cœurs. Je vous dirai cependant que moi, pécheur et indigne, je présume plus de la miséricorde de Jésus à venir que de la justice de Votre Piété. Il y a bien des choses que les hommes ignorent sur son jugement: peut-être qu'il blâmera ce que vous louez, et qu'il louera ce que vous blâmez. Dans cette complète incertitude, je retourne aux seules larmes, et je prie ce Dieu tout-puissant qu'il vous régisse lui-même de telle sorte qu'il me donne à moi de plaire aux hommes, si cela est nécessaire, de manière à ne pas perdre son éternelle grâce 1.

Voilà comme se conduisaient les affaires d'Italie sous un prince qui vendait les charges, qui en croyait les mauvais conseillers plus que les bons, et choisissait de mauvais ministres, lesquels venaient en Italie non pour le bien des peuples, mais pour leur sucer le sang. Nous en avons la preuve dans une lettre de saint Grégoire même à limpératrice Constantine, où il signale les vexations criantes que les gouverneurs impériaux commettaient en Sicile, en Sardaigne, en Corse; au point que, dans la dernière de ces îles, les habitants étaient réduits, comme nous l'avons déjà vu, à vendre leurs enfants pour

<sup>1</sup> L. 5, epist. 40.

1 604

encor

Rome

b ac

nus de

Enf

pour s

plus d

possib

l'an 59

person

année

les Lor

en fisse

paix 3.

au roi

si longi

été con

que de

Agilulfe

de l'ave

la bien

Le P

Ravenne

Probus

Spolète

comme

que les 1

sonne co

manière

insidieus

de nouve

imais à

plus que

mit en to

côté, les

crivit lui-

paroles in

quoique . comme le

1L. 7, ep

payer les impôts, et qu'un grand nombre se réfugiaient sous la domination des Lombards 1. Romanus, exarque de Ravenne, était encore pire; car, comme nous l'avons déjà vu, sa malveillance envers le Pape et les Romains l'emportait sur les glaives des Lombards mêmes 3. Dans une autre lettre de la même année 595, à la même impératrice, sur l'ambition de Jean le Jeûneur, évêque de Constantinople, qui s'arrogeait le titre fastueux de patriarche œcuménique, Grégoire dit encore : Voici déjà vingt-sept ans que nous vivons à Rome parmi les glaives des Lombards. De dire combien chaque jour cette église leur donne pour que nous puissions vivre parmi eux. c'est chose impossible. Je dirai seulement que, comme les empereurs ont à Ravenne un trésorier pour payer l'armée, je suis leur trésorier à Rome pour payer les Lombards, sans compter que cette église sustente en même temps les clercs, les monastères, les pauvres et le peuple 3.

La paix se négociait toujours entre le roi Agilulfe et l'exarque de Ravenne. Mais, comme il ne manquait pas de personnes qui, pour des intérêts privés, traversaient le bien public, saint Grégoire donna ordre à Castorius, son notaire, résidant à Ravenne, de presser cet arrangement, sans lequel de grands dangers menaçaient Rome et différentes îles, nommément la Sardaigne. Mais à Ravenne même, on afficha de nuit un libelle diffamatoire, non-seulement contre Castorius, mais même contre le Pape, comme si l'un et l'autre ils ne sollicitaient la paix que par de mauvais motifs. Saint Grégoire en écrivit à Martinien, archevêque, au clergé, à la noblesse, aux soldats et au peuple de cette ville, ordonnant de publier l'excommunication contre l'auteur et le complice du libelle, à moins qu'il ne se fit connaître et ne donnât des preuves de ce qu'il avançait. Que, si l'auteur ou le complice était du nombre des personnes auxquelles il écrivait, le Pape retranchait, à son égard, les vœux et les prières qu'il faisait pour tous. La lettre est du mois d'avril 596 4.

La guerre continuait en Campanie, et beaucoup de Napolitains furent pris par les Lombards. Le charitable Pontife s'empressa d'écrire au sous-diacre Anthémius, son agent à Naples, et de lui en voyer une bonne somme d'argent pour racheter tous ceux qui ne pouvaient pas d'eux-mêmes récupérer leur liberté 5. La même an née, les Lombards, conduits par Arigis, duc de Bénévent, priren but qu'A la ville de Crotone, et firent un grand nombre de captifs, séparan les enfants des parents et les maris des femmes. Saint Grégoire mi

<sup>1</sup> L. 5. epist. 41. - 2 Ibid., epist. 42. - 3 Ibid., epist. 21. - 4 L. 6, epist. 31 - 8 Ibid., epist. 35.

1 604 de l'ère chr.]

fugiaient sous la doe Ravenne, était enmalveillance envers laives des Lombards née 595, à la même , évêque de Constanriarche œcuménique, s que nous vivons à combien chaque jour ons vivre parmi eux, comme les empereurs je suis leur trésorier pter que cette église eres, les pauvres et le

ilulfe et l'exarque de personnes qui, pour saint Grégoire donna enne, de presser cet menaçaient Rome et is à Ravenne même, eulement contre Casn et l'autre ils ne solint Grégoire en écriolesse, aux soldats et r l'excommunication ns qu'il ne se fit connçait. Que, si l'auteur uxquelles il écrivait. es prières qu'il faisait

coup de Napolitains ntife s'empressa d'é-Naples, et de lui en er tous ceux qui ne berté <sup>5</sup>. La même an

encore tout en œuvre pour briser leur: fers 1. Comme l'exarque Romanus s'obstinait à ne pas vouloir la paix, Rome elle-même eut acoup à souffrir; chaque jour son saint Pontife voyait quelquesnus de ses citoyens pillés, mutilés ou tués par les Lombards 2.

Enfin, on ne sait si ce fut l'an 597 ou 598, l'exarque Romanus eut pour successeur Callinique, qui avait des maximes plus saines et aussi olus de respect pour le chef de l'Église. La paix devenait dès lors possible. Les courses des Lombards continuaient toujours. Ce fut lan 598 que le Pape écrivit à l'évêque de Terracine de n'exempter personne de monter la garde sur les murailles. Ce fut encore la même année qu'il écrivit à l'évêque Janvier de Cagliari de veiller à ce que les Lombards, qui venaient de faire une descente en Sardaigne, n'y en sissent pas une seconde, en attendant la ratification du traité de paix <sup>3</sup>. Car l'abbé Probus, que le Pape avait envoyé depuis longtemps a roi Agilulfe, en avait enfin réglé avec lui les conditions. La paix, s longtemps désirée, qui au fond n'était qu'une trêve, ayant donc été conclue et ratifiée, l'an 599, entre le roi des Lombards et l'exarque de Ravenne, Callinicus, le pape saint Grégoire écrivit au roi Agilulfe et à la reine Théodelinde, pour les remercier l'un et l'autre de l'avoir procurée, et pour prier le roi d'ordonner à ses ducs de abien observer et de ne pas chercher de prétexte pour la rompre 4. Le Pape écrivit vers le même temps à Théodore, curateur de Bavenne, pour le remercier du zèle qu'il avait mis à seconder l'abbé Probus dans la conclusion du traité. Il l'avertit que Ariulfe, duc de spolète, n'avait pas voulu y souscrire purement et simplement, omme le roi Agilulfe, mais avait mis pour condition à son serment me les Romains ne lui feraient aucune insulte et n'enverraient peronne coutre l'armée d'Arigis, duc de Bénévent, son collègue. Cette manière de jurer la paix avec de telles réserves parut suspecte et issidieuse à saint Grégoire ; il y voyait une porte toujours ouverte à e nouvelles ruptures, les prétextes pour faire la guerre ne manquant imais à qui n'aime point la paix. Le saint Pape s'en défiait d'autant plus que Warnilfride, d'après les conseils de qui Ariulfe se conduiaten tout, n'avait voulu jurer la paix d'aucune manière. D'un autre ର୍ଜାର୍ଚ୍ଚ, les envoyés du roi Agilulfe insistaient pour que le Pape y souswit lui-même. Grégoire répugnait à le faire. D'abord, l'on rapporde Bénévent, prirent stat qu'Agilulfe avait dit à un homme du rang des clarissimes des Paroles injurieuses contre le Pape et contre le Siége apostolique, s. Saint Grégoire mit quoique Agilulfe niât, sur son épée, de les avoir dites. Mais surtout, omme le saint Pontife avait été médiateur entre le roi et l'exarque,

t. 21. - 4 L. 6, epist. 31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 7, epist. 26. — <sup>2</sup> L. 6, epist. 60. — <sup>3</sup> L. 9, epist. 4. — <sup>4</sup>Ibid. epist., 42 et 43.

100

a con

mait (

ses de

à Rav

Jean 1

des m messe

proces

secréta

tions p

bumeu

tariat e

dont il

généra

romain

sentir à

calme,

il deva

le porte

sion sp

trouvé

ajoute e

diacres

accordé

lean, er

aussi pl

laisse li

Rome,

L'évê

et très-s

sance et

viens qu

de votre

très-sair

qui, pou

l'envie d

qu'il n'a

dependa

plutôt qu Dieu et a

1 L. 3, e

il craignait que, s'il souscrivait lui-même, on ne s'en prît ensuite à lui si l'une ou l'autre partie venait à manquer au traité. Il pria donc Théodore de faire en sorte qu'il fût dispensé de souscrire; que, si l'on y tenait absolument, il ferait souscrire son frère, ou un évêque, ou bien l'archidiacre de l'Église romaine 4.

Et pourtant cette paix, si lentement et si péniblement élaborée, n'était qu'une trêve; car le même Pontife manda, l'an 600, à Innocentius, préfet d'Afrique, que la paix que l'on venait de conclure avec le roi des Lombards devait durer jusqu'au mois de mars de la quatrième indiction prochaine, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars de l'année suivante, 601. Encore doutait-il dans ce moment qu'elle pût durer jusque-là, parce qu'on annonçait que le roi venait de mourir : ce qui heureusement se trouva faux <sup>9</sup>.

Voilà ce que fit le pape saint Grégoire pour le salut temporel de l'Italie; il n'en fit pas moins pour son salut spirituel. Par suite des guerres et des révolutions, bien des églises étaient sans évêque, e quelquefois sans prêtre. Il y en faisait mettre, ou bien il unissait ces églises à d'autres, soit pour un temps, soit pour toujours. Quelquefois il transportait le siége épiscopal d'une ville ruinée ou trop ouverte dans une autre fermée de murs, où le pasteur et le troupeau fussent à l'abri des Lombards. Il en agit de même avec quelque monastères. Sa charité savait découvrir et soulager toutes les souffrances. Ayant appris que l'évêque de Clusium avait été très-malade et qu'il était encore bien faible, il lui écrivit, pour compatir à se peines, et lui envoya un cheval de la part de saint Pierre, pour qu'i s'en aidât dans sa convalescence 3. Apprenant qu'un autre évêque manquait de vêtements d'hiver dans la froide saison, il lui en envoya sans délai, par l'évêque de Pérouse, auquel il recommande de l'in former bien vite, par ses lettres, quand la commission serait faite

Dans ces temps de révolutions, il n'était pas rare de voir les plu hauts personnages tomber dans l'infortune. Ainsi Maurilion, préfe de Ravenne, fut réduit, en sortant de charge, à se réfugier dan l'église, quoiqu'il fût très-innocent. Le Pape l'ayant su, écrivit l'évêque Jean, de cette ville, de le protéger de tout son pouvoir, no qu'il se défiât de la justice du préfet actuel, nommé George, mai afin que Maurilion pût rendre ses comptes sans aucune craint d'être opprimé, et l'autre les recevoir sans s'exposer à aucun blâme.

C'est à Jean de Ravenne, comme nous l'avons vu, que saint Gré goire adressa son Pastoral. Il avait pour cet évêque de l'amitié et d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, epist. 99. — <sup>2</sup> L. 10, epist. 37. — <sup>3</sup> Ibid., epist. 45. — <sup>4</sup> L. 12, epist. 47. — <sup>5</sup> L. 1, epist. 37.

1 601 de l'ère chr.]

ne s'en prit ensuite à au traité. Il pria donc souscrire ; que, si l'onre, ou un évêque, ou

péniblement élaborée, da, l'an 600, à Innoon venait de conclure u mois de mars de la asqu'au mois de mars ns ce moment qu'elle e le roi venait de mou-

le salut temporel de pirituel. Par suite des aient sans évêque, el ou bien il unissait ces ur toujours. Quelqueville ruinée ou trop pasteur et le troupeau même avec quelques lager toutes les soufavait été très-malade pour compatir à se aint Pierre, pour qu'i it qu'un autre évêque aison, il lui en envoya recommande de l'in mission serait faite s rare de voir les plu insi Maurilion, préfe e, à se réfugier dan l'ayant su, écrivit tout son pouvoir, no nommé George, mai sans aucune craint oser à aucun blâme ns vu, que saint Gré êque de l'amitié et d

aconfiance : il le chargea de plusieurs affaires. Mais, comme il l'aimait en chrétien et en pontife, il ne manquait pas de le reprendre de ses défauts. Sous prétexte du séjour que les empereurs avaient fait a Ravenne, et de la résidence que les exarques y faisaient encore, lean voulut se distinguer, non-seulement des autres évêques, mais des métropolitains; il portait aussi le pallium, non-seulement aux messes solennelles, suivant l'usage général, mais encore dans les processions, au milieu des places publiques, ou bien assis dans le eretariat ou la sacristie. Le Pape, l'ayant su, lui en fit des observaions par Castorius, notaire de l'Église romaine. Jean les reçut avec homeur, et écrivit au Pape que, s'il portait le pallium dans le secréariat et dans les processions, c'était par un privilége du pape Jean, dont il envoya copie. Mais ce privilége n'était qu'une confirmation genérale des anciens priviléges et usages octroyés par les Pontifes nmains à l'église de Ravenne. Saint Grégoire, dans sa réponse, fait entir à Jean qu'il aurait dû recevoir ses observations avec plus de calme, et même avec reconnaissance, et que, pour l'usage du pallium, devait s'en tenir à la coutume générale des métropolitains, qui ne sportaient qu'aux messes solennelles, ou bien montrer une concesson spéciale du Siége apostolique, dont jusqu'alors on n'avait pas touvé la moindre trace dans les archives de l'Église romaine. Il ajoute que le clergé de Rome s'opposait encore fortement à ce que les discres de Ravenne portassent certains manipules, qui n'étaient acordés à aucune autre église. Mais le Pape, pour l'honneur de lean, en accorde l'usage au premier de ses diacres 1. Jean s'était aussi plaint de quelques prêtres dyscoles de Ravenne. Le Pape le hisse libre ou de les juger lui-même, ou bien de les envoyer à Rome, si les circonstances le permettent.

L'évêque Jean répondit à saint Grégoire par une lettre très-humble et très-soumise, du moins dans les termes. Il proteste de son obéissance et de son dévouement pour le Siége apostolique. Je me souviens que, par la grâce de Dieu, j'ai été nourri et élevé dans le sein de votre très-sainte Église romaine. Comment oserais-je résister à ce très-saint Siége, qui a transmis ses droits à l'Église universelle, moi qui, pour conserver son autorité, Dieu le sait, ai soulevé contre moi lenvie de bien des ennemis? Il prie le Pape de vouloir bien croire qu'il n'a rien innové, et enfin, comme l'église de Ravenne était dans la dépendance spéciale du Siége apostolique, d'augmenter ses priviléges plutôt que de les diminuer. Après tout, conclut-il, il est au pouvoir de lieu et au vôtre de faire ce que vous jugerez à propos, après avoir

. 45. - 1 L. 12, epist. 41

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 3, epist. 56.

A 604

polita

que (

plaise

Raver

au jou

drez d

ce qu'

ment a

ce que

vous :

Crovez

telle a

n'aurie

vous fi

parolea

par le

tout le

pourra

d'être a

par vos

Ce la

car ce f

qui moi

visiter 1

que l'él

souhait

examine

l'épisco

que. Il

mes, et

tous s'ac

vécu lor

divers n

suader d

zèle pou

e tem

nesse

us s

un vêqu

i L. 5, e

Méc

connu la vérité; car, désirant obéir aux ordres de votre apostolat, quoique la coutume fût encienne, j'ai eu soin de m'abstenir jusqu'à nouvel ordre.

Comme Jean de Ravenne n'avait pour lui aucune raison solide, if the solliciter le Pape par l'exarque, par le préfet d'Italie et par les autres personnes considérables qui demeuraient dans la ville. Un de ses anciens diacres disait que ses prédécesseurs portaient le pallium aux processions solennelles de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre et de saint Apollinaire. Mais les correspondants ou nonces des Papes à Ravenne soutenaient qu'ils n'y avaient jamais rien vu de semblable. Toutefois saint Grégoire, pour ne pas contrister Jean, lui permit provisoirement de porter le pallium aux processions solennelles des fêtes de saint Jean-Baptiste, de l'apôtre saint Pierre, de saint Apollinaire, martyr, et de sa propre ordination 2. Cette lettre est du mois d'octobre 593.

Sans être mauvais, Jean de Ravenne n'était point assez sincère ni assez grave. Aussi le Pape lui écrivit-il sur un ton plus ferme :

La première chose qui m'afflige est que vous m'écrivez d'un cœur double des lettres pleines de flatteries, qui ne s'accordent pas avec vos discours ordinaires. En second lieu, de ce que vous usez de railleries qui ne conviennent qu'à de jeunes écoliers ; de discours mordants dont vous vous savez bon gré, et de médisances contre ceux que vous louez en leur présence. En troisième lieu, que, quand vous êtes en colère, vous dites à vos domestiques les injures les plus infâmes. De plus, vous ne vous appliquez point à régler les mœus de votre clergé, et vous ne le traitez qu'en maître. Enfin, ce qui montre le plus de hauteur, que vous portez le pallium hors de l'église : ce que jamais aucun de vos prédécesseurs n'a fait, si ce n'est pour des translations de reliques ; encore ce fait, assuré par un seu témoin, est-il nié par les autres. Tout cela fait voir que vous mettes l'honneur de l'épiscopat dans l'ostentation extérieure, et non dans l'intérieur. Je rends grâces à Dieu de ce que, quand j'ai appris cela, les Lombards étaient postés entre moi et Ravenne. J'aurais peut-être montré aux hommes combien je sais être sévère. Pour que vous ne vous imaginiez pas que je veuille rabaisser votre église, rappelezvous où se tenait autrefois le diacre de Ravenne aux messes solennelles de Rome, et où il se tient maintenant, et vous connaîtrez que je désire honorer l'église de Ravenne. Mais je ne puis tolérer que quiconque s'arroge quoi que ce soit par orgueil. Au reste, j'ai écrit à notre diacre de Constantinople qu'il s'informe de tous les mêtre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, epist. 57. - <sup>2</sup> L. 5, epist. 11.

s de votre apostolat, de m'abstenir jusqu'à

cune raison solide, il fet d'Italie et par les dans la ville. Un desertaient le pallium aux de saint Pierre et de nonces des Papes à vien vu de semblable. Jean, lui permit pros solennelles des fêles de saint Apollinaire, tre est du mois d'oc-

point assez sincère ni on plus ferme :

m'écrivez d'un cœur s'accordent pas avec ue vous usez de rails ; de discours mordisances contre ceux eu, que, quand vous les injures les plus à régler les mœurs altre. Enfin, ce qui pallium hors de l'és n'a fait, si ce n'est , assuré par un seul voir que vous metter rieure, et non dans and j'ai appris cela, e. J'aurais peut-être . Pour que vous ne re église, rappeleze aux messes solenvous connaîtrez que ne puis tolérer que Au reste, j'ai écrit e de tous les métropolitains qui ont sous eux trente ou quarante évêques. Si c'est l'usage que dans les processions ils marchent avec le pallium, à Dieu ne plaise que je veuille diminuer en rien l'honneur de l'église de Ravenne.

Méditez bien, très-cher frère, tout ce que je viens de dire : pensez au jour où vous serez appelé; considérez le compte que vous rendrez du fardeau de l'épiscopat. Corrigez ces mœurs d'écolier. Voyez œ qu'il convient à un évêque de dire et de faire. Soyez complétement sincère avec vos frères. Ne dites pas de bouche le contraire de œ que vous avez dans le cœur. Ne désirez pas de paraître plus que vous n'êtes, afin que vous puissiez être plus que vous ne paraissez. Croyez-moi, quand je suis arrivé à cette place, j'avais pour vous une telle affection, que si vous aviez voulu la conserver, jamais vous n'auriez trouvé un frère pareil, qui vous aimât aussi sincèrement et vous fût aussi complétement dévoué; mais, quand j'ai connu vos paroles et vos actions, j'ai reculé, je l'avoue. Je vous conjure donc par le Dieu tout-puissant, corrigez tout ce que viens de dire, surtout les vices de la duplicité. Permettez que je vous aime, et il pourra vous être utile, et pour la vie présente et pour la vie future, d'être aime de vos frères. Répondez-moi, non par des paroles, mais par vos mœurs 1.

Ce langage affectueux et solennel était comme un avertissement ; car ce fut la dernière lettre de saint Grégoire à Jean de Ravenne, qui mourut quelque temps après. Le Pape nomma un évêque pour visiter l'église vacante, et écrivit à Castorius, son agent, d'avoir soin que l'élection se fit selon les règles. C'était l'an 595. L'exarque souhaitait faire élire l'archidiacre Donat ; mais saint Grégoire, ayant examiné sa vie et trouvé plusieurs fautes qui le rendaient indigne de l'épiscopat, refusa de l'ordonner et en écrivit les raisons à l'exarque. Il refusa aussi le prêtre Jean, parce qu'il ne savait pas les psaumes, et que cette négligence marquait peu de soin de son âme. Enfin lous s'accordèrent à choisir le prêtre Marinien, qu'ils savaient avoir vécu longtemps dans le monastère avec saint Grégoire. Il chercha divers moyens de s'en excuser; et on eut bien de la peine à lui persuader de consentir. Saint Grégoire, qui connaissait sa vertu et son æle pour le salut des âmes, l'ordonna sans délai et lui donna quele temps après le pallium, mais à la charge de ne s'en servir qu'à nesse et aux quatre processions solennelles 2.

us saint Grégoire aimait Marinien, plus il avait à cœur qu'il fût un rèque accompli. Dès l'année suivante, il lui donna des avis im-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 5, epist. 15. — <sup>2</sup> Ibid., epist. 23, 25, 48, 56.

1 60

je d

pou

puis

pita

l'été

soin

l'été

retor

ce se

la m

VOS I

avec

cessa

expre disen

seule

Vous

un au

que le

pose :

afin q

sachie

Le

l'eglis

dépos

mort,

vacant

trats e

envoy

Naples

évéque

un cho

l'instru

cleres (

ordonr

Paul, &

dispose

à son p

temps,

approc

1 L. 11

portants. Au lieu de protéger les monastères, il les laissait asservir par certains de ses ecclésiastiques. Ce n'était point à dessein, mais il écoutait trop facilement de mauvais conseils. Parce que je vous aime beaucoup, dit le saint Pape, je vous exhorte instamment à n'avoir pas plus de soin de l'argent que des âmes. C'est à quoi il faut s'appliquer entièrement, puisque c'est la seule chose dont Notre-Seigneur demandera compte à un évêque. Et, écrivant à l'abbé Secondin, qui était à Ravenne, il dit : Éveillez notre frère Marinien ; car je crois qu'il est endormi. Il est venu des gens me trouver, entre lesquels étaient des vieillards mendiants. Comme je les ai interrogés, ils m'ont dit en détail de qui et combien ils avaient reçu par le chemin, Je leur ai demandé avec empressement ce que Marinien leur avait donné. Ils m'ont dit qu'ils lui avaient demandé, mais qu'ils n'en avaient rien reçu, pas même du pain, quoiqu'il soit ordinaire à son église d'en donner à tout le monde. Il nous a répondu, disaient-ils: Je n'ai pas de quoi pouvoir vous donner. Je m'étonne que celui qui a des habits, qui a de la vaisselle d'argent, qui a des celliers remplis, n'ait rien à donner aux pauvres. Dites-lui donc qu'il change d'esprit. Qu'il ne croie pas qu'il lui suffise de lire, de prier et de se tenir en retraite, s'il n'est libéral aux pauvres, ne fait de bonnes œuvres de ses mains, et ne regarde la misère d'autrui comme la sienne propre: autrement il n'a qu'un vain nom d'évêque. Je lui ai donné par lettre quelques avis pour le salut de son âme, mais il ne m'a rien répondu, d'où je présume qu'il n'a pas daigné les lire. Aussi depuis ce temps ne lui ai-je écrit que comme un conseiller peut le faire en des affaires temporelles. Il est inutile de me fatiguer à dicter des choses pour un homme qui ne les lit pas. Que Votre Charite lui dise donc touten secret, et le presse de se conduire de telle sorte que, par sa négligence présente, il ne perde point, ce qu'à Dieu ne plaise, le mérite de sa vie passée 1.

De fait, dans le grand nombre de lettres que le saint Pape lui écrivit encore pour différentes personnes ou affaires, on ne voit plus rien de cette intimité religieuse qui fait remarquer à un ami les moindres taches de son âme. Cependant l'ancienne amitié subsistait toujours. On le voit par une lettre que lui écrivit saint Grégoire, au mois de février 601.

J'ai appris avec une bien sensible douleur que vous êtes malade d'un vomissement de sang. J'ai fait consulter les médecins que nous connaissons ici pour les plus savants, et je vous envoie leur avis par écrit. Ils ordonnent tous, et avant tout, le silence et la retraite; mais

<sup>1</sup> L. 6, epist. 29 et 30 ; 1. 7, epist. 43.

1 004 de l'ère chr.]

il les laissait asservir point à dessein, mais . Parce que je vous rte instamment à n'a-. C'est à quoi il faut chose dont Notre-Seiivant à l'abbé Seconfrère Marinien ; car je rouver, entre lesquels les ai interrogés, ils t reçu par le chemin, Marinien leur avait dé, mais qu'ils n'en soit ordinaire à son épondu, disaient-ils: étonne que celui qui des celliers remplis, qu'il change d'esprit. er et de se tenir en e bonnes œuvres de me la sienne propre: i ai donné par lettre ne m'a rien répondu, ussi depuis ce temps e faire en des affaires des choses pour un ni dise donc tout en te que, par sa négline plaise, le mérite

e le saint Pape lui ires, on ne voit plus er à un ami les moinmitié subsistait tount Grégoire, au mois

e vous êtes malade médecins que nous envoie leur avis par et la retraite; mais

je doute fort que vous puissiez le garder dans votre église. C'est pourquoi je suis d'avis que vous commettiez des personnes qui puissent célébrer les messes, prendre soin de l'évêché, exercer l'hospitalité et gouverner les monastères ; et que vous veniez ici avant l'été, afin que, autant que j'en suis capable, je prenne moi-même soin de vous et vous conserve le repos. Car les médecins disent que l'été est fort contraire à cette maladie. Il est très-important que vous retourniez en santé à votre église: ou si Dieu vous appelle à lui, que œ soit entre les mains de vos amis. Et moi, qui me vois proche de lamort, si Dieu m'appelle avant vous, il est bon que ce soit entre vos mains. Si vous venez, amenez peu de gens ; car vous demeurerez avec moi dans l'évêché, et cette église vous fournira les secours nécessaires. Au reste, je ne vous exhorte point, mais je vous ordonne expressement de ne pas entreprendre de jeûner; car les médecins disent que le jeûue est très-contraire à ce mal; je vous le permets seulement cinq fois l'année, à l'approche des grandes solennités. Vous devez aussi vous abstenir des veilles, et faire prononcer par un autre la bénédiction du cierge et les explications de l'Évangile, que les évêques font à Pâques. Enfin, que Votre Dilection ne s'impose aucun travail au-dessus de ses forces. Je vous dis ces choses afin que, si vous allez mieux et que vous différiez de venir, vous sachiez ce que vous devez observer par mon commandement 1.

Le Pape saint Grégoire prenait un soin non moins paternel de l'église de Naples. L'an 592, Démétrius, évêque de cette ville, fut déposé pour des crimes qui, en rigueur de justice, méritaient la mort, suivant les lois divines et humaines. Cette église étant ainsi vacante, saint Grégoire écrivit au clergé, à la noblesse, aux magistrats et au peuple d'élire incessamment un évêque ; et cependant il <sup>envo</sup>ya à Naples, pour visiteur, Paul, évêque de Népi. Le peuple de Naples en fut si content, qu'il pria le Pape de le leur donner pour évêque titulaire; mais le Pape voulut délibérer plus longtemps sur un choix de cette importance. En attendant, il recommanda à Paul l'instruction du peuple et du clergé, lui permit d'ordonner des cleres et de recevoir dans l'église les affranchissements des serfs, lui ordonnant aussi de payer au clergé ce que l'on avait accoutumé. Paul, après avoir été quelques mois à Naples, priait le Pape de disposer promptement de cette église, ayant impatience de revenir a son petit siége de Népi. Mais saint Grégoire demanda encore du <sup>temps</sup>, pour rétablir solidement l'église de Naples. Et ensuite, voyant approcher la fête de Pâques, il recommanda l'église de Népi à un

à 60

join

dre

divi

sain

mail

Aille

En c

les J

en a

de le

quar

un e

lui p

ll av

mari

rend

parta

au pa

ni ré

core

puisq

Pour

ce ter

soin r

l'utili

de l'a

ment

point

avec 1

et de

parez

clergé

fût re

sacré

cette

aux cl

sous d

1 L. :

32. -

Les

L

évêque nommé Jean, afin qu'il y célébrât la fête en qualité de visiteur, pendant l'absence de Paul 1.

Au mois de décembre de la même année 592, les Napolitains envoyèrent au Pape un décret d'élection en faveur de Florentius, sous-diacre de l'Église romaine; mais il le refusa avec beaucoup de larmes, ne pouvant se résoudre d'aller à Naples. Ce qui donna autant d'affliction à saint Grégoire que cette élection l'avait consolé. Il renvoya donc ceux qui avaient apporté le décret avec une lettre à Scholastique, duc de Campanie, par laquelle il le prie d'assembler les principaux et le peuple de Naples, pour choisir un autre évêque. Que si, ajoute-t-il, vous ne trouvez personne dont vous puissiez convenir, choisissez au moins trois hommes dont la droiture et la sagesse soient connues, et envoyez-les ici au nom de toute la communauté. Peut-être trouveront-ils à Rome quelqu'un capable d'être votre évêque <sup>2</sup>.

Cet ordre du Pape n'ayant point eu d'effet, il en donna encore un pareil au mois de mai 593, écrivant à Pierre, sous-diacre de Campanie, apparemment recteur du patrimoine, d'exciter le clergé de Naples à députer deux ou trois d'entre eux, et à les envoyer à Rome pour y choisir un évêque au nom de toute la ville. Avertissez-les, ajoute-t-il, d'apporter tout le vestiaire de l'évêque, et l'argent qui sera nécessaire pour sa dépense. C'est qu'il devait être consacré à Rome, et en partir pour Naples. Cependant l'évêque Paul demandait toujours à saint Grégoire de le renvoyer à son église de Népi, dont il était absent depuis environ dix-huit mois ; ce que le Pape jugea raisonnable, et il ordonna au sous-diacre Pierre de lui faire donner, aux dépens de l'église de Naples, cent sous d'or et un petit orphelin à son choix, c'est-à-dire un esclave. Enfin Fortunat fut ordonné évêque de Naples avant le mois de septembre 593, comme on le voit par une lettre où saint Grégoire le félicite sur la manière dont il a été reçu par son peuple, et lui donne des avis pour bien répondre à leur affection 3.

Cette bonne intelligence ne dura pas toujours. En 599, Fortunat fut accusé, devant le Pape, d'empiéter sur les priviléges de la ville et sur les droits de Théodore, maire du peuple; il s'était notamment emparé des portes de la ville et des aqueducs : cette conduite divisa toute la population, Saint Grégoire écrivit à Maurentius, maître de la milice, pour lui reprocher de n'avoir point empêché cette usurpation 4. Il écrivit à l'évêque pour le rappeler à son devoir et lui en-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 2, epist. 6, 9, 10, 15. — <sup>2</sup> L. 3, epist. 15. — <sup>3</sup> Ibid., epist. 35 et 61. — <sup>4</sup> L. 9, epist. 69.

4 604 de l'ère chr.]

e, les Napolitains enr de Florentius, sousa avec beaucoup de ples. Ce qui donna ection l'avait consolé. deret avec une lettre il le prie d'assembler sir un autre évêque. nt vous puissiez condroiture et la sagesse e toute la commuu'un capable d'être

en donna encore un ous-diacre de Camexciter le clergé de les envoyer à Rome ille. Avertissez-les, que, et l'argent qui ait être consacré à que Paul demandait glise de Népi, dont que le Pape jugea de lui faire donner, et un petit orphelin tunat fut ordonné 593, comme on le r la manière dont il pour bien répondre

En 599, Fortunat priviléges de la ville il s'était notamment ette conduite divisa rentius, maître de pêché cette usurpan devoir et lui en-

ioindre d'envoyer à Rome une personne de confiance qui pût défendre sa cause, afin que le Pape, par sa sentence, mit fin à cette division déplorable 1. Comme l'évêque n'envoya qu'une lettre évasive, saint Grégoire le condamna préliminairement à rendre les portes au maire Théodore, et l'aqueduc au seigneur ou sénateur Rustique 2. Ailleurs, il lui reproche de la négligence à l'égard des monastères. En quoi il le loue, c'est de son zèle pour les esclaves chrétiens, que les Juifs allaient acheter dans les Gaules. Le Pape veut que, quand ils en amènent, ils les remettent à ceux qui leur ont donné commission de les acheter, ou qu'ils les vendent à des chrétiens dans l'espace de quarante jours 3. Il lui avait rappelé dans une autre lettre que, quand un esclave juif ou païen désire embrasser la foi chrétienne, il fallait lui procurer la liberté et ne pas le laisser entre les mains des Juifs 4. ll avait écrit dans le même sens à l'évêque de Catane, que, si les Samaritains se permettaient de circoncire des esclaves païens, il fallait rendre ceux-ci à la liberté, sans en payer le prix à ceux-là 5.

L'évêque Fortunat étant mort l'an 600, le peuple de Naples se partagea entre deux diacres, Jean et Pierre. Quand ils en eurent écrit au pape saint Grégoire, il leur répondit : Ce partage n'est ni nouveau ni répréhensible; mais j'ai appris que le diacre Jean a une fille encore petite : ainsi il ne devait ni être élu ni consentir à son élection, puisqu'il ne s'est pas encore assez longtemps exercé à la continence. Pour le diacre Pierre, on dit qu'il est fort simple, et vous savez qu'en ce temps on a besoin, dans la première place, d'un homme qui ait soin non-seulement du salut des âmes, mais encore de la sûreté et de l'utilité extérieures de son troupeau. J'ai encore ouï dire qu'il a donné de l'argent à usure : de quoi je vous prie de vous informer exactement, et, s'il en est ainsi, d'en élire un autre, car nous n'imposons point les mains aux usuriers. Si ce reproche est faux, qu'il vienne avec le décret de votre élection, afin qu'en nous informant de sa vie et de ses mœurs, nous puissions aussi connaître sa capacité. Mais préparez-en encore un autre; car ce serait une grande honte pour votre clergé de n'avoir personne que vous puissiez élire, en cas que celui-ci fût refusé 6.

Les deux diacres Jean et Pierre ayant été exclus, Pascase fut consacré évêque de Naples, et saint Grégoire ordonna que l'argent de cette église, que son prédécesseur Fortunat n'avait point distribué aux clercs et aux pauvres, comme il devait, montant à quatre cents sous d'or, serait mis à part pour leur être distribué. Quelque temps

Ibid., epist. 35 et 61.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>L. 0. epist. 104. — <sup>2</sup> L. 10, epist, 24, 25. — <sup>3</sup> L. 0, epist. 36. — <sup>4</sup> L. 6, epist 32. — <sup>5</sup> Ibid., epist 33. — <sup>6</sup> L. 10, epist. 62.

à 6

noi

ma

ecc

dis

Mil

593

Par

rec

et d

que

d'av

ďui

égli

goir

Mais

n'y

mai

tires

dit s

cord

cons

cout

sans

évêq

Pape

prov

cons

pour

quel

bien

sente à Co

parce

l'épis

mes gez à

spect

perm

IL.

Sa

après, il lui envoya l'état de cette distribution, à laquelle devait être appelé le sous-diacre Anthémius, recteur du patrimoine de Campanie 1. La lettre est de 601. Pascase se montra peu zélé pour la discipline ecclésiastique et les fonctions épiscopales. Un de ses sous-diacres, nommé Hilarus, avait calomnié le diacre Jean. Les juges s'étaient assemblés avec Anthémius pour punir ce délit, lorsque Pascase seul fit différer le jugement. Le Pape l'ayant su, blâma sévèrement Anthémius de son peu de vigueur, et lui commanda d'avertir Pascase qu'il eût à priver Hilarus de l'office dont il était indigne, qu'il le fit publiquement battre de verges et déporter en exil, afin de corriger le grand nombre par la punition d'un seul ; que, si Pascase négligeait de le faire, Anthémius devait le faire lui-même et avertir le Pape de sa négligence. Il lui enjoint aussi de l'exhorter à être plus vigilant et plus zélé pour la discipline de son église. Nous voulons, conclutil, que notre dit frère Pascase se donne un vidame et un majordome, afin que, si des hôtes arrivent ou que des affaires se présentent, il y ait quelqu'un pour en avoir soin; que si vous le voyez négligent à exécuter ce que je viens de dire, vous assemblerez tout son clergé, afin qu'ils élisent des hommes à qui l'on puisse confier ces fonctions. C'était en 601 2.

Pascase ne profita guère de ces avertissements. Au lieu de prendre soin de son église, des monastères, des pauvres et des opprimés, tel qu'il convenait à un évêque, il s'occupait uniquement et inutilement à fabriquer des navires. Il avait perdu dans ce négoce plus de quatre cents sous d'or. Il allait tous les jours sur la mer, avec un ou deux de ses ecclésiastiques : ce qui le faisait mépriser de tout le monde. Saint Grégoire en fit des reproches à Anthémius, recteur du patrimoine de Campanie, avec ordre d'avertir de nouveau Pascase, en présence d'autres prêtres ou évêques et de quelques personnes de la noblesse, qu'il sortit enfin de sa torpeur, qu'il veillât avec soin sur son église et sur les monastères, qu'il exerçât la charité envers les siens, qu'il se montrât le défenseur des pauvres, qu'il prêtât l'oreille aux conseils des sages, afin de consoler sa ville et de réparer sa négligence passée. Dans le cas qu'il ne se corrigeât point, Anthémius eut ordre de l'envoyer à Rome, pour y apprendre de quelle manière un évêque devait se conduire. Cette lettre est du mois de mars 603. Les autres évêques de Campanie se rendaient coupables des mêmes négligences. Par une autre lettre, le Pape charge Anthémius de leur faire des reproches sévères '3 sa part, et, s'ils ne se corrigent, de les envoyer à Rome sans différer, afin qu'ils y apprennent, par un châtiment ca-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 11, epist. 34. - <sup>2</sup> Ibid., epist. 71.

[Liv. XLVII. - De 590 laquelle devait être rimoine de Campau zélé pour la disci-Un de ses sous-dian. Les juges s'étaient orsque Pascase seul ma sévèrement Anda d'avertir Pascase indigne, qu'il le fit xil, afin de corriger si Pascase négligeait et avertir le Pape de à être plus vigilant is voulons, conclute et un majordome, s se présentent, il y e voyez négligent à rez tout son clergé,

onfier ces fonctions.

Au lieu de prendre et des opprimés, tel ment et inutilement goce plus de quatre r, avec un ou deux de tout le monde. s, recteur du patriouveau Pascase, en ues personnes de la eillat avec soin sur rité envers les siens, tat l'oreille aux conparer sa négligence nthémius eut ordre manière un évêque ars 603. Les autres nêmes négligences. le leur faire des reit, de les envoyer à r un châtiment canonique, quel mal c'est de ne pas se corriger de choses aussi blâmables <sup>1</sup>. Nous voyons, par tous ces faits, que le nerf de la discipline ecclésiastique, c'est la vigilance et l'autorité du Pontife romain; nous disons l'autorité et la vigilance, car l'une sans l'autre ne suffit pas.

Le saint pape Grégoire reçut plus de consolation de l'église de Milan. Laurent, évêque de cette ville, étant mort au mois de mars 593, un prêtre de la même église, nommé Magnus, se plaignit au Pape que Laurent l'avait excommunié injustement. Le Pape, ayant reconnu qu'il en était ainsi, permit à Magnus d'exercer ses fonctions et de communier, laissant à sa conscience, s'il se sentait coupable de quelque faute, de l'expier en secret. En même temps, il le charge d'avertir le clergé et le peuple de procéder unanimement à l'élection d'un évêque 2. Ils choisirent en effet Constantius, diacre de la même église de Milan, et le clergé envoya le décret d'élection à saint Grégoire, par le même prêtre Magnus et un clerc nommé Hippolyte. Mais, parce que ce décret n'était pas souscrit, le Pape craignit qu'il n'y eût de la surprise, et envoya Jean sous-diacre de l'Église romaine, avec ordre d'aller à Gênes, où plusieurs Milanais s'étaient retirés pour éviter les hostilités des Lombards. Vous les assemblerez, dit saint Gregoire, et, si vous voyez que tous unanimement s'accordent à l'élection de Constantius, vous le ferez consacrer de notre consentement, par les évêques de la province, suivant l'ancienne coutume; en sorte que le Siége apostolique conserve son autorité sans diminuer les droits des autres 3. Dans le reste de l'Italie, les évêques, élus sur les lieux, venaient à Rome pour être sacrés par le Pape, comme nous avons vu par l'exemple de Naples. Dans la province de Milan, c'était l'archevêque qui les consacrait et eux qui consacraient l'archevêque, mais avec le consentement du Pape.

Saint Grégoire chargea le sous-diacre Jean de deux lettres : l'une pour le clergé de Milan, l'autre pour Romanus, exarque d'Italie, auquel il recommande Constantius. Dans la première, il dit : Je connais bien notre fils le diacre Constantius, que vous avez choisi d'un consentement unanime. Il a été longtemps avec moi quand j'étais nonce à Constantinople, et je n'y ai rien connu de répréhensible; mais parce que j'ai formé la résolution, depuis longtemps, de ne procurer l'épiscopat à personne, je me contenterai de joindre à votre élection mes prières vers Dieu, afin qu'il vous donne un digne pasteur. Jugez à présent celui qui vous convient, avec [d'autant plus de circonspection, que, quand il sera une fois consacré, il ne vous sera plus permis de le juger, mais seulement de lui obéir avec une entière

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 13, epist. 26 et 27. - <sup>2</sup> L. 3, epist. 26. - <sup>3</sup> Ibid., epist. 30.

1 60

en 1

stan

qu'i

trait

rien

cane

min

ne c

mièr

qu'il

cons

prud

inten

pliqu

Da

plusio

que

conde

prédé

l'a fai

ce qu

ont éc

que v

1000V6

a con

dale c

notre

l'ancie

l'autel

nomm

évêqu

Con

zèle et

scopat

qui éta

septen

qu'ils

Le Par

condui

l'an 60

soumission, ou plutôt à Dieu, qui vous l'aura donné. Ce que saint Grégoire dit ici, qu'il ne procure à personne l'épiscopat, se doit entendre des églises qui ne dépendaient pas immédiatement de lui; car, en celles-là, il ne faisait pas difficulté de nommer des évêques quand le clergé et le peuple avaient peine à s'accorder. Constantius fut élu et consacré évêque de Milan, d'un commun consentement; saint Grégoire le félicita sur son élection, lui donnant les avis convenables 'et lui envoyant le pallium <sup>1</sup>. La lettre est du mois de septembre 593.

Constantius avait envoyé au Pape sa confession de foi, selon la coutume, et, quoiqu'il n'y fût point parlé des trois chapitres, trois évêques de sa province, ainsi que nous l'avons déjà vu, ne laissaient pas de faire courir le bruit qu'il s'était obligé par écrit à les condamner, et par là même, suivant eux, à condamner le concile de Chalcédoine. Sous ce prétexte, ils se séparèrent de sa communion, et persuadèrent à la reine Théodelinde de s'en séparer aussi. Saint Grégoire l'ayant appris, écrivit en même temps deux lettres à Constantius : la première pour lui seul, où il lui dit : Vous savez s'il a été parlé entre nous des trois chapitres, quoique Laurent, votre prédécesseur, en eût envoyé au Siége apostolique une condamnation très-expresse, à laquelle souscrivirent les personnes les plus nobles, et moi entre elles, comme étant alors préteur de Rome. La seconde lettre était pour être montrée aux évêques qui s'étaient séparés. Le Pape y déclare encore qu'il n'a point été fait mention des trois chapitres entre lui et Constantius, et proteste, en sa conscience, qu'il conserve la foi du concile de Chalcédoine, et n'ose rien ôter ni ajouter à sa définition, anathématisant quiconque croit plus ou moins. Puis il conclut : celui qui n'est pas content de cette déclaration, n'aime pas tant le concile de Chalcédoine qu'il hait l'Église, notre mère 2.

Avec ces lettres, saint Grégoire en envoya une troisième à Constantius, pour la reine Théodelinde; mais comme îl y parlait, quoique sans le nommer, du cinquième concile, Constantius ne jugea pointà propos de la rendre à cette princesse, de peur de la scandaliser, à cause qu'elle connaissait mal l'histoire assez embrouillée de ce concile. Saint Grégoire approuva sa conduite, et lui envoya une autre lettre pour elle, où il se contente de louer les quatre premiers conciles généraux, sans parler du cinquième, et exhorte la reine à écrire sans délai à Constantius, pour lui témoigner qu'elle agrée son ordination et qu'elle embrasse sa communion. Saint Grégoire, écrivant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, epist. 29, 31; l. 4, epist. 1. - <sup>2</sup> Ibid., epist. 2 et 3.

sot de l'ère chr.]

donné. Ce que saint spiscopat, se doit ennédiatement de lui; nommer des évêques ccorder. Constantius amun consentement; lonnant les avis conest du mois de sep-

sion de foi, selon la rois chapitres, trois ıs déjà vu, ne lais bligé par écrit à les lamner le concile de de sa communion, séparer aussi. Saint deux lettres à Con-: Vous savez s'il a Laurent, votre préune condamnation nes les plus nobles, e Rome. La seconde i s'étaient séparés. it mention des trois en sa conscience, , et n'ose rien ôter nque croit plus ou nt de cette déclaraqu'il hait l'Église,

troisième à Conil y parlait, quoique ius ne jugea point à le la scandaliser, à rouillée de ce conenvoya une autre atre premiers conte la reine à écrire lle agrée son ordi-Grégoire, écrivant en même temps à Constantius, iui dit <sup>1</sup>: Quant au concile de Constantinople, que plusieurs nomment le cinquième, vous devez savoir qu'il n'a rien décidé contre les quatre précédents; car on n'y a point traité de la foi, mais seulement de quelques personnes, dont il n'y a rien dans le concile de Chalcédoine. Seulement, après avoir fait les canons, on émut quelques disputes sur ces personnes, et on l'examina dans la dernière action. On voit ici que le pape saint Grégoire ne comptait pour actes du concile de Chalcédoine que les sept premières actions, comprenant la définition de foi et les canons, et qu'il regardait tout le reste comme des affaires particulières et sans conséquence pour l'Église universelle. On voit surtout avec quelle prudente charité il ménage les préventions des personnes bien intentionnées, mais peu instruites de certains détails longs et compliqués.

Dans la même lettre, saint Grégoire répond à Constantius sur plusieurs autres articles. L'évêque et les citoyens de Bresse voulaient que Constantius leur déclarât, avec serment, qu'il n'avait point condamné les trois chapitres. Sur quoi saint Grégoire dit : Si votre prédécesseur ne l'a pas fait, on ne doit pas vous le demander ; s'il la fait, il a faussé son serment et s'est séparé de l'Église catholique, œ que je ne crois pas. Mais pour ne pas scandaliser ceux qui vous ont écrit, envoyez-leur une lettre, où vous déclariez avec anathème que vous n'affaiblissez en rien la foi du concile de Chalcédoine, ni ne recevez ceux qui l'affaiblissent; que vous condamnez tous ceux qu'il acondamnés, et justifiez tous ceux qu'il a justifiés. Quant au scandale qu'ils prennent de ce que vous ne nommez point à la messe notre frère et coévêque Jean de Ravenne, il faut vous informer de l'ancienne coutume, et la suivre. Sachez aussi s'il vous nomme à l'autel; car, s'il ne le fait pas, je ne vois rien qui vous oblige à le nommer 2. On voit qu'il était d'usage alors de nommer à l'autel les évêques vivants des grands siéges, comme nous y nommons le Pape.

Constantius se montra digne de l'amitié de saint Grégoire, par son zèle et sa vigilance. L'ayant consulté, au commencement de son épiscopat, sur ce qu'il devait faire des prêtres, diacres et sous-diacres qui étaient tombés dans le crime, le Pape lui répondit, au mois de septembre 595, qu'il fallait les déposer irrévocablement, et, en cas qu'ils fissent pénitence, ne les admettre qu'à la communion laïque. Le Pape joignit à cette décision des avis confidentiels pour sa propre conduite 3. Constantius en profita si bien, que, quand il mourut, l'an 600, saint Grégoire écrivit au peuple et au clergé de Milan : Il

<sup>1</sup> L. 4, epist. 38. - 2 Ibid., epist. 39. - 3 L. 5, epist. 4.

1 60

98 (

che

mê

qu'i

Sid!

suiv

de l

goir

d'ur

L

la pe

cond

qu'a

coup

mais

retou

les po

et ne

comn

la car

quelq

écrit :

préve

Pélag

posan

leur m

d'Istri

leur m

nouve

voyer

fratern

Sévère

one au

figèles.

de Fan

dernièi

cause c

d'y en

epist. 51.

Dar

nous est impossible d'exprimer en paroles combien la mort de notre frère et coévêque Constantius nous afflige. Plaise à Dieu que les provinces de ces quartiers ne ressentent point, par quelque calamité soudaine, quels biens elles ont perdus dans un seul homme. Car nous n'ignorons pas combien il était vigilant et à maintenir la discipline ecclésiastique et à défendre votre cité.

Il ajoute que l'élection qu'ils ont faite unanimement du diacre Deusdedit, lui est fort agréable. Mais, continue-t-il, je ne connais que son visage, et non pas ses mœurs. C'est pourquoi, tant pour l'intérêt de Dieu que pour le vôtre, examinez soigneusement s'il n'y a point dans sa vie passée quelque reproche qui le puisse exclure selon les canons, et s'il est propre pour le gouvernement et le maintien de la discipline, auquel cas nous voulons qu'il soit ordonné en vertu de cette lettre. Quant à ce que vous a écrit Agilulfe, c'était le roi des Lombards, n'en soyez point en peine; car nous ne consentirons jamais à l'ordination d'un homme élu par d'autres que par des catholiques, et principalement par des Lombards; il serait trop indigne d'être successeur de saint Ambroise. Et vous n'avez rien à craindre, puisque les terres de l'église de Milan ne sont point, Dieu merci, sous la domination des ennemis; mais en Sicile et en d'autres pays sujets de l'empire. Afin donc qu'il n'y ait point de retardement, nous avons envoyé notre notaire, Pantaléon, pour faire sacrer Deusdedit, de notre consentement, selon la coutume 1.

L'histoire mal comprise des trois chapitres avait jeté des semences de schisme dans la province d'Istrie, dont Aquilée était la métropole. Sévère ayant succédé à Élie comme métropolitain, l'exarque Smaragde le fit venir à Ravenne, où il embrassa la communion de l'évêque Jean et souscrivit à la condamnation des trois chapitres. De retour dans sa province, ses suffragants lui firent rétracter ce qu'il venait de faire, et l'engagèrent de nouveau dans le schisme. Le pape saint Grégoire, dès le commencement de son pontificat, lui témoigna sa peine d'une conduite pareille, et, d'après le commandement de l'empereur, lui ordonna de se présenter avec les siens au concile de Rome, qui devait juger leur affaire. C'était au mois de novembre 590. Suivant la coutume de ceux qui ont une mauvaise cause, les évêques d'Istrie, redoutant le jugement canonique de l'Église, implorèrent l'appui de la puissance séculière. Ils prièrent l'empereur de suspendre cette affaire jusqu'à l'entière pacification de l'Italie, afin qu'il pût en prendre connaissance lui-même. Ils y intéressèrent sa politique, en lui disant que, sans cela, l'église d'Aquilée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 11, epist. 4.

1 604 de l'ère chr.

bien la mort de notre laise à Dieu que les par quelque calamité n seul homme. Car et à maintenir la dis-

nimement du diacre ue-t-il, je ne connais pourquoi, tant pour oigneusement s'il n'y ui le puisse exclure ernement et le mainqu'il soit ordonné en rit Agilulfe, c'était le car nous ne consenpar d'autres que par nbards; il serait trop Et vous n'avez rien à ne sont point, Dieu n Sicile et en d'autres oint de retardement, ur faire sacrer Deus-, t.

ait jeté des semences quilée était la métropolitain, l'exarque sa la communion de des trois chapitres. ii firent rétracter ce dans le schisme. Le e son pontificat, lui l'après le commannter avec les siens au . C'était au mois de ui ont une mauvaise ement canonique de éculière. Ils prièrent ntiere pacification de ui-même. Ils y intéla, l'église d'Aquilée

se détacherait vraisemblablement de l'empire, pour recourir aux archevêques gaulois, ainsi qu'avaient déjà fait trois autres églises de la même province; car la domination des Francs s'étendait alors jusqu'à l'Istrie. D'après leurs insinuations, soutenues de présents considuables aux courtisans, l'empereur Maurice écrivit au Pape, et, suivant son expression plus tyrannique que chrétienne, lui ordonna de les laisser tranquilles jusqu'à la pacification de l'Italie. Saint Grégoire ne laissa pas de répondre à l'empereur avec le zèle et la liberté d'un pontife 1.

Les évêques d'Istrie écrivirent également au Pape. Ils parlaient de la persécution qu'ils avaient à souffrir; ils disaient que, depuis la condamnation des trois chapitres, l'Italie éprouvait plus de calamités qu'aucune autre province. Saint Grégoire leur répondit, avec beaucoup de charité, qu'il avait reçu leur lettre avec une grande joie, mais que sa joie serait encore bien plus grande s'il apprenait leur retour à l'unité. Il leur fait observer que les persécutions, ou plutôt les poursuites que l'on endure par sa faute, ne profitent point au salut, et ne donnent droit à aucune récompense. Car vous devez savoir, comme dit le bienheureux Cyprien, que ce n'est pas la peine, mais la cause qui fait le martyr. Si l'Italie était si fort affligée depuis quelque temps, on ne pouvait pas lui en faire un opprobre; car il est écrit : Le Seigneur châtie qui il aime. Pour les désabuser de leurs préventions, il leur envoie le mémoire de son prédécesseur, le pape Pélage II, sur la condamnation des trois chapitres, afin que, déposant tout esprit d'orgueil, ils revinssent d'autant plus vite à l'Église, leur mère, qui les attendait chaque jour 2.

Dans le temps que le saint Pape écrivait cette lettre aux évêques d'Istrie, Aquilée, leur métropole, fut réduite en cendres, et Sévère, leur métropolitain, obligé de transporter son siége à Grade. A la nouvelle de cette calamité, Jean de Ravenne proposa au Pape d'envoyer des aumônes à l'église de Sévère. Le Pape lui répondit : Votre fraternité pense de la sorte, parce qu'elle ignore combien de présents Sévère envoie contre nous à la cour. Mais cela ne fût-il pas, il y a me autre considération, c'est qu'il faut fair ¿a charité, d'abord aux sailles, et ensuite aux ennemis de l'Église. Près de vous est la ville de Fanum, d'où il a été emmené beaucoup de captifs; dès l'année dernière, j'ai voulu y envoyer des secours; mais je n'ai osé, à cause des ennemis qui occupent tout l'intervalle. Vous ferez bien dy envoyer l'abbé Claude avec quelque argent pour racheter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act. SS., 5 febr. Pe S. Ingen. Greg., 1. 1, epist. 16, 1. 2 epist. 46. - <sup>2</sup> L. 2, epist. 51. IX.

à (

qu

501

301

sch

écr

ner

évê

mêi

ven

les 1

veni

men

nir c

dée

d'Ist

Co

les ci

nière

ques

qui a

ėtė in

appar

se réu

à la le

nous '

schisn

touch

bles at

rat, are

que l'é

de don

Le pap

contre

assemb

déposa

plaisan

en écris

née de

1 1. 9.

epist. 53.

Une

les captifs : j'approuve d'avance tout ce que vous dépenserez ! Le saint Pape ayant appris que deux évêques d'Istrie, Pierre et

Providentius, désiraient venir le trouver pour lui demander des explications, si on leur promettait de ne leur faire aucune peine, il leur écrivit, au mois d'août 595, une lettre pleine de charité, où il les presse de venir à lui avec toute confiance, eux et tous ceux qui voudraient, promettant de les satisfaire pleinement, et, soit que Dieu leur fit la grâce de se réunir à lui, soit que, par malheur, ils continuassent dans leur dissension, de les renvoyer chez eux sans qu'il leur soit fait aucun mal <sup>2</sup>.

Avec le temps et ces efforts de la charité pontificale, un grand nombre d'Istriens quittèrent le schisme et se réunirent à l'Église romaine. Vers l'an 598, l'évêque de Caprite, aujourd'hui Caorla, petite île au fond du golfe de Venise, voulut s'y réunir avec tout son peuple, et présenta, pour cet effet, une requête à l'exarque Callinique. Mais l'exarque avait un majordome nommé Justin, qui favorisait le schisme, et qui mit à la réunion toutes les entraves qu'il put. Saisi de la requête de l'évêque, il la vendit aux schismatiques, disant ensuite qu'il l'avait perdue. Par son conseil, l'exarque envoya au Pape copie de l'ordre que l'empereur avait donné, dès le commencement de son pontificat, pour laisser en repos les schismatiques d'Istrie. Par les menées de Justin, l'évêque de Caprite, qui avait demandé la réunion, finit par n'en plus vouloir. Mais son peuple, persévérant toujours dans le même désir, envoya demander au Pape un autre évêque. Sur quoi saint Grégoire écrivit à l'exarque Callinique en ces termes: Votre Excellence a dû considérer que cet ordre. outre qu'il a été surpris, ne vous ordonne pas de rejeter ceux qu' veulent se réunir à l'Église, mais de ne pas y forcer ceux qui ne le veulent pas. Il le prie d'instruire les empereurs de cette réunion de schismatiques. Il le prie enfin d'éloigner Justin de ses conseils, s'il ne quitte le schisme. Il écrivit en même temps à Marinien, évêque de Ravenne, d'exhorter l'évêque de Caprite à se réunir à l'Église citholique et à son peuple; s'il refuse, ajoute saint Grégoire, ordonnez-y un évêque, et comptez cette île dans votre province. jusqu'à ce que les évêques d'Istrie reviennent à l'union. Le Pape écrivit en même temps à Anatolius, son nonce à Constantinople. C'était vers 'e mois d'octobre 598 3.

Vers le mois de juin de l'année suivante 599, saint Grégoire écrivit au même Anatolius de favoriser, en tout ce qu'il pourrait, quelques personnes qui allaient de Rome à Constantinople, après avoir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 2, epist. 46. — <sup>2</sup> L. 5, epist. 51. — <sup>3</sup> L. 9, epist, 9, 10.

vous dépenserez 1 ques d'Istrie, Pierre et ur lui demander des faire aucune peine, il eine de charité, où il eux et tous ceux qui nement, et, soit que que, par malheur, ils voyer chez eux sans

contificale, un grand éunirent à l'Église rourd'hui Caorla, petite réunir avec tout son ête à l'exarque Callinmé Justin, qui favoles entraves qu'il put. schismatiques, disant l'exarque envoya au nné, dès le commenos les schismatiques de Caprite, qui avait ir. Mais son peuple, ya demander au Pape ivit à l'exarque Callisidérer que cet ordre, s de rejeter ceux qui forcer ceux qui ne le s de cette réunion de n de ses conseils, s'il Marinien, évêque de réunir à l'Église cisaint Grégoire, orans votre province, à l'union. Le Pape ce à Constantinople.

, saint Grégoire écriqu'il pourrait, quelntinople, après avoir

435 quitté le schisme d'Istrie, et qui se plaignaient d'avoir beaucoup à souffrir des évêques de ces quartiers 1. Il écrivit aussi à plusieurs personnes puissantes qui s'employaient avec zèle pour la réunion des schismatiques, entre autres à Gulfar, Lombard et duc de Trévise. Il écrivit à Romanus, défenseur de l'Église romaine en Sicile, de donner les secours nécessaires à quelques Istriens pour aller trouver leur évêque qui désirait aussi se réunir, et d'aider en tout l'évêque luimême, jusqu'à le défrayer, s'il voulait venir à Rome. D'autres étant venus et y ayant renoncé à leur schisme, le Pape, en les renvoyant, les recommanda à l'exarque Callinique et à Marinien, évêque de Ravenne, afin que leur conversion ne leur attirât aucun mauvais traitement, et que la protection qu'ils recevraient invitât les autres à se réunir de même. Nous voyons, deux ans auparavant, une pension accordée par saint Grégoire à un nommé Jean, qui avait quitté le schisme

Constantius, évêque de Milan et ami de saint Grégoire, exhortait les clercs de Côme à se réunir à l'Église. Ils répondirent que la manière dont on les traitait ne les y attirait pas, que plusieurs catholiques retenaient leur bien injustement, entre autres l'Église romaine, qui avait usurpé sur eux une certaine terre. Le saint Pape en ayant été informé par Constantius, lui fit cette réponse : Si cette terre leur appartient, nous voulons qu'elle leur soit rendue, quand même ils ne sereuniraient pas à l'Église, et, s'ils se réunissent, nous sommes prêts à la leur abandonner, quand même ils n'y auraient aucun droit; car 10us voulons ne leur laisser aucun prétexte de demeurer dans le chisme <sup>3</sup>. Certes, il était difficile qu'une charité aussi magnanime ne touchât point les cœurs.

Une province voisine, la Dalmatie, donna des occupations semblables au saint pape Grégoire. Dès le temps du pape Pélage II, Honorat, archidiacre de Salone, métropole de cette province, s'était plaint que l'évêque Natalis le traitait mal, parce que, disait-il, je l'empêche de donner à ses parents les vases de l'église, desquels je suis chargé. Le pape Pélage avait défendu à Natalis de garder du ressentiment contre Honorat, ni de le faire prêtre malgré lui. Toutefois, Natalis assembla un concile de la province dont il était métropolitain, où il déposa Honorat et ordonna à sa place un autre archidiacre plus complaisant pour lui; puis il ordonna prêtre Honorat, contre son gré. Ils en écrivirent de part et d'autre à saint Grégoire, dès la première année de son pontificat. Sur quoi il ordonna à Honorat de continuer ses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9. epist. 66. — <sup>2</sup> Ibid., epist. 93, 94, 95, 96; 1. 6, epist. 39. — <sup>3</sup> L. 9, epist. 53.

Gre

ma

les .

que

SUS

à Pé

ami

Ame

pute

envi

Ante

et le

nous

cons

qu'il

pers

d'ob

disci

des c

pectu

dre s

l'écoi

rendi

à Roi

saint

firma

foncti

appro

sèrent

nomn

favora

entrep

par l

sans :

pation

l'élect

Ce

S

fonctions d'archidiacre. Si vous pouvez finir ce scandale, ajoute-t-il, vous gagnerez beaucoup pour votre âme; sinon, venez incessamment devant nous, et que l'évêque y envoie pour lui une personne bien instruite. Sachez cependant que nous vous ferons rendre un compte exact des meubles précieux, tant de votre église que des autres, qu'on y a rassemblés d'églises diverses. Pour Natalis, il lui écrivit en ces termes: Les actes que vous m'avez envoyés de votre concile, touchant la condamnation de l'archidiacre Honorat, ne sont propres qu'à fomenter vos différends, puisqu'en même temps vous le déposez du diaconat, comme indigne, et vous l'élevez malgré lui à la prêtrise. C'est pourquoi nous vous admonétons de le rétablir dans sa fonction, et, s'il reste encore entre vous quelque différend, qu'il vienne ici, et quelqu'un pour vous 1.

Natalis n'ayant point satisfait à cette lettre, saint Grégoire lui écrivit au mois de mars 592. J'apprends, dit-il, par plusieurs personnes qui viennent de chez vous, que vous abandonnez le soin de votre troupeau, et que vous êtes occupé à tenir une grande table. Au reste, votre conduite fait voir que vous ne vous appliquez ni à la lecture ni à l'exhortation. Il en donne pour preuve son peu d'obéissance à ses supérieurs, le pape Pélage, de sainte mémoire, et lui-même. Il ajoute: Après tant d'avertissements, rétablissez Honorat en sa place, sitôt que vous aurez reçu cette lettre. Si vous différez encore, sachez que vous êtes privé de l'usage du pallium, qui vous a été accordé par ce Siége. Et si vous continuez dans votre opiniâtreté, vous serez privéde la participation au corps et au sang de Notre-Seigneur. Après quoi, nous examinerons juridiquement si vous devez demeurer dans l'épiscopat. Quant à celui qui s'est laissé ordonner archidiacre au préjudice d'Honorat, nous le déposons de cette dignité, et, s'il continue d'en faire les fonctions, il sera privé de la sainte communion. Saint Grégoire chargea de cette lettre et de l'exécution des ordres qu'elle contenait, le sous-diacre Antonin, qu'il envoyait pour administrer le patrimoine de l'Église romaine en Dalmatie. Il le chargea aussi de deux autres lettres : une aux évêques de la province, pour leur donner part de cette affaire; l'autre au préfet Jobin, pour lui recommander Antonin, et le prier de ne point donner à Natalis de protection contre la justice 2.

Natalis se rendit enfin. Il se soumit aux ordres du Pape et corrigea ses mœars. Toutefois, il lui écrivit une lettre où il prétendait se justifier. alléguant, pour autoriser ses festins, plusieurs passages de l'Écriture mal expliqués, entre autres celui-ci: Que celui qui

<sup>1</sup> L. 1, epist 19, 20. - 2 L. 2, Epist. 18, 19, 20, 21.

LIV. XLVII. — De 500
scandale, ajoute-t-il,
t, venez incessamment
une personne bien inns rendre un compte
que des autres, qu'on
s, il lui écrivit en ces
de votre concile, tout, ne sont propres qu'à
ps vous le déposez du
algré lui à la prêtrise,
ablir dans sa fonction,
nd, qu'il vienne ici, et

aint Grégoire lui écrir plusieurs personnes z le soin de votre troude table. Au reste, voiez ni à la lecture ni à d'obéissance à ses sut lui-même. Il ajoute: rat en sa place, sitôt ez encore, sachez que s a été accordé par ce té, vous serez privé de Seigneur. Après quoi, demeurer dans l'épichidiacre au préjudice et, s'il continue d'en mmunion. Saint Gréles ordres qu'elle conour administrer le pachargea aussi de deux pour leur donner part i recommander Antoe protection contre la

es du Pape et corrigea n il prétendait se jus-, plusieurs passages lui-ci : Que celui qui ne mange point ne juge pas celui qui mange. Ce passage, dit saint Grégoire, ne convient point du tout; car il n'est pas vrai que je ne mange point, et saint Paul ne parle ainsi que pour ceux qui jugent les autres dont ils ne sont point chargés. Vous souffrez avec peine que je vous aie repris de vos grands repas; et moi, qui suis au-dessus de vous par ma place, quoique non par mes mœurs, je suis prêt à recevoir la correction de toute le monde; et je ne compte pour amis que ceux dont les discours me font effacer les taches de mon âme avant la venue du juge terrible. Il remet à l'arrivée de ses députés, à juger son différend avec Honorat 1. Mais Natalis mourut soit présente de ses desputés.

Saint Grégoire en ayant eu nouvelle, écrivit ainsi au sous-diacre Antonin, au mois de mars 593 : Avertissez incessamment le clergé et le peuple de la ville d'élire unanimement un évêque, et envoyeznous le décret d'élection, afin que l'évêque soit ordonné de notre consentement, comme dans les anciens temps. Prenez garde surtout qu'il n'y ait, dans cette action, ni présents donnés ni protection de personnes puissantes; car celui qui est élu par cette voie est obligé d'obéir à ses protecteurs, aux dépens des biens de l'Église et de la discipline. Faites faire devant vous un inventaire fidèle des biens et des ornements de cette église, et donnez en la garde au diacre Respectus et à Étienne, primicier des notaires, à la charge d'en répondre sur leurs propres biens. La dépense nécessaire sera fournie par l'économe qui s'est trouvé en charge à la mort de l'evêque, et il en rendra compte au successeur 2.

Cependant, comme Natalis était mort avant que d'avoir fait juger à Rome son différend avec l'archidiacre Honorat, qu'il avait déposé, saint Grégoire écrivit à Honorat, le déclarant absous, ou plutôt confirmant son absolution précédente, et lui ordonnant de continuer ses fonctions <sup>3</sup>. Il fut élu lui-même par le clergé de Salone, et le Pape approuvait extrêmement cette élection <sup>4</sup>; mais clusieurs s'y opposèrent, et les évêques de la province préférèrent à Honorat un nommé Maxime, qu'ils regardaient comme plus traitable et plus favorable à leurs passions. Sitôt que saint Grégoire eut avis de cette entreprise, il écrivit aux évêques de Dalmatie pour leur défendre, par l'autorité de saint Pierre, d'ordonner un évêque à Salone sans son consentement, sous peine d'être privés de la participation au corps et au sang de Notre-Seigneur, et de nullité de l'élection, excluant nommément la personne de Maxime, mais leur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 2, epist. 52. — <sup>2</sup> L. 3, epist. 22. — <sup>3</sup> Ibid., epist. 32. — <sup>5</sup> Ibid., epist.

à 60

fon

acc pab

bier

pati

infle

Ron

envo

avec

l'im

hone

le ju

se re

fais-i

prise

grace

seule

temp

canor

Ma

Rome

enfin

il pût

Aquo

lettres

quelq:

amour

laisser

si fort

conser

remett

que vo

on nou

d'exan

l'ordre

les exc

les sole l'évêqu usurpa

Sain

1 L. 5.

permettant de consacrer tout autre qui serait élu unanimement! Maxime, n'espérant rien du côté de l'Église, se tourna du côté de la cour. Il fut trompé quelque peu dans son attente. La réponse de l'empereur, au lieu de lui être favorable, défendait absolument de l'ordonner 2. Maxime n'en devint que plus audacieux. Il gagna par des présents les officiers de Romanus, exarque de Ravenne, qui le firent ordonner à main armée, disant que tels étaient les ordres de l'empereur. Des prêtres, des diacres et d'autres ecclésiastiques furent battus en cette occasion, et le sous-diacre Antonin, recteur du patrimoine, eût été tué, s'il n'eût pris la fuite. Saint Grégoire, informé de ces violences, écrivit, au mois de mai 594, à Maxime luimême, déclarant qu'il tient d'abord pour subreptice ou faux le prétendu ordre de l'empereur. Car, dit-il, nous n'ignorons pas votre vie et votre âge, et nous savons l'intention de l'empereur, qui n'a pas accoutumé de se mêler des affaires sacerdotales, pour ne pas se charger de nos péchés. Nous ne pouvons donc nommer ordination une cérémonie célébrée par des excommuniés, et jusqu'à ce que nous sachions, par les lettres de l'empereur ou de notre nonce, que vous avez été véritablement ordonné par son commandement, nous vous défendons, à vous et à vos consécrateurs, de faire aucune fonction sacerdotale ni d'approcher du saint autel, jusqu'à notre réponse : le

tout sous peine d'anathème 3.

Cette lettre ayant été affichée publiquement à Salone, Maxime la fit déchirer publiquement, et affecta plus ouvertement de mépriser le Siége apostolique. Saint Grégoire, mandant ces nouvelles à Sabinien, son nonce à Constantinople, ajoute : Vous savez comme je ressens ceci, moi qui suis prêt à mourir plutôt que de voir l'Église du bienheureux apôtre Pierre abaissée en mes jours. Vous connaissez mon caractère. Je souffre longtemps ; mais quand j'ai une fois résolu de ne plus souffrir, j'affronte gaîment tous les périls 4.

Avec tout cela, l'empereur Maurice approuva l'ordination de Maxime, poussé, sans doute, par ses ministres en Dalmatie, auxquels ce faux évêque prodiguait les biens de son église. Le Pape réprouvait cette ordination pour trois causes : d'abord, parce qu'il avait été ordonne à l'insu du Pontife romain et de son nonce : ce qui n'avait jamais eu lieu sous les empereurs précédents ; ensuite, il avait eu la sacrilége présomption de célébrer la messe et d'exercer les autres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 4, epist. 10. — <sup>2</sup> Fleury dit: Il obtint un ordre de l'empereur, qui confirmait son élection. La lettre que cite Fleury (1. 7, epist. Num., l. 4, epist. 47) dit au contraire: Imperator jussiones transmisit, ut ordinari minimé debuissel. — <sup>3</sup> L. 4, epist. 20. — <sup>5</sup> L. epist. 47.

1 604 de l'ère chr.]

élu unanimement 1. se tourna du côté de ttente. La réponse de endait absolument de cieux. Il gagna par de Ravenne, qui le étaient les ordres de es ecclésiastiques fu-Antonin, recteur du Saint Grégoire, in-594, à Maxime luiptice ou faux le pré-'ignorons pas votre mpereur, qui n'a pas les, pour ne pas se nommer ordination t jusqu'à ce que nous tre nonce, que vous ndement, nous vous ire aucune fonction à notre réponse : le

t à Salone, Maxime tement de mépriser ces nouvelles à Sa-18 savez comme je de de voir l'Église du ars. Vous connaissez I j'ai une fois résolu rils 4.

Dalmatie, auxquels
Le Pape réprouvait
arce qu'il avait été
once : ce qui n'avait
nsuite, il avait eu la
l'exercer les autres

l'empereur, qui conum., l. 4, epist. 47) dit ri minimè debuisset.

fonctions sacerdotales, quoiqu'il fût excommunié; enfin, il était accusé d'incontinence et de simonie, crimes qui le rendaient incanable de l'épiscopat. Sur le premier point, saint Grégoire voulut bien se relâcher par égard pour l'empereur, comme si cette ordination avait été faite par son autorité pontificale; mais il fut inflexible sur les deux autres chefs, et exigea que Maxime vînt à Rome pour y rendre compte de sa conduite. L'empereur lui en envoya l'ordre, mais il écrivit en même temps au Pape de le recevoir avec honneur. Sur quoi saint Grégoire, se plaignant de tout ceci à l'impératrice Constantine, lui dit : Il est bien dur de recevoir avec honneur un homme accusé de choses aussi graves, lorsqu'il faudrait le juger auparavant. Si les causes des évêques qui me sont commis se règlent auprès de l'empereur par l'intervention d'autrui, que ais-je, malheureux, dans cette Église? Mais si mes évêques me méprisent, s'ils recourent contre moi aux juges séculiers, j'en rends grâces au Dieu tout-puissant, je l'impute à mes péchés. Je dirai seulement que je l'attendrai encore quelque peu : s'il diffère longtemps à venir, je ne manquerai pas de le punir selon la rigueur des canons 1.

Maxime ayant donc été plusieurs fois averti par le Pape de venir à Rome rendre compte de sa conduite, chercha diverses excuses; et enfin demanda que le Pape envoyât quelqu'un à Salone, devant qui I pût se justifier, soutenant même que l'empereur l'avait ordonné. Aquoi saint Grégoire répond : Nous n'avons reçu d'ordres ou de lettres, que de vous faire venir ici ; mais quand on en aurait surpris quelque autre, nous connaissons si bien le zèle de l'empereur, son amour pour la discipline, son respect pour les canons, que nous ne laisserions pas de faire notre devoir. Quant à ce que vous craignez sifort que nous ne vous punissions d'avoir été ordonné sans notre consentement; quoique ce soit une faute intolérable, nous vous la remettons, suivant les ordres ou les lettres de l'empereur; pourvu que vous ne demeuriez pas davantage dans la désobéissance. Mais on nous a'dit d'autres choses que nous ne pouvons nous empêcher d'examiner. Il lui réitère ensuite la défense de célébrer la messe, et l'ordre de venir à Rome dans le terme de trente jours, prévenant les excuses qu'il pouvait alléguer, d'être retenu par les magistrats, les soldats ou le peuple ; il lui défend, à la fin, de molester davantage l'évêque Paulin et l'archigiacre, qui n'avaient point consenti à son usurpation 2.

Saint Grégoire écrivit en même temps au clergé et aux nobles de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 5, epist. 21. - 2 L. 6. epist. 25.

å 60

11011

chre

l'au

spol

prés

bien

priè

satis

chen

som

effet

avec

que

bienv

Ap

pouv

s'effo

suppl

dit le

nomn

Pape

devoir

la just

disait

Maxin

de la i

Dieu 4

Max

Callini

en per

Raven

mque :

tunité.

affaire.

la mên

Maxim

pable d

munié.

jugerez

1., 9,

Salone, à qui l'on cherchait à persuader qu'il agissait ainsi, non point par zèle de la discipline, mais par quelque haine contre Maxime. Le saint Pape leur proteste que son unique désir est de leur donner un pasteur sans reproche; c'est pour cela qu'il appelle Maxime à Rome, afin qu'il se justifie des accusations portées contre lui. Pressez-le donc de venir, afin que, si nous pouvons le trouver innocent, nous le confirmions; ou bien, s'il est convaincu des choses dont on l'accuse, que Votre Dilection ne soit pas plus longtemps délaissée à cause de lui. Je m'étonne, ajoute-t-il, que dans un si grand clerge et un si grand peuple, il se soit à peine trouvé deux personnes des ordres sacrés qui aient refusé de communiquer avec Maxime, et se soient souvenus qu'ils sont chrétiens ; savoir, l'évêque Paulin et l'archidiacre Honorat. Car vous deviez, très-chers fils, considérer les ordres dans lesquels vous êtes, et repousser celui qui repousse le Siége apostolique, jusqu'à ce qu'il soit justifié: de peur de participer à sa faute et à sa peine. Toutefois, parce que nous avons pour vous des entrailles de miséricorde, et que nous savons que quelques-uns d'entre vous ont été contraints par la violence de communiquer avec lui; nous prions le Seigneur tout-puissant de vous absoudre, et de tous vos péchés propres et de tous les péchés d'autrui. Ces deux lettres sont du mois de mars 596 1.

Au mois de juillet suivant, saint Grégoire écrivit dans le même sens au clergé, à la noblesse et au peuple de Jadera ou Zara en Dalmatie, dont une partie avait rejeté la communion de Maxime, une partie l'avait embrassée. Sabinien, leur évêque, était de ces derniers; mais enfin il abandonna Maxime, étant touché d'un tel repentir, qu'il s'enferma dans un monastère pour faire pénitence, et qu'il voulut même renoncer à l'épiscopat. Saint Grégoire lui écrivit qu'il le recevait en sa communion et en ses bonnes grâces, et l'exhorta à reprendre la conduite de son troupeau, et à travailler à faire rentrer dans la communion de l'Église tous ceux qui s'en étaient séparés <sup>2</sup>.

Maxime lui-même recourait à bien des moyens pour apaiser et contenter le Pape. Il lui avait fait écrire par l'empereur même de le recevoir avec honneur. Le Pape avait répondu que c'était une chose fort étrange, que le juge dût recevoir avec honneur l'accusé qui paraissait à son tribunal. Il lui fit écrire par Marcel ou Marcellin, proconsul de Dalmatie. Le Pape répondit au proconsul Marcel : Vous vous plaignez d'avoir encouru notre disgrâce, et déclarez vouloir nous satisfaire pour recouvrer notre bienveillance. Il est vrai, on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 6, epist. 25 et 26. — <sup>2</sup> Ibid., epist. 27; 1. 7, epist. 17; 1. 8, epist. 10, 24.

1 604 de l'ère chr.

il agissait ainsi, non haine contre Maxime. sir est de leur donner 'il appelle Maxime à tées contre lui. Presle trouver innocent, n des choses dont on longtemps délaissée à un si grand clerge et deux personnes des er avec Maxime, et se l'évêque Paulin et chers fils, considérer celui qui repousse le de peur de participer ous avons pour vous ns que quelques-uns le communiquer avec vous absoudre, et de d'autrui. Ces deux

crivit dans le même e Jadera ou Zara en munion de Maxime, vêque, était de ces tant touché d'un tel ur faire pénitence, et Grégoire lui écrivit bonnes grâces, et eau, et à travailler à cous ceux qui s'en

ens pour apaiser et apereur même de le c'était une chose onneur l'accusé qui arcel ou Marcellin, consul Marcel : Vous et déclarez vouloir nce. Il est vrai, on

nons a rapporté de Votre Grandeur bien des choses qu'un fidèle chrétien n'aurait pas dû faire. Tout le monde dit que vous êtes l'auteur de tout le mal qui s'est fait dans la cause de Maxime, de la spoliation de son église, de la perte de tant d'âmes, de l'audacieuse présomption de cet intrus. Si maintenant vous voulez avoir notre bienveillance, il faut avant tout satisfaire le Rédempteur par les prières et les larmes: sinon, à quoi servirait notre indulgence? Vous satisferez Dieu et les hommes, quand vous ramènerez au droit chemin ceux qui s'égarent, et à l'humilité ceux qui s'enflent de présomption 1. Cette lettre, qui est de la fin de l'année 598, produisit un effet salutaire. Pour réparer sa faute, le proconsul Marcel s'employa avec tant de zèle à procurer la soumission de Maxime et des Istriens, que l'année suivante le Pape le recommanda avec beaucoup de bienveillance à Constantinople 2.

Après avoir ainsi employé les hautes puissances du siècle, sans rien pouvoir obtenir, Maxime eut recours aux puissances subalternes, et s'efforça de fléchir le Pape, tant par le nombre et l'humilité de ses suppliques, que par des attestations de bonnes œuvres. C'est ce que dit le Pape lui-même 3. Maxime lui fit écrire entre autres par un juge, nommé Julien Scribion, qui lui parla de charité et de concorde. Le Pape répondit que c'était bien d'aimer l'une et l'autre; mais que le devoir desa charge l'obligeait avant tout de juger, suivant les canons, la justice, ce qu'il promit de faire sans acception de personnes. Julien disait que la volonté de la cour et le vœu du peuple étaient pour Maxime. Le Pape répondit que cela ne le détournerait point du zèle de la justice, et que chacun devait avant tout s'assurer l'amour de Dieu 4.

Maxime lui fit surtout écrire par le nouvel exarque de Ravenne, fallinique, témoignant une crainte extrême d'être jugé par le Pape en personne. Saint Grégoire écrivit donc à Marinien, évêque de lavenne, vers le mois de novembre 598 : Mon fils, l'exarque Callinique m'écrit continuellement pour Maxime. Vaincu par son importanité, je n'ai pu faire autre chose que de vous renvoyer cette affaire. Si donc Maxime vient devant vous, Honorat, archidiacre de la même église, y doit aussi être amené, afin que vous connaissiez si Maxime a été ordonné légitimement, s'il ne s'est point rendu coupable de simonie ou d'incontinence; s'il n'a pas su qu'il était excommunié, quand il a célébré la messe : et vous ordonnerez ce que vous jugerez à propos devant Dieu, afin que nous puissions consentir à

<sup>1. 9,</sup> epist. 5. — 2 Ibid., epist. 82. — 3 Ibid., epist. 67. — 5 Ibid, epist.

à 60

nait

depi

L

Mési

rigil

tifica

rinth

par la

les év

raient

gouve

sacqu

mais e

secou

prései

aucun

conter

pin 5

L'ar

nimité

empe

saint G

nomm

l'empe

oup d

Thessa

goire le

même :

caire d

remplir

Jean

le Pape

avant d

nelles. 1

de Laris

informe

accusate

Jean, ar

1 L. 9,

-3 Ibid.,

le pour

votre jugement. Que si vous êtes suspect à l'exarque, il faut que notre vénérable frère Constantius, évêque de Milan, vienne à Ravenne, pour juger avec vous; et soyez assurés que le jugement que vous aurez prononcé ensemble sera le mien. Car de même que nous ne devons pas être inflexibles à l'égard des humbles, ainsi nous devons être sévères à l'égard des superbes. Il en écrivit dans le même sens à Constantius de Milan 1.

Maxime se rendit enfin à Ravenne, et saint Grégoire y envoya Castorius, cartulaire de l'Église romaine, avec cette commission: Si Maxime déclare par serment qu'il n'est point coupable de simonie ni des autres crimes, en étant simplement requis devant le corps de saint Apollinaire, et s'il fait pénitence de sa désobéissance, vous lui donnerez, pour le consoler, la lettre que nous lui avons écrite. Vous prendrez aussi grand soin qu'il ne garde aucun ressentiment contre Sabinien, évêque de Zara, contre l'archidiacre Honorat et les autres qui ont eu recours au Siège apostolique. Le Pape laisse à Marinien le jugement de la pénitence que Maxime devait faire, pour avoir célèbré la messe étant excommunié. Ces lettres sont du mois de juillet 599 <sup>2</sup>.

Castorius étant arrivé à Ravenne et ayant déclaré sa commission, Maxime de Salone se prosterna sur le pavé au milieu de la ville, en disant : J'ai péché contre Dieu et contre le bienheureux pape Grégoire, et demeura ainsi en posture de pénitent pendant trois heures. L'exarque Callinique, le cartulaire Castorius et l'évêque Marinien y accoururent; et Maxime, s'étant relevé, témoigna encore devanteux de plus grands sentiments de pénitence. On le mena au corps de saint Apollinaire, où il jura qu'il était innocent de tout ce qu'on lui avait reproché touchant les femmes ou la simonie. Alors Castorius lui donna la lettre du Pape, par laquelle il lui rendait sa communion et ses bonnes grâces, et lui accordait le pallium, à la charge d'envoyer quelqu'un pour le recevoir, suivant la coutume, lui déclarant l'obligation particulière qu'il avait à l'exarque Callinique. Castorius revint à Rome, amenant un diacre de Maxime, qui fit au Pape la relation de tout ce qui s'était passé, et reçut le pallium le 26 août 599, avec une lettre pour Maxime, où le Pape témoigne être pleinement satisfait, et l'exhorte à une parfaite réconciliation avec l'évêque Sabinien, l'archidiacre Honorat et un clerc nommé Messien, qui s'était réfugiéà Rome.

C'est ainsi que, par sa fermeté et sa patience, le pape saint Grégoire maintenait la vigueur de la discipline ecclésiastique, et y rame

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, epist. 10, 67. — <sup>3</sup> Ibid., epist. 79, 80.

1801 de l'ère chr.]

rque, il faut que notre n, vienne à Ravenne, le jugement que vous même que nous ne es, ainsi nous devons t dans le même sens

Grégoire y envoya cette commission: Si cupable de simonie ni s devant le corps de sobéissance, vous lui ui avons écrite. Vous n ressentiment contre Honorat et les autres ape laisse à /Marinien ait faire, pour avoir es sont du mois de

claré sa commission, nilieu de la ville, en nheureux pape Gréendant trois heures. l'évêque Marinien y na encore devanteux ena au corps de saint it ce qu'on lui avait Alors Castorius lui ait sa communion et la charge d'envoyer lui déclarant l'obliue. Castorius revint au Pape la relation 26 août 599, avec re pleinement satisl'évêque Sabinien, qui s'était réfugiéà

le pape saint Gréiastique, et y ramenait les récalcitrants. On voit, par deux autres lettres qu'il écrivit depuis à Maxime, que le retour de ce dernier fut sincère 1.

Le reste de l'Illyrie, savoir : la Grèce, la Macédoine, l'Épire, la Mésie, n'éprouva pas moins que la Dalmatie les heureux effets de la vigilance et de l'autorité de saint Grégoire. Dès le début de son ponilicat, il se recommanda aux prières d'Anastase, archevêque de Cointhe <sup>2</sup>. Plusieurs évêques d'Illyrie ayant été chassés de leurs siéges par la guerre, l'empereur Maurice ordonna qu'ils se retireraient chez esévêques qui étaient demeurés en place, et que ceux-ci se chargenaient de leur subsistance. Saint Grégoire, en ayant été averti par le gouverneur de la province, écrivit à tous les évêques d'Illyrie de saquitter de ce devoir, non-seulement pour obéir à l'empereur, mais encore plus pour obéir à Dieu, qui nous oblige de donner des secours temporels, même à nos ennemis, quand l'occasion s'en présente. Il déclare toutefois que ces évêques dépouillés n'auront aucune autorité dans les églises qui leur donneront retraite, et se ontenteront de recevoir la subsistance. La lettre est du mois de jain 591 3.

L'année suivante 592, les évêques d'Illyrie ayant élu Jean à l'unamité pour évêque de la première Justinienne, avec l'agrément de
lempereur Maurice, ils en demandèrent la confirmation au pape
sint Grégoire. La première Justinienne était une ville de Macédoine,
mmée anciennement Achride et maintenant Locride, où était né
l'empereur Justinien, qui l'agrandit singulièrement, l'orna de beauoup de priviléges, et lui obtint du pape Vigile d'être, à la place de
lessalonique, le siége du vicariat apostolique en Illyrie. Saint Grésoire les félicita de leur unanimité, confirma leur choix, et écrivit de
même à Jean pour lui accorder l'usage du pallium, l'établir son viaire dans l'Illyrie, lui exposer ses devoirs et l'engager à les bien
mplir 4.

Jean y ayant manqué dans un point considérable l'année suivante, le Pape l'en reprit sévèrement et même l'en punit. Adrien de Thèbes ayant déposé pour de bonnes raisons deux diacres de son église, ils le poursuivirent devant l'empereur pour des causes civiles et criminelles. L'empereur, suivant les canons, renvoya Adrien devant Jean de Larisse, son métropolitain, pour juger définitivement le civil, et informer du criminel, puis en faire son rapport à l'empereur. Les accusateurs ne purent prouver aucune de leurs accusations. Toutefois Jean, archevêque de Larisse, ne laissa pas de condamner Adrien de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L, 9, epist. 81 et 125. Appendix, col. 1296, edit. Bened. — <sup>2</sup> L. 1, epist. 27. — <sup>3</sup>lbid., epist. 45. — <sup>3</sup> L. 2, epist. 22, 23.

de

es

no

qu

ex

Gr

rin

les

poi

I

à la

Ain

obé

béir

des

tête.

la vi

nem

tino

y co

un é

dema

nous

l'emi

point

nique

nous

quabl

An

crime

faire e

dépos

plices.

goire |

1 L.

Thèbes, tant sur le criminel que sur le civil. Adrien appela de cette sentence à l'emperenr : mais, nonobstant son appel, Jean de Larisse le fit mettre dans une étroite prison, où il le contraignit de lui donner un écrit par lequel il acquiesçait à sa sentence, tant pour le criminel que pour le civil. Toutefois il n'avouait ses prétendus crimes que par des paroles ambiguës, qui lui laissaient ouverture à s'en justifier. Cependant il fit poursuivre son appel devant l'empereur, et porter tous les actes de la procédure faite par Jean de Larisse. L'empereur commit, pour examiner cet appel, Honorat, diacre de l'Église romaine et nonce à Constantinople, avec un de ses principaux secrétaires, nommé Sébastien : et le procès ayant été soigneusement examiné, Adrien de Thèbes fut renvoyé absous.

Mais on obtint ensuite un autre ordre de l'empereur, par lequel la cause fut renvoyée à Jean, évêque de la première Justinienne, et vicaire du Siége apostolique en Illyrie. Dans ce nouvel examen, Adrien de Thèbes ne se trouva convaincu ni par les dépositions des témoins ni par sa confession, et néanmoins Jean de Justinienne ne laissa pas de le condamner et de le déposer de l'épiscopat. Adrien de Thèbes appela au Pape et signifia son appel à Jean, qui, par ces nonces, promit au diacre Honorat, nonce du Pape à Constantinople, d'envoyer des gens à Rome pour soutenir son jugement. Adrien s'y rendit lui-même, et se plaignit au Pape des injustices qu'il avait souffertes de son métropolitain et de son primat. Le pape saint Grégoire attendit longtemps s'ils enverraient quelqu'un pour soutenir leurs sentences; mais enfin ne voyant paraître personne de leur part, et ne voulant pas toutefois juger sans connaissance de cause, il examina les actes de procédures faits tant devant Jean de Larisse que devant Jean de Justinienne, et trouva leurs sentences irrégulières dans la forme et injustes dans le fond. C'est pourquoi, par l'autorité de l'apôtre saint Pierre, il cassa la sentence du primat et le condamna à trente jours de pénitence, pendant lesquels il serait privé de la sainte communion, sous peine d'être puni plus sévèrement, s'il n'obéissait. Le Pape rétablit en même temps Adrien dans son siège, et se réserva à examiner plus amplement ce qu'il devait ordonner contre Jean de Justinienne, qui avait ainsi abusé du pouvoir qu'il avait dans l'Illyre comme vicaire du Siége apostolique.

Quant au métropolitain Jean de Larisse, saint Grégoire lui parle ainsi: Vous méritez d'être privé de la communion du corps de Notre-Seigneur, pour avoir méprisé l'admonition de mon prédécesseur, per laquelle il exemptait de votre juridiction Adrien et son église de Thèbes: toutefois nous nous contentons d'ordonner l'exécution de cet ordre; en sorte que, si vous avez quelque prétention civile ou

s soi de l'ère chr.]

Æ

Adrien appela de cette n appel, Jean de Larisse contraignit de lui donner ce, tant pour le criminel rétendus crimes que par certure à s'en justifier, t l'empereur, et porter de Larisse. L'empereur diacre de l'Église rolle ses principaux secrété soigneusement exa-

empereur, par lequel la remière Justinienne, et ns ce nouvel examen, par les dépositions des Jean de Justinienne ne de l'épiscopat. Adrien pel à Jean, qui, par ces Pape à Constantinople, i jugement. Adrien s'y justices qu'il avait souf-Le pape saint Grégoire n pour soutenir leurs sonne de leur part, et ce de cause, il examina de Larisse que devant es irrégulières dans la i, par l'autorité de l'anat et le condamna à erait privé de la sainte ement, s'il n'obéissait. on siège, et se réserva donner contre Jean de u'il avait dans l'Illyrie

unt Grégoire lui parle con du corps de Notree mon prédécesseur, drien et son église de donner l'exécution de prétention civile ou eriminelle contre Adrien, elle soit décidée par nos nonces à Constantinople, au cas qu'elle soit médiocre, ou renvoyée ici au Siége apostolique, au cas qu'elle soit considérable. Le tout sous peine d'excommunication, dont vous ne pourrez être absous que par ordre du Pontife romain, excepté à l'article de la mort. Vous restituerez aussi sans délai tous les biens sacrés ou profanes, meubles ou immeubles de l'eglise de Thèbes, que l'on vous accuse de retenir et dont l'état est ci-joint : sur quoi, s'il y a quelque différend, nous voulons que notre nonce à Constantinople en prenne connaissance. C'est ainsi que le pape saint Grégoire termina cette affaire, où nous voyons un exemple notable de l'autorité du Saint-Siége parmi les Grecs. Saint Grégoire ayant appris ensuite par les évêques de la province de Corinthe, qu'Adrien s'était réconcilié avec ses accusateurs, envoya sur les lieux un diacre de l'Église romaine, pour savoir s'il n'y avait point de prévarication dans cet accord 1.

Le saint Pape avait puni Jean de Justinienne pour avoir manqué ala règle : lorsqu'il n'y manquait pas, il le soutenait avec vigueur. Ainsi, ayant appris que Félix, évêque de Sardique, refusait de lui obéir, Grégoire lui écrivit une lettre sévère, pour lui enjoindre d'obër à Jean, suivant la coutume, sous peine d'éprouver la rigueur des canons 2. Plus tard, Jean ayant à souffrir de fréquents maux de tête, l'empereur ordonna de lui donner un successeur, de peur que la ville, n'ayant pas d'évêque, ne fût surprise et ruinée par les ennemis. Le Pape répondit au diacre Anatolius, son nonce à Constantinople, que la chose était contraire aux canons, et qu'il ne pourrait y consentir sans péché. Il fallait suggérer à l'empereur que, quand m évêque est infirme, on peut lui donner un coadjuteur. Si Jean demande un successeur lui-même, il faut le lui accorder; autrement, nous ne pouvons le faire, par la crainte que nous avons de Dieu. Si l'empereur commande, ça le regarde, pourvu qu'il ne nous mêle point à la déposition de cet homme. S'il fait quelque chose de canonique, nous le suivrons, sinon, nous le supporterons autant que nous pourrons sans pécher nous-mêmes 3. Ces paroles sont remar-

Anastase, archevêque de Corinthe, étant tombé dans quelques crimes, le Pape commit l'évêque Secondin pour examiner cette affaire et la juger. Secondin y procéda avec beaucoup de sagesse, et déposa Anastase, réservant au jugement du Pape quelques complices. On élut un nommé Jean pour nouvel archevêque. Saint Grégoire loua beaucoup la procédure et le jugement de Secondin, régla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, epist. 67, 39. — <sup>2</sup> L. 5, epist. 10. — <sup>3</sup> L. 9, epist. 47.

à 604

donr

cette

la ha

tique

sur l

Sa

Au n

qui fi

sieur

qui é

évêqu

sérieu

prêtre

résie,

des ce

écrivi

saint

vous (

ainsi t

Mais,

bouche

grand

chair e

vous n

pensée

soient

de vou

point l

sieurs

mort d

Dieu n

rable fi

tinuez

vous 1

sonne,

avoir 1

j'aime :

Car si

ordonn

cre Sab

1 L. 14

le sort des complices, confirma l'ordination de Jean, lui accorda l'usage du pallium, écrivit à tous les évêques de l'Hellade ou de la Grèce de lui obéir, et recommanda aux uns et aux autres de ne souffrir aucune ordination faite par simonie ou par faveur 1. C'était au mcis d'août 595. Quelque temps après, les évêques de l'ancienne Épire écrivirent au Pape qu'ils venaient d'ordonner André pour évêque de Nicopolis, leur métropolitain. Saint Grégoire approuva de même cette ordination, envoya le pallium au nouvel archevêque. exhorta ses suffragants à imiter les vertus qu'ils avaient louées en lui, et les pressa tous de n'ordonner aucun clerc pour argent ou par complaisance, sous quelque prétexte que ce fût 2. L'an 600, il écrivit à Eusèbe, archevêque de Thessalonique, de ramener à la soumission ou bien de retrancher de l'Église deux prêtres qui passaient pour ne pas recevoir le concile de Chalcédoine 3.

Trois ans après, saint Grégoire reçut des plaintes d'Aleyson. évêque de Corcyra aujourd'hui Corfou, contre Jean, évêque d'Eurie ou Évorie en Epire, qui, ayant été contraint de quitter son siège par les courses des Barbares, s'était retiré avec son clergé dans la ville de Cassiope, en l'île de Corfou. Il y avait même apportéle corps de saint Donat, évêque d'Eurie, sous Théodose le Grand, illustre par ses miracles. Ensuite, non content de la retraite qu'on lui avait donnée, il voulut soustraire Cassiope à la juridiction d'Alcyson, et y exercer l'autorité épiscopale; il surprit même un ordre de l'empereur Maurice, qui autorisait sa prétention. Quoique cet ordre n'eût point eu d'effet, à cause qu'il était contre les lois et les canons, Alcyson s'en plaignit à l'empereur, qui renvoya l'affaire à André, archevêque de Nicopolis, métropolitain de l'un et de l'autre, et celui-ci, avec connaissance de cause, maintint Alcyson dans sa juridiction sur la ville de Cassiope. Saint Grégoire confirma ce jugement, et, quoique l'ingratitude de Jean dût le faire chasser de Cassiope, il voulut qu'Alcyson en usât plus humainement et qu'il y laissât demeurer Jean, à condition qu'il renoncerait par écrit à sa vaine prétention, et que, quand la paix serait rétablie, il retournerait à son église. Mais sur ces entrefaites, Phocas ayant succédé dans l'empire à Maurice, Jean surprit au nouvel empereur un ordre contraire à la sentence du métropolitain. Dans cette conjoncture délicate, saint Grégoire ne publia point sa propre sentence, de peur qu'il ne parût mépriser l'ordre du nouveau souverain ; mais il envoya toutes les pièces de l'affaire au diacre Boniface, son nonce à Constantinople, afin qu'il en instruisit exactement l'empereur, et que celui-ci

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 5, epist. 52, 57, 58. - <sup>2</sup> L. 6, epist. 8. - <sup>3</sup> L. 10, epist. 42.

[Liv. XLVII. — De 500]

de Jean, lui accorda
de l'Hellade ou de la
aux autres de ne soufar faveur 1. C'était au
vêques de l'ancienne
rdonner André pour
Grégoire approuva de
nouvel archevêque,
ils avaient louées en
c pour argent ou par
2. L'an 600, il écrivit
ramener à la soumisprêtres qui passaient

plaintes d'Alcyson, Jean, évêque d'Eurie de quitter son siège son clergé dans la it même apportéle Théodose le Grand, de la retraite qu'on la juridiction d'Alprit même un ordre ention. Quoique cet contre les lois et les i renvoya l'affaire à de l'un et de l'autre, nt Alcyson dans sa re confirma ce jugeaire chasser de Casainement et qu'il y rait par écrit à sa établie, il retourneayant succédé dans ereur un ordre cononjoncture délicate, e, de peur qu'il ne nais il envoya toutes nce à Constantinoeur, et que celui-ci

donnât ordre de publier sur les lieux la sentence du Pape 1. Dans cette lettre, qui est de la fin de l'année 604, on ne peut qu'admirer la haute prudence de saint Grégoire au milieu des révolutions politiques, et ses ménagements délicats pour ceux qu'elles amenaient sur le trône.

Sa vigilance pastorale se portait spécialement sur Constantinople. Au mois de juillet 593, il y envoya pour nonce le diacre Sabinien, qui fut depuis son successeur sur le siége de saint Pierre. Avec plusieurs lettres de recommandation pour les personnes puissantes, qui étaient de ses amis, il lui en donna une pour Jean le Jeûneur, évêque de Constantinople, où l'on voit quelques avertissements sérieux. Le Pape lui avait écrit deux fois, touchant l'affaire d'un prêtre, nommé Jean, et de quelques moines isauriens accusés c'hérésie, dont l'un, qui était prêtre et se nommait Anastase, avait reçu des coups de bâton dans l'église de Constantinople. L'évêque Jean ecrivit enfin à saint Grégoire, qu'il ne savait ce que c'était. Sur quoi saint Grégoire lui dit : J'ai été fort surpris de cette réponse ; car, si vous dites vrai, qu'y a-t-il de pire que de voir les serviteurs de Dieu ainsi traités, et que le pasteur, qui est présent, ne le sache pas ? Mais, si vous le savez, que répondrai-je à l'Écriture, qui dit : La bouche qui ment, tue l'âme? Est-ce donc là que se termine cette grande abstinence ? Et ne vaudrait-il pas mieux qu'il entrât de la chair dans votre bouche, que d'en voir sortir un discours faux pour rous moquer du prochain? Dieu me garde d'avoir de vous cette pensée. Ces lettres portent votre nom; mais je ne crois pas qu'elles soient de vous. Elles sont plutôt de ce jeune homme qui est auprès de vous, qui ne sait encore rien des choses de Dieu, qui ne connaît point les entrailles de la charité, que tout le monde accuse de pluseurs crimes ; qui tous les jours, dit-on, cherche à profiter de la mort de quelqu'un par des testaments secrets, n'ayant ni crainte de Dieu ni crainte des hommes qui le retienne. Croyez-moi, mon vénérable frère, vous devez commencer par le corriger; car si vous continuez à l'écouter, vous ne pourrez avoir la paix avec vos frères. Je vous le dis en conscience, je ne veux avoir de scandale avec personne, et je l'évite autant que je peux. Je désire souverainement avoir la paix avec tout le monde, principalement avec vous, que j'aime si fort, si toutefois vous êtes encore ce que je vous ai connu. Car si vous ne gardez pas les canons, si vous voulez renverser les ordonnances des Pères, je ne sais qui vous êtes. Il se remet au diacre Sabinien, pour traiter plus amplement cette affaire des prêtres

<sup>1</sup> L. 14, epist. 7 et 8.

1 6

et

me

béi

au

au

les

par

ver

apô

que

dire

SOU

bres

Voti

pele

tern

neur

n'a v

à lui

hort

couv

espè

lirrit

min,

non

moi:0

Pierr

Dous

biens

nous

Saint

qu'en

dont

funes

trop e

voies

presse

dente

Sa

offensés, et conclut en disant : Je souhaite qu'il vous trouve tel que je vous ai connu autrefois à Constantinople 1. Il écrivit de cette même affaire au patrice Narsès en ces termes : Je vous déclare que je suis résolu de la poursuivre de tout mon pouvoir, et, si je vois qu'on ne garde pas les canons du Siége apostolique, Dieu m'inspirera ce que je dois faire contre ceux qui les méprisent. Je vous prie de me parallement si je vous fais une réponse si courte. Je suis si accable de l'inchons, que je n'ai le courage ni de lire ni d'écrire de longues lettres 2.

Une affaire plus grave, et dont dépendait le sort de toutes les églises d'Orient, occupait l'attention du saint Pontife: c'était l'ambition des évêques de Constantinople. L'évêque Jean, de cette ville, lui avait envoyé les actes d'un jugement qu'il avait rendu contre un prêtre accusé d'hérésie, dans lequel il prenait, presque a chaque ligne, le titre de patriarche œcuménique, autrement, universel. Que d'autres eussent donné ce titre à ses prédécesseurs, la chose pouvait paraître sans conséquence, mais qu'il le prit lui-même avec tant d'affectation, l'on pouvait y voir un système d'ambition calculée. Le pape saint Grégoire, son supérieur comme chef de toute l'Église, voulant garder l'ordre de la correction fraternelle, lui en fit parler deux fois par son nonce, et ensuite lui en écrivit lui-même de la correction fraternelle.

La lettre commence ainsi : Votre Fraternité sait quelle pa'x et quelle concorde elle a trouvée dans les églises quand elle a été promue à l'épiscopat. Mais je ne sais pas, moi, par quelle hardiesse et quel orgueil elle a tenté un nouveau nom, capable de scandaliser tous les frères. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez voulu fuir l'épiscopal. et maintenant vous voulez en user comme si vous l'aviez recherche avec ambition. Vous vous déclariez indigne du nom d'évêque, a maintenant vous voulez le porter vous seul. Pélave, mon prédeces seur, de sainte mémoire, en écrivit à votre sainteté des lettres trèfortes, où il cassa les actes du concile que vous aviez tenu en la cans de notre frère l'évêque Grégoire, et défendit à l'archidiacre, qui était son nonce auprès de l'empereur, d'assister à la messe avec votts Depuis que moi, indigne, j'ai été appelé au gouvernement de l'Eglise je vous en ai fait parler par mes autres nonces, et maintenant par diacre Sabinien. Et, parce qu'il faut toucher les plaies doucement avec la main avant que d'y porter le fer, je vous prie, je vous conjure, je vous dem. ide avec toute la douceur possible, de resister à ceux qui vous flattent et vous attribuent ce nom plein d'extravagance

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, epist. 53. — <sup>2</sup> L. 4, epist. 32.

il vous trouve tel que l'écrivit de cette même le écrivit de cette même le déclare que je suis et, si je vois qu'on ne eu m'inspirera ce que vous prie de me parte. Je suis si accablé ni d'écrire de longues

le sort de toutes les Pontife: c'était l'unéque Jean, de cette ent qu'il avait rendu il prenait, presque à que, autrement, unises prédécesseurs, la qu'il le prit lui-même n système d'ambition r comme chef de toute n fraternelle, lui en fit en écrivit lui-même

it quelle paix et quelle d elle a été promue à hardiesse et quel orle scandaliser tous les oulu fuir l'épiscopat, ous l'aviez recherché du nom d'évêque, el élage, mon prédécesinteté des lettres très aviez tenu en la causei l'archidiacre, qui était la messe avec vous. vernement de l'Eglised et maintenant par le les plaies doucement us prie, je vous conossible, de résister à plein d'extravagance

et d'orgueil; car, qui vous y propose-t-on à imiter, sinon celui qui, méprisant les légions des anges, ses semblables, ambitionna de n'obéir à personne et de commander à tous? celui qui dit : Je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des astres, et je serai pareil au Très-Haut!

En effet, que sont tous les évêques de l'Église universelle, sinon les astres du ciel? En ambitionnant de vous mettre au-dessus d'eux par un mot superbe, ne dites-vous pas : Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des astres! Certes, Pierre, le premier des apôtres, membre de la sainte et universelle Église, Paul, André, Jean, que sont-ils, sinon les chefs de peuples particuliers? Et pour tout dire, en un mot, les saints avant la loi, les saints sous la loi, les saints sous la grâce, qui tous forment le corps du Seigneur, sont des membres de l'Église, et nul n'a jamais voulu s'appeler universel. Que Votre Sainteté comprenne quelle présomption c'est de vouloir s'appeler d'un nom que jamais vrai saint n'a osé s'attribuer. Votre Fraternité ne sait-elle pas que le concile de Chalcedome offrit cet honneur aux évêques de Rome, en les nommant universels? Mais pas un n'aver 1 le recevoir, de peur qu'il ne semblât s'attribuer l'épiscopat a lui seul et l'ôter à tous ses frères. Le reste de la lettre est une exhortation véhémente à l'humilité 1.

Saint Grégoire écrivit en même temps à son nonce Fabien, lui découvrant l'artifice de Jean, qui faisait écrire l'empereur pour lui. Il espère, dit-il, autoriser sa vaine prétention si j'écoute l'empereur, ou l'irriter contre moi si je ne l'écoute pas. Mais je marche le droit chemin, ne craignant en cette affaire que Dieu seul. Ne craignez rien non plus: méprisez, pour la vérité, tout ce qui paraît grand en ce monde, et, vous confiant en la grâce de Dieu et au secours de saint Pierre, agissez avec une souveraine autorité. Puisqu'ils ne peuvent nous défendre des glaives de nos ennemie et nous ont fait perdre nes biens pour sauver la république, c'est me trop grande honte qu'ils nous fassent encore perdre la foi, en consentant à ce titre criminel 2. Saint Grégoire traite cette contestation de question de foi, parce qu'en effet la foi ne permet pas de ne reconnaître qu'un seul évêque, dont la autres ne fussent que les vicaires; et il prévoyait les suites funestes de l'ambition des évêques de Constantinople, qui n'a que trop éclaté dans les siècles suivants, et qui, dès lors, prép "ait les voies à l'empire antichrétien de Matonnet. Saint Grégoire semble pressentir cette dernière calamité, quand il dit dans sa lettre précédente : C'est la dernière heure, comme l'a dit saint Jean. Le roi de

<sup>1</sup> l. 5, epist. 18. - 1 lbid., epist. 19.

1 60

Jea

ave

enti

aux

8

suje

SOLI

pris

de l

autr

du c

Dieu

noré

cette

saint

de vi

tenti

lettre

d'An

durai

linop

mem

ajout

n'aye

Dieu.

on pe

celui

trouv

jure o

avez r

sont :

Eglis

nimes

térêt

comm

est pla

der. P

prend

Il es

1 L. 5

Co

la superbe est proche, et l'orgueil lui prépare une armée de prêtres. Il répondit dans le même sens à la lettre que l'empereur lui avait écrite en faveur du patriarche. Il le loue d'abord de son zèle pour la paix, et y reconnaît la vraie sagesse du gouvernement, attendu que la paix de la république dépendait de la paix de l'Église universelle. α En effet, si les évêques unis entre eux imploraient pour vous le Sauveur du monde, et par leurs prières et par leurs mérites, quelle puissance humaine, quel bras de chair oserait lever la main contre votre empire très-chrétien? Quelle nation féroce pourrait de son glaive égorger les fidèles, si notre vie, à nous qui nous appelons prêtres et ne le sommes pas, n'était chargée d'œuvres mauvaises? Mais pendant que nous négligeons ce qui nous regarde, et que nous convoitons ce qui ne nous regarde pas, nous joignons nos péchés aux forces des Barbares, et notre vie coupable aiguise les glaives des ennemis. Qu'aurions-nous à dire, nous qui accablons du poids de nos iniquités le peuple de Dieu, auquel nous présidons indignement? nous qui détruisons par nos exemples ce que nous prêchons de paroles? Nos os sont consumés de jeûnes, et notre esprit enflé d'orgueil; notre corps est couvert d'habits méprisables, et nous surpassons la pourpre par l'élévation du cœur; couchés sur la cendre, nous prétendons à la grandeur, et nous cachons des dents de loups sous des faces de brebis. » Tout ceci regarde l'extérieur mortifié de Jean de Constantinople, qui lui attira le surnom de Jeûneur.

Saint Grégoire continue : « Saint Pierre, le prince des apôtres, a recu du Seigneur les clefs du royaume des cieux, la puissance de lier et de délier, la conduite et la principauté de toute l'Église, et toutefois on ne l'appelle pas apôtre universel; et le très-saint homme Jean, mon collègue, prétend être appelé évêque universel! Comment ne pas s'écrier : O temps, ô mœurs ! Voici toute l'Europe livrée aux Barbares, les villes détruites, les forteresses ruinées, les provinces ravagées, les terres incultes, les idolatres devenus maîtres de la vie des fidèles, et les évêques, qui devraient pleurer, prosternés sur la cendre, cherchent de nouveaux titres pour contenter leur vanité! Est-ce ma cause particulière que je défends ? n'est-ce pas celle de Dieu et de l'Église universelle? Nous savons que plusieurs évêques de Constantinople ont été, non-seulement hérétiques, mais hérésiarques, comme Nestorius et Macédonius. Si donc celui qui remplit ce siége était évêque universel, toute l'Église tomberait avec lui. Pour moi, je suis le serviteur de tous les évêques, tant qu'ils vivent en évêques ; mais si quelqu'un élève sa tête contre Dieu, j'espère qu'il n'abaissera pas la mienne, même avec le glaive. Ayez donc la bonté de juger vous-même cette affaire, ou d'obliger l'évêque

à 604 de l'ère chr. ]

ne armée de prêtres. l'empereur lui avait de son zèle pour la nement, attendu que l'Église universelle. raient pour vous le leurs merites, quelle lever la main contre ce pourrait de son

qui nous appelons œuvres mauvaises? egarde, et que nous nons nos péchés aux e les glaives des enons du poids de nos idons indignement? ous prêchons de pare esprit enflé d'oroles, et nous surpas-

s sur la cendre, nous

dents de loups sous

eur mortifié de Jean

eûneur. rince des apôtres, a eux, la puissance de de toute l'Église, et le très-saint homme ue universel! Comci toute l'Europe lieresses ruinées, les res devenus maitres nt pleurer, prosterpour contenter leur fends ? n'est-ce pas avons que plusieurs nt hérétiques, mais . Si done celui qui glise tomberait avec évêques, tant qu'ils te contre Dieu, j'esle glaive. Ayez donc

d'obliger l'évêque

Jean à quitter sa prétention. Pour obéir à vos ordres, je lui ai écrit avec douceur et humilité. S'il veut m'écouter, il a en moi un frère entièrement dévoué; sinon, il aura pour adversaire celui qui résiste aux superbes 4, p

Saint Grégoire écrivit à l'impératrice Constantine sur le même sujet, et avec plus de liberté encore. « Il est triste, dit-il, qu'on souffre patiemment celui qui veut être appelé seul évêque, au mépris de tous les autres. Cet orgueil n'annonce-t-il pas que les temps de l'Antechrist sont proches ? Car il imite celui qui, méprisant les autres anges, s'est écrié : J'élèverai mon trône par-dessus les astres du ciel, et je serai pareil au Très-Haut. Je vous conjure donc, par le Dieu tout-puissant, de ne pas permettre que votre règne soit déshonoré par l'arrogance d'un seul homme, et de ne pas me mépriser en cette cause. Il est vrai que les péchés de Grégoire le méritent; mais saint Pierre n'a point de péchés pour lui attirer un traitement pareil de votre temps 2.

Comme tous les patriarches étaient intéressés à réprimer la prétention de Jean de Constantinople, saint Grégoire en écrivit une lettre commune à saint Euloge d'Alexandrie et à saint Anastase d'Antioche. Il y reprend le commencement de la contestation, qui durait depuis huit ans, à compter de ce concile de Jean de Constantinople, qui fut cassé par le pape Pélage. Saint Grégoire répète les mèmes raisons qu'il avait employées dans les autres lettres, et ajoute : Ne donnez donc jamais à personne le titre d'universel, et n'ayez sur ce sujet aucun mauvais soupçon de l'empereur. Il craint Dien, et ne fera rien contre l'Évangile et les canons. Et ensuite : Si on permet d'user de ce titre, on dégrade tous les patriarches; et quand œlui qu'on nomme évêque universel tombera dans l'erreur, il ne se trouvera plus d'évêque qui soit demeuré dans la vérité. Je vous conjure donc d'être constants à garder vos églises telles que vous les avez reçues. Préservez de cette corruption tous les évêques qui vous sont soumis, et montrez que vous êtes vraiment patriarches de l'Église universelle. S'il survient quelque adversité, demeurons unanimes, et montrons, même en mourant, que ce n'est pas notre interet particulier qui nous fait condamner ce titre. Croyez-moi, comme nous n'avons reçu notre rang que pour prêcher la vérité, il est plus sûr de l'abandonner pour elle, s'il est besoin, que de le garder. Priez pour moi, afin que je montre par mes œuvres ce que je prends la liberté de vous dire 3.

llest à croire que Jean de Constantinople profita de ces graves

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 5, epist. 20. — <sup>2</sup> Ibid., epist. 21. — <sup>3</sup> Ibid., epist. 43.

à 6

go

tin

se

et

ces

vér

aus

Con

le I

lett:

nièi

Les

apr

en l

attri

men

des

conc

Grec

quei

patri

depu

une

envo

sa pr

reur

prêtr

gone

parei

unive

Funit

reten

Thive

Saint

repon

mais au no

L'auti

L

I

admonitions. Il est du moins sûr que, dans ce temps-là même, il ne cessa de reconnaître l'autorité du Pape et de lui renvoyer le jugement définitif des causes ecclésiastiques, même de celles qui ne regardaient que de simples prêtres. Ainsi, l'an 595, il envoya à Rome ses députés, chargés de lettres, où il prétendait montrer que le prêtre Athanase, moine d'Isaurie, et les moines, ses confrères. avaient parlé contre la définition du concile d'Éphèse; il y joignit certains articles, comme extraits du même concile, portant, entre autres, anathème à qui dirait que l'âme d'Adam mourat par son péché, et que le diable entra dans le cœur de l'homme; il envoya aussi un livre, trouvé dans la cellule d'Athanase, et contenant des hérésies. Saint Grégoire, l'ayant examiné, y remarqua des dogmes manichéens; mais il découvrit aussi que celui qui avait fait des notes, pour en montrer les erreurs, était lui-même tombé dans l'héresie pélagienne, et reprenait, comme hérétiques, des propositions orthodoxes: par exemple, que l'âme d'Adam mourut par son péché. Saint Grégoire ayant examiné le concile d'Éphèse, n'y trouva rien de semblable, et fit apporter de Ravenne un exemplaire très-ancien, qui se trouva entièrement conforme à celui de Rome. Il expliqua fort au long aux députés de Jean de Constantinople, comment ces propositions, faussement attribuées au concile d'Ephèse, étaient hérétiques, et les satisfit pleinement sur ce sujet. Il en écrivit depuis au comte Narsès en ces termes : J'ai examiné le concile d'Éphèse, et n'y ai rien trouvé touchant Adelphius, Sava et les autres, que l'on dit avoir été condamnés; et nous croyons que, comme le concile de Chalcédoine a été falsifié en un endroit par l'église de Constantineple, on a fait une altération semblable au concile d'Ephèse. Cherchez donc les plus anciens exemplaires de ce concile; mais ne croyez pas aisément aux nouveaux. Les Latins sont bien plus véritables que les Grecs; car nos gens, qui n'ont pas tant d'esprit, n'usent point d'impostures 1. Ces paroles sont remarquables : on y trouve, avec leur application, les règles fondamentales d'une bonne critique.

Jean, prêtre de Chalcédoine, fut accusé de l'hérésie des marcionistes, et le patriarche de Constantinople lui donna des juges. Ceux-ci ayant interrogé ses accusateurs quelle était cette héresie, ils avouèrent qu'ils n'en savaient rien. Le prêtre Jean, de son côté, déclarait qu'il était catholique, et présenta aux juges sa confession de foi ; mais ils ne laissèrent pas de le condamner. Tout cela ayant été prouvé au concile de Rome par les actes mêmes du procès, et la profession de foi ayant été trouvée orthodoxe, le pape saint Gré-

<sup>1</sup> L. 6, cpist. 11.

à 604 de l'ère chr.]

[Liv. XLVII. - De 590 emps-là même, il ne ui renvoyer le jugee de celles qui ne re-95, il envoya à Rome dait montrer que le ines, ses confrères, 'Éphèse; il y joignit oncile, portant, entre am mourat par son l'homme ; il envoya ise, et contenant des emarqua des dogmes ii avait fait des notes, ombé dans l'hérésie s propositions orthoarut par son péché. sc, n'y trouva rien de emplaire très-ancien, ome. Il expliqua fort e, comment ces prophèse, étaient héréen écrivit depuis au ncile d'Ephèse, et n'y s autres, que l'on dit omme le concile de

e bonne critique. l'hérésie des marlui donna des juges. était cette hérésie, e Jean, de son côté, iges sa confession de Tout cela ayant eté nes du procès, et la , le pape saint Gré-

se de Constantineple,

d'Ephèse. Cherchez

cile; mais ne crovez

n plus véritables que

esprit, n'usent point

: on y trouve, avec

goire cassa le jugement rendu par les juges que l'évêque de Constantinople avait commis, et renvoya le prêtre Jean absous. C'est ce qui se voit par les lettres écrites en sa faveur au patriarche, à l'empereur et à Théoctiste, parent de l'empereur. Dans la lettre à l'empereur, ces paroles sont remarquables : Ne pas croire celui qui professe la vérité, ce n'est pas détruire une hérésie, mais l'établir 1. Il faut aussi remarquer cet acte de juridiction du Pape sur le patriarche de Constantinople, dans le temps où il se disait évêque universel; car le patriarche s'y soumettait, puisqu'il envoyait ses députés avec les lettres et les pièces du procès.

Dans le temps même que le pape saint Grégoire lui écrivit sa dernière lettre, Jean le Jeuneur mourut vers le 2 septembre 595. Les Grees l'honorent comme saint en ce jour. Saint Grégoire, même après sa mort, l'appelle saint, très-saint et de sainte mémoire, tout en lui reprochant d'avoir négligé ses remontrances. Les Grecs lui attribuent un Pénitentiel ou instruction sur l'administration du sacrement de pénitence. L'on y trouve un examen de conscience à l'usage des confesseurs pour interroger les pénitents, examen qui donne à conclure que des péchés très-énormes n'étaient pas rares parmi les Grees. Le Pénitentiel tout entier est une preuve palpable du fréquent usage de la confession secrète en Orient.

L'empereur Maurice, ayant délibéré longtemps sur le choix d'un patriarche de Constantinople, fit ordonner enfin Cyriaque, qui, étant depuis longtemps économe de cette église, avait toujours conservé une grande tranquillité de cœur au milieu de tant d'affaires. Il envoya au Pape, suivant la coutume, sa lettre synodale, contenant sa profession de foi, et elle fut accompagnee d'une lettre de l'empereur et d'une des évêques qui avaient ordonné Cyriaque. Georges, prêtre, et Théodore, diacre, furent chargés de ces lettres. Saint Grégoire les reçut très-bien, et mieux que l'on avait accoutumé en pareille occasion; car, encore que Cyrnaque prit déja le titre d'évêque universel, saint Grégoire ne voulut pas pour ce sujet rompre l'unité de l'Église, en rejetant sa lettre et ses nonces. Il les eût même relenus plus longtemps, s'ils n'eussent pressé leur retour, à cause de lbiver qui approchait; car c'était au mois de septembre 596. Saint Grégoire écrivit deux lettres à Cyriaque : une publique, pour répondre à la lettre synodale, où il approuve sa profession de foi ; mais il ajoute que, pour conserver la paix, Cyriaque doit renoncer au nom profane et superbe, c'est-à-dire au titre d'évêque universel. L'autre est une lettre familière, remplie de témoignages d'amitié;

<sup>1</sup> L. 6, epist. 15, 16, 17.

1 6

co

Ma

da

d'

ép.

ap

Po

ene

fait

tier

cui

VOL

Car

pri

noi

ner

con

tu ?

a p

prir

en

et o

le s

drie

apre

qu'i

mai

de 1

que

som

com

soie

Eule

étro

dava

Marc

nous

nous

maît

P

car, étant à Constantinople, il avait connu particulièrement le mérite de Cyriaque. Il écrivit aussi à l'empereur et aux évêques; et, dans cette dernière lettre, il se plaint de ce qu'à l'ordination de Cyriaque, on avait crié ces paroles du psaume: Réjouissons-nous en ce jour qu'a fait le Seigneur. Il blâme cette application de l'Écriture à la louange d'un homme encore vivant sur la terre, mais il l'excuse par le transport de joie qui l'avait produite 1.

Quelque temps après que les nonces de Constantinople furent partis, saint Grégoire apprit qu'ils avaient dit: Que Jésus-Christ, descendant aux enfers, avait délivré des peines tous ceux qui l'avaient reconnu pour Dieu. Il crut devoir les tirer de cette erreur, et leur en écrivit au mois de mai 597. Notre-Seigneur, dit-il, descendant aux enfers, n'a délivré par sa grâce que ceux qui avaient cru qu'il devait venir et avaient vécu selon ses commandements. Il les renvoie à Philastre et à saint Augustin, qui ont mis cette opinion au rang des hérésies <sup>2</sup>.

Vers le même temps, saint Grégoire rappela de Constantinople le diacre Sabinien, son nonce, qui y était depuis quatre ans, et envoya à sa place Anatolius, aussi diacre de l'Église romaine; mais il lui défendit de célébrer la messe avec Cyriaque, jusqu'à ce qu'il eûtrenoncé au titre d'évêque universel. Il rendit raison de sa conduite à Cyriaque, à l'empereur et aux patriarches d'Alexandrie et d'Aniloche. Il en écrivit premièrement, en particulier, à Anastase d'Antioche, qui l'exhortait, comme l'empereur, à ne pas faire de scandale pour une cause de néant. Mais saint Grégoire lui répond qu'il ne faut pas traiter ainsi une affaire qui tend à corrompre la foi de l'Eglise universelle, puisqu'il était sorti plusieurs hérésiarques de l'église de Constantinople. Il dit à l'empereur : J'aurais été bien indiscret, si je n'avais pas su distinguer ce qui était nécessaire pour conserver l'unité de foi et la concorde ecclésiastique d'avec ce que je devais faire pour réprimer la hauteur. Ainsi, j'ai reçu les députes de mon frère avec une grande affection et leur ai fait célébrer la messe avec moi. Mon diacre à Constantinople ne doit point servir, dans les saints mystères, celui qui s'élève ou ne corrige pas la haateur de ses prédécesseurs; mais ses diacres ont dû assister à la messe avec moi. qui, par la grâce de Dieu, ne suis point tombé daus une faute pareille. Il y a des titres frivoles qui ne laissent pas d'être pernicieux. L'Antechrist se dira dieu : ce n'est qu'une syllabe, et c'est le comble de l'inpiété. (11, je dis hardiment que quiconque se dit évêque universel. est un precurseur de l'Antechrist, en s'e vant au-dessus de tous les autres.

La lettre commune à Euloge d'Alexandrie et à Anastase d'Antioche.

<sup>1</sup> L. 7, epist. 5, 6, 7. - 2 Ibid., epist. 15.

à 604 de l'ère chr.]

culièrement le mérite ax évêques; et, dans lination de Cyriaque. sons-nous en ce jour on de l'Écriture à la , mais il l'excuse par

Constantinople furent Que Jésus-Christ, desis ceux qui l'avaient cette erreur, et leur ir, dit-il, descendant qui avaient cru qu'il ements. Il les renvoie ette opinion au rang

de Constantinople le juatre ans, et envoya comaine; mais il lui squ'à ce qu'il eût reson de sa conduite à 'Alexandrie et d'Aner, à Anastase d'Anpas faire de scandale lui répond qu'il ne rompre la foi de l'Éhérésiarques de l'éaurais été bien indistait nécessaire pour ique d'avec ce que je ni recu les députés de fait célébrer la messe point servir, dans les pas la hauteur de ses à la messe avec moi, us une faute pareille. pernicieux. L'Anteest le comble de l'imévèque universel, est ssus de tous les autres. Anastase d'Antioche,

contient la même distinction entre ses légats et ceux de Cyriaque. Mais où saint Grégoire élève cette question à toute sa hauteur, c'est dans une lettre particulière qu'il écrivit peu après au saint évêque d'Alexandrie, en ces termes : Votre délicieuse Sainteté, dans ses énitres, m'a beaucoup parlé de la Chaire de saint Pierre, prince des apôtres, disant qu'il y siège jusqu'à présent dans ses successeurs. Pour moi, je me reconnais indigne, non-seulement de présider, mais encore d'être du nombre des assistants. Toutefois, vos paroles m'ont fait plaisir, en ce que celui qui me parlait de la Chaire de Pierre, tient lui-même la Chaire de Pierre. Un honneur spécial ne m'est aucunement agréable; cependant j'ai lu avec beaucoup de joie ce que vous m'avez écrit, parce que vous vous l'êtes dit à vous-même. Car qui ne sait que la sainte Église a été affermie sur la solidité du prince des apôtres, à qui la fermeté d'âme a été garantie par son nom même de Pierre? lui auquel la Vérité même a dit : Je te donneral les clefs du royaume des cieux ; et ençore : Et quand tu seras converti, affermis tes frères; et enfin : Simon, fils de Jean, m'aimestu? pais mes brebis. Ainsi, quoiqu'il y ait plusieurs apôtres, il r'y a pourtant que le Siège du prince des apôtres qui, à cause de sa principauté, ait prévalu pour l'autorité, et c'est le Signe du même en trois lieux. Car c'est Pierre qui a élevé le Siégro a il repose et où il a fini la vie présente, savoir, Rome ; c'es en qui a illustré le siége où il envoya l'évangéliste, son disciple, savoir Alexandrie; c'est lui encore qui établit le siége qu'il devait abandonner après l'avoir occupé sept ans, savoir, Antioche. Comme ce n'est donc qu'un même siège et du même, dans lequel trois évêques président maintenant par l'autorité divine, tout ce que j'entends dire de bien de vous, je me l'attribue à moi-même. Et si vous croyez qu'il y ait quelque chose de bon en moi, attribuez-le à vos mérites; car nous sommes un dans Celui qui dit : Qu'ils soient tous une même chose ; comme vous, mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous, qu'ils soient, eux aussi, une même chose en nous 1.

Précédemment déja, saint Grégoire avait écrit au même saint Euloge: Il y a quelque chose qui m'attache d'une manière plus étroite à l'église d'Alexandrie, et me fait une obligation de l'aimer davantage; car tout le monde sait que le bienheureux évangéliste Marc fut envoyé à Alexandrie par saint Pierre, son maître. Ainsi. nous sommes tellement lies par l'unité du maître et du disciple, que nous paraissons présider, moi au siège du disciple, à cause du maître, et vous au siége du maître, à cause du disciple 2.

<sup>1</sup> L. 7, epist. 40. - 2 L. 6, epist. 60.

à 604

Pour

plus (

Un

Grego

d'env

lui aid

qu'on

et de

met d

avait (

mande

Eusèb

lettre

ateilli

except

sèbe,

église

lis en 1

distrib

brons

nous a

rous l'

pu tro

décour

ments

nople,

heretic

Latins.

saints ]

deux c

que vou

unerb

je vous

qui vou

vous êt

ce que

la pas

et 30.

Dans

Cet

Dans ces passages mémorables, dont le saint Pape rappelle la substance dans plusieurs autres lettres 1, on voit quels sont le principe, le modèle, le moyen, le but de l'Église catholique et de son unité. Son principe, c'est un seul Dieu en trois personnes ; le modèle de son unité, c'est l'union de ces trois personnes divines dans la même essence; le médiateur qui l'unit au ciel et dans le ciel à la Trinité une. c'est Jésus-Christ donnant à Pierre les clefs du royaume des cieux: le moyen de cette unité parmi les hommes, c'est l'union ces trois patriarches et des autres évêques dans l'unité du même Pierre, de qui leur autorité procède ; la fin dernière, c'est la consommation de cette unité dans les trois personnes divines. Les prétentions des évêques de Constantinople étaient directement contraires à cet ensemble divin. Elles s'appuyaient, non sur Dieu, ni sur Jésus-Christ.ni sur saint Pierre, mais sur le séjour des empereurs dans leur ville. Voilà pourquoi ils s'appelleront évêque universel. Et les Grees concluront plus tard que ce titre d'universel ne convient plus au Pontife romain, depuis que l'empire a passé de Rome à Byzance. Ce qui suppose que l'autorité et la hiérarchie de l'Église viennent, non pas de Jésus-Christ, mais des césars. Voilà comme ce titre frivole, qui paraissait à l'empereur Maurice un mot de néant, cachait tout le système de l'Antechrist. Le Pape seul s'en apercevait. Il semblait y prévoir dès lors la chute du christianisme en Orient et la domination antichrétienne de Mahomet.

Dans plusieurs de ces lettres, après les considérations les plus élevées sur l'unité et l'union de l'Église, on voit des traits naïfs de la plus cordiale amitié. Saint Grégoire et saint Euloge s'écrivaient souvent l'un à l'autre, et toujours leurs lettres étaient accompagnées de quelque présent. Ainsi, comme saint Grégoire était presque toujours malade, saint Euloge lui envoya comme bénédiction de saint Marc, des vins ou des sirops les plus renommés de l'Égypte. Saint Grégoire, de son côté, lui envoyait, comme bénédiction de saint Pierre, différentes espèces de vêtements, mais surtout des bois de construction pour des navires. Euloge ayant parlé de lui en payer le prix, Grégoire lui répond : Nous vous remercions de votre largesse; mais comme nous n'achetons pas les bois que nous vous envoyons. comment pourrions-nous en accepter le prix, lorsqu'on lit dans l'Ecriture : Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement? Aujourd'bui donc nous vous expédions des bois suivant la longueur du navire que vous avez envoyé; vous en trouverez la note ci-jointe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 5, epist. 39; l. 6, epist. 40; l. 8, epist. 2 et 30; l. 10, epist. 35 et 39; l. 13, epist. 41.

604 de l'ère chr.

ape rappelle la subels sont le principe, que et de son unité. es ; le modèle de son s dans la même esciel à la Trinité une, oyaume des cieux; est l'union des trois n même Pierre, de a consommation de les prétentions des contraires à cet ensur Jésus-Christ, ni eurs dans leur ville. . Et les Grecs convient plus au Ponome à Byzance. Ce glise viennent, non ame ce titre frivole,

éant, cachait tout le

cevait. Il semblait y

ent et la domination

rations les plus élees traits naïfs de la ge s'écrivaient souit accompagnées de était presque touénédiction de saint de l'Égypte. Saint nédiction de saint surtout des bois de clé de lui en payer is de votre largesse; ous vous envoyons, squ'on lit dans l'Eez-le gratuitement? uivant la longueur ez la note ci-jointe.

Pour l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous vous en préparons de plus grands 1.

Une particularité non moins singulière, c'est une lettre de saint drégoire au duc lombard de Bénévent, nommé Arogis, où il le prie denvoyer des hommes avec leurs bœufs au sous-diacre Savin, pour lui aider à transporter, des Apennins sur le bord de la mer, des bois m'on avait coupés dans les montagnes pour les églises de Saint-Pierre de Saint-Paul. Outre que ce service profiterait à son âme, il promet de l'en récompenser en temps et lieu d'une manière convenable 2.

Cette correspondance amicale de saint Grégoire et de saint Euloge arait encore pour but de s'instruire mutuellement. Vous m'avez demandé de vous envoyer les actes de tous les martyrs, recueillis par Eusèbe de Césarée, écrit saint Grégoire, l'an 598; mais avant la lettre de Votre Béatitude, je ne savais pas même s'ils avaient été recueillis ou non, et je vous rends grâces de m'avoir instruit. Car, xcepté les actes des martyrs contenus dans les livres du même Eusèle, je ne sache point qu'il y en ait ni dans les archives de notre glise ni dans les bibliothèques de Rome, sinon quelque peu recueillisen un volume. Nous avons les noms de presque tous les martyrs, distribués par chaque jour, et rassemblés en un livre; et nous célébrons tous les jours des messes en leur honneur. Mais ce voluine ne tous apprend pas le détail de leurs souffrances. Nous pensons que ous l'avez. Quant à ce que vous avez demandé et que nous n'avons utrouver encore, nous vous l'enverrons si nous parvenons à le dicouvrir. Dans une autre lettre, le Pape le remercie des renseignements qu'il lui avait donnés sur Endoxe, évêque arien de Constantinople, que Cyriaque, dans sa profession de foi, avait mis parmi les brétiques, et sur l'erreur de qui Grégoire ne trouvait rien chez les latins. Euloge le lui fit connaître en détail, par les témoignages des saints Basile, Grégoire et Épiphane 3.

Dans cette dernière lettre, le saint Pape reprend son saint ami de deux choses : de l'avoir appelé Pape universel, et d'avoir dit : Ainsi que vous l'avez commandé, je ne donne plus à certaines gens de titre smerbe. Voici comme Grégoire le réprimande. Ne me dites plus, evous en prie, ainsi que vous l'avez commandé. Je sais qui je suis et qui vous êtes. Par la place, vous êtes mon frère; par les mœurs, was êtes me : ère. Je n'ai donc point commandé, mais j'ai suggéré œque je coya v utile. Et toutefo's je trouve que Votre Béatitude ne la pas bien retenu. J'ai dit que vous ne devez donner de titre pa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 7, epist. 40; 1. 8, epist. 29. — <sup>2</sup> L. 12, epist. 21. — <sup>3</sup> L. 8, epist. 29

1 604

patr

0088

d'Ar

l'app

tioot

com

nul

Frate

mier

sont

la sin

De

Anas

quelo

adres

parle

fait, (

une ş

lière

grane

multi

enten

beauc

L'a

cile d

Le pa

du co

Jeûne

année

enviro

accus

Peu &

assez

AL

ment

renr e

reussi

remer

uns, a

lui, ét

reil ni à moi ni à personne. Et voilà que, dans la préface de votre lettre, vous m'appelez Pape universel! de grâce, ne le faites plus. Car, attribuer à un autre plus que la raison n'exige, c'est vous l'ôter à vous-même. Je désire prospérer, non dans les mots, mais dans les mœurs. Je ne regarde pas comme un honneur pour moi ce que jesais porter atteinte à l'honneur de mes frères. Mon honneur, à moi, c'est l'honneur de l'Église universelle. Mon honneur, à moi, c'est la solide vigueur de mes frères. C'est alors que je me trouve vraiment honoré quand on rend à chacun l'honneur qui lui est dû.

Saint Euloge composa plusieurs écrits contre les diverses settes d'hérétiques dont son église était affligée. Mais il ne nous en reste que de grands extraits dans la bibliothèque de Photius. Il avait particulièrement combattu les Agnoïtes, qui attribuaient l'ignorance à Jésus-Christ, abusant des passages de l'Évangile, où il parle comme ignorant quelque chose; et il envoya ces écrits au pape saint Grégoire, qui lui répondit: Je n'y ai rien trouvé qu'à admirer; car votre doctrine est tellement conforme aux Pères latins, que je ne m'étonna point que le Saint-Esprit ait été le même dans la diversité des langues. Il confirme ensuite les réponses de saint Euloge, par des réponses semblables de saint Augustin. Mais, ajoute-t-il, je vous avertis que nous manquons fort ici de bons interprètes. Nous n'en avons point qui sachent rendre le sens; ils veulent toujours traduire mot à mot, en sorte que nous avons bien de la peine à entendre leurs traductions <sup>1</sup>. Cette lettre est du mois de février 600.

Saint Anastase d'Antioche avait traduit en grec le Pastoral de saint Grégoire. Chassé de son siége par l'empereur Justin II, l'an 572, il y fut rétabli en 593, et mourut vers la fin de l'an 598. Il laissa plusieurs lettres et plusieurs sermons, dont quelques-uns se trouvent encore. Il eut pour successeur un autre saint Anastase, surnonme le Jeune et honoré comme martyr. Le nouveau patriarche envoyase profession de foi au Pape, qui l'en félicita par une lettre de 599, où il bénit Dieu de ce qu'il n'ordonnait que des orthodoxes. Il l'averit de prendre garde si ses actes du concile d'Ephèse n'avaient point et altérés par des hérétiques, comme il l'avait remarqué pour un exemplaire envoyé de Constantinople. Il l'exhorte surtout, pour première offrande de son sacerdoce, à purger les églises de sa dependance de la simonie dont elles étaient infectées 2.

Le pape saint Grégoire entretenait des relations semblables avec les patriarches de Jerusalem. Sa lettre encyclique aux quatre patriarches, au commencement de son pontificat, est adressée au

<sup>1</sup> L. 10, epist. 39. - 2 L. 9, epist. 49.

[Liv. XLVII. - De 590 ns la préface de votre cace, ne le faites plus. exige, c'est vous l'ôter es mots, mais dans les pour moi ce que je sais n honneur; à moi, c'est , à moi c'est la solide me trouve vraiment i lui est dû.

3

tre les diverses sectes ais il ne nous en resta Photius. Il avait parribuaient l'ignorance à gile, où il parle comme ts au pape saint Gréju'à admirer; car votre ns, que je ne m'étonna a diversité des langues. Euloge, par des réute-t-il, je vous avertis tes. Nous n'en avons oujours traduire mot e à entendre leurs tra-500.

n grec le Pastoral de eur Justin II, l'an 572] l'an 598. Il laissa plulques-uns se trouvent Anastase, surnomme u patriarche envoyasa une lettre de 599, où rthodoxes. Il l'avertit ese n'avaient point eté remarqué pour un xhorte surtout, pour r les églises de sa detees 2.

ions semblables avec lique aux quatre paicat, est adressée au

natriarche de Jérusalem, Jean III 1. Il y en a une autre à Amos, sucresseur de Jean; enfin une troisième de 601, à Isaac, successeur d'Amos. Isaac lui ayant envoyé sa profession de foi, saint Grégoire l'approuva très-fort, le félicita comme il avait fait le patriarche d'Antioche, de ce qu'on n'ordonnait que des orthodoxes; mais il lui dit comme à l'autre : Il nous est parvenu que dans les églises d'Orient, nul ne parvient aux ordres sacrés qu'en donnant un prix. Si Votre Fraternité trouve qu'il est ainsi, elle doit offrir à Dieu pour sa première oblation, d'écarter l'hérésie simoniaque des églises qui lui sont soumises 2. On voit, par ces deux recommandations, combien la simonie était répandue en Orient.

De l'an 572 à l'an 593, pendant l'absence forcée du premier saint Anastase, le siége d'Antioche fut occupé par Grégoire qui avait été quelque temps abbé du mont Sinaï. Le pape saint Grégoire lui adressa sa lettre encyclique comme aux autres patriarches, et en parle toujours en bien, soit pendant sa vie, soit après sa mort. Et de hit, Grégoire d'Antioche était un homme de grande vertu. Il avait une grande force d'esprit, l'âme très-ferme, et une industrie singulière pour réussir en toutes ses entreprises. Ses libéralités étaient si grandes, que toutes les fois qu'il sortait, il était suivi d'une grande multitude. Il avait tout ce qui fait aimer, et faisait plaisir à voir et à entendre. Quoique d'un naturel ardent, il ne laissait pas d'avoir beaucoup de douceur et de modestie.

L'an 589, il fut accusé par le comte d'Orient, et jugé dans un conale de Constantinople, qui reconnut juridiquement son innocence. Le pape Pélage II approuva cette décision, quoiqu'il cassât les actes du concile, à cause du titre d'évêque universel qu'y prenait Jean le léûneur. Quelque mois après ce jugement, le 31 octobre de la même année 589, il arriva un tremblement de terre à Antioche, où il périt environ soixante mille personnes, entre autres le comte Astérius, accusateur de l'évêque; ce dernier échappa contre toute espérance. Peu après, l'empereur Maurice eut recours à lui pour une affaire assez remarquable.

A la suite d'une sédition, l'armée entière d'Orient avait fait serment de ne plus recevoir Philippicus, son ancien général. L'empereur employa divers moyens pour le lui faire accepter : aucun ne réussit. A la fin, il envoya l'évêque d'Antioche, Grégoire, singulièrement aimé des soldats, parce qu'il avait donné de l'argent aux uns, aux autres des habits et des vivres, lorsqu'ils passaient chez lui, étant nouvellement enrôlés. Il assembla donc les principaux à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 1, epist. 25; l. 8, epist. 6. - <sup>2</sup> L. 11, epist. 46.

1 604

par le

une l

Bahra

Horm

annor

joigne

la cap

du trô

de me

puis o

roès,

après,

Apr

gagne

défait,

chrétie

l'empi

faire p

arrivè

avait fi

rendre

consul

envoya

avait fa

troupe

évêque

conseil

Romai

dans se

pereur.

bisaïeu

avaient

malher

à l'emp

Chos

gius, si

raient e

eglise.

Moi Ch

Romain

1 Hist

Litarbe, à quinze lieues d'Antioche; et, quoiqu'il fût incommodé, il leur parla de son lit avec tant d'éloquence, accompagnant son discours de beaucoup de larmes, qu'il les changea en un moment, lls demandèrent à sortir pour délibérer ensemble, puis ils vinrent lui dire qu'ils se mettaient entre ses mains. Il leur proposa de recevoir Philippicus pour général, suivant l'intention de l'empereur; mais ils dirent que toute l'armée était engagée par de grands serments à ne pas le recevoir. Grégoire leur dit sans hésiter : Je suis évêque par la miséricorde de Dieu, j'ai le pouvoir de lier et de délier sur la terre et au ciel; et il leur cita les paroles de Jésus-Christ, voulant dire qu'il pouvait les absoudre de leur serment. Les soldats y consentirent : il fit des prières pour les réconcilier à Dieu, puis il leur donna le corps de Notre-Seigneur; et, ayant fait étendre sur l'herbe des nattes où ils s'assirent, il les traita tous à souper, quoiqu'ils fussent au nombre de deux mille. C'était le lundi de la semaine sainte 590, et il s'en retourna le lendemain. Il fit aussitôt venir Philippicus, qui était à Tarse. Quand il fut arrivé à Antioche, les soldats se mirent à genoux devant lui, prenant pour intercesseurs les néophytes qui venaient de recevoir le baptême. Le général leur présenta la main en signe d'amnistie, et ils marchèrent aussitôt. sous sa conduite, contre les Perses. Mais l'empereur voulut que l'évêque Grégoire accompagnât l'armée 1.

Dans ce fait si remarquable, on voit la doctrine et l'autorité de l'Église sur le serment. Le serment est de sa nature une action religieuse; la connaissance en appartient nécessairement aux pontifes de la religion. Cette vérité était si vulgaire chez les Romains, qu'elle était proclamée jusque sur le théâtre. Dans une des comédies de Plaute, un personnage répique à l'autre : Il me plait de jurer, moi: est-ce que par hasard tu serais pontife pour juger mon parjure 2? Lors donc qu'il est question de savoir si, à raison de certaines circonstances, on est tenu à ce qu'on a promis avec serment, c'est au pontife à decider. Depuis Jésus-Christ, son Église ayant reçu de lui, et elle seule, le pouvoir de connaître et de juger des choses religieuses, avec l'assurance divine que ce qu'elle liera ou déliera sur la terre sera lié ou délié dans le ciel : l'Église, et elle seule, a le pouvoir de connaître et de juger du serment et de l'obligation qui en résulte, ainsi que d'en relever, le cas échéant.

Une révolution venait d'éclater en Perse, sous Hormisdas, fils de Chosroès et petit-fils de Cabad. C'était un prince orgueilleux et cruel. Bahram, un de ses généraux, jusque-là victorieux, ayant été battu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evagr., l. 6, c. 5-13. - <sup>2</sup> Rudent., acte 5, scène 3.

1 604 de l'ère chr.]

i'il fût incommodé, il compagnant son disea en un moment. Ils , puis ils vinrent lui proposa de recevoir de l'empereur; mais de grands serments à iter : Je suis évêque ier et de délier sur la Jésus-Christ, voulant . Les soldats y conà Dieu, puis il leur it étendre sur l'herbe à souper, quoiqu'ils lundi de la semaine fit aussitôt venir Phià Antioche, les solour intercesseurs les me. Le général leur marchèrent aussitôt, mpereur voulut que

trine et l'autorité de ature une action reliirement aux pontifes les Romains, qu'elle ne des comédies de plaît de jurer, moi; ager mon parjure 29; son de certaines cirec serment, c'est au Eglise ayant reçu de uger des choses reliliera ou déliera sur t elle seule, a le poul'obligation qui en

us Hormisdas, fils de e orgueilleux et cruel eux, ayant été battu par les Romains, Hormisdas lui envoya des habits de femme, avec une lettre outrageante, qui le dépouillait de son commandement. Bahram lui répondit par une lettre pareille, avec cette adresse: A Hormisdas, fille de Chosroès; et puis, à la tête de son armée, il annonce qu'il va délivrer la Perse de son tyran. D'autres troupes se joignent aux siennes; celles qu'on envoie contre lui reviennent sur la capitale; leurs chefs marchent au palais; Hormisdas est arraché du trône; on égorge sous ses yeux celui de ses fils qu'il proposait de mettre à sa place; on scie en deux la mère du jeune homme, puis on crève les yeux à Hormisdas et on le jette en prison. Chosroès, un autre de ses fils, monte sur le trône, et, quelque temps après, fait égorger son père.

Après quelques tentatives inutiles de la part de Chosroès pour gagner Bahram, la guerre éclata entre les deux. Chosroès ayant été défait, quitta Ctésiphon, traversa le Tigre, invoqua le Dieu des chrétiens et laissa aller son cheval, qui le conduisit sur les terres de l'empire. Dès le lendemain, il écrivit à l'empereur Maurice pour lui faire part de sa disgrâce et implorer son assistance. Mais bientôt zrivèrent aussi à Constantinople les ambassadeurs de Bahram, qui arait fini par prendre le titre de roi. L'un et l'autre promettaient de rendre aux Romains, des villes et des provinces entières. Le sénat, consulté par l'empereur, décida en faveur de Chosroès. Maurice en envoya le décret à celui-ci, avec tous les prisonniers persans qu'on avait faits dans la guerre. Il lui envoya de plus, avec des secours de troupes et d'argent, Domitien, évêque de Mélitène, et Grégoire, évêque d'Antioche, pour le consoler dans sa disgrâce et l'aider de leurs conseils. Domitien était parent de l'empereur. Avec le secours des Romains, des Arméniens et des Persans fidèles, Chosroès rentra dans ses États, l'an 591. Pour témoigner sa reconnaissance à l'empereur, il lui céda la ville de Dara, conquise par Chosroès, son bisaïeul; de plus, la ville importante de Nisibe, que les Romains avaient été contraints de céder à l'ancien Sapor, par suite de la malheureuse expédition de Julien l'Apostat ; enfin, il donna encore à l'empereur une portion considérable de l'Arménie 1.

Chosroès témoigna encore sa reconnaissance au martyr saint Sergius, si fameux dans ces contrées, que les Barbares mêmes l'honoment et l'invoquaient. Chosroès lui envoya donc, c'est-à-dire à son église, une croix d'or ornée de pierreries, avec la lettre suivante : Moi Chosroès, roi des rois, fils d'Hormisdas, m'étant retiré chez les Romains à cause de la révolte de Bahram, et sachant que le mal-

<sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, 1. 53, édit. Saint-Martin. Theophyl. Simoc., 1. 4 et 5.

1 604

Bicta

lait Vi

ur (

gand

en au

aussi !

Ver

rahe

main (

tous l

pauvre A I

choses

surnon

chée à

du sén

elle ar

livra a

elle les

les cho

Romain

voulut

avoir c

autres,

sur ce

Ce 1

l'emper

nelleme de la fi

cours. ]

même e

meon S

soixante

quantité

nir et

eprouvé

de toute

ayant de

1 L. 3,

t. 12. Nice

heureux Zadesprate voulait soulever contre nous la cavalerie de Nisibe, nous envoyâmes des cavaliers contre lui. En même temps, ayant appris que le tre s-vénérable et illustre saint Sergius accorde ce qu'on lui demande, nous lui promimes, le 7 de janvier. première année de notre règne, que si nos gens tuaient ou premient Zadesprate, nous enverrions à son temple, en l'honneur son auguste nom, une croix d'or ornée de pierreries. Or, le 19 de février, on nous apporta la tête de Zadesprate. Ayant donc té exaucé, afin que personne n'en doute, nous lui envoyons ette croix que nous avons fait faire, et de plus, la croix qui avait étre envoyée à son temple par l'empereur Justinien, et enlevée par Chosroès, roi des rois, fils de Cabad, mon aïeul, et qui a été retrouvée dans nos trésors 1.

Quelque temps après, il envoya à l'église du même saint d'autres présents, savoir : une patène et un calice à l'usage des sacrés mystères, une croix pour être dressée sur la sainte table, et un encensoir, le tout d'or, avec des rideaux ornés d'or pour la porte de l'églisé. Ces présents étaient accompagnés d'une lettre ayant cette inscription : Au grand martyr Sergius, Chosroès, roi des rois. Pour témoigner sa reconnaissance, Chosroès y raconte les nouveaux bienfaits qu'il a reçus. Il avait épousé une femme chrétienne, nommée Sira, quoique la chose fût contraire à la loi des Perses; mais, par affection pour le saint martyr, il s'était mis au-dessus de cette loi. Ils le prièrent ensuite tous deux, elle qui était chrétienne et lui qui était païen, d'obtenir qu'elle devînt mère. Ils promirent d'abord d'envoyer à son temple la croix d'or que Sira portait à son cou. Ils pensèrent ensuite garder la croix en souvenir du saint, et envoyer en place une grande somme d'argent. Se voyant exaucés dans leur demande, ils donnèrent et la croix et la somme promise, dont une partie fut employée à confectionner les objets précieux indiqués plus haut, et l'autre partie laissée au temple, afin, dit Chosroès au saint martyr, afin que vous nous assistiez en tout, mais particulièrement en ce qui regarde Sira, et que, suivant nos vœux, vous acheviez ce qui nous a été accordé par votre miséricordieuse intercession, et que moi et Sira, ainsi que tout le monde, nous croyions en vous et espérions en votre puissance 2.

Ces dispositions de Chosroès et les conversations qu'il avait eues avec les évêques Domitien de Mélitène et Grégoire d'Antioche, avaient fait espérer qu'il se ferait chrétien lui-même, et on avait cru en Es-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. du Bas-Empire, l. 53, édit. Saint-Martin. Theophyl. Simoc., l. 5, c. 13.

— <sup>2</sup> Theophylact., l. 5, c. 14.

LIV. XLVII. — De 500

cons la cavalerie de
cons. En même temps,
aint Sergius accorde
e 7 de janvier, pretuaient ou prenaient
en l'honneur de son
ceries. Or, le 19 de
ate. Ayant done dé
i envoyons cette croix
ui avait été envoyée
yée par Chosroès, roi
retrouvée dans nos

même saint d'autres sage des sacrés myse table, et un encen-'or pour la porte de ne lettre ayant cette es, roi des rois. Pour conte les nouveaux ne chrétienne, nomoi des Perses; mais, s au-dessus de cette tait chrétienne et lui ls promirent d'abord ortait à son cou. Ils du saint, et envoyer at exaucés dans leur promise, dont une s précieux indiqués fin, dit Chosroès au t, mais particulièrevœux, vous achevier euse intercession, et croyions en vous et

ons qu'il avait eues d'Antioche, avaient on avait cru en Esparme il l'éte, comme il paraît par la chronique de Jean de Bichar, m is une lettre du pape saint Grégo're à l'évêque Domitien tut voir le contraire : Quoique je sois affligé de ce que l'empeur des Perses ne s'est pas converti, je ne laisse pas d'avoir une mande joie que vous lui ayez prêché la foi chrétienne, puisque vous paurez la récompense ; car, encore que l'Éthiopien sorte du bain mussi noir qu'il y est el cré, le baigneur ne laisse pas d'être payé '

Vers ce temps-là se convertit Naaman, chef des Sarrasins ou banhes du désert. I fren très-cruel, jusqu'à immoler de sa main des hommes a les faux dieux. Il reçut le baptême, convertit tous les siens, fondit une idole d'or de Vénus et la distribua aux pouvres 2

A l'ép que même où Chosroès éprouvait les vicissitudes des hoses humaines, vivait une sainte Persane nommée Golindouche, simommée la Martyre vivante. Étant de la race des mages et attadié à toutes leurs superstitions, elle fut mariée à un des premiers du sénatet en eut deux els. Trois ans après, étant ravie en extase, elle apprit d'un ange le mystère de la religion chrétienne. On la livia aux mages, qui lui firent souffrir pusieurs tourments; mais elle les surmonta tous et fit de très-grands miracles. Elle découvrait les choses cachées et prédisait l'avenir. Elle vint sur les terres des lomains, à Circésum, à Daras et jusqu'à Jérusalem. L'empereur roulut la faire venir à Constantinople; mais elle s'en excusa. Après avoir converti à Jésus-Christ tous ceux de sa famille et plusieurs autres, elle mourut à Hiéraple, dont l'évêque Étienne écrivit sa vie, au ce qu'il avait appris de sa propre bouche 3.

Ce fut l'évêque Grégoire d'Antioche qui, d'après l'ordre de l'empereur, reçut les pieux présents de Chosroès, et les déposa solen-nellement dans l'église de Saint-Sergius. Il visita ensuite les solitudes de la frontière, où les erreurs de l'eutychien Sévère avaient grand cours. Il ramena à l'Église plusieurs bourgs, villages et monastères, et même des tribus entières. Il alla pour assister à la mort de saint Siméon Stylite le jeune, qui était disciple d'un autre Stylite, et passa soixante-huit ans sur deux colonnes, l'une après l'autre. Il faisait quantité de miracles, principalement sur les malades, prédisait l'a-uir et connaissait les pensées secrètes. L'historien Évagre dit l'avoir eprouvé lui-même, et ajoute qu'il y avait, pour le voir, un concours de toutes les nations, romaines et barbares. Le patriarche Grégoire, ayant donc appris du même Évagre que Siméon était malade à la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, epist. 67. — <sup>2</sup> Evag., l. 6, c. 22. — <sup>3</sup> Ibid., c. 20. Theophylact., l. 5, <sup>4</sup> l<sup>2</sup>. Niceph., l. 18, c. 25.







IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STANDARY OF THE STANDARY OF TH

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OIM PIM SCHILL



mort, courut pour lui dire un dernier adieu; mais arriva trop tard. Grégoire mourut lui-même quelque temps après, vers l'an 593. C'est à cette année, douzième de l'empereur Maurice, que l'avocat Évagre finit son *Histoire ecclésiastique*, qui commence où finit celle de Socrate et de Théodoret.

Grégoire d'Antioche avait eu pour successeur, dans le monastère de Sinaï, saint Jean Climaque, qui avait passé sa jeunesse dans les environs. Jean était très-instruit des sciences humaines. A l'âge de seize ans, il renonça au monde pour entrer dans le monastère; mais il n'y fit profession que quatre ans après. Il eut pour maître dans la discipline monastique un saint vieillard nommé Martyrius. Celui-ci étant mort, il sentit le désir d'embrasser la vie des anachcrètes. Il descendit donc de la montagne de Sinaï, et se retira dans la solitude qui est au bas dans la plaine. La ceilule où il se logea était éloignée de l'église d'environ deux lieues. Il y venait les samedis et les dimanches, avec les autres solitaires, pour entendre l'office et communier suivant la coutume de l'Orient. Il s'occupait de la prière, du travail des mains, de la méditation, surtout de la méditation de la mort, qu'il regardait comme l'ennemie de l'ennui et de la paresse. Il mangeait sans distinction de toutes les choses que la règle lui permettait de manger; mais en très-petite quantité. De cette manière, il domptait l'intempérance, en mangeant peu; et la vaine gloire, en mangeant de tout. Dieu lui accorda le don des larmes : il les répandait en secret, et, dans la crainte que les autres solitaires ne l'entendissent gémir; il se retirait à l'écart dans une petite grotte qu'on voit encore au pied de la montagne. Là, il faisait retentir jusqu'au ciel ses soupirs, ses gémissements et ses cris. Il employait aussi une partie de son temps à lire les livres saints et les Pères, principalement saint Grégoire de Nazianze, saint Basile, saint Cassien et saint Nil.

Quelque désir qu'il eût de vivre seul, il ne put se refuser aux instances que lui fit un solitaire nommé Moïse, de le prendre sous sa discipline. L'éclat de ses vertus lui suscita des envieux. Ils ne pouvaient souffrir qu'on allât le consulter dans sa cellule. Pour ôter tout prétexte de scandale, il fut un an sans parler à personne. Ses ennemis, admirant son humilité, furent les premiers à le conjurer de reprendre sa première conduite et de les instruire comme les autres. Étant donc admiré de tous pour l'éminence de ses vertus, ils le choisirent, d'une commune voix, pour leur conducteur dans la vie spirituelle. Il remonta dans le monastère de Sinaï, âgé de soixantequinze ans, dont il en avait passé près de quarante dans le désert.

Cependant un autre Jean, abbé de Raïthe, monastère assez près de la mer Rouge, à quelques lieues de Sinaï, le pria, tant en son

à 604 de l nom qu' que l'Esp de leur Nous les écrites d de nouve comme d Jean Clir qui lui a f du Paraa fois en se saint Chr de l'Écrit composée nées de la des vrais de saint P vie intérie plus subli partie est l'abbé de religieux o structions ment il y e les religieu doivent av L'abbé de

Le 1er se du mont S. biens éterr garnitures tir sur la m nastère, sai tiré pour le avait nomr qui avait pe Lorsque sai voir, fondai secours. Ne

saint Jean

<sup>1</sup> Bibl. PP

dv. XLVII. — De 590 arriva trop tard. ers l'an 593. C'est e l'avocat Évagre finit celle de So-

ans le monastère eunesse dans les aines. A l'âge de monastère; mais naître dans la disus. Celui-ci étant ètes. Il descendit litude qui est au oignée de l'église dimanches, avec nunier suivant la avail des mains, rt, qu'il regardait eait sans distincde manger; mais l'intempérance, de tout. Dieu lui cret, et, dans la nir; il se retirait pied de la monrs, ses gémissetemps à lire les ire de Nazianze,

refuser aux inprendre sous sa eux. Ils ne poulule. Pour ôter ersonne. Ses enà le conjurer de mme les autres. rtus, ils le choidans la vie spigé de soixantedans le désert, stère assez près ia, tant en son

nom qu'au nom de sa communauté, de mettre par écrit les pensées que l'Esprit de Dieu lui dicterait touchant la pratique des vertus, et de leur faire part de sa grande expérience dans la vie spirituelle. Nous les recevrons, lui dit cet abbé, comme de nouvelles tables écrites de la propremain de Dieu, envoyées par votre ministère à de nouveaux et spirituels Israélites sortis des agitations du monde comme des abimes de la mer Rouge. Par esprit d'obéissance, saint lean Climaque composa un ouvrage en deux parties. La première, qui lui a fait donner le surnom de Climax ou Échelle, est son Échelle du Paradis, qu'il dressa sur le modèle de celle que Jacob vit autresois en songe, appliquant, comme saint Grégoire de Nazianze et saint Chrysostôme avaient fait avant lui, cette échelle mystérieuse de l'Écriture à celle des vertus chrétiennes et religieuses. Elle est composée de trente degrés ou échelons, en l'honneur des trente années de la vie cachée de Jésus-Christ, parce que c'est l'image de la vie des vrais chrétiens, qui est cachée en Jésus-Christ, suivant le langage de saint Paul. Ces trente degrés contiennent tout le progrès de la vie intérieure, depuis le renoncement au monde jusqu'à l'oraison la plus sublime et la plus parfaite tranquillité de l'âme. La seconde partie est sa Lettre au Pasteur, qu'il écrivit principalement pour l'abbé de Raïthe, au lieu que son Echelle du Paradis s'adressait aux religieux du monastère plutôt qu'à l'abbé. Elle renferme les instructions les plus utiles pour le gouvernement des âmes. Non-seulement il y enseigne comment les supérieurs doivent se conduire envers les religieux, il expose encore en détail les qualités principales que doivent avoir ceux que l'on veut charger du soin des monastères 1. L'abbé de Raïthe fit un commentaire de cet ouvrage si célèbre de saint Jean Climaque.

Le 1er septembre de l'an 600, le pape saint Grégoire écrivit à l'abbé du mont Sinaï, pour se recommander à ses prières, lui souhaiter les biens éternels, et lui envoyer en même temps quinze lits avec leurs garnitures pour un hospice de vieillards, qu'un Isaurien venait de bâtir sur la montagne <sup>2</sup>. Après avoir gouverné quelque temps son monastère, saint Jean Climaque retourna dans la solitude d'où on l'avait tiré pour le faire abbé. Il établit pour son successeur un frère qu'il avait nommé Georges, solitaire de la même montagne de Sinaï, et qui avait passé soixante-dix ans dans la pratique de toutes les vertus. Lorsque saint Jean approcha de sa dernière heure, son frère vint le voir, fondant en larmes et se plaignant qu'il le laissait après lui sans secours. Ne vous affligez pas, répondit le saint; si j'ai quelque pou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. PP., t. 10. Celiller, t. 17. - <sup>2</sup> L. 11, epist. 1.

voir auprès de Dieu, il ne vous laissera pas un an dans le monde. Georges mourut en effet dans l'année, dix mois après son frère.

A la même époque florissait en Orient un autre saint, illustre par ses vertus ainsi que par le don des miracles et de prophétie. C'était saint Théodore Sicéote. Sa vie a été écrite, et très-bien, par un de ses disciples, qui vécut avec lui douze ans, qui avait vu de ses yeux la plupart des faits qu'il raconte, et avait appris les autres de témoins oculaires. Théodore était né dans un bourg de Galatie, nommé Sicéon, à deux milles d'Anastasiople. Sa mère, qui s'était prostituée jusqu'alors, ayant eu cet enfant d'un officier qui passait pour aller gouverner une province, elle le fit baptiser aussitôt, prit grand soin de son éducation, et se réduisit elle-même à une vie réglée, ainsi que sa mère et sa sœur. Leur maison était une hôtellerie. Elles avaient un cuisinier très-habile, mais trè pieux, nommé Étienne, qui donnait aux églises tout ce qu'il recevait, soit de ses maîtresses, soit de leurs hôtes; il vaquait à la prière le matin et le soir, et ne mangeait pen-

dant le carême qu'un morceau de pain à la fin du jour.

Dès l'âge de huit ans, le jeune Théodore, qui fréquentait les écoles, prit le pieux Étienne pour modèle; il priait avec lui, fréquentait avec lui les églises, y recevait avec lui le corps et le sang de Jésus-Christ, et ne mangeait comme lui qu'un morceau de pain au soir. Ii avait une particulière dévotion au martyr saint Georges, qui lui apparut plusieurs fois, et dont il visitait souvent l'église, qui était sur une montagne voisine. Sa petite sœur, qui l'affectionnait beaucoup, y allait souvent avec lui pendant le jour; car lui-même y allait fréquemment tout seul pendant la nuit. Il apprit par cœur tous les psaumes. afin de pouvoir chanter les louanges de Dieu dans toutes les églises où il se trouverait. Partout où il apprenait qu'il y avait un homme juste, il allait le voir pour étudier sa manière de vie. Un saint anachorète, nommé Glycérius, qu'il était ainsi allé trouver, lui demandaen souriant : Mon fils, aimes-tu bien l'habit des moines? Je l'aime beaucoup, mon père, répondit-il, et je voudrais bien en devenir digne. Or, il y avait dans ce temps une grande sécheresse. Le vieillard, sortant de sa cellule et se tenant en plein air, dit à l'enfant : Mettonsnous à genoux, mon fils, et prions le Seigneur de donner de la pluie à la terre; nous saurons par la si nous sommes du nombre des justes. Pendant qu'ils priaient, le ciel se couvrit de nuages; et, lorsqu'ils se levèrent, Dieu fit tomber une grande pluie. Le vieillard, plein de joie, dit en souriant au jeune homme : Désormais, tout ce que vous demanderez au Seigneur, il vous l'accordera; faites avec confiance ce que vous désirez de faire : le Seigneur est avec vous 1.

à 604 de

A l'as meurer lui appo gères; il départ, ture aux dans l'or suffisait. festé par surtout i il y alla i heure, e Il se creu près de c apportait dimanch ment rier dant deu: menient de temps

et d'eau. Sa mèi long deui conner qu ce qu'il s Elles y co d'ulcères la maison son orato précédem et ensuite n'était que Théodose dose leur a su de Dieu probation

La lectu la vie et la fois dans après son

<sup>1</sup> Vita S. Theod., c. 1 et 2. Acta SS., 22 april.

<sup>1</sup> Vita S.

v. XLVII. — De 590 dans le monde. son frère.

aint, illustre par rophétie. C'était bien, par un de t vu de ses yeux utres de témoins atie, nommé Sis'était prostituée assait pour aller prit grand soin réglée, ainsi que Elles avaient un ine, qui donnait ses, soit de l'urs e mangeait pen-

entait les écoles. lui, fréquentait sang de Jésuspain au soir. Il rges, qui lui apse, qui était sur nait beaucoup, y y allait fréquemus les psaumes, outes les églises avait un homme Un saint anacholui demanda en Je l'aime beaudevenir digne. e vieillard, sornfant : Mettonsnner de la pluie mbre des justes. et, lorsqu'ils se d, plein de joie, ce que vous devec confiance ce

1.

A l'âge de quatorze ans, il résolut de quitter la maison et de demeurer dans une chapelle ou oratoire. Sa mère et ses autres parentes lui apportaient du pain blanc et différentes espèces de viandes légères; il recevait le tout pour ne pas les désobliger, mais après leur départ, il le plaçait en dehors, sur une pierre, pour servir de nourriture aux passants. Pour lui, il ne mangeait que de ce qu'on offrait dans l'oratoire; et, quand on n'y offrait rien, un morceau de pain lui suffisait. Ayant appris qu'un certain lieu, à huit milles de là, était infesté par Diane et beaucoup d'autres démons, en sorte que personne. surtout à midi, ne pouvait en approcher sans un péril certain de mort, il y alla les jours de juillet et d'août, après les prières de la troisième heure, et y restait tout le temps de midi, sans éprouver aucun mai. Il se creusa ensuite une cellule sous l'autel de son oratoire et y vécut près de deux ans; sa grand'mère Elpidie, qui l'aimait beaucoup, lui apportait des fruits et des légumes, mais seulement le samedi et le dimanche; car les autres jours de la semaine il ne mangeait absolument rien. Cette austérité ne lui suffisant pas encore, il s'enferma pendant deux ans dans un antre de la montagne, vêtu d'une étoffe extrêmement rude, et sans que personne en sût rien, sinon un diacre, qui, de temps à autre, lui portait, pour sa subsistance, un peu de légumes et d'eau.

Sa mère et ses autres parentes le croyant mort en avaient fait un long deuil. Enfin, les allées et les venues du diacre leur ayant fait soupçonner quelque chose, elles le conjurèrent avec serment de leur dire ce qu'il savait de leur enfant. Il leur indiqua le lieu où il était caché. Elles y courent, mais le trouvent presque mort, plein de vermine et d'ulcères; il paraissait un autre Job. Elles voulaient le transporter à la maison pour le soigner et le rétablir; il s'y refusa et descendit dans son oratoire. Théodose, évêque d'Anastasiople, qui l'admirait déjà précédemment, ayant appris tout cela, vint le voir, le déclara lecteur, et ensuite l'ordonna sous-diacre, diacre et prêtre. Comme Théodore n'était que dans sa dix-neuvième année, beaucoup d'évêques blâmaient Théodose de l'avoir ordonné prêtre avant l'âge canonique. Mais Théodose leur ayant appris la vie du jeune homme, assurant, de plus, avoir su de Dieu qu'il en était digne, tous les évêques y donnèrent leur approbation 1.

La lecture de l'Évangile et le désir de voir les lieux sanctifiés par la vie et la mort de Notre-Seigneur lui fit entreprendre, jusqu'à trois fois dans sa vie, le pèlerinage de Jérusalem. La première fois, peu après son ordination de prêtre, il visita non-seulement les lieux saints,

<sup>1</sup> Vita S. Theod., c. 3.

mais encore les monastères et les anachorètes les plus reculés du désert, afin de recevoir leur bénédiction, avec quelques lumières nouvelles pour s'avancer dans la piété. Il demeura quelque temps au monastère de Chusoba, près du Jourdain, et y reçut l'habit monastique des mains de l'abbé. De retour dans son pays, il se fit faire deux cages ou cellules : l'une de bois, où il demeurait depuis Noël jusqu'au dimanche des Rameaux; l'autre de fer, où il demeurait depuis la semaine sainte jusqu'à Pâques. Cette seconde cellule n'avait point de toit. Il n'y mangeait que le samedi et le dimanche, et seulement des fruits et des herbes; de plus, il portait une cuirasse de fer de dix-huit livres, une croix de fer longue de dix-huit palmes, une ceinture de fer, des souliers de fer et des gants de fer. Il fit des miracles sans nombre : ce qui lui attira beaucoup de disciples, tant de ceux qu'il avait guéris et qui ne voulaient point le quitter, que de ceux qui lui étaient amenés par sa réputation.

Son premier oratoire de Saint-Georges étant donc trop petit, il fit bâtir une belle église en l'honneur de saint Michel, accompagnée de deux oratoires: un à droite, de la sainte Vierge; l'autre à gauche, de saint Jean-Baptiste. Les moines faisaient l'office dans le premier, parce que les malades et les possédés, qui venaient pour être guéris, demeuraient dans l'église de Saint-Michel, qui restait ouverte nuit et jour. Le plus cher disciple de saint Théodore était Philumène, que sa mère lui avait donné en reconnaissance de la santé qu'il lui avait rendue. Il le fit ordonner prêtre et l'établit supérieur des frères. Il envoya son archidiacre à Constantinople acheter des vases d'argent pour le service de l'autel, parce qu'il n'en avait que de marbre. Ensuite il fit encore bâtir une grande église en l'honneur du martyr saint Georges, ayant à droite l'ancien oratoire de ce saint, et à gauche un autre de saint Sergius.

La famille de saint Théodore profita plus ou moins de son exemple. Sa mère, qui s'appelait Marie, épou a un homme considérable d'Ancyre, et vécut chrétiennement; quand elle mourut, Théodore pria pour la rémission de ses péchés. Sa tante Despenie, son aïeule Elpidie et sa sœur Blatta firent mieux: jamais elles ne voulurent se séparer de lui, et tâchaient de l'imiter, selon leur pouvoir, par leur modestie, leur chasteté, leurs prières et leurs aumônes. Sa tante lui laissa tous ses biens en mourant. Il conduisit sa sœur dans un monastère de vierges, à Ancyre, où elle mourut saintement trois ans après. Son aïeule Elpidie ne souhaitait rien tant que de le servir en personne; mais il ne voulut jamais y consentir, et la pria de demeurer dans l'oratoire de Saint-Christophe, pour y avoir soin des filles possédées, soit avant, soit après leur guérison.

1 004 de l'e Elle term

Timoth clergé allè et lui den avec joie e et il fallut et ordonne mèmes ve

Dans le sième pèle la laure de Georges Iu ce fardeau le faisait so ter la conte jour des te reurs vinre exhorta Th les paysans le tuer. Il r pris, passa quelque me tourner en e dait ces pa pied si rude qu'il lui de achevé le te mouvoir, fi nerait à son jours comm grains qui le déclara jan s'appliquer son église; e par an pou reste à l'égl

nastères. Entin, ap

instructions

ses moines,

1 Vita S. Tl

1 604 de l'ère chr.]

is reculés du dées lumières nouue temps au monabit monastique
fit faire deux cais Noël jusqu'au
rait depuis la sen'avait point de
et seulement des
le fer de dix-huit
une ceinture de
es miracles sans
nt de ceux qu'il
e de ceux qui lui

trop petit, il fit accompagnée de tre à gauche, de e premier, parce être guéris, deouverte nuit et illumène, que sa l'il lui avait renes frères. Il enes d'argent pour marbre. Ensuite du martyr saint et à gauche un

ne considérable ourut, Théodore enie, son aïeule ne voulurent se puvoir, par leur les. Sa tante lui sœur dans un aintement trois tant que de le entir, et la pria pour y avoir leur guérison.

Elle termina saintement sa vie en dirigeant cette communauté <sup>1</sup>. Timothée, évêque d'Anastasiople, étant mort, les citoyens et le clergé allèrent trouver l'évêque d'Ancyre, métropolitain de la province, et lui demandèrent pour évêque l'abbé Théodore. Il le leur accorda avec joie et donna ordre qu'on l'amenât. C'était le temps de sa retraite, et il fallut le tirer de force de sa caverne. Il fut donc conduit à Ancyre et ordonné évêque d'Anastasiople, où il continua de pratiquer les mêmes vertus et de faire les mêmes miracles.

Dans le cours de son épiscopat, qui fut de dix ans, il fit son troisième pèlerinage à Jérusalem. Il avait même résolu de demeurer dans la laure de saint Sabas, tant il était fatigué de l'épiscopat. Mais saint Georges lui apparut en songe, lui annonçant qu'il serait décharge de œ fardeau, mais qu'il devait toujours retourner en sa patrie. Ce qui le faisait souffrir étrangement, c'est qu'il ne pouvait se résoudre à quitter la contemplation pour les affaires temporelles. Il avait affermé un jour des terres de l'église à un citoyen nommé Théodose. Les laboureurs vinrent se plaindre, avec larmes, qu'il les maltraitait. Le saint exhorta Théodose à se corriger; mais il fit encore pis: en sorte que les paysans s'assemblèrent, armés d'épées et de frondes, menaçant de le tuer. Il revint à la ville chercher du secours. L'évêque, l'ayant appris, passa le jour en prières et en larmes, craignant qu'il n'arrivât quelque meurtre; et, ayant fait venir Théodose, il lui défendit de retourner en ce lieu-là. Théodose se plaignit que c'était l'évêque qui rendait ces paysans insolents, lui dit beaucoup d'injures et poussa du pied si rudement son siége, qu'il le fit tomber à la renverse; ajoutant qu'il lui demanderait deux livres d'or d'indemnité, pour n'avoir pas achevé le temps de son bail. Le saint évêque se releva; et, sans s'émouvoir, fit serment qu'il ne serait plus leur évêque et qu'il retournerait à son monastère. Il fut même empoisonné, et demeura trois jours comme mort. Mais la sainte Vierge lui apparut, lui donna trois grains qui le guérirent, et lui découvrit les auteurs du crime, qu'il ne déclara jamais : seulement il pria Dieu pour eux. On l'accusait de s'appliquer trop à son monastère et de lui donner au préjudice de son église; et toutefois, de trois cent soixante-cinq sous d'or qu'il avait par an pour sa table, il n'en dépensait que quarante, et donnait le leste à l'église. Il voyait que les citoyens ne profitaient point de ses instructions et demeuraient dans leur vie corrompue; et que d'ailleurs ses moines, se relâchant par son absence, pensaient à quitter les monastères.

Enfin, après avoir consulté un saint ermite, après avoir beaucoup

<sup>1</sup> Vita S. Theod., c. 4 . 5.

prié et s'être assuré que sa retraite était agréable à Dieu, il assembla son clergé et son peuple, et leur dit : Vous savez, mes frères, que vous m'avez imposé ce joug malgré moi; et quoi que je pusse dire de mon incapacité, vous avez voulu vous satisfaire. Voici la onzième année que je vous fatigue et que vous me fatiguez. C'est pourquoi je vous prie de vous chercher un autre pasteur. Pour moi, je ne veux plus l'être; mais je retournerai à mon couvent, comme un pauvre moine, pour y servir Dieu toute ma vie. Ayant ainsi parlé, il prit avec lui Jean, archidiacre de son monastère, et s'en alla à Ancyre, où il pria l'évêque Paul, son métropolitain, de lui donner un successeur. Paul ne pouvait s'y résoudre ; et, après une grande contestation, ils convinrent de s'en rapporter à Cyriaque, patriarche de Constantinople. Saint Théodore supplia donc l'empereur et le patriarche de lui donner un successeur. Paul d'Ancyre expliqua les motifs de son opposition. Mais Cyriaque lui répondit, par ordre de l'empereur, qu'il devait accepter la démission de Théodore, lui laissant toutefois les marques de l'épiscopat en considération de sa vertu. Ce qui fut exécuté. C'était vers l'an 599.

L'empereur Maurice connaissait depuis longtemps saint Théodore. Vers l'an 582, n'étant encore que général, il revenait d'une expédition victorieuse contre les Perses. Passant en Galatie, et touché de la réputation du saint, il vint le trouver dans la caverne où il demeurait, se prosterna à ses pieds et le pria de demander à Dieu que son voyage auprès de l'empereur Tibère fût heureux. Le saint, après avoir prié, lui dit : Mon fils, si vous vous souvenez du martyr saint Georges, vous connaîtrez bientôt que vous serez élevé à l'empire, et alors je vous prie de nourrir les pauvres. Comme Maurice avait peine à le croire, saint Théodore le tira à part et lui dit nettement qu'il serait empereur. La prédiction étant accomplie, il lui écrivit, se recommandant à ses prières et l'exhortant à lui demander ce qu'il voudrait. Saint Théodore le pria de donner à son monastère du blé pour les pauvres. Maurice en accorda six cents boisseaux par an, et envoya une coupe à saint Théodore. Peu après son premier voyage à Constantinople, l'empereur, le patriarche et les grands le prièrent par lettres d'y revenir pour leur donner sa bénédiction. Dans le peu de temps qu'il y demeura il opéra de grands miracles : entre autres, il guérit de la lèpre un des enfants de l'empereur. Il obtint de grands priviléges pour ses monastères, et ils furent exemptés de la juridiction de tout autre évêque, et soumis seulement à l'évêque de Constantinople.

Saint Théodore, qui avait prédit à Maurice son élévation à l'empire, eut aussi révélation de la manière dont il perdrait l'empire

et la vie. Un jour nouveau a coup. Il f fois, et to se mit en o y reconna gieux d'ex protestère aussitôt er il parut tr bien appr homme es fleur de l'I frères, l'en dire: Aprè de quelle i dirent que avait fait, après lui la générat de ses reli aussi bien des chose Maurice.

à 601 de l'è

Cet emp ordonnanc qui étaient trer dans l ser la vie i militaires.

Le pape

de l'emper ce sens : Q gieuse qu' tout à fait des âmes. dressa, av Eusèbe de André de l

<sup>1</sup> Vita S. 7

XLVII. - De 590 eu, il assembla nes frères, que e je pusse dire oici la onzième est pourquoi je noi, je ne veux ome un pauvre si parlé, il prit alla à Ancyre, lonner un sucgrande contespatriarche de reur et le pare expliqua les , par ordre de odore, lui laison de sa vertu.

aint Théodore.

d'une expédiet touché de erne où il deder à Dieu que Le saint, après u martyr saint à l'empire, et ce avait peine à ent qu'il serait vit, se recomqu'il voudrait. lu blé pour les an, et envoya voyage à Conprièrent par ans le peu de entre autres, il tint de grands de la juridicêque de Con-

vation à l'emdrait l'empire

et la vie. Voici comme son disciple et son biographe raconte la chose: Un jour que l'homme de Dieu était à réciter ses psaumes dans un nouveau sanctuaire, la lampe qui y brûle toujours s'éteignit tout d'un coup. Il fit signe à un des frères, qui ralluma la lampe jusqu'à deux fois, et toujours elle s'éteignait. Le saint, lui reprochant sa maladresse, se mit en devoir de la rallumer lui-même; elle s'éteignit encore. Alors, y reconnaissant un signe extraordinaire, il ordonna à tous les religieux d'examiner leur conscience et de confesser leurs péchés. Ils lui protestèrent qu'ils ne se sentaient coupables de rien. Le saint se mit aussitôt en prières, pour en demander à Dieu l'explication. Bientôt il parut triste, et s'écria en gémissant : Vraiment, ô Isaïe, vous avez bien apprécié la nature de l'homme, quand vous avez dit : Tout homme est de l'herbe, toute la gloire de l'homme est pareille à la fleur de l'herbe : l'herbe s'est desséchée, et sa fleur est tombée. Ses frères, l'entendant ainsi parler, lui demandèrent ce que cela voulait dire. Après leur avoir défendu d'en parler à personne, il leur prédit de quelle mort périrait l'empereur Maurice. Comme les frères répondirent que ce malheur lui arriverait avec justice, à cause du mal qu'il avait fait, lui, ajouta saint Théodore, mourra de cette sorte; mais après lui il arrivera des calamités bien plus grandes, auxquelles la génération présente ne s'attend pas 1. On voit, par la réflexion de ses religieux, que les plus grands serviteurs de Dieu en Orient, aussi bien que le pape saint Grégoire en Occident, trouvaient bien des choses condamnables dans le gouvernement de l'empereur Maurice.

Cet empereur, on ne sait au juste en quelle année, avait fait une ordonnance qui renfermait trois articles. Le premier défendait à ceux qui étaient actuellement employés dans les charges publiques d'entrer dans la cléricature; le second défendait aux mêmes d'embrasser la vie monastique; le troisième défendait cette même chose aux militaires.

Le pape saint Grégoire, à qui cette loi fut apportée par un écuyer de l'empereur, approuva le premier article, et modifia le second dans ce sens : Qu'on ne devait admettre les employés publics à la vie religieuse qu'après qu'ils eussent rendu leurs comptes; mais il rejeta tout à fait le troisième, comme contraire à la loi de Dieu et au salut des âmes. L'ordonnance impériale ainsi réformée, le saint Pape l'adressa, avec la lettre suivante, datée du mois de décembre 598, à Eusèbe de Thessalonique, Urbitius de Durazzo, Constantius de Milan, André de Nicopolis, Jean de Corinthe, Jean de la première Justi-

<sup>1</sup> Vita S. Theod., c. 13.

nienne, Jean de Crète, Jean de Larisse, Marinien de Ravenne, Janvier de Sardaigne, et à tous les évêques de Sicile. La loi que le trèspieux empereur a rendue, afin d'empêcher que ceux qui sont engagés dans la milice ou les administrations publiques ne viennent à l'état ecclésiastique, ou ne fassent profession dans les monastères, pour se dérober à la responsabilité de leurs fonctions, cette loi, je m'empresse de l'envoyer à Votre Fraternité, vous exhortant surtout à ne pas recevoir précipitamment dans le clergé de votre église ceux qui sont impliqués dans les charges du siècle; car, comme les gens reçus de la sorte ne vivent pas autrement sous l'habit ecclésiastique qu'ils n'avaient fait auparavant, ce n'est pas à quitter le monde qu'ils aspirent, mais seulement à y changer de position. Que s'il s'en présente à des monastères, il ne faut aucunement les recevoir qu'ils n'aient été déchargés des comptes publics. Que s'il s'y présente des militaires, il ne faut pas les recevoir sans précaution et sans avoir soigneusement examiné leur vie. Conformément à la règle, on doit les éprouver trois ans, puis, par l'autorité de Dieu, les admettre à l'habit monastique. Ceux qui, éprouvés de la sorte, travaillent à faire pénitence de leurs fautes passées, on ne doit point, pour leur salut éternel, les refuser à la profession. Le très-chrétien empereur lui-même, croyez-moi, ne fait point de difficulté là-dessus, et consent volontiers à la profession de ceux qu'il saura n'être point impliqués en des comptes publics 1.

Voilà comme le Pape parla aux métropolitains et aux évêques. Quant à l'empereur, il lui écrivit, avant ou après, car cette lettre n'a point de date, non comme Pontife, mais comme particulier, mais comme son ami, pour lui faire sentir les torts de sa loi, accompagnant ses remontrances des témoignages de la plus profonde humilité, rappelant à Maurice que, même avant qu'il fût arrivé à l'empire, lui, Grégoire, l'honorait déjà comme son seigneur et son maître Après avoir dit qu'il approuvait fort le premier article, il ajoute : Mais j'ai été fort étonné de ce que vous défendez à ceux qui ont administré les affaires publiques d'embrasser la vie religieuse ; car le monastère peut rendre leurs comptes et payer leurs dettes. La défense que la même loi fait aux soldats d'embrasser la vie monastique, m'épouvante pour vous, je le confesse. C'est fermer à plusieurs le chemin du ciel; car, encore que l'on puisse vivre saintement dans le siècle, il y en a beaucoup qui ne peuvent être sauvés sans tout quitter. Moi, qui parle ainsi à mes maîtres, qui suis-je, sinon un ver de terre? Toutefois, je ne puis m'empêcher de leur parler, voyant a 604 de l'è
cette loi op
baut sur te
du ciel et
cependant
service de
soit expiré

Voici ce secrétaire, percur et 1 tres, et voi répondez à quand il vi que nul de digne servi des monas defend qu' exactemen et qu'il exa est-ce qu'o monde est prêt à veni vous répan faites; mai vos ordres, vous ai rep donc remp pereur et d

lier, médec crédit, et q Avares. Su premier qu les convers songer que ses prières détourne so non-seulem tention de reçoivent de et ne garde

Saint Gre

<sup>1</sup> L. 8, epist. 5.

XLVII. - De 590 Ravenne, Janloi que le trèsui sont engagés ennent à l'état stères, pour se je m'empresse nt à ne pas receux qui sont gens reçus de iastique qu'ils ide qu'ils aspil s'en présente qu'ils n'aient ente des milians avoir soigle, on doit les nettre à l'habit it à faire pénieur salut étereur lui-même, consent volon-

aux évêques. cette lettre n'a rticulier, mais loi, accompaofonde humiivé à l'empire, et son maître. le, il ajoute: x qui ont adgieuse ; car le dettes. La dée monastique, à plusieurs le ement dans le ans tout quitsinon un ver arler, voyant

impliqués en

cette loi opposée à Dieu. Car la puissance vous a été donnée d'en baut sur tous les hommes, pour aider les bons désirs, élargir la voie du ciel et faire servir le royaume terrestre au royaume céleste. Et cependant on dit tout haut que quiconque sera enrôlé une fois au service de la terre, ne pourra servir Jésus-Christ avant que son temps soit expiré, ou qu'il ait reçu son congé comme invalide.

Voici ce que Jésus-Christ vous répond à cela par ma bouche : De secrétaire, je vous ai fait capitaine des gardes, puis césar, puis empereur et père d'empereurs. J'ai soumis à votre puissance mes prêtres, et vous retirez de mon service vos soldats? De grâce, seigneur, répondez à votre serviteur ce que vous répondrez à votre maître, quand il viendra vous juger et vous parler ainsi! Peut-être croit-on que nul de ces hommes ne se convertit sincèrement. Moi, votre indigne serviteur, je sais que, de mon temps, des soldats entrés dans des monastères ont fait des prodiges et des miracles. Et cette loi defend qu'aucun d'eux se convertisse! Que mon seigneur s'informe exactement quel est le premier empereur qui a porté une loi pareille, et qu'il examine lui-même si elle devait être portée. Et encore quand est-ce qu'on défend de quitter le monde? C'est quand la fin du monde est proche. Ah! je vous conjure par ce juge terrible, qui est prêt à venir, de ne pas obscurcir devant Dieu tant de larmes que rous répandez, tant de prières, de jeunes et d'aumônes que vous faites; mais d'adoucir ou de changer cette loi. Pour moi, soumis à vos ordres, je l'ai envoyée dans les diverses parties du monde, et je vous ai représenté qu'elle ne s'accorde pas avec la loi de Dieu. J'ai donc rempli mon devoir de part et d'autre, puisque j'ai obéi à l'empereur et déclaré mes sentiments pour l'intérêt de Dieu 1.

Saint Grégoire adressa cette lettre à Théodore, son ami particulier, médecin de l'empereur, auprès duquel il avait beaucoup de crédit, et qui l'employa depuis à négocier la paix avec le kan des Avares. Saint Grégoire lui représente que Julien l'Apostat est le premier qui rendit une loi pareille. Il ajoute: Si le motif en est que les conversions des soldats diminuent les armées, l'empereur doit songer que c'est moins par la force de ses troupes que par celle de ses prières qu'il a vaincu les Perses. Or, il me semble dur qu'il détourne ses soldats du service de celui qui l'a rendu le maître, non-seulement des soldats, mais des évêques. Que si on avait l'intention de conserver les choses, est-ce que les monastères qui reçoivent des soldats n'auraient pas pu rendre les choses étrangères, et ne garder que les hommes pour la conversion? Je vous prie de

présenter ma remontrance à l'empereur en secret et dans un temps favorable. Je ne veux pas qu'elle lui soit rendue publiquement par mon nonce. Comme vous le servez avec plus de familiarité, vous pouvez lui parler plus librement de l'intérêt de sa conscience, au milieu de tant d'occupations qui le détournent. Si vous êtes écouté, vous procurerez le bien de son âme et de la vôtre ; si vous ne l'êtes pas, vous aurez toujours travaillé pour la vôtre <sup>1</sup>. Cette lettre, non plus que la précédente, ne porte point de date.

Pour bien comprendre pourquoi saint Grégoire s'intéressait si vivement à la cause des pauvres soldats, c'est que, chez les Romains, leur service était au moins de vingt ans, ce qui emportait presque toujours la vie entière. Voici comme le docte P. Thomassin conclut les explications historiques qu'il donne de cette loi : « Il paraît par là, que, quoique saint Grégoire gardât au dehors les apparences du respect dû à l'empire, il empêcha en effet l'exécution de la loi de Maurice, en ce qu'il ordonna qu'on continuât de recevoir les soldats dans les monastères, après les avoir bien éprouvés. Le savant Hincmar avait bien pénétré le sens des lettres de saint Grégoire sur ce sujet, quand il écrivit au roi Charles le Chauve, que ce saint Pape, que les empereurs suivants, que les évêques, que l'Église et toute la république chrétienne avaient annulé la loi de Maurice, dans le point où elle était contraire aux libertés de l'Église et aux intérêts de la religion. Au reste, saint Grégoire fait voir dans une de ses épitres, que les commandements des empereurs n'étaient point mis à exécution, lorsqu'ils étaient contraires aux lois et aux canons, parce qu'on en concluait qu'ils n'avaient pu être obtenus que par surprise 9. »

Dans le grand nombre de lettres de saint Grégoire, il y en a plusieurs de piété ou de direction, à l'impératrice Constantine, à Théoctiste, sœur de l'empereur, et à d'autres personnes considérables de la cour, desquelles il recevait quelquefois des aumônes pour la rédemption des captifs. Théoctiste était gouvernante des enfants de l'empereur, son frère. Le Pape lui recommande de leur inspirer la charité entre eux et la douceur envers leurs sujets 3.

L'impératrice lui ayant demandé le chef de saint Paul, ou quelque autre partie de son corps pour mettre dans l'église que l'on bâtissait en l'honneur de cet apôtre au palais de Constantinople, saint Grégoire lui répondit : Vous m'ordonnez ce que je ne puis ni n'ose faire; car les corps des apôtres saint Pierre et saint Paul sont si terribles par leurs miracles, que l'on ne peut en approcher, même pour prier,

sans être se diges, et donnent de mettent ser du corps se convenable miracles qui frustrer voit particule de et qui font quelque cl limaille : l'écules en un Cette lettre Cette lim

fermait dan

de lettres d

qu'elles ope

Au mois

1 601 de l'ès

corps de sa six canons, répétant l'a violeraient. fonctions de cation et à désormais chambre. I les officiers le bien des le peuple n' comme des le pallium sixième can eglises, soit recevoir ind siècle 2.

Dans un a Pape prono prêtres, prit quels il com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3, epist. 65. — <sup>2</sup> Hinc., l. 12, epist. 3. S. Greg., l. 14, epist. 8. Thomas. Discipl., part. 1 l. 2, c. 61. — <sup>3</sup> L. 7, epist. 26.

<sup>1</sup> L. 4, epist.

dans un temps bliquement par imiliarité, vous conscience, au as êtes écouté, a vous ne l'êtes ette lettre, non

s'intéressait si ez les Romains, portait presque massin conclut Il paraît par là, apparences du on de la loi de voir les soldats rés. Le savant nt Grégoire sur ce saint Pape, lise et toute la e, dans le point intérêts de la de ses épitres, nt mis à exécuis, parce qu'on urprise 2. »

, il y en a plunatine, à Théonaidérables de nônes pour la des enfants de leur inspirer la

ul, ou quelque ne t'on bâtissuit ple, saint Grés ni n'ose faire; ont si terribles eme pour prier,

pist. 8. Thomas.

sans être saisi d'une grande crainte. Il cite en preuve plusieurs prodiges, et conclut: Sachez denc, madame, que quand les Romains donnent des reliques de saints, ils ne touchent pas au corps; ils mettent seulement dans une boîte un linge que l'on dépose auprès du corps saint, puis on l'en retire et on l'enferme avec la vénération convenable dans l'église que l'on doît dédier, et il s'y fait autant de miracles que si l'on y avait transféré le corps. Afin donc de ne pas fustrer votre pieux désir, je vous enverrai incessamment quelque particule des chaînes que saint Paul a portées au cou et aux mains, et qui font beaucoup de miracles, si toutefois je puis en emporter quelque chose avec la lime. On vient souvent demander cette limaille: l'évêque prend la lime, et quelquefois il en tire des particules en un moment, quelquefois il lime longtemps sans rien tirer 1. Lette lettre est du mois de juin 594.

Cette limaille des chaînes de saint Pierre et de saint Paul s'enfermait dans des croix ou des clefs d'or. Il y a un très-grand nombre de lettres de saint Grégoire où il est parlé de ces clefs et des miracles

qu'elles opéraient.

Au mois de juillet 595, saint Grégoire tint un concile devant le orps de saint Pierre. Il y fit, pour le bon ordre de l'Église romaine, six canons, que les vingt-trois évêques du concile approuvèrent, en répétant l'anathème que le Pape prononçait contre ceux qui les voleraient. Défense aux diacres de Rome de faire davantage les factions de chantres; ils s'appliqueront uniquement à la prédication et à la distribution des aumônes. Le Pontife romain n'aura désormais que des clercs ou des moines pour le servir dans sa chambre. Les recteurs des patrimoines de l'Église n'imiteront pas les officiers du fisc, et n'useront pas de voies de fait pour défendre le bien des pauvres. Quand on portera les corps des Papes en terre, peuple n'y jettera plus de dalmatiques pour se les partager ensuite comme des reliques. Défense de rien prendre pour les ordinations, le pallium et les lettres, sous quelque prétexte que ce soit. Le sixième canon est un règlement pour la réception des serfs, soit des eglises, soit des séculiers, dans les monastères. Il ne faut pas les recevoir indifféremment, mais bien les éprouver dans leur habit du siècle 2.

Dans un autre concile, dont la date l'est point marquée, le même l'ape prononça seize anathèmes, répétés par les évêques et les prêtres, principalement contre les mariages incestueux, parmi lesquels il compte les mariages entre cousins 3. Dans un troisième con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L. 4, epist. 30. — <sup>2</sup> Appendix, 1288. — <sup>3</sup> Ibid., 1293.

cile, tenu le 5º avril 601, afin de pourvoir au repos des monastères et de les mettre à l'abri des vexations des évêques, le pape saint Grégoire, au nom de Jésus-Christ et par l'autorité de saint Pierre, défend à tout évêque de diminuer en rien les biens, les terres, les revenus ou titres des monastères; s'ils ont quelque différend à ce sujet, il sera terminé par des arbitres. Après la mort de l'abbé, le successeur sera choisi par le consentement libre et unanime de la communauté, et tiré de son corps, s'il s'en trouve de capable; sinon, on on prendra un dans d'autres monastères. L'élu sera ordonné sans fraude ni vénalité ; il aura seul le gouvernement de son monastère, si ce n'est qu'il se rende coupable de quelques fautes contre les canons; on ne pourra lui ôter aucun de ses moines sans son consentement, soit pour gouverner d'autres monastères, soit pour entrer dans le clergé; il pourra de lui-même en offrir pour le service de l'Église, au cas qu'il en ait suffisamment pour l'office divin et le service du monastère ; celui des moines qui aura passé à l'état ecclésiastique ne pourra plus demeurer dans le monastère. Le Pape défendit encore aux évêques de faire inventaire des biens ou des titres du monastère, même après la mort de l'abbé; d'y célébrer des messes publiques, d'y mettre sa chaire et d'y faire le moindre règlement, sinon à la prière de l'abbé, sous la puissance duquel les moines doivent toujours être. Vingt-un évêques avec seize prêtres souscrivirent à ces décrets 1.

Le pape saint Grégoire prenait un soin particulier de bien régler l'office divin. Le pape saint Gélase avait fait un recueil de l'office des messes en plusieurs livres. Saint Grégoire en fit comme une édition nouvelle, avec quelques retranchements et quelques additions, et recueillit le tout en un volume intitulé: Livre des sacrements ou Sacramentaire, parce qu'il contenait les prières que le prêtre devait dire dans l'administration des sacrements; et principalement dans la célébration des divins mystères.

On y trouve d'abord l'ordre de la messe en général : elle commence par ce que nous appelons *Introit*. C'était une antienne que l'on chantait pendant qu'on entrait à l'église et que chacun y prenait sa place. Cette antienne variait suivant la différence des fêtes. On en trouve dans l'Antiphonaire de saint Grégoire pour toutes les fêtes dimanches de l'année, avec le commencement du psaume que l'on chantait après cette antienne. On disait ensuite *Kyrie eleison*; puis, si c'était un évêque qui célébrait, il disait le *Gloria in excelsis*, encore n'était-ce que les dimanches et les fêtes : les prêtres ne le disaient

a co4 de l'é ou'à Paqu où il y av de deuil. lisait l'épî tirée de sa achevé, il ou la secr Sanctus, c disons en luait le pe Tel est l'o Il n'y est des autres mystères étaient ma romain.

Après l' sons ou co une préfa avons gare ll y en a t jour-là, m de l'octav seints mar qu'an 21 d Vierge n'y veilles des seurs, des abbesse; eing pour raisons po pour le so cessités; de d'une mais des infirme pour d'aut

> Il était de avant de l nédictions sous forme jour de P ouvert, co

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Appendix 1294. Labbe, t. 5, p. 1607.

XLVII. - De 590 epos des moles évêques, le r l'autorité de rien les biens, s ont quelque Après la mort nt libre et unan trouve de caères. L'élu sera rnement de son quelques fautes es moines sans onastères, soit n offrir pour le t pour l'office ii aura passé à monastère. Le es biens ou des 'y célébrer des rooindre règle-

de bien régler de l'office des ne une éditions, et reme: ets ou Saêtre devait dire ent dans la cé-

nce duquel les

c seize prêtres

ral: elle come antienne que acun y prenait s fêtes. On en tes les fêtes et aume que l'on eleison; puis, excelsis, encore ne le disaient

qu'à Pâques. On ne disait ni le Gloria in excelsis ni Alleluia les jours où il y avait des litanies ou des processions, comme étant des jours de deuil. Ensuite, le célébrant récitait l'oraison ou la collecte, puis il lisait l'épître nommée aussi l'Apôtre, à cause qu'elle est généralement tirée de saint Paul, et enfin le graduel ou Alleluia. Ce qui, étant achevé, il lisait l'Évangile, l'offertoire et l'oraison sur les offrandes ou la secrète, après quoi il disait à haute voix la préface, suivie du Sanctus, qu'il répétait trois fois, suivant le canon, tel que nous le disons encore; lequel, étant fini, il récitait l'oraison dominicale, sahait le peuple en lui souhaitant la paix; enfin il disait l'Agnus Dei. Tel est l'ordre de la messe dans le Sacramentaire de saint Grégoire. Il n'y est parlé ni d'acolytes, ni de sous-diacres, ni de diacres, ni des autres officiers qui assistaient le Pape dans la célébration des mystères aux jours solennels. Leur nombre et leurs fonctions étaient marqués dans un volume à part, nommé l'Ordo ou l'ordre romain.

Après l'ordre de la messe en général, saint Grégoire met les oraisons ou collectes que l'on devit dire pendant toute l'année, avec une préface particulière presque pour chaque messe. Nous n'en avons gardé que neuf. La première messe est pour la veille de Noël. Il y en a trois pour le jour de la fête, parce qu'on en disait trois ce jour-là, mais en des églises différentes. Après la messe du dimanche de l'octave de la Pentecôte, on trouve de suite celles de tous les seints marqués dans le calendrier romain, depuis le 1er de juin jusqu'au 21 décembre. La veille et la fête de l'Assomption de la sainte Vierge n'y sont point oubliées. Il s'y trouve des messes pour les veilles des autres fêtes, pour le commun des martyrs, des confesseurs, des vierges; pour la consécration d'une religieuse et d'une abbesse; vingt-six pour autant de dimanches après la Pentecôte, et cinq pour les cinq dimanches avant Noël. Ces messes sont suivies d'oraisons pour tous les jours dans le cours de l'avent, pour le matin, pour le soir : de plusieurs messes votives pour toutes sortes de nécessités; des rites de l'ordination, de la bénédiction de l'eau, de celle d'une maison neuve, des nouveaux fruits; des prières pour l'onction des infirmes; des messes quotidiennes pour le roi, pour l'évêque et pour d'autres.

Il était d'usage dans les messes solennelles de bénir le peuple avant de lui donner la sainte communion. Les formules de ces bénédictions varient suivant les fêtes, et en résument très-bien le but sous forme de prières. Voici la bénédiction particulière du troisième jour de Pâques: Que Dieu qui vous a lavés par l'eau de son côté ou ert, confirme lui-même en vous la grâce de la rédemption que

vous avez reçue. Ainsi soit-il. Que celui par lequel vous avez été re générés de l'eau et du Saint-Esprit, vous associe lui-même au royaum céleste. Ainsi soit-il. Que celui qui vous a donné les commencement de la sainte foi, vous accorde aussi et la perfection des œuvres et l plénitude de la charité. Ainsi soit-il. Que celui-là daigne vous l'ac corder, dont le règne et l'empire demeurent sans fin dans les siècle des siècles. Bénédiction à Dicu le Père, le Fils et le Saint-Esprit; e que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ces bénédictions avec les préfaces particulières à chaque messe principale, renfermen un trésor d'instructions très-belles sur la fête ou le mystère. Ainsi pour la Chaire de saint Pierre, la préface chante les corps mystique du Christ, l'Église, que Dieu même a fondée dans les patriarches préparée dans les prophètes, édifiée dans les apôtres, sur Pierre leur chef, intendant et gardien des portes célestes, en sorte que, par droit divin, ce qu'il statue sur la terre, est observé dans les cieux On a pu remarquer plus haut, dans l'ordinaire de la messe, que l'Église romaine n'y disait point le symbole : c'est que cette Église n'ayant été infectée d'aucune hérésie, n'avait pas besoin de faire si profession de foi.

Saint Grégoire ne se contenta pas de régler les prières que l'or devait dire ou chanter, il en régla aussi le chant; et composa dans cette vue un Antiphonaire où il renferma tout ce qui devait se chanter en notes à la messe, savoir : l'Introït, le Graduel, l'Offertoire, la Postcommunion. Pour conserver le chant qu'il avait réglé, il établi à Rome une école de chantres, qui subsistait encore trois cents aus après, du temps de Jean, diacre. Il lui avait donné quelques terre avec deux maisons, l'une auprès de Saint-Pierre, l'autre auprès de Saint-Jean-de-Latran : où, du temps de Jean, diacre, on gardait avec respect l'original de son Antiphonaire, avec le fouet dont il menaçait les petits écoliers, et le lit sur lequel il se reposait pendant la leçon, à cause de sa goutte et de ses autres infirmités. Il fut une fos près de deux ans sans pouvoir se lever à peine trois heures les jours de grande fête, pour célébrer la messe 1.

Au reste, saint Grégoire ne veillait pas moins à réprimer les superstitions qu'à conserver les saintes cérémonies. On le voit par le commandement ou la lettre suivante :

Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses bien-aimés fils, les citoyens romains. Il m'est parvenu que quelques-uns sèment parmi vous des erreurs, et défendent de travailler le samedi. Qu'en dirai-je, si ce n'est que ce sont des prédicateurs de l'Antechrist'

fices charn
Paul. Mais
Ils prétende
manche. S
aucun jour
même le vi
travail corp
des six aut
Au milie
bliait poin
saint Virgil
d'Austrasie

a 604 de l'ère

Car, à son manche. C

que le dim

pour rame

des Juifs, i

lettre le pr

dignité de décesseurs une lettre un grand é cette vertu qui vienne nouvelles p dant l'usag songiez gu ment extér ne l'ignore voulu, en tume, faire mère. C'es vous nous d'un honn très-excelle

Le Pape lui un mot son zèle co Gaule et la

<sup>1</sup> L. 10, epist. 35.

4 604 de l'ère chr.]

vous avez été ré nême au royaum commencement des œuvres et la daigne vous l'ac in dans les siècles Saint-Esprit: Ces bénédictions ipale, renfermen mystère. Ainsi corps mystique s les patriarches tres, sur Pierre en sorte que, par dans les cieux e la messe, que que cette Église esoin de faire sa

prières que l'oa et composa dans i devait se chanel, l'Offertoire, la tréglé, il établice trois cents ans quelques terres de la congardait avec et dont il menacosait pendant la fes. Il fut une fois heures les jours

réprimer les sun le voit par la

bien-aimés fils, ues-uns sèment e samedi. Qu'en de l'Antechrist! Car, à son arrivée, il défendra de travailler et le samedi et le dimanche. Comme il feindra de mourir et de ressusciter, il voudra que le dimanche soit honoré; et parce qu'il fera judaïser le peuple, pour ramener le culte extérieur de la loi et se soumettre la perfidie des Juifs, il voudra qu'on observe le samedi. S'il faut garder à la lettre le précepte du sabbat, il faut donc également offrir les sacrifices charnels et pratiquer la circoncision, contre la défense de saint Paul. Mais l'un et l'autre ne sont plus observés que spirituellement. Ils prétendent aussi qu'il n'est pas permis de prendre un bain le dimanche. Si on veut le faire par volupté, nous ne le permettons en aucun jour; mais si c'est par nécessité, nous ne le défendons pas même le dimanche; autrement il ne faudrait pas en ce jour se laver même le visage. Il faut donc, pendant le dimanche, s'abstenir du travail corporel et s'appliquer à la prière pour expier les négligences des six autres jours de la semaine 1.

Au milieu de ses innombrables occupations, saint Grégoire n'oubliait point les églises des Gaules et la nation des Francs. L'an 595, saint Virgile, évêque d'Arles, lui écrivit et lui fit écrire par le roi d'Austrasie, Childebert II, pour demander le pallium, ainsi que la dignité de vicaire du Siége apostolique, dont la plupart de ses prédécesseurs avaient été honorés. Le Pape lui accorda sa demande par une lettre du mois d'août de la même année 595. Après y avoir fait un grand éloge de la charité, je trouve, lui dit-il, que le portrait de cette vertu est le vôtre. Tout ce que nous apprennent de vous ceux qui viennent des Gaules, nous en convainc, et vos lettres en sont de nouvelles preuves. Ainsi je n'ai garde de soupçonner qu'en demandant l'usage du pallium et le vicariat du Siége apostolique, vous ne songiez qu'à vous procurer par là un pouvoir passager et un ornement extérieur. J'aime mieux croire que, sachant, comme personne ne l'ignore, d'où la foi s'est répandue dans les Gaules, vous avez voulu, en vous adressant au Siége apostolique, selon l'ancienne coutume, faire comme un bon fils qui a recours au sein de l'Église, sa mère. C'est pourquoi nous vous accordons très-volontiers ce que vous nous demandez, de peur que nous ne paraissions vous priver d'un honneur qui vous soit dû, ou mépriser la demande de notre très-excellent fils, le roi Childebert.

Le Pape l'avertit ensuite que cette nouvelle dignité doit être pour lui un motif de redoubler sa vigilance; et il excite particulièrement son zèle contre deux abus. On nous a rapporté, dit-il, que dans la Gaule et la Germanie on ne donne l'ordre sacré qu'à ceux qui l'achè-

<sup>1</sup> L. 13, epist. 1.

tent par des présents. Si cela est, je le dis avec larmes et gémissements, l'ordre sacerdotal est déjà tombé intérieurement, et il ne pourra longtemps se soutenir à l'extérieur. On nous a aussi parlé d'une autre chose bien détestable. Des laïques, après la mort des évêques, reçoivent la tonsure, et sont aussitôt ordonnés évêques. Mais comment celui qui n'a jamais été soldat peut-il devenir chef dans la sainte milice ? Comment pourra-t-il prêcher, celui qui n'a peut-être jamais entendu la prédication? Comment pourra corriger les péchés des autres, celui qui n'a pas encore pleuré les siens? C'est pourquoi il est nécessaire que vous avertissiez notre très-excellent fils, le roi Childebert, d'extirper ces abus de son royaume, afin que le Seigneur le comble de plus grands bienfaits, à proportien du soin qu'il aura d'éviter ce qui lui déplait et de pratiquer ce qui lui est agréable. Il conclut ainsi sa lettre : Nous établissons donc Votre Fraternité notre vicaire dans les églises du royaume de notre très-excellent fils Childebert, sans préjudice du droit des métropolitains. Nous vous envoyons aussi le pallium, dont vous ne vous servirez qu'à l'église et pendant la messe. Si quelque évêque veut faire un grand voyage, il ne le pourra sans la permission de Votre Sainteté. S'il survient quelque question de foi ou quelque autre affaire difficile, vous assemblerez douze évêques pour la juger. Si elle ne peut être décidée, vous nous renverrez le jugement 1.

A la même date, le Pape écrivit dans le même sens aux évêques, les exhortant à se soumettre au nouveau vicaire du Siége apostolique, comme les anges du ciel, quoique sans péché, sont subordonnés les uns aux autres. Il écrivit en même temps au roi Childebert, pour le prier d'appuyer de son autorité ce qu'il avait réglé en faveur de Virgile, et de faire observer pour Dieu et pour saint Pierre les décrets du Siége apostolique dans tous ses États <sup>3</sup>.

Le roi d'Austrasie publia, la même année 595, à Cologne, dans l'assemblée des seigneurs, peut-être par suite des exhortations du Pape, une constitution ou un recueil de divers articles arrêtés dans les assemblées précédentes. Il y défend à tous ses sujets, même aux seigneurs francs, qu'il nomme les chevelus, de contracter des mariages incestueux, sous peine de bannissement et de confiscation de leurs biens, s'ils n'obéissent en cela aux évêques; et il veut que ceux de ses officiers qui se feraient excommunier à ce sujet, soient chassés de son palais. Il défend le rapt, sous peine de mort, et renouvelle les défenses de travailler le dimanche, excepté pour préparer à manger, sous peine de quinze sous d'or d'amende pour les Saliens ou les

Francs, claves o crimes r rémonie payer et contenta seraient tué voul que le co condamr ou au m

Au mo

4 604 de

goire écr leur reco. verner le pris soin avait don tant la dis votre roy n'y a pas roi cathol privilége ; infidèles e d'une nui rifier d'av vous poss par la foi, sujets. S'i sans discu Seigneur 1 et de bien pas permi

Childebeconseils, le année de vastes Éta de dix ans debert eut Clotaire II, tière obéis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 5, epist. 53. - <sup>2</sup> Ibid., epist. 54 et 55.

¹ Baluz., C

rmes et gémisserement, et il ne ous a aussi parlé près la mort des rdonnés évêques. nt-il devenir chef er, celui qui n'a pourra corriger oleuré les siens? notre très-excelon royaume, afin à proportion du quer ce qui lui est donc Votre Franotre très-excelropolitains. Nous us servirez qu'à t faire un grand ainteté. S'il surre difficile, vous e peut être déci-

Liv. XLVII. - De 590

ns aux évêques, Siége apostoliont subordonnés Childebert, pour glé en faveur de Pierre les dé-

Cologne, dans exhortations du les arrêtés dans jets, même aux tracter des maconfiscation de l veut que ceux, soient chassés trenouvelle les arer à manger, Saliens ou les

Francs, de sept et demi pour les Romains, et de trois pour les esclaves ou de punition corporelle. Chez les Barbares, les plus grands crimes n'étaient punis que d'une amende : encore y avait-il une cérémonie dérisoire, nommé Chrenecrude, pour s'exempter de la payer et la faire retomber sur un de ses proches. Childebert ne se contenta pas d'abolir cette coutume ; il ordonna que les homicides seraient punis de mort, et que si les parents de celui qui avait été tué voulaient se contenter d'une amende, personne ne la payerait que le coupable. Il régla aussi que, dans la suite, les voleurs seraient condamnés à mort sur le témoignage de sept personnes de probité, ou au moins de cinq 1.

Au mois de septembre de la même année 595, le pape saint Grégoire écrivit au roi Childebert et à la reine Brunehaut, sa mère, pour leur recommander le prêtre Candide, qu'il envoyait en Gaule gouverner le patrimoine de saint Pierre, dont le patrice Dynamius avait pris soin jusqu'alors. Il loue Brunehaut de la bonne éducation qu'elle avait donnée à son fils, et dit au roi ces paroles remarquables : Autant la dignité royale est élevée au-dessus des autres hommes, autant votre royaume l'est-il au-dessus des autres royaumes. D'être roi, il n'y a pas merveille; car il y en a d'autres qui le sont; mais d'être roi catholique, ce que les autres n'ont pas mérité d'être, voilà un privilége; car la splendeur de votre foi brille au milieu des nations infidèles comme la lumière d'un grand flambeau dans les ténèbres d'une nuit obscure. Tout ce que les autres princes peuvent se glorifier d'avoir, vous l'avez ; mais ils n'ont pas le bien principal que vous possédez. Afin donc de les surpasser par les œuvres comme par la foi, que Votre Excellence se montre toujours débonnaire à ses sujets. S'il y a des choses qui vous offensent, ne les punissez point sans discussion. Le moyen de plaire au roi des rois, c'est-à-dire au Seigneur tout-puissant, c'est de mettre des bornes à votre puissance, et de bien vous persuader que tout ce que vous pouvez ne vous est pas permis pour cela 2.

Childebert II se montrait digne et capable d'entendre de si sages conseils, lorsqu'il mourut l'année suivante 596, dans la vingt-unième année de son règne et la vingt-sixième de son âge. Il laissait ses vastes États à deux enfants: Théodebert, son fils aîné, âgé à peine de dix ans, et Théodoric ou Thierri, âgé de moins de neuf. Théodebert eut le royaume d'Austrasie, et Théodoric celui de Bourgogne. Clotaire II, roi de Neustrie, n'evrit que douze ans. La France entière obéissait ainsi à trois enfants, sous la tutelle de deux femmes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baluz., Capit. reg. Fr., t. 1. - 2 L. 6, epist. 5 et 6.

Frédégonde et Brunehaut, qu'une haine implacable armait l'une contre l'autre. Frédégonde mourut l'an 597, et fut enterrée à Paris dans l'église de Saint-Vincent, autrement Saint-Germain-des-Prés, dans le même tombeau que son mari Chilpéric; et ce tombeau subsiste encore. Les grands et surtout les maires du palais profitèrent de ces minorités pour saisir le pouvoir. De là bien des intrigues de cour et des guerres civiles. Ainsi, l'an 599, Brunehaut fut expulsée de la cour d'Austrasie, et se retira à celle de Bourgogne.

A travers toutes ces mutations politiques, le pape saint Grégoire poursuivait invariablement l'exécution d'un dessein qui devait créer une nouvelle nation chrétienne. Quand il envoya le prêtre Candide dans les Gaules y administrer le patrimoine de saint Pierre, il lui ordonna d'en employer les revenus à acheter des habits pour les pauvres ou de jeunes esclaves anglais d'environ dix-sept à dix-huit ans. Il voulait les placer dans des monastères d'Italie, pour les faire instruire dans la religion, et les employer ensuite à la conversion de leur nation entière. Le saint Pape trouvait en cet achat un autre avantage. C'est, dit-il, que par là les sous d'or des Gaules, qui ne peuvent être employés en Italie, seront dépensés sur les lieux. Par où l'on voit, ainsi que par une loi de l'empereur Majorien, que la monnaie de France n'avait pas de cours en Italie, ou qu'elle y perdait beaucoup de sa valeur. Saint Grégoire portait si loin les attentions de sa charité, qu'il voulut qu'on envoyât avec ces jeunes esclaves un prêtre pour les accompagner pendant le voyage de France en Italie, afin qu'il fût à portée de baptiser ceux qu'il verrait en danger de mort 1.

L'arrivée des jeunes Anglais à Rome détermina tout à fait le saint Pontise à entreprendre la conversion de leurs compatriotes. Il choisit pour chef de cette expédition apostolique Augustin, prévôt de son monastère de Saint-André-de-Rome, auquel il associa quelques autres moines dont la vertu et la sagesse lui étaient connues. Ils partirent de Rome au commencement de l'an 596. Mais à peine furent-ils arrivés dans la Provence, qu'ils résolurent de ne point passer plus avant, découragés par ce qu'ils avaient entendu dire de la difficulté du voyage et de l'état de la nation anglaise, incrédule et barbare, dont ils n'entendaient pas même la langue. Ils résolurent donc, d'un commun accord, de retourner à Rome, et y renvoyèrent Augustin, pour prier le Pape de ne point les obliger à un voyage si dangereux, si pénible et d'un succès si incertain. Mais le saint Pontife le renvoya de son côté, chargé d'une petite lettre avec cette in-

scription de Notr zèle et a par la f assurant

bonne a En me leur ava tion pou Virgile d pour Pél Vienne, écrivit po ses petits gogne 2. lettres à l des Angla évêques ( de secono chait, ent voulu prê

Pallade
de saint (
treize auto
quatre auto
liques des
Saint Grég
avec respe
vaient des
d'une mên
en titre po
pellenies 4

glais, qui

Le Pape pour le pri saint Pierre en avait pe gile, lui ma passent un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 6, epist. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 6, epis c. 22. – <sup>1</sup> L.

à 604 de l'ère chr.]

ole armait l'une enterrée à Paris rmain-des-Prés, ce tombeau subalais profitèrent des intrigues de aut fut expulsée zne.

e saint Grégoire qui devait créer prêtre Candide t Pierre, il lui habits pour les sept à dix-huit , pour les faire a conversion de achat un autre Gaules, qui ne les lieux. Par ajorien, que la u'elle y perdait les attentions nes esclaves un rance en Italie, en danger de

tout à fait le ompatriotes. Il gustin, prévôt l associa quelient connues. . Mais à peine de ne point tendu dire de e, incrédule et Ils résolurent y renvoyèrent un voyage si le saint Ponavec cette in-

scription : Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, aux serviteurs de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il leur y ordonne d'exécuter avec zèle et avec confiance en Dieu leur entreprise, sanz se laisser abattre par la fatigue ni s'arrêter aux discours des gens malintentionnés, assurant qu'il voudrait pouvoir lui-même travailler avec eux à cette bonne œuvre 1.

En même temps, pour leur aplanir une partie des difficultés dont on leur avait fait peur, il leur envoya diverses lettres de recommandation pour les princes et les évêques des Gaules. Il y en avait pour Virgile d'Arles, pour Pallade de Saintes, pour Sérénus de Marseille, pour Pélage de Tours, successeur de saint Grégoire, pour Didier de Vienne, successeur de saint Évance, et pour Siagrius d'Autun. Il écrivit pour la même fin au patrice Arigius, à la reine Brunehaut et à ses petits-fils Théodebert, roi d'Austrasie, et Théodoric, roi de Bourgogne 2. Toutes ces lettres sont du mois de juillet 596. Dans ses lettres à Brunehaut et aux deux rois, il dit avoir appris que la nation des Anglais désirait se convertir à la foi chrétienne, mais que les évêques du voisinage, c'est-à-dire les évêques bretons, négligeaient de seconder leurs bons désirs. Déjà le Breton saint Gildas reprochait, entre autres crimes, à ses compatriotes, de n'avoir jamais voulu prêcher la parole de la foi à la nation des Saxons et des Anglais, qui habitait avec eux la Bretagne 3.

Pallade de Saintes reçut par la même voie une lettre particulière de saint Grégoire. Il avait fait bâtir une belle église, où il y avait treize autels, dont neuf étaient déjà consacrés. Pour consacrer les quatre autres, il avait envoyé un prêtre à Rome demander des reliques des saints sous l'invocation desquels ils devaient être dédiés. Saint Grégoire, en les lui en voyant, lui recommande de les placer avec respect et de pourvoir à la subsistance des ministres qui devaient desservir ces autels : ce qui montre que les divers autels d'une même église avaient chacun son prêtre, ou du moins un clerc en titre pour les desservir, et il paraît que c'est l'origine des chapellenies 4.

Le Pape écrivit par la même occasion à Protais, évêque d'Aix, pour le prier de porter Virgile d'Arles à restituer au patrimoine de saint Pierre, et à envoyer à Rome les revenus que son prédécesseur en avait perçus pendant plusieurs années. Il en écrivit aussi à Virgile, lui marquant qu'il serait bien honteux que des évêques usurpassent un bien auquel les rois même barbares n'avaient osé tou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. C, epist. 51. Beda, Hist., l. 1, c. 23. — <sup>8</sup> L. C, epist. 52-59. — <sup>3</sup> Beda, l. 1, c. 22. - 4 L. 6, epist. 49.

cher 1. Quant au bon saint Grégoire de Tours, il était mort le 17 novembre 595, la cinquante-sixième année de son âge et la vingt-troisième de son épiscopat. Il venait de faire un pèlerinage à Rome, où il avait été reçu avec beaucoup d'honneur par le pape saint Grégoire, qui même, pour honorer l'église de Tours, lui donna une chaire d'or 2.

Le missionnaire apostolique saint Augustin, ayant traversé toute la Gaule, arriva dans la Grande-Bretagne, aux côtes de la province de Cant, et prit terre en l'île de Tanet, avec ses compagnons, au nombre d'environ quarante. Ainsi que nous l'avons vu déjà, les Anglais et les Saxons, peuples de Germanie, étaient venus en Bretagne, environ un siècle et demi auparavant, appelés par les Bretons, pour les défendre contre les Écossais et les Pictes. S'étant rendus maîtres, sur les Bretons mêmes, de la plus grande partie de l'île, ils y établirent de sept à huit royaumes, qui formaient une espèce de confédération nationale, dont un des rois était le chef ou le suzerain. Ce chef, le troisième depuis leur établissement, était alors Éthelbert ou plutôt Édilbert, autrement Albert, roi de Cant, qui avait épousé Berthe, fille de Charibert, roi de Paris. Chrétienne et catholique, la princesse franque n'avait épousé Éthelbert qu'à condition de conserver le libre exercice de sa religion, et, pour cet effet, elle avait amené avec elle un évêque nommé Luidard.

Augustin étant donc arrivé en l'île de Tanet, envoya à Éthelbert des interprètes de la nation des Francs, qu'il avait pris suivant l'ordre du pape saint Grégoire; car les Francs et les Anglais, étant tous Germains d'origine, parlaient à peu près la même langue, tandis qu'Augustin ne parlait que latin. Il manda au roi qu'il était venu de Rome pour lui apporter une bonne nouvelle, savoir, la promesse certaine d'une joie éternelle et d'un règne sans fin avec le Dieu vivant et véritable. Le roi, qui avait déjà ouï parler de la religion chrétienne à la reine, son épouse, ordonna que les Romains demeurassent dans l'île où ils étaient jusqu'à ce qu'il vît ce qu'il devait faire pour eux ; il commanda en même temps de leur procurer tout ce qui leur était nécessaire. Quelque temps après, il vint à l'île de Tanet et manda Augustin avec ses compagnons; mais il voulut les recevoir en plein air; car un ancien augure lui faisait craindre que, s'il les écoutait dans une maison, ils ne le surprissent par quelque opération magique. Mais eux, s'appuyant sur la vertu, non pas des démons, mais de Dieu, arrivèrent en procession, portant pour étendard une croix d'argent et l'image du Sauveur peinte sur un tableau,

à 604 de et chan du peu

Le ro gile, air promes taines, puis si l êtes ven nous fai loin de y faire do vous em pourrez Dorover Cantuari lls y ent l'image de conce de détoi

Etant vie apost la prière. monde. ceux qu' sés à tou

maison s

Près d saint Mar Bretagne blaient au prier, cé glais emb missionna ravi de la firmées p nombre ( jour, et le l'Église le mais il ne d'amitié à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 53, 55. - <sup>2</sup> Vit. Greg. ab odon.

<sup>1</sup> Beda, 1.

e son age et la un pèlerinage à neur par le pape l'ours, lui donna

nt traversé toute es de la province compagnons, au vu déjà, les Annus en Bretagne, es Bretons, pour rendus maîtres, e l'île, ils y étaespèce de confét le suzerain. Ce por Éthelbert ou ui avait épousé et catholique, la adition de coneffet, elle avait

oya à Ethelbert ris suivant l'orlais, étant tous langue, tandis il était venu de ir, la promesse vec le Dieu vide la religion mains demeuce qu'il devait procurer tout vint à l'île de is il voulut les craindre que, t par quelque , non pas des ant pour étenur un tableau,

et chantant des litanies pour demander à Dieu leur salut et le salut du peuple pour lequel ils étaient venus.

Le roi les fit asseoir, et ils commencèrent à lui annoncer l'Évangile, ainsi qu'à tous les assistants. Il répondit : Vos paroles et vos promesses sont fort belles; mais comme elles sont nouvelles et incertaines, je ne puis point y acquiescer et laisser ce que j'ai observé depuis si longtemps avec la nation des Anglais. Toutefois, parce que vous êtes venus de loin, et qu'il me semble avoir reconnu que vous désirez nous faire part de ce que vous croyez le plus vrai et le meilleur, bien loin de vous faire de la peine, nous voulons vous bien recevoir, et vous faire donner ce qui sera nécessaire pour votre subsistance, et nous ne vous empêchons point d'attirer à votre religion tous ceux que vous pourrez persuader. Il leur donna donc un logement dans la ville de Doroverne, qui était sa capitale, depuis nommée, pour cette raison, Cantuaria ou Cantorbéry, c'est-à-dire capitale du royaume de Cant. lls y entrèrent en procession, suivant leur coutume, avec la croix et l'image du grand Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, et chantaient de concert : Nous vous prions, Seigneur, par votre infinie miséricorde, de détourner votre colère de dessus cette ville et de dessus votre maison sainte, parce que nous avons péché. Alleluia 1.

Étant établis en leur nouvelle demeure, ils commencèrent à imiter la vie apostolique de la primitive Église, s'appliquant continuellement à la prière, aux veilles et aux jeunes, et méprisant tous les biens de ce monde. Ils pratiquaient tout ce qu'ils enseignaient, ne prenant de ceux qu'ils instruisaient que les choses nécessaires à la vie, et disposés à tout souffrir, même la mort, pour la vérité qu'ils annonçaient.

Près de la ville, à l'orient, était une église bâtie en l'honneur de saint Martin, du temps que les Romains habitaient encore la Grande-Bretagne. La reine y faisait ses prières, et les missionnaires s'y assemblaient aussi, dans les commencements, pour chanter les psaumes, prier, célébrer la messe, prêcher et baptiser; car plusieurs Anglais embrassèrent la foi, touchés de la vie simple et innocente des missionnaires et de la douceur de leur doctrine. Le roi lui-même, ravi de la pureté de leur vie et de la beauté de leurs promesses, confirmées par plusieurs miracles, crut et fut baptisé; après quoi le nombre de ceux qui venaient aux instructions s'accrut de jour en jour, et les conversions furent fréquentes. Le roi saint Éthelbert, car l'Église le compte au nombre des saints, en ressentait une grande joie; mais il ne contraignait personne. Il se contentait de témoigner plus d'amitié à ceux qui se faisaient chrétiens, comme associés avec lui

<sup>1</sup> Beda, 1. 1, c. 25.

au royaume céleste; car il avait appris des missionnaires romains que le service de Jésus-Christ doit être volontaire. Alors il leur donna, dans sa capitale, un lieu convenable pour établir un siége épiscopal, avec des biens suffisants <sup>1</sup>.

Cependant Augustin passa en France et vint à Arles, où il fut ordonné évêque, pour la nation des Anglais, par l'archevêque Virgile. Il retourna aussitôt en Angleterre et y baptisa plus de dix mille Anglais à la fête de Noël de la même année 597. Il envoya à Rome le prêtre Laurent, avec le moine Pierre, pour porter au pape saint Grégoire les heureuses nouvelles de tout ce qui s'était passé, et en même temps plusieurs articles sur lesquels il le consultait <sup>2</sup>.

Le saint Pontife fit part de ces heureuses nouvelles à son ami saint Euloge, patriarche d'Alexandrie, qui lui écrivait de temps en temps. La lettre, qui est de l'an 598, commence ainsi : Notre commun fils, le porteur de la présente, en me donnant les écrits de Votre Sainteté, m'a trouvé malade et m'a laissé malade en partant. Mais un grand adoucissement à mes douleurs a été de recevoir les écrits de Votre Sainteté bien-aimée, qui m'ont grandement réjoui et de la conversion des hérétiques d'Alexandrie et de l'union des fidèles. Pour vous rendre la pareille, je vous dirai que la nation des Anglais était demeurée jusqu'à présent dans l'infidélité, adorant du bois et des pierres. Par le secours de vos oraisons, j'y ai envoyé un moine de mon monastère. Les évêques des Germanies l'ayant ordonné évêque par ma permission, ils l'ont fait conduire chez cette nation, à l'extrémité du monde, et nous venons de recevoir des nouvelles de l'heureux succès de ses travaux; car il fait tant de miracles, lui et ceux qui l'ont accompagné, qu'ils semblent approcher de ceux des apôtres. Et nous avons appris qu'à la dernière fête de Noël, notre frère et coévêque a baptisé plus de dix mille Anglais. Ce que je vous écris, afin que vous voyiez les effets de vos prières. Saint Grégoire appelle ici Germanies les royaumes des Francs, soit parce que le royaume d'Austrasie comprenait en effet une portion considérable de la Germanie proprement dite, soit parce que la nation des Francs était germanique d'origine.

L'an 601, le pape saint Grégoire renvoya en Angleterre, pour soutenir cette mission, le prêtre Laurent, avec plusieurs autres moines, dont les principaux étaient: Mellitus, Juste, Paulin et Rufinien. Il écrivit en France un grand nombre de lettres en leur faveur. Il les recommanda à saint Virgile d'Arles, à saint Éthérius de Lyon, à saint Didier de Vienne, à saint Arige de Gap, aux rois Clotaire, Théodoric et Théodebert, ainsi qu'à la reine Brunehaut; à Ménas de

A 604 de Toulon Agilulfe Mélanti le siége de Clota

de Clota
Saint
saint év
par sa r
fut enco
méritère
écrit à c
de son
goire lui
romaine
celle de
tendait e
les avait
rien reco
qu'on n'e

et le seco

Saint 1

fait dema accordée qu'il n'en s'il lui en les lui co saint Pap rapporta seignaitle avantagei une joie s me demai sans hone personnes la joie des de Jupiter Jésus-Chr minel à 1 que chant dier de s'o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beda, l. 1, c. 26. — <sup>2</sup> Ibid., c. 27.

<sup>1</sup> L. 11, e

nnaires romains ers il leur donna, n siége épisco-

es, où il fut ornevêque Virgile. e dix mille Anyoya à Rome le au pape saint ait passé, et en altait 2.

à son ami saint mps en temps. e commun fils, Votre Sainteté, Mais un grand écrits de Votre e la conversion es. Pour vous glais était deu bois et des moine de mon évêque par ma l'extrémité du eureux succès qui l'ont actres. Et nous et coévêque a afin que vous ici Germanies ustrasie come proprement que d'origine. re, pour souitres moines, t Rufinien. Il aveur. Il les s de Lyon, à ois Clotaire, à Ménas de

Toulon, à Sérénus de Marseille, à Loup de Châlon-sur-Saône, à Agilulfe de Metz, à Simplicius de Paris, successeur de Faramode, à Mélantius de Rouen; à Licinius, dont saint Grégoire ne marque point le siège, mais qui était évêque d'Angers et fort puissant à la cour de Clotaire II.

Saint Éthérius de Lyon mourut l'année suivante, 602. Ce fut un saint évêque. Après s'être rendu recommandable par sa sagesse et par sa probité à la cour du roi Gontram, dont il était conseiller, il le fut encore plus dans l'épiscopat par sa piété et par son zèle, qui lui méritèrent de grands éloges de la part de saint Grégoire. Il avait écrit à ce saint Pape pour le prier de renouveler d'anciens priviléges de son église, et de lui envoyer les ouvrages de saint Irénée. Grégoire lui répondit qu'il n'avait rien trouvé dans les archives de l'Église romaine, touchant les priviléges qu'il assurait avoir été accordés à celle de Lyon; qu'ainsi il devait envoyer à Rome les actes qu'il prétendait en avoir; que, pour les ouvrages et la vie de saint Irénée, il les avait fait chercher avec soin depuis longtemps sans avoir pu en rien recouvrer. Il est étonnant qu'on n'eût pas à Rome, et plus encore qu'onn'eût pas à Lyon les ouvrages d'un Père si célèbre dans l'Église, et le second évêque de Lyon même <sup>1</sup>.

Saint Didier de Vienne, qui était originaire d'Autun, avait aussi fait demander le pallium à saint Grégoire, comme une prérogative accordée anciennement à son siége. Le Pape lui répondit également qu'il n'en avait trouvé aucun vestige dans les archives romaines; et que s'il lui en trouvait des preuves dans celles de Vienne, il le priait de les lui communiquer. On ne sait si Didier en put fournir. Mais le saint Pape était sur le point de lui accorder le pallium, lorsqu'on lui rapporta que cet évêque s'occupait à des études profanes et qu'il enseignait la grammaire. Il lui en écrivit en ces termes : Les témoignages avantageux qu'on m'avait rendus de votre conduite, m'avaient donné une joie si sensible, que je ne pouvais vous refuser la grâce que vous me demandiez; mais il m'est revenu, ce que je ne puis rapporter sans honte, que Votre Fraternité explique la grammaire à quelques personnes. Cette dernière nouvelle nous a tellement chagriné, que la joie des premières s'est changée en tristesse. En effet, les louanges de Jupiter sont peu séantes dans une même bouche avec celles de Jésus-Christ. Considérez vous-même combien il est honteux et criminel à un évêque, de chanter ce qu'il ne conviendrait pas même que chantât un laïque qui a de la piété. Il paraît qu'on accusait Didier de s'occuper à la lecture et à l'enseignement des poëtes profanes ;

<sup>1</sup> L. 11, epist. 56.

mais le fait n'était pas certain <sup>1</sup>. C'est pourquoi saint Grégoire ajonte que, s'il se trouve faux, il en remerciera le Seigneur, et traitera ensuite de l'affaire du pallium.

Quelque nécessaire que soit à la défense de la foi l'étude de la grammaire et de la mythologie païenne, un évêque qui s'occuperait à l'enseigner, au préjudice des devoirs et de la dignité de l'épiscopat, serait justement répréhensible. C'est le cas particulier que désapprouve ici saint Grégoire. Ce saint docteur était bien éloigné de blâmer en général ceux qui enseignaient ou qui étudiaient les lettres humaines. Il établit ailleurs fort au long que la connaissance en est une préparation très-utile à l'intelligence des lettres divines. Il le prouve par l'exemple de Moïse, d'Isaïe et de saint Paul. Il ajoute que cette connaissance est utile, non-seulement aux prédicateurs, mais encore aux particuliers. Il conclut enfin : Si nous ignorons la science séculière, nous sommes incapables de pénétrer la profondeur de la parole sacrée <sup>2</sup>. C'est donc une grande calomnie de supposer que ce grand Pape fut ennemi des sciences et des lettres.

Sérénus de Marseille avait été réprimandé pour un autre écart.

Cet évêque avait brisé et jeté hors de l'Église des images, parce qu'il avait remarqué que quelques personnes grossières les adoraient. Nous vous louons, lui écrivit le saint Pape, d'avoir eu du zèle pour empêcher qu'on n'adore les ouvrages de la main des hommes; mais nous jugeons que vous n'avez pas dû briser ces images. Car on expose des tableaux dans les églises, afin que ceux qui ne savent pas les premiers éléments des lettres puissent lire sur les murailles ce qu'ils ne peuvent apprendre dans les livres. Votre Fraternité devait donc conserver ces images et empêcher le peuple de les adorer 3.

Sérénus répondit à saint Grégoire par une lettre où il faisait d'abord paraître beaucoup de soumission; mais il tâchait ensuite de justifier son procédé à l'égard des images, et paraissait même révoquer en doute que la lettre qui blâmait sa conduite fût véritablement de saint Grégoire. Le saint Pape lui écrivit que la fin de sa lettre l'avait autant affligé que le commencement lui avait donné de consolation; et, après quelques reproches, venant à l'affance des images brisées, il lui parle ainsi: Dites-moi, mon frère, a-t-ou jarants entendu qu'un évêque en ait agi comme vous avez fait? Cette seule considération aurait dû vous arrêter; car vous ne devez pas vous croire le seul sage et le seul saint, au mépris de vos frères. Autre chose est d'adorer la peinture, autre chose est d'apprendre par la peinture ce qu'il faut activer; car ce que l'Écriture est pour ceux qui lisent, la peinture

4 604 de 1 est pour pour les vous dem prendre ( viez done ètre ador raison qu histoires : dalisé vot fléchis de votre com leur : Si instruction dessein, je représent rendue m encore à S

Tandis
le Pontife
des éloges
perdu que
suivants:

Comme

s'ils ne se

mon cœur suis conso patience d bientôt séc verser. Qu meilleure qui l'ensei touchant le d'un devoi donc, mon trer que ne nous le po caressant : qu'elle rep réprime les poir. On no

<sup>1</sup> L. 41, epist. 54. - 1 L. 5, in 1. Reg., c. 3, n. 30-32. - 3 L. 9, epist. 55.

<sup>1</sup> L. 11, ep

iv. XLVII. — De 500 it Grégoire ajoule r, et traitera en-

foi l'étude de la qui s'occuperait é de l'épiscopat, que désapprouve é de blamer en cres humaines. Il est une préparal le prouve par e que cette conmais encore aux ience séculière, de la parole saer que ce grand

autre écart.
images, parce
es les adoraient.
eu du zèle pour
hommes; mais
es. Car on exne savent pas
es murailles ce
aternité devait
es adorer 3.
h il faisait d'a-

ensuite de jusdeme révoquer eitablement de la lettre l'avait le consolation; leges brisées, il letendu qu'un considération re le seul sage st d'adorer la

ce qu'il faut

t, la peinture

9, epist. 55.

l'est pour les ignorants qui regerdent. Aussi est-ce principalement pour les nations barbares que la peinture sert de lecture. Comme vous demeurez parmi ces nations, vous deviez plus que personne prendre garde de les scandaliser par un zèle irréfléchi. Vous ne deviez donc pas briser ce qui a été placé dans les églises, non pour ètre adoré, mais pour instruire les ignorants. Ce n'est pas sans raison que l'antiquité a reçu l'osage de peindre dans nos temples les histoires des saints. Aussi assure-t-on que vous avez tellement scandalisé votre peuple en suivant mal à propos les mouvements irréfléchis de votre humeur, que la plus grande partie s'est séparée de votre communion. Rappelez-les avec une douceur paternelle. Ditesleur: Si vous voulez avoir des images dans les églises pour votre instruction, comme l'usage en a été anciennement introduit à ce dessein, je vous le permets. Dites-leur que ce n'est pas l'histoire représentée dans le tableau qui vous a choqué, mais l'adoration rendue mal à propos des peintures. Le saint Pape recommande encore à Sérénus, dans la même lettre, d'éloigner de sa familiarité, s'ils ne se corrigent, certains hommes peu exemplaires 1.

Tandis que l'évêque de Marseille se voyait ainsi réprimandé par le Pontife romain, l'évêque de Gap, saint Arige, n'en recevait que des éloges et des consolations. Le Pape, ayant appris qu'il avait perdu quelques-uns de ses proches, lui écrivit dans les termes suivants:

Comme la charité n'a fait qu'une âme de la vôtre et de la mienne, mon cœur a ressenti vivement tout ce qui afflige le vôtre. Je ne me suis consolé qu'en me rappelant la discrétion de Votre Sainteté. La patience doit adoucir la douleur, et l'espérance d'une autre vie doit bientôt sécher les larmes que la mort des personnes chères vous fait verser. Que ceux-là pleurent longtemps, qui n'espèrent pas une meilleure vie après la mort; mais nous qui l'espérons, qui la croyons, qui l'enseignons, nous ne devons pas nous abandonner à la tristesse touchant les morts, de peur que ce qui a dans les autres l'apparence d'un devoir de tendresse ne soit une faute en nous. Appliquons-nous donc, mon bien-aimé frère, non à pleurer les morts, mais à montrer que nous aimons les vivants. Tâchons d'être utiles à ceux à qui nous le pourrons, en reprenant, en exhortant, en conseillant, en caressant même et en consolant. Que notre langue anime les bons, qu'elle reprenne les méchants, qu'elle excite les paresseux, qu'elle réprime les superbes et console ceux qui se laissent aller au désespoir. On nous nomme des guides; montrons à tous la voie du salut.

<sup>1</sup> L. 11, epist. 18.

Soyons toujours en sentinelle pour découvrir les embûches de l'ennemi et lui fermer toutes les avenues. Si l'erreur égare dans ses routes écartées quelqu'une de nos ouailles, n'omettons rien pour la rappeler à la bergerie, afin que le nom de pasteur que nous avons I nonneur de porter devienne le titre de notre récompense et non le sujet de notre supplice. Mais parce que, pour remplir tous ces devoirs, nous avons besoin du secours de la grâce, prions sans cesse la bonté divine de nous accorder la volonté et le pouvoir de les accomplir 1.

Le père de saint Arige, qui était un seigneur franc nommé Aprocaise, et sa mère Sempronia, l'offrirent à Dieu à l'âge de deux ans, devant l'hôtel de Saint-Vincent de Châlon-sur-Saône. Saint Didier, alors évêque de cette ville, l'y reçut avec joie, le baptisa et l'éleva soigneusement dans les lettres et dans la piété. Arige, ayant desservi quelque temps une église de la campagne, fut élevé sur le siége de Gap après la déposition de Sagittaire; et, pendant un épiscopat de plus de vingt ans, il fut constamment l'exemple et les délices de son peuple.

Sur la fin de sa vie, il fit un pèlerinage à Rome, et il augmenta, par sa présence, l'estime dont nous avons vu que saint Grégoire était prévenu pour lui. Ce grand Pape ne craignit pas de dire qu'il n'y avait point d'évêque en Occident comparable à celui de Gap. Ces deux saints, que la plus tendre amitié unissait, ne purent se séparer sans verser bien des larmes. Mais Grégoire consola Arige, en lui prédisant que Dieu ne tarderait pas de les réunir dans le ciel. La prophétie se vérifia bientôt. Arige, étant tombé malade quelque temps après son retour de Rome, n'était affligé que de ne pouvoir pas célébrer la messe pour se nourrir du pain des anges. Il tâchait d'y suppléer par l'ardeur de ses vœux. Il répétait souvent avec une sainte confiance la prière suivante : O bon Jésus, mon Sauveur, ne livrez pas aux démons une âme qui vous confesse, et qui vous a toujours prié depuis qu'elle est dans ce corps mortel. Sentant son heure approcher, il se fit dépouiller de ses habits et porter à l'église, devant l'autel de saint Eusèbe. Là, sur la cendre et le cilice, il recut le viatique du corps de 'ssus-Christ, des mains d'Ésychius, évêque de Grenoble, et son sang adorable de celles du prêtre Diconcius. Après quoi, rempli de la plus douce consolation, il s'écria : Seigneur Jésus, je vous rends grâces de ce que le temps de ma mort est arrivé. Je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai nu dans celui de la terre. Il mourut ainsi le 1er de mai, jour auquel son église honore sa mémoire 2.

Saint I parent du comte de blait l'atta les liens d sonne qu' très-diffor état, et qu sans autre Il parut ou vie pauvre làche à se la connais Après la et les cito défendit, v

1 604 de l'é

sement du pour prem avait conçu à la prière a d'onéreu églises de s cations. Il s ornant asse Sa douce

plus endur remarqua : toujours po sister à la jours, auta voulait dép il était dur jusqu'au tra ceau de pa un cilice so grands sent communior du Sauveur en moi et n

Clotaire l priver l'Éta son palais.

<sup>1</sup> L. 9, epist. 107. - 2 Acta SS., 1 mail. Histoire de l'Église gall., 1. 8.

mbûches de l'enr égare dans ses
ettons rien pour
r que nous avons
compense et non
remplir tous ces
prions sans cesse
puvoir de les ac-

Av. XLVII. - De 590

c nommé Aproige de deux ans,
ie. Saint Didier,
iaptisa et l'éleva
e, ayant desservi
sur le siége de
un épiscopat de
es délices de son

et il augmenta, saint Grégoire as de dire qu'il à celui de Gap. ne purent se sénsola Arige, en dans le ciel. La nalade quelque de ne pouvoir nges. Il tâchait uvent avec une on Sauveur, ne et qui vous a el. Sentant son orter à l'église. cilice, il recut ychius, évêque tre Diconcius. cria: Seigneur ma mort est nerai nu dans

ruel con église

all., 1. 8.

Saint Licinius, évêque d'Angers, vulgairement saint Lézin, était parent du roi de Neustrie, Clotaire II, qui le fit son connétable ou comte de ses écuries, et ensuite comte et duc d'Angers. Tout semblait l'attacher au monde; et il était sur le point de s'engager dans les liens du mariage, comme sa famille l'en pressait, lorsque la personne qu'il devait épouser parut tout à coup couverte d'une lèpre très-difforme. Il comprit que Dieu n'approuvait pas qu'il prît cet état, et qu'il l'appelait à son service. Il s'engagea donc dans le clergé, sans autre vue que de travailler à sa perfection et à celle des autres. Il parut oublier le rang qu'il avait tenu dans le monde, et mena une vie pauvre et commune avec les autres clercs, s'appliquant sans relâche à se rendre habile dans la science des saintes Écritures et dans la connaissance des canons.

Après la mort d'Audovée ou Audoin, évêque d'Angers, le clergé tles citoyens élurent Licinius d'un commun consentement. Il s'en défendit, versa même des farmes; mais il ne put résister à l'empressement du peuple, qui voulait avoir pour évêque celui qu'il avait eu pour premier magistrat. Il ne trompa point les espérances qu'on avait conçues de lui. Toujours appliqué à l'étude des saintes lettres, à la prière ou à la prédication, il ne prit de l'épiscopat que ce qu'il a d'onéreux. Dans les visites qu'il faisait des monastères et des églises de son diocèse, l'aumône accompagnait toujours ses prédications. Il marchait sans faste et ne portait que des habits grossiers, ornant assez sa dignité par ses vertus.

Sa douceur, plus efficace que la sévérité, gagnait les pécheurs les plus endurcis dans le crime; car la bonté était son caractère. On remarqua même que dans les conciles où il se trouva, il se déclara toujours pour le parti de la clémence, et qu'il ne voulut jamais assister à la déposition d'aucun évêque : qu'au contraire il prit toujours, autant que la raison le permettait, la défense de ceux qu'on voulait déposer. Autant il avait d'indulgence pour les autres, autant il était dur à lui-même. Souvent, après avoir prolongé son jeûne jusqu'au troisième jour, il ne prenait pour sa réfection qu'un morceau de pain d'orge avec un verre d'eau. Il portait continuellement un cilice sous ses habits. Il célébrait tous les jours la messe avec de grands sentiments de piété, et il conseillait à son peuple la fréquente communion, répétant souvent, dans ses exhortations, ces paroles du Sauveur : Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.

Clotaire II, en accordant Licinius à l'Église, ne crut pas devoir priver l'État de ses services. Malgré son épiscopat, il le fit maire de son palais. Quoique cette charge ne fût pas encore aussi considérable qu'elle le devint dans la suite, les soins qu'elle exigeait firent soupirer le saint évêque après la retraite. Il forma même la résolution d'abdiquer le gouvernement de son église, pour se retirer dans quelque solitude. Mais il ne put obtenir l'agrément ni du roi ni des évêques, qui lui représentèrent qu'ay ant été appelé canoniquement à l'épiscopat, il ne devait songer qu'à continuer d'en remplir les devoirs. Il suivit ce conseil et redoubla ses travaux apostoliques, en attendant la récompense, qui ne fut pas différée longtemps.

Il tomba dangereusement malade pendant les chaleurs du mois d'août; et quand il commença à se mieux porter, il s'écria les larmes aux yeux : Hélas! pourquoi mon exil s'est-il prolongé? Il y a trop longtemps que je suis dans cette terre étrangère. Je souhaite d'être dégagé des liens qui m'attachent à la vie, et de m'unir à Jésus-Christ. Il languit encore quelques mois et mourut saintement le 1<sup>st</sup> de novembre, une des premières années du septième siècle 1.

Dans les mêmes lettres où le pape saint Grégoire recommandait aux évêques des Gaules les moines qu'il envoyait en Angleterre, il leur recommandait aussi de s'assembler en conciles, pour réprimer l'incontinence des clercs et les ordinations simoniaques. Il renouvelait cette même recommandation aux rois Théodoric, Théodebert et Clotaire, ainsi qu'à la reine Brunehaut. Voici en quels termes il remercie cette princesse du zèle qu'elle montrait pour la conversion des Anglais: Nous rendons grâces au Dieu tout-puissant de ce qu'entre plusieurs dons de sa bonté dont il a orné Votre Excellence, il vous a remplie d'un si grand amour de la religion, que vous vous portez avec ardeur à tout ce qui peut contribuer au salut des âmes et à la propagation de la foi. La renommée ne nous a pas laissé ignorer les grands secours que vous avez procurés à notre frère Augustin. Ceux qui ne connaissent pas votre piété en seront dans l'admiration: mais pour nous, qui en avons vu tant de preuves, il n'y a plus à admirer, il ne reste que de nous en conjouir avec vous. Vous avez su quels miracles éclatants le Sauveur a opérés pour la conversion des Anglais, et ce doit être pour Votre Excellence un grand sujet de consolation, puisque personne n'a eu plus de part qu'elle à cette bonne œuvre. Car si cette nation a eu le bonheur d'entendre la prédication de l'Évangile, c'est à vous, après Dieu, qu'elle en est redevable 2.

Le saint pape Grégoire ne manqua pas, surtout en cette occasion, d'écrire au roi des Anglais, Éthelbert, et à la reine Berthe, son épouse. Dans la lettre à celle-ci, il commence à la remercier de la protection mère de Romains se servira Anglais le et instruitemps à de le deva le zèle de œuvres, avec arde Constanti

Quant a il l'exhort la foi part temples, caresses, quoi il lu les instrucenfin, il lu petits, qui juin 601, saine et sa

Ecrivan

l'empereu

crie, dans
et paix su
froment et
C'est par
des forces
frères que
vons ceux
dire quelle
que, par le
des Angla
de la saint
au Dieu te
ceptes. M.
grand suje
fait de grai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS., 13 febr. Hist. de l'Église gall., l. 8. - <sup>2</sup> L. 11, epist. 62.

<sup>1</sup> L. 11, ep

elle exigeait firent na même la résoe, pour se retirer grément ni du roi té appelé canonimitinuer d'en rems travaux aposto-ifférée longtemps. chaleurs du mois s'écria les larmes ongé? Il y a trop Je souhaite d'être nir à Jésus-Christ. tement le 1<sup>et</sup> de

siècle 1.

re recommandait t en Angleterre. es, pour réprimer aques. Il renouoric, Théodebert quels termes il our la conversion ant de ce qu'entre cellence, il vous a vous vous portez des âmes et à la is laissé ignorer frère Augustin. ns l'admiration; il n'y a plus à ous. Vous avez ar la conversion grand sujet de qu'elle à cette entendre la préelle en est rede-

cette occasion, ne Berthe, son remercier de la protection qu'elle a donnée à Augustin. Il la compare à sainte Hélène, mère de Constantin, dont Dieu s'est servi, dit-il, pour exciter les Romains à la foi chrétienne: comme nous avons la confiance qu'il se servira du zèle de votre gloire pour faire sentir à la nation des Anglais les effets de sa miséricorde. Il ajoute néanmoins que, pieuse et instruite comme elle était, elle aurait dû travailler depuis longtemps à convertir son mari; et que, pour réparer cette négligence, elle devait travailler avec d'autant plus d'ardeur à le confirmer dans le zèle de la religion et à convertir tous ses sujets. Vos bonnes œuvres, dit-il, sont connues, non-seulement à Rome, où l'on prie avec ardeur pour votre conservation, mais en divers lieux, même à Constantinople, où la renommée les a portées jusqu'aux oreilles de l'empereur 1.

Quant au roi Éthelbert, qu'il nomme plus correctement Édilberth, il l'exhorte à conserver fidèlement la grâce qu'il a reçue, à étendre la foi parmi ses peuples, à ruiner le culte des idoles, à détruire leurs temples, et à rétablir les bonnes mœurs par les exhortations, les caresses, les menaces, mais principalement par son exemple; sur quoi il lui propose celui de Constantin. Il l'exhorte à suivre en tout les instructions de l'évêque Augustin, et à s'unir étroitement à lui; enfin, il lui envoie des présents de la part de saint Pierre, qu'il nomme petits, quoiqu'ils fussent magnifiques. Cette lettre, datée du 22 juin 601, se termine par ces mots: Que la grâce d'en haut conserve saine et sauve Votre Excellence, seigneur fils 2.

Écrivant à saint Augustin d'Angleterre, le bienheureux Pape s'écrie, dans les transports de sa joie : Gloire à Dieu dans les hauteurs, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté; car le grain de froment est mort en terre, afin de ne pas régner seul dans le ciel. C'est par sa mort que nous vivons, par sa faiblesse que nous avons des forces; c'est par son amour que nous cherchons en Bretagne des frères que nous ne connaissions pas, c'est par sa grâce que nous trouvons ceux que nous cherchions sans les connaître. Mais qui pourra dire quelle joie s'est levée ici dans le cœur de tous les fidèles, de ce que, par la grâce de Dieu et le travail de Votre Fraternité, la nation des Anglais, dégagée des ténèbres de l'erreur, éclairée des lumières de la sainte foi, foule aux pieds les idoles, obéit avec un cœur pur au Dieu tout-puissant, et se soumet sincèrement à ses divins préceptes. Mais, mon bien-aimé frère, dans cette grande joie, il y a grand sujet de crainte. Car je sais que, par Votre Dilection, Dieu a fait de grands miracles au milieu de cette nation qu'il veut bien élire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 11, epist. 29. - 2 lbid., epist. 66.

Il faut donc vous réjouir avec crainte, et craindre en vous réjouissant. Il faut vous réjouir de ce que, par ces merveilles extérieures, les âmes des Anglais sont attirées à la grâce intérieure; il faut craindre qu'au milieu de ces prodiges l'esprit ne s'élève par la présomption.

Souvenons-nous que, quand les disciples disaient avec joie à leur maître: Seigneur, en votre nom les démons mêmes nous sont soumis, il leur répondit : Ne vous réjouissez point de cela ; réjouissezvous plutôt de ce que vos noms sont écrits au ciel. Les noms de tous les élus y sont écrits, et toutefois ils ne font pas tous des miracles. Or, les disciples de la vérité ne doivent pas se réjouir d'un bien passager et particulier pour eux, mais du bien qui leur est commun avec tous, et dont ils se réjouissent éternellement. Tandis que Dieu agit ainsi par vous au dehors, vous devez, mon bien-aimé frère, vous juger sévèrement au dedans et bien connaître qui vous êtes. Si vous vous souvenez d'avoir offensé Dieu par la langue ou par les œuvres, ayez toujours ces fautes présentes à l'esprit pour réprimer la gloire qui s'élèverait dans votre cœur, et songez que ce don des miracles ne vous est pas donné pour vous, mais pour ceux dont vous devez procurer le salut. Moïse, ce grand serviteur de Dieu, après tant de miracles, étant arrivé à la terre promise, Dieu lui reprocha la faute qu'il avait faite trente-huit ans auparavant, en doutant s'il pourrait tirer l'eau de la roche. Combien donc devons-nous trembler, nous qui ne savons pas encore si nous sommes élus ! Vous savez ce que dit la Vérité même dans l'Évangile : Plusieurs viendront me dire en ce jour-là: Seigneur, nous avons prophétisé en votre nom, nous avons chassé les démons et fait plusieurs miracles; et je leur dirai que je ne les ai jamais connus. Je vous parle ainsi pour vous humilier; mais votre humilité doit être accompagnée de confiance. Car. tout pécheur que je suis, j'ai une espérance certaine que vos péchés vous sont remis, puisque vous avez été choisi pour procurer la rémission aux autres, et donner au ciel la joie de la conversion d'un si grand peuple <sup>1</sup>. Rien ne prouve mieux la vérité des miracles d'Augustin, observe judicieusement Fleury, que ces avis si sérieux de saint Grégoire.

Une seconde lettre que le Pape écrivit à saint Augustin, et qui devait être publique, est pour l'établissement des évêchés en Angleterre. Nous vous accordons, dit-il, l'usage du pallium, seulement pour la messe, à la charge d'établir douze évêques qui vous seront soumis, en sorte que l'évêque de Londres soit toujours, à l'avenir,

consacré
Siége. V
à propos
la parole
politain.
voulons
il sera le
pende en
l'évêque
et ils agi
ordonné
les évêque

1 804 de l

Outre considéra par Augu on doit fa à cause d les pauvr instruit d vos clerca commune. Les clei

garder la
de la com
l'on distri
qu'ils vive
et pratiqu
mun, il n'
pauvres;
être emple

bien que quand il vi témoins d Angleterre autres, afi trois ou q monde on la joie des Nous m

¹ L. 11,

<sup>1</sup> L. 11, epist. 28.

Liv. XLVII. - De 590 en vous réjouiseilles extérieures, ntérieure; il faut s'élève par la pré-

t avec joie à leur es nous sont soucela; réjouissez-Les noms de tous ous des miracles. ir d'un bien pasest commun avec lis que Dieu agit imé frère, vous ous êtes. Si vous u par les œuvres, éprimer la gloire on des miracles dont vous devez u, après tant de eprocha la faute ant s'il pourrait s trembler, nous us savez ce que Iront me dire en otre nom, nous ; et je leur dirai our vous humiconfiance. Car. que vos péchés procurer la réconversion d'un té des miracles avis si sérieux

ugustin, et qui chés en Angleum, seulement ui vous seront urs, à l'avenir,

consacré par son propre concile, et reçoive le pallium du Saint-Siège. Vous enverrez pour évêque à York celui que vous jugerez à propos, à condition que, si cette ville et les lieux voisins reçoivent la parole de Dieu, il ordonnera aussi douze évêques et sera métropolitain. Nous nous proposons de lui donner le pallium, et nous voulons qu'il soit soumis à votre conduite ; mais, après votre mort, ilsera le supérieur des évêques qu'il aura ordonnés, sans qu'il dépende en aucune manière de l'évêque de Londres. Le rang entre l'évêque de Londres et celui d'York se réglera suivant l'ordination, et ils agironé de concert pour le bien de la religion. Outre les évêques ordonnés par vous et par celui d'York, nous voulons aussi que tous les évêques de Bretagne vous soient soumis 1.

Outre ces lettres, le pape saint Grégoire envoya un mémoire considérable pour répondre à onze articles de difficultés proposées par Augustin. En voici la substance : De tout le revenu de l'Église, on doit faire quatre portions : la première, pour l'évêque et sa famille, à cause de l'hospitalité ; la seconde, pour le clergé ; la troisième, pour les pauvres; la quatrième, pour les réparations. Pour vous, qui êtes instruit dans la vie monastique, vous ne devez pas vivre séparé de vos clercs, mais établir dans la nouvelle église des Anglais la vie commune, à l'exemple de l'Église naissante.

Les clercs qui ne sont pas dans les ordres sacrés et qui ne peuvent garder la continence, doivent se marier et recevoir leurs gages hors de la communauté, comme il est écrit de la primitive Église, que l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Mais il faut veiller à ce qu'ils vivent suivant la règle de l'Église, qu'ils chantent les psaumes et pratiquent les bonnes mœurs. Quant à ceux qui vivent en commun, il n'y a point de portions à faire pour l'hospitalité ou pour les pauvres; mais tout ce qui reste, après avoir pris le nécessaire, doit être employé en œuvres pies.

Dans l'église des Anglais, où vous êtes encore seul évêque, il faut bien que vous en ordonniez sans être assisté d'autres évêques. Mais quand il viendra des évêques des Gaules, ils assisteront comme témoins de l'ordination. Pe ur les évêques que vous ordonnerez en Angleterre, nous voulons qu'ils ne soient point éloignés les uns des autres, afin que rien ne les empêche de s'assembler au nombre de trois ou quatre, pour en ordonner de nouveaux, comme dans le monde on assemble les personnes déjà mariées pour prendre part à la joie des noces.

Nous ne vous attribuons aucune autorité sur les évêques des

<sup>1</sup> L. 11, epist. 65.

Gaules au préjudice de l'évêque d'Arles, qui, depuis longtemps, a reçu le pallium de nos prédécesseurs. Si donc il vous arrive de passer en Gaule, vous devez agir auprès de lui pour corriger les évêques, et l'exciter, s'il n'était pas assez fervent. Nous lui avons écrit de concourir avec vous pour cet effet. Mais vous n'avez point de juridiction sur les évêques de Gaule, et ne pouvez les réformer que par la persuasion et le bon exemple ; car il est écrit dans la loi, que celui qui passe dans la moisson d'autrui ne doit pas y mettre la faucille. Quant aux évêques bretons, nous vous en commettons entièrement le soin pour instruire les ignorants, fortifier les faibles et corriger les mauvais.

La foi étant une, disait Augustin, pourquoi les coutumes des églises sont-elles si différentes, comme celles de l'Église romaine et des églises des Gaules dans la célébration des messes? Saint Grégoire répondit : Vous savez la coutume de l'Église romaine, où vous avez été nourri. Mais je suis d'avis que si vous trouvez, soit dans l'Église romaine, soit dans celles des Gaules, soit dans quelque autre, quelque chose qui soit plus agréable à Dieu, vous le choisissiez avec soin pour l'établir dans la nouvelle église des Anglais; car nous ne devons pas aimer les choses à cause des lieux, mais les lieux à cause des choses.

Celui qui aura dérobé quelque chose à l'Église, doit être puni selon la qualité de la personne, mais toujours avec une charité paternelle, qui ait pour but de corriger le coupable et de lui faire éviter les peines de l'enfer. Il faut qu'il restitue la chose dérobée, mais sans augmentation, afin qu'il ne semble pas que l'Église veuille profiter de sa perte. Saint Grégoire ajoute ceci à cause de la restitution du double ou du quadruple, ordonnée par les lois romaines et même par la loi de Dieu.

Touchant les degrés de parenté ou d'affinité qui empêchent le mariage, saint Grégoire décide que deux frères peuvent épouser les deux sœurs. C'est un crime d'épouser la femme de son père ou de son frère. La loi romaine permet les mariages des cousins germains; mais l'Église les défend, comptant ce degré pour le second, et permet de se marier au troisième et au quatrième. Les nouveaux chrétiens, qui, avant leur conversion, ont contracté des mariages illicites, doivent être avertis de se séparer, par la crainte du jugement de Dieu, sans toutefois les priver de la communion du corps et du sang de Notre-Seigneur, de peur qu'on ne semble les punir de ce qu'ils ont fait par ignorance; car l'Église dissimule quelques abus pour les corriger plus facilement. Mais il faut avertir tous ceux qui se convertissent de s'abstenir de ces conjonctions illicites; et, s'ils y tombent

à 604 ensui

Ric fécon est de a poir tenir doit ê de lei se dis ajoute accide

et à la tous c Apr penda en ces tin, d l'e r ples, n bénite, si ces t démon l'on coi volonti boufs e nité, co liques. transfor destes. pour les viandes puisse le impossi on ne s' pas à pa

> Saint en Angl vice des d'église, des apôt

> > 1 L. 11

à 604 de l'ère chr.]

[Liv. XLVII. - De 890 is longtemps, a recu arrive de passer en ger les évêques, et vons écrit de conpoint de juridiction ner que par la pera loi, que celui qui mettre la faucille. ettons entièrement ibles et corriger les

outumes des églises se romaine et des s? Saint Grégoire aine, où vous avez , soit dans l'Église elque autre, quele choisissiez avec lais; car nous ne s les lieux à cause

oit être puni selon ne charité paterle lui faire éviter érobée, mais sans se veuille profiter la restitution du maines et même

rui empêchent le vent épouser les son père ou de ousins germains; econd, et permet veaux chrétiens, ges illicites, doigement de Dieu, os et du sang de de ce qu'ils ont us pour les corqui se conver-, s'ils y tombent

ensuite avec connaissance de cause, les priver de la communion. Rien n'empêche de baptiser une femme enceinte, puisque la fécondité est un don de Dieu. On peut aussi la baptiser sitôt qu'elle est délivrée, et l'enfant sitôt qu'il est né, s'il y a péril de mort. Il n'y a point de temps réglé après les couches, où la femme doive s'abstenir d'entrer dans l'église, et ce qui en est dit dans l'ancienne loi doit être pris dans un sens mystérieux. Les maris doivent s'abstenir de leurs femmes tant qu'elles sont nourrices, et elles ne doivent pas se dispenser de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Saint Grégoire ajoute quelques décisions sur l'usage du mariage et sur certains accidents de l'un et de l'autre sexe, par rapport à l'entrée de l'église et à la sainte communion, parce qu'il était nécessaire d'instruire sur

tous ces points l'église naissante des Anglais 1.

Après que Mellitus et ses compagnons furent partis de Rome, et pendant qu'ils étaient encore en chemin, saint Grégoire lui écrivit en ces termes : Quand vous serez arrivé auprès de notre frère Augustin, dites-lui qu'après avoir longtemps examiné en moi-même l'e re des Anglais, j'ai pensé qu'il ne faut pas abattre leurs temples, mais seulement les idoles qui y sont. Il faut faire de l'eau bénite, les arroser, dresser des autels et y mettre des reliques. Car si ces temples sont bien bâtis, il faut les faire passer du culte des démons au service du vrai Dieu, afin que cette nation, voyant que l'on conserve les lieux auxquels elle est accoutumée, y vienne plus volontiers. Et, parce qu'ils ont accoutumé de tuer beaucoup de bœufs en sacrifiant aux démons, il faut leur établir quelque solennité, comme de la dédicace ou des martyrs, dont on y met les reliques. Qu'ils se fassent des tentes de feuillages autour des temples transformés en églises, et qu'ils célèbrent la fête par des repas modestes. Au lieu d'immoler des animaux au démon, qu'ils les tuent pour les manger et rendre grâces à Dieu, qui les rassasie de ces viandes, afin que, leur laissant quelques réjouissances sensibles, on puisse leur insinuer plus aisément les joies intérieures. Car il est impossible d'ôter à des esprits durs toutes leurs coutumes à la fois : on ne s'élève pas d'un seul bond à un lieu élevé, on y monte pas à pas 2.

Saint Grégoire avait chargé Mellitus et ses compagnons de porter en Angleterre généralement tout ce qui était nécessaire pour le service des églises: des vases sacrés, des tapis d'autel, des ornements d'église, des habits pour les évêques et pour les clercs, des reliques des apôtres et des martyrs, et quantité de livres 3. Augustin, de son

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 11, epist. 64. — <sup>2</sup> Ibid., epist. 76, — <sup>3</sup> Bed., l. 1, c. 29.

côté, ayant établi son siége épiscopal dans la capitale du royaume de Cant, nommée alors Doroverne, et depuis Cantuaria ou Cantorbéri, se mit, par la protection du roi, en possession d'une église que les Romains y avaient autrefois bâtie, la dédia au nom du saint Sauveur, et y établit son habitation pour lui et ses successeurs. Ainsi le projet de saint Grégoire ne fut point complétement exécuté. Ce ne fut pas l'évêque de Londres, mais celui de Cantorbéri, qui fut métropolitain de la partie méridionale d'Angleterre. Augustin fit aussi un monastère près de Cantorbéri, à l'orient, où, à sa sollicitation, le roi Éthelbert bâtit de fond en comble une église en l'honneur des apôtres saint Pierre et saint Paul, et l'enrichit de grands dons. Elle était destinée à la sépulture d'Augustin et des évêques de Doroverne, ses successeurs, comme aussi à celle des rois de Cant. Toutefois ce ne fut point Augustin, mais Laurent, son successeur, qui dédia cette église. Le premier abbé de ce monastère fut le prêtre Pierre, qui avait fait le voyage de Rome avec Laurent. Mais la cathédrale de saint Augustin était une espèce de monastère elle-même, puisqu'il y vivait en communauté avec son clergé, composé de moines comme lui 4.

Suivant les intentions du Pape, saint Augustin ordonna deux évêques, saint Mellitus et saint Just. Il envoya saint Mellitus prêcher dans la province des Saxons orientaux, séparée de celle de Cant par la Tamise. Londres en était la capitale, et il s'y faisait dès lors un très-grand commerce par terre et par mer. Mellitus ayent rétabli la religion dans ce pays, le roi saint Éthelbert fit bâtir à Londres l'église de l'apôtre saint Paul, pour en être la cathédrale, comme elle l'est encore. Saint Just fut évêque dans la province de Cant, et son siége fut la ville de Rochester, à vingt milles de Cantorbéri, vers le couchant. Le roi Éthelbert y fit également bâtir une église de Saint-André, et donna de grands biens à ces deux églises, aussi bien qu'à celle de Doroverne ou Cantorbéri 2.

Comme saint Augustin avait reçu du pape saint Grégoire l'autorité de primat sur les évêques bretons et la charge de corriger les abus qui s'étaient glissés parmi eux, il profita de l'influence du roi saint Éthelbert pour les faire venir à une conférence. Elle se tint sur la frontière des deux peuples, dans un lieu qui, au temps du premier historien de la nation anglaise, le vénérable Bède, s'appelait le Chêne d'Augustin. Il s'y trouva des évêques et des docteurs bretons. Augustin employa les exhortations et les prières pour obtenir d'eux ces trois choses : 1° qu'ils aidassent à prêcher l'Évangile aux An-

à 604 d glais e où elle masser univer aux pr toujou leur di unanin tions o prières y conse que l'o rir. Ale vue à c l'aveug gustin mais il coutum semblât

d'autre.
Voilà
un fait
on dit.

On di trouvère de leur i abbé. O consulte tion de s ter Aug homme dirent-il: s'il est su reprirent vienne l quand vo Christ, el plus grar vant au c colère, il chorète,

vous ayes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bed., l. 1, c. 33. — <sup>2</sup>Ibid l. 2, c. 3.

Liv. XLVII. - De 590 itale du royaume antuaria ou Canssion d'une église au nom du saint successeurs. Ainsi nt exécuté. Ce ne béri, qui fut mé-Augustin fit aussi sa sollicitation, le en l'honneur des grands dons. Elle es de Doroverne, int. Toutefois ce r, qui dédia cette être Pierre, qui la cathédrale de même, puisqu'il osé de moines

n ordonna deux Mellitus prêcher celle de Cant par sait dès lors un ayent rétabli la r à Londres l'éale, comme elle de Cant, et son ntorbéri, vers le église de Saintaussi bien qu'à

Grégoire l'autode corriger les nfluence du roi Elle se tint sur temps du prele, s'appelait le cteurs bretons. r obtenir d'eux ngile aux An-

glais encore idolâtres; 2º qu'ils célébrassent la Pâque le même jour où elle se célébrait chez les autres catholiques; 3º qu'ils se conformassent, dans l'administration du baptême, à la pratique de l'Église universelle. Après une longue dispute, voyant qu'ils ne se rendaient ni aux prières, ni aux exhortations, ni aux reproches, et qu'ils préféraient toujours leurs traditions particulières à celles de toute l'Église, il leur dit enfin : Prions Dieu, qui fait habiter ensemble ceux qui sont unanimes, qu'il nous montre, par des signes célestes, quelles traditions on doit suivre. Qu'on amène un malade, et celui dont les prières l'auront guéri, on croira qu'il faut suivre sa foi. Les Bretons y consentirent, bien qu'à regret, et on amena un Anglais aveugle, que l'on présenta d'abord à leurs évêques, mais ils ne purent le guérir. Alors Augustin se mit à genoux et pria Dieu qu'en rendant la vue à cet homme, il éclairât les cœurs de plusieurs fidèles. Aussitôt l'aveugle recouvra la vue, et tous les assistants reconnurent qu'Augustin enseignait la vérité. Les Bretons mêmes le confessèrent, mais ils dirent qu'ils ne pouvaient renoncer à leurs anciennes coutumes sans la permisssion des leurs, et demandèrent que l'on assemblat un second concile plus nombreux. On en convint de part et d'autre.

Voilà ce que le premier historien des Anglais raconte comme un fait positif. Ce qui va suivre, il ne le donne que comme un on dit.

On disait donc, au temps du vénérable Bède, qu'à ce concile se trouvèrent sept évêques bretons et plusieurs hommes très-savants de leur fameux monastère nommé Bancor, duquel Dinoth était alors abbé. On disait qu'avant de venir au concile, les Bretons allèrent consulter un anachorète, qui était parmi eux en grande réputation de sagesse et de sainteté, et lui demandèrent s'ils devaient écouter Augustin et quitter leurs traditions. Il répondit : Si c'est un homme de Dieu, suivez-le. Et comment le reconnattrons-nous? dirent-ils. S'il est humble, répondit l'anachorète, il est de Dieu; s'il est superbe, il n'en est pas. Mais comment le distinguerons-nous? reprirent les autres. Faites en sorte, répliqua le solitaire, qu'il vienne le premier avec les siens au lieu du concile : s'il se lève quand vous approcherez, sachez que c'est un serviteur de Jésus-Christ, et obéissez-lui; s'il ne se lève pas, quoique vous soyez en plus grand nombre, méprisez-le comme il vous méprisera. En arrivant au concile, ils trouvèrent Augustin assis. Dès lors, emportés de colère, ils le jugèrent orgueilleux, suivant le discours de leur anachorète, et s'étudièrent à le contredire en tout. Il leur dit : Quoique vous ayez bien des pratiques contraires à notre usage, qui est celui

de l'Église universelle, je serai content si vous voulez me croire sur ces trois points : de célébrer la Pâque en son temps, d'administrer le baptême suivant l'usage de l'Église romaine, et de prêcher avec nous aux Anglais la parole de Dieu; à ces conditions, nous tolére. rons tout le reste. Les Bretons répondirent qu'ils n'en feraient rien et ne le reconnaîtraient jamais pour archevêque, disant entre eux : Si maintenant il n'a daigné se lever devant nous, quand nous lui serons une fois soumis, il nous comptera pour rien. Saint Augustin leur dit: Vous n'avez pas voulu avoir la paix avec vos frères, vous aurez la guerre avec vos ennemis, et vous recevrez la mort par les mains des Anglais, à qui vous n'avez pas voulu enseigner le chemin de la vie. La prophétie fut accomplie longtemps après la mort de saint Augustin; car Édilfrid, roi des Anglais, marcha avec une grande armée contre la ville de Carléon, et fit des Bretons un grand carnage, commençant par les évêques et les moines, qui priaient pour les combattants, et dont il y eut environ douze cents de tués 1.

Voilà ce qu'on racontait au temps du vénérable Bède. Ce qu'il ya de plus certain dans tout ceci, c'est l'entêtement des Bretons du sixième et du septième siècle. Leurs évêques se seraient montrés tout à la fois et plus sages et plus chrétiens si, comme les évêques des Gaules avec les Francs, ils s'étaient appliqués dès l'origine à gagner au christianisme les Anglais et les Saxons, et à ne faire de ces deux peuples et des Bretons qu'un seul peuple chrétien. Par là, ils auraient épargné bien des déchirements et des guerres, surtout à leur propre nation.

Le pape saint Grégoire, qui venait, pour ainsi dire, d'enfanter l'Angleterre à la civilisation chrétienne, veillait en même temps à l'éducation chrétienne de la France. Déjà plusieurs fois il avait écrit aux princes et aux évêques de tenir des conciles pour empêcher la simonie et les ordinations précipitées. A cet effet, il envoya, l'an 598, Cyriaque, abbé de son monastère de Rome, avec une lettre adressée à Siagrius d'Autun, à Éthérius de Lyon, à Virgile d'Arles et à Didier de Vienne, c'est-à-dire aux plus célèbres évêques du royaume de Bourgogne. Comme Siagrius, qui d'ailleurs était un évêque recommandable, jouissait de la confiance des rois francs et de la reine Brunehaut, le Pape, sur leur demande et sur la sienne, iui accorda le pallium et le chargea de la tenue du concile. Cependant, lui écrivait le vigilant Pontife, nous avons résolu de ne vous le faire remettre qu'après que vous aurez promis de faire corriger, par l'autorité d'un synode, tous les abus dont nous vous avons écrit <sup>2</sup>.

à 604 d

En ( goire saint E et aux intérét Faites nous v tique, Dieu ve d'ardei à Thé que, s' que Di avec p bientôt volution trasie et Théodo avec un

une nou des natio jamais b crimes c devoir v avons 'si États de que nou pas l'ent n'attiren: royaume corriger, tion de la sent la ri laïques, s de plus gr ces scand ayez la b vos ordre

1 L. 11, e

qu'à rec

Peu a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bed, I. c 2, c. 2. - <sup>2</sup> L. 0, epist. 105-11.

à 604 de l'ère chr.]

ilez me croire sur ps, d'administrer de prêcher avec ons, nous tolére. n'en feraient rien sant entre eux : quand nous lui . Saint Augustin vos frères, vous la mort par les eigner le chemin près la mort de archa avec une retons un grand es, qui priaient cents de tués 1. ede. Ce qu'il ya des Bretons du eraient montrés me les évêques s l'origine à gane faire de ces ien. Par là, ils

l'enfanter l'Antemps à l'éduavait écrit aux mpêcher la siroya, l'an 598, lettre adressée eles et à Didier u royaume de vêque recomet de la reine e, lui accorda dant, lui écriis le faire reger, par l'auécrit <sup>2</sup>.

rres, surtout à

En 600, le concile n'ayant pas encore été tenu, le pape saint Grégoire redoubla ses instances. Il en écrivit à saint Virgile d'Arles, à saint Éthérius de Lyon, à saint Arige de Gap, à la reine Brunehaut et aux rois Théodebert, Théodoric et Clotaire. Ayez du zèle pour les intérêts de Dieu, disait-il à Brunehaut, et il aura soin des vôtres. Faites assembler un concile pour exterminer la simonie, ainsi que nous vous l'avons recommandé. Immolez à Dieu cet ennemi domestique, afin que vous puissiez vaincre les ennemis étrangers, et que Dieu veille avec d'autant de soin à votre défense que vous montrerez d'ardeur pour combattre ses ennemis <sup>1</sup>. Il mandait en même temps à Théodebert, roi d'Austrasie, et à Théodoric, roi de Bourgogne, que, s'ils souffraient que dans leurs royaumes on aimât plus l'or que Dieu, ils devaient craindre que le Seigneur, qui tolérait alors avec patience le mépris de ses commandements, ne s'en vengeat bientôt avec éclat 2. Il semble que le saint Pape prévit la funeste révolution qui se fit quelques années après dans les royaumes d'Austrasie et de Bourgogne. En attendant, les trois jeunes rois, Clotaire, Théodoric et Théodebert, continuaient à se faire une guerre cruelle, avec une alternative de bonne et de mauvaise fortune qui ne servait qu'à redoubler leur acharnement.

Peu après, le pape saint Grégoire disait à la reine Brunehaut, dans une nouvelle lettre : Comme il est écrit que la justice fait la gloire des nations, et le péché la misère des peuples, un royaume n'est jamais bien stable que quand les rois s'appliquent à réprimer les crimes qui viennent à leur connaissance. C'est pourquoi nous croyons devoir vous avertir, dans l'amertume de notre cœur, de ce-que nous avons su par le témoignage de plusieurs personnes. Il y a dans vos États des prêtres qui mènent une vie si scandaleuse et si impudique, que nous ne pouvons le dire sans douleur, comme vous ne devriez pas l'entendre sans confusion. De peur donc que les péchés des autres n'attirent la colère de Dieu sur nous-mêmes, aussi bien que sur votre royaume, nous sommes obligés de nous élever avec zèle pour les corriger, de peur que le crime de quelque peu ne devienne la perdition de la multitude. Ce sont, en effet, les mauvais prêtres qui causent la ruine des peuples; car qui intercédera pour les crimes des laïques, si les prêtres, qui sont obligés de le faire, en commettent de plus grands? Mais, puisque ceux qui sont chargés de veiller contre ces scandaleux abus ne se mettent pas en devoir de les retrancher, ayez la bonté de nous en écrire, afin qu'avec votre agrément et par vos ordres, nous envoyions une personne sur les lieux, qui puisse,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 11, epist. 63. - <sup>2</sup> Ibid., epist. 59, 60.

de concert avec les évêques, rechercher et punir les coupables. Pour voyez par là au salut de votre âme et au bien des peuples, que vous gouvernez; pourvoyez à celui des rois, vos petits-fils, auxquels vous désirez un règne heureux. Retranchez ce scandale avant que le Seigneur appesantisse sa main, de peur qu'il ne frappe enfin d'autant plus rudement, qu'il a plus longtemps suspendu ses coups 1.

La reine Brunehaut consentit à la tenue d'un concile, et l'on voit, par la Vie de saint Colomban, qu'il s'en tint au moins un l'an 602. Colomban était né en Irlande, vers l'an 560, dans la province de Leinster. Il apprit dès sa jeunesse les arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la géométrie; mais, comme it était fort bien fait, craignant de succomber aux attaques de la volupté, il quitta son pays, malgré la résistance de sa mère, et, passant dans une autre province d'Irlande, il se mit sous la conduite d'un saint et savant homme nommé Silène, qui l'instruisit si bien dans les saintes lettres, qu'étant encore jeune, il composa un traité sur les psaumes et quelques autres ouvrages. Ensuite il entra dans le monastère de Bancor, le plus fameux d'Irlande, où le saint abbé Comgal gouvernait alors près de trois mille moines. Colomban y vécut plusieurs années, s'exerçant à la mortification. Pour se détacher du monde de plus en plus, il se proposa de passer dans une terre étrangère, à l'exemple d'Abraham. Il communiqua son dessein à l'abbé, qui eut grande peine à se priver d'un tel secours; mais enfin, croyant que c'était la volonté de Dieu, il y consentit. Colomban, ayant reçu sa bénédic\*ion, sortit de Bancor, avec douze autres moines, étant âgé de trente ans. Ils passèrent dans la Grande-Bretagne, et de là dans les Gaules. La foi y était entière, dit son biographe contemporain, mais la discipline fort déchue, soit par les incursions des ennemis étrangers, soit par la négligence des prélats. Il y avait peu d'endroits où l'on pratiquat la pénitence et où l'on aimât la mortification.

Colomban prêchait partout où il passait, et ses vertus donnaient un grand poids à ses instructions. Les moines qui l'accompagnaient n'avaient tous ensemble qu'une volonté; leur modestie, leur sobriété, leur douceur, leur patience, leur charité, les faisaient admirer de tous. Personne n'avait rien en propre; il n'y avait entre eux ni contradiction ni paroles dures; quelque part qu'ils s'arrêtassent, ils inspiraient la piété à tout le monde. La réputation de Colomban vint jusqu'à la cour du roi de Bourgogne (c'était Gontram), qui, l'ayant oui parler, le pria de s'arrêter dans ses États, et lui offrit tout ce qu'il demanderait. Colomban le remercia, disant qu'il ne cherchait qu'à

porte sert d et à l' à pré austè d'arbi

Sa plus e le tro nomm dans l adoré bienté qu'il l verna il don

l'humide cel lui est qu'on et qu'i reçu u tère c que to sons d La i

Un

recueii fautes quait e repas, à celui receva réplique cents e On im tâche, sans l'e jeùnes moines

<sup>1</sup> L, 11, epist. 69.

Liv. XLVII. — De 550 coupables. Pourpeuples, que vous ils, auxquels vous avant que le Seipe enfin d'autant es coups 1.

ncile, et l'on voit, oins un l'an 602. as la province de la grammaire, la ien fait, craignant son pays, malgré re province d'Irt homme nommé , qu'étant encore elques autres our, le plus fameux ors près de trois s, s'exerçant à la en plus, il se prole d'Abraham. Il peine à se priver volonté de Dieu, n, sortit de Banns. Ils passèrent La foi y était enline fort déchue, ar la négligence uat la pénitence

certus donnaient accompagnaient ie, leur sobriété, ent admirer de atre eux ni concétassent, ils in-Colomban vint m), qui, l'ayant ffrit tout ce qu'il e cherchait qu'à porter sa croix après Jésus-Christ, et choisit pour sa retraite un désert de la montagne des Vosges, où il trouva, au milieu des rochers et à l'endroit le plus rude, un vieux château ruiné, nommé Angrates, à présent Anegray, et s'y établit. Leur nourriture y était aussi austère que le lieu, car ils ne vivaient que d'herbes et d'écorces d'arbres.

Sa communauté étant déjà nombreuse, Colomban chercha un lieu plus commode dans la même solitude, pour y bâtir un monastère. Il le trouva non loin d'Anegray, dans un autre château en ruines, nommé Luxeuil. On y voyait des restes magnifiques de bains, et, dans les bois des environs, des idoles de pierre que les païens avaient adorées. Saint Colomban commença à y bâtir un monastère, qui fut bientôt rempli, en sorte qu'il fut obligé d'en bâtir un troisième, qu'il nomma Fontaines, à cause de l'abondance des eaux. Il gouverna, dans ces trois monastères, jusqu'à six cents moines, auxquels il donna une règle que nous avons encore.

Un moine qui vit en communauté, y dit-il, doit apprendre de l'un l'humilité, de l'autre la patience, le silence de celui-ci et la douceur de celui-là. Qu'il ne fasse pas ce qui plaît, qu'il ne mange que ce qui lui est servi, qu'il n'ait que ce qu'on lui donne, qu'il fasse le travail qu'on lui prescrit; qu'il aille au lit si fatigué qu'il dorme en y allant, et qu'il se lève avant d'avoir dormi suffisamment. Quand il croit avoir reçu une injure, qu'il se taise. Qu'il craigne le préposé du monastère comme son maître, qu'il l'aime comme son père, et qu'il juge que tout ce qu'on lui commande est salutaire, sans examiner les rai-

sons des supérieurs : son devoir est d'obéir 1.

La règle de saint Colomban est suivie de son pénitentiel. C'est un recueil des pénitences qu'on imposait aux moines pour les différentes fautes où ils tombaient, si légères qu'elles fussent. Quiconque manquait de répondre amen aux prières qui se disaient avant et après le repas, recevait six coups de fouet. On faisait subir la même pénitence à celui qui rompait le silence au réfectoire, qui souriait à l'office. On recevait cinquante coups de fouet pour avoir parlé avec humeur ou répliqué au supérieur. Il y avait des fautes qui étaient punies de deux cents coups; mais on n'en donnait pas plus de vingt-cinq à la fois. On imposait une pénitence aux moines qui, après avoir fini leur tâche, ne demandaient pas de travail ou qui faisaient quelque chose sans l'ordre du supérieur. Outre ces pénitences, il y avait encore des jeunes, des austérités, des humiliations extraordinaires. Lorsque les moines sortaient de la maison ou y entraient, ils demandaient la bé-

nédiction du supérieur et se présentaient devant la croix : ils faisaient le signe de la croix sur tout ce qui était à leur usage avant d'y toucher, et l'omission de cette pratique était punie de six coups de fouet.

Mais avec l'exemple de la régularité et de la ferveur monastiques, Colomban introduisait aussi en France un rite nouveau pour la célébration de la Pâque. Suivant un comput particulier, il croyait, avec ses compatriotes d'Irlande, devoir célébrer cette fête le quatorzième de la lune, quand ce jour tombait un dimanche; en quoi il s'éloignait et de l'erreur des quartodécimans, qui la célébraient toujours le quatorzième de la lune, et de la pratique de l'Église, qui ne la célébrait que le dimanche après le quatorzième. Les évêques des Gaules, et avec raison, ne crurent pas devoir souffrir dans des moines étrangers une nouveauté que leur réputation pouvait rendre plus dangereuse. Colomban, de son côté, entreprit de justifier l'usage des Irlandais avec une opiniâtreté qui ne convenait ni à l'humilité de sa profession ni à la sainteté de sa vie. Il commença par faire des tentatives pour obtenir l'approbation du Saint-Siége. Il écrivit à ce sujet plusieurs lettres au pape saint Grégoire, qu'il prie de décider, et auquel il promet de se soumettre, pourvu que la décision soit conforme à ses préjugés d'Irlande. Le Pape ne répondit point à ces lettres, soient qu'elles ne lui eussent pas été rendues, soit qu'il ne trouvât point à propos d'y faire de réponse. L'an 602, Colomban écrivit dans le même sens aux évêques des Gaules réunis en concile pour traiter cette affaire 1. On ne sait pas quel effet produisit sa lettre ni quelle fut la détermination des évêques. Au lieu de s'entêter pour une mauvaise cause, Colomban eût beaucoup mieux fait de suivre tout simplement l'usage universel de l'Église : son zèle en eût été bien autrement efficace et pour la correction des abus et pour la conversion des âmes.

L'an 602, la reine Brunehaut et son petit-fils Théodoric, roi de Bourgogne, envoyèrent une ambassade solennelle à Rome. C'était, principalement, pour demander au pape saint Grégoire de confirmer et de rendre inviolables, par son autorité apostolique, certains établissements que la reine venait de fonder. Elle avait fait bâtir à Autun, de concert avec l'évêque Siagrius, un hôpital en l'honneur de saint Andoche, et deux monastères, un de filles, dédié en l'honneur de la sainte Vierge et de saint Jean, dans la ville, et l'autre d'hommes, dans les faubourgs, en l'honneur de saint Martin. L'hôpital même était un monastère de religieux, dont l'abbé se nommait Sénateur.

à 604 de l Ce fut

crés que des privi de ce qu régence, gion avec ajoute : d sûreté de la nation Après qu

qu'elle a

ou supéri

Le priv

Brunenau roi ou éve usurper o appliqués pourront de l'abbé que le roi ne pourre cet abbé; crime, et qu'il appe tion des fo scopat av détourne l être tiré c de l'abbé. evêques, d de cette co gnité de s coupable a chamment aura fait d notre Dieu

l'examen ét

<sup>1</sup> Bibl. PP., t. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 13, ep dotum, judice enam agnoses careat, reumo ea quæ ab i

roix : ils faisaient ge avant d'y touix coups de fouet. eur monastiques. veau pour la cée, il croyait, avec e le quatorzième n quoi il s'éloibraient toujours glise, qui ne la es évêques des dans des moines ait rendre plus ifier l'usage des l'humilité de sa r faire des ten-Il écrivit à ce rie de décider, la décision soit dit point à ces s, soit qu'il ne 302, Colomban unis en concile et produisit sa eu de s'entêter mieux fait de son zèle en eût

odoric, roi de dome. C'était, de de confirmer certains état fait bâtir à en l'honneur édié en l'honle, et l'autre Martin. L'hô-

bus et pour la

Ce fut pour rendre ces établissements plus inviolables et plus sacrés que Brunehaut chargea ses ambassadeurs à Rome de demander des priviléges à saint Grégoire. Ce grand Pape, après l'avoir louée de ce qu'au milieu des troubles et des affaires inséparables d'une régence, elle s'appliquait à ce qui pouvait procurer le bien de la religion avec autant de zèle que si elle n'avait pas eu d'autres soins, ajoute: Comme les pieuses actions de ceux qui gouvernent font la sàreté des sujets, nous estimons heureuse, entre toutes les nations, la nation des Francs, d'avoir une reine douée de tant de vertus. Après quoi il marque qu'il lui accorde avec plaisir les priviléges qu'elle a demandés pour les établissements en question.

Le privilége pour l'hôpital est adressé à Sénateur, qui en était abbé ou supérieur. Saint Grégoire y marque qu'à la prière de la reine Brunenaut et du roi Théodoric, son petit-fils, il ordonne: 1° qu'aucun roi ou évêque, ou quelque autre personne que ce soit, ne puisse usurper ou s'approprier, sous aucun prétexte, les biens qui ont été appliqués à cet hôpital par Brunehaut ou par Théodoric, ou qui pourront dans la suite lui être donnés par d'autres; 2º qu'à la mort de l'abbé de l'hôpital, on ne pourra en ordonner d'autre que celui que le roi aura nommé du consentement des moines; 3° que les rois ne pourront jamais recevoir aucun présent pour la nomination de cet abbé; 4º qu'on ne pourra le déposer si ce n'est pour cause de crime, et qu'alors l'évêque d'Autun ne pourra le juger seul, mais qu'il appellera six autres évêques avec lui; 5° que, suivant l'intention des fondateurs, l'abbé lui-même ne pourra être promu à l'épiscopat avant qu'il soit remplacé dans sa charge, de peur qu'il ne détourne les biens de l'hôpital; 6° enfin qu'aucun religieux ne pourra être tiré du monastère pour être fait évêque sans le consentement de l'abbé. Le tout sous la peine suivante : Si quelqu'un des rois, des evêques, des juges ou autres personnes séculières ayant connaissance de cette constitution, ose y donner atteinte, qu'il soit privé de la dignité de sa puissance et de son honneur, et sache qu'il s'est rendu coupable au tribunal de Dieu. Et s'il ne restitue ce qu'il aura méchamment enlevé, ou ne déplore par une digne pénitence ce qu'il aura fait d'illicite, qu'il soit éloigné du très-sacré corps et sang de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et qu'il demeure assujéti dans l'examen éternel à la sévère vengeance 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 13, epist. 8. Bened.; alids, l. 11, epist. 10. Si quis verò regum, sacerdotum, judicum personarumque secularium, hanc constitutionis nostræ pagienam agnoscens, contra eam v enire tentaverit, potestatis honorisque sui dignitat careat, reumque se divino judicio de perpetratà iniquitate cognoscat. Et nisi vel ea quæ ab illo malè ablata sunt restituerit, vel digna pænitentia illicitè acta

Le privilége du monastère de Saint-Martin était adressé à l'abbé Lupon, et celui du monastère de Sainte-Marie à l'abbesse Thessalie. Ils sont conçus presque dans les mêmes termes et sous les mêmes peines que celui de l'hôpital, et datés du mois de novembre 602 de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de l

Launoy est le seul auteur connu qui ait contesté l'authenticité de ce monument. Sa prédilection pour toutes les opinions téméraires et hétérodoxes rend la chose toute simple. Les PP. bénédictins ont établi, par des preuves sans réplique, que cette pièce est tout entière de saint Grégoire. Les éditeurs parisiens des œuvres de Bossuet en conviennent. En effet, comme l'atteste le P. Mabillon, ce privilége, avec la clause entière, se trouve dans des manuscrits sui remontent pour le moins au neuvième siècle. Au dixième, il en est fait mention dans la vie de saint Hugues, moine d'Autun. Flouoard en parle également <sup>2</sup>. Enfin, dans un privilége de l'église de Beauvais par les évêques de quatre provinces, et contirmé par le consentement de l'empereur Charles, ainsi que le dit Hincmar, se trouvent absolument les mêmes paroles.

Mais, dit-on, comment a-t-il pu entrer dans la pensée d'un Pape aussi éclairé et aussi sage de prononcer la déchéance d'un prince pour le seul fait de la violation de quelque privilége? Le Pape lui-même nous l'explique. La reine Brunehaut et le roi, son petit-fils, l'avaient ainsi demandé. Il le dit et dans le privilége et dans les réponses qu'il écrivit au roi et à la reine. Mabillon observe que le Pape, laissé à lui-même, ne l'aurait pas fait, mais qu'il fallait accorder quelque chose à l'autorité royale, qui demandait à l'Église des peines plus sévères contre les violateurs de ses donations.

On dit: Cette formule n'est qu'une imprécation. On le dit, sans doute. Mais la fin pour laquelle ce privilége fut demandé et accordé suppose nécessairement le contraire. Le roi et la reine voulaient rendre leurs donations inviolables; c'est pour cela qu'ils s'adressent au Pape, c'est pour cela qu'ils lui demandent cette clause. Pour la sûreté des lieux dont nous a écrit Votre Excellence, dit le Pape à la reine, nous nous sommes empressés de porter les sanctions qu'elle a souhaitées. S'il ne s'agissait que d'une imprécation, d'une vaine menace, telle que chaque particulier peut en mettre dans son testament, que pouvait-elle pour la sûreté d'aucun lieu? quel besoin le

de vive négocies résister Les Ava

roi et l mande mettre Non, à vaient l légitim

C'est

parties contre ment, de celle de aurait d délits de sont so vêque de

Pour

au tem siècle n respect encore rois Clo chaient au roi ( subsiste avons v ils avaic n'étaitétabli u vant la plus pa Théodo fait, à n porter 1 et les m des peu

¹ Greg.

Les a

defleverit, à sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini nostri redemplois Jesu Christi alienus fiat, atque in æterno examine districtæ ultioni subjaceat.—

1 L. 13. Ibid., 1.13, epist. 9 et 10; aliàs, 1. 11, epist. 11 et 12.— 2 OEuvres de Bossuet, t. 31, p. 446, édit. Vers. Mabill. De Re diplom., l. 2, c. 9.

604 de l'ère chr.]

ait adressé à l'abbé e à l'abbesse Thestermes et sous les du mois de novem-

sté l'authenticité de opinions téméraires PP. bénédictins ont ièce est tout entière vres de Bossuet en billon, ce privilége. crits vui remontent en est fait mention loard en parle éga-Beauvais par les e consentement de ouvent absolument

pensée d'un Pape éance d'un prince ége? Le Pape luiroi, son petit-fils, ivilége et dans les lon observe que le ais qu'il fallait acmandait à l'Église s donations.

on. On le dit, sans mandé et accordé la reine voulaient qu'ils s'adressent e clause. Pour la e, dit le Pape à la s sanctions qu'elle ation, d'une vaine re dans son testau? quel besoin le

ni nostri redemptoris ultioni subjaceat. -12. - 2 OEuvres de 2, c. 9.

roi et la reine avaient-ils d'envoyer une ambassade à Rome pour demander au Pape une vaine formule? ne pouvaient-ils pas eux-mêmes mettre dans un privilége civil des imprécations plus terribles ençore? Non, à moins de supposer que ni le roi, ni la reine, ni le Pape n'avaient le sens commun, il faut croire qu'ils voyaient dans tout ceci la légitime sanction d'une autorité supérieure.

C'est d'ailleurs le sens naturel que présente la clause. Elle a deux parties distinctes. La première prononce la peine de déchéance contre tout roi, évêque, juge ou autre personne séculière qui, sciemment, donnerait atteinte à cette constitution; la seconde excommunie celle de ces mêmes personnes qui ne restituerait pas le bien qu'elle aurait enlevé à ces monastères privilégiés. Il y a distinction pour les délits et les peines, mais point pour les personnes. Le roi et le juge sont soumis à la déchéance et à l'excommunication, tout comme l'évêque et le prêtre: calq seo a la oue abrand à usa is cave au ...

Pour bien apprécier des actes de cette nature, il faut se reporter au temps où ils ont eu lieu. Les rois du sixième et du septième siècle ne se respectaient guère les uns les autres, et les peuples ne respectaient guère plus les rois. Nous en avons vu, nous en verrons encore de tristes exemples. Malgré leurs liens de parenté, les jeunes rois Clotaire, Théodebert et Théodoric se faisaient la guerre et cherchaient à se détruire. Nous avons entendu les Francs d'Austrasie dire au roi Gontram : La hache qui a plongé dans la tête de tes frères subsiste encore; elle pourfendra plus vite encore la tienne. Nous avons vu ce bon roi prier le peuple à l'église de ne pas le tuer comme ils avaient fait de ses frères 1. Or, dans un pareil état de choses, n'était-ce pas un bonheur pour les rois et les peuples que Dieu eût établi une autorité spirituelle, respectée des peuples et des rois, devant laquelle leurs différends pussent se terminer d'une manière plus pacifique? Au fond, c'est ce que demandaient Brunehaut et Théodoric, et ce que le pape saint Grégoire leur accordait. Et de fait, à mesure que nous verrons la conscience des peuples et des rois porter leurs différends à ce tribunal spirituel, nous verrons diminuer et les meurtres des rois et les guerres civiles, c'est-à-dire les meurtres des peuples.

Les ambassadeurs de Brunehaut et de Théodoric devaient encore de vive voix traiter avec le Pape d'une affaire secrète : c'était de négocier un traité d'alliance entre l'empereur et les Francs, pour résister aux Avares, qui menaçaient à la fois et l'empire et les Gaules. Les Avares étaient une nation scythique. Pour échapper à la domi-

<sup>1</sup> Greg. Tur. l. 7, c. 8, et 11.

nation des Turcs, devenus très-puissants vers les frontières de la Chine, ils avaient quitté l'Asie centrale et s'étaient jetés en Europe. Leur chef portait le titre de khakan, contracté par les modernes en celui de khan. Le Pape promit de faire son possible; mais il n'en eut pas le temps; car, au même mois de novembre 602, où il écrivit ces lettres, l'empereur de Constantinople perdit et l'empire et la vie.

Grand capitaine avant de régner, Maurice fut un prince médiocre. Nous avons vu ses peuples d'Occident préférer la domination des Barbares à l'administration tyrannique de ses gouverneurs. Le saint pape Grégoire en fit des plaintes, en avertissant que la Providence ne laisserait point impunies de pareilles choses. Ses avis ne furent point écoutés : on le regarda comme un homme qui n'entendait rien au gouvernement. Ses nonces à la cour impériale se virent traités à la fin avec si peu d'égards, que nul n'osa plus en faire l'office, et, dans les dernières années, le Siége apostolique n'y eut point de représentant. Cependant le saint Pontife recommandait au nouveau patriarche d'Antioche, Anastase le Jeune, de prier sans cesse pour la vie de l'empereur et pour sa famille. Il semblait prévoir quelque catastrophe!

Cette catastrophe fut sanglante. Maurice la provoqua par son avarice. Comme particulier, il était charitable, du moins d'une charité intermittente; mais comme empereur, il était d'une avarice aveugle. Priscus, son meilleur général, ayant fait un butin considérable, au lieu de le distribuer à son armée, suivant la coutume, en destina une partie à l'empereur, une autre à son fils aîné et le reste aux autres enfants du prince. Maurice en fut si content, qu'il fit rendre des actions de grâces dans la principale église de Constantinople, et prier Dieu de lui accorder des trophées encore plus illustres. Mais l'armée, déçue dans son attente, se mutina, et le général eut bien de la peine à l'apaiser 2. Priscus ayant été remplacé par un frère de l'empereur nommé Pierre, qui se montra peu capable, reçut de nouveau le commandement de l'armée du Danube. Le khan des Avares assiégeait la ville de Tomi : Priscus marcha au secours de la ville. Le siége fut long. Aux fêtes de Pâques 600, les Romains souffraient de la disette dans leur camp. Le chef des Avares l'ayant su, offrit à Pricus des vivres. On prit des sûretés de part et d'autre, et on conclut une trêve de cinq jours. Aussitôt, à leur grand étonnement, les Romains virent arriver quatre cents voitures chargées de comestibles. Le quatrième jour seulement, le chef des Barbares pria le général de lui

envoyer sèrent e dus sou

Ceper velle ari Coment de pren n'était c elles vire en tumu moment de s'enfi la cour trahie pa nombre, pandit à bandonn phore en traiter av onze jour cesse cett Avares e Ce que l'

douze mi refusa. L encore. L pour chad encore. A niers, au la conditi encore ci aux Avar le même pour dou: une augm manité e sèrent mé livré ses t

être vérit

Le do

1 Theoph

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9, epist 49. - <sup>2</sup> Theoph. Simoc., 1, 6, c. 7 et 8.

[Liv. XLVII. — De 500 es frontières de la 12 jetés en Europe. par les modernes ssible; mais il n'en bre 602, où il écrirdit et l'empire et

n prince médiocre. la domination des verneurs. Le saint que la Providence Ses avis ne furent ui n'entendait rien se virent traités à n faire l'office, et, y eut point de redait au nouveau sans cesse pour la évoir quelque ca-

qua par son avains d'une charité avarice aveugle. considérable, au e, en destina une reste aux autres it rendre des actinople, et prier es. Mais l'armée, bien de la peine e de l'empereur nouveau le comres assiégeait la e. Le siége fut ent de la disette it à Pricus des on conclut une nt, les Romains tibles. Le quagénéral de lui

envoyer des épices et des aromates. Les Romains et les Avares passèrent ainsi les fêtes de Pâques dans la paix et dans la joie, confondus sous les mêmes tentes <sup>2</sup>.

Cependant Maurice envoyait le général Comentiole avec une nouvelle armée. Le khakan quitta Tomi pour marcher à sa rencontre. Comentiole lui envoya de nuit un messager secret, dit à ses troupes de prendre les armes, mais de manière à leur faire penser que ce n'était que pour une revue. Le lendemain, à leur grande surprise, elles virent arriver l'ennemi en bon ordre. Elles formèrent leurs rangs en tumulte. Comentiole augmente la confusion en changeant à tous moments l'ordre de bataille. Il ordonne secrètemant à l'aile droite de s'enfuir ; il en donne à la fin lui-même l'exemple et s'en revient à la cour de Constantinople. L'armée romaine, ainsi abandonnée et trahie par son chef, se sauve en déroute, et, à l'exception d'un petit nombre, finit par être prise ou tuée 2. La nouvelle de ce désastre répandit à Constantinople une si grande terreur, que l'on parlait d'abandonner la ville et de se retirer à Chalcédoine, pour mettre le Bosphore entre les Romains et les Avares. Le sénat pressa Maurice de traiter avec le khakan, pour sauver du moins la capitale. Pendant onze jours, le khakan refusa d'écouter l'ambassadeur, répétant sans cesse cette parole : Que Dieu juge entre Maurice et le khakan, entre les Avares et les Romains, accusant l'empereur d'avoir rompu la paix. Ce que l'historien Théophylacte, qui vivait dans ce temps, confesseêtre véritable 3.

Le douzième jour, le khakan proposa lui-même de rendre lesdouze mille prisonniers pour une pièce d'or par tête; Maurice s'y refusa. Le khan rabattit la moitié de la somme ; Maurice s'y refusa encore. Le khan se réduisit à quatre siliques par tête, ce qui ne faisait pour chacun que quarante sous de notre monnaie; Maurice s'y refusa. encore. Alors le khan, outré de colère, fit égorger tous les prisonniers, au nombre de douze mille. Après quoi la paix fut conclue, à la condition que les Romains, c'est-à-dire les Grecs, ajouteraient. encore cinquante mille pièces d'or au tribut annuel qu'ils payaients aux Avares, et que le Danube serait la limite des deux États. Ainsi, le même empereur, qui, par avarice, refusa vingt-sept mille francs pour douze mille soldats trahis par leur général, accordait à l'ennemi une augmentation de près d'un million de tribut annuel. Cette inhumanité excita contre lui une haine générale. Quelques-uns supposèrent même que c'était par son ordre secret que Comentiole avait. livré ses troupes aux Barbares pour les punir de quelques mutine-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theoph. Simoc., 1. 7, c. 13. - <sup>2</sup> Ibid., c. 13 et 14. - <sup>3</sup> Ibid., c. 15.

ries précédentes. Et l'empereur donna quelque sujet de le croire, puisque, Comentiole étant accusé en plein senat par les officiers de l'armée, entre lesquels se trouvait le centurion Phocas, il mit tout en œuvre pour étouffer l'affaire <sup>1</sup>.

L'an 601, Maurice rompit la paix avec les Avares, et envoya Comentiole avec une nouvelle armée pour soutenir Priscus. Comentiole resta dans l'inaction, sous prétexte de maladie. Priscus battit les Avares cinq fois, et leur fit une multitude de prisonniers. Ces victoires réveillèrent Comentiole. Voulant se distinguer à son tour, il s'engagea imprudemment dans des lieux difficiles, où il perdit une grande partie de son armée, après quoi il se retira de nouveau à la cour 2. Priscus s'était de doutable aux Avares; il était estimé des troupes. L'an 602, i creur lui en ôta le commandement, et le donna à son propre frère, qui ne s'était fait connaître que par de mauvais succès. Après une campagne insignifiante, l'empereur, toujours par avarice, envoya ordre à son frère de faire passer l'hiver à son armée au delà du Danube, en pays ennemi. Pierre pressentit aussitôt les suites de pareils ordres. Il appela un des plus sages officiers, et lui dit avec l'accent du désespoir : De deux côtés il y a péril; il est difficile d'exécuter les ordres de l'empereur, il est impossible de lui résister. L'amour de l'argent ne produit rien de bon; l'avarice est la source de tous les maux. C'est la maladie de l'empereur; il y perdra la vie. Ce jour sera pour les Romains le commencement de bien des calamités. Je le sais, et je m'y attends. Il parlait ainsi, le visage inondé de larmes. Et de fait, les soldats ayant appris les ordres de l'empereur et la résolution de son frère à les exécuter, se révoltent ouvertement et choisissent pour les commander le centurion Phocas : ils l'élèvent sur un bouclier et le proclament géor resolution is to the primary or the print neral 3.

A cette nouvelle, Maurice dissimula d'abord; mais bientôt, apprenant que Phocas marchait sur Constantinople, il lui envoya des députés. Phocas n'en devint que plus insolent et ne fit point de réponse. Théodose, fils ainé de l'empereur, avec le patrice Germain, dont il avait épousé la fille, s'amusait tranquillement à la chasse dans les environs de la capitale, quand une députation de l'armée lui présenta une lettre par laquelle on le priait ou bien de prendre lui-même l'empire, ou bien de le céder à son beau-père Germain, attendu que l'armée ne supporterait plus le commandement de Maurice. Théodose était déjà associé à l'empire. Maurice le rappela aus-

1 604 de l sitôt à C cause de Pas tant glaive. L père, lui rice, s'e avoir rév L'emper toute la d'un de s nuit, Ma culier, co ses enfan échouer tonome, vers le re

> qu'il lui e Cepeno pereur : à l'Hebdo empereur adressé a lui. Le se Sainte-Sc de Phocas tent Phoc générosit destie aus contestati riaque, aj et la paix Saint-Jea il n'y ava des empe

Deux jo dans Cons un char a du peupl

et le patri

beaucoup

1 Theoph

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theophan., p. 186 et 7; alids 234 et 5. Theophyl., l. 8, c. 1. - <sup>2</sup> Ibid., l. 8, c. 2, 3, 4. - <sup>3</sup> Ibid., l. 8, c. 7.

Liv. XLVII. - De 590 ujet de le croire, ar les officiers de ocas, il mit tout en

es, et envoya Co-Priscus. Comendie. Priscus battit sonniers. Ces vicer à son tour, il où il perdit une a de nouveau à la es; il était estimé mandement, et le aître que par de nte, l'empereur, aire passer l'hiver

Pierre pressentit s plus sages offieux côtés il y a pereur, il est imduit rien de bon: aladie de l'empeains le commenttends. Il parlait lats avant appris e à les exécuter, nmander le cenproclament gé-

s bientôt, apprelui envoya des fit point de réatrice Germain, ent à la chasse tion de l'armée pien de prendre -père Germain, lement de Maule rappela aus-

sitôt à Constantinople, et, le jour suivant, accusa Germain d'être la cause de tous ces maux. Comme Germain s'en défendait, il lui dit : Pas tant de discours, rien n'est plus doux que de mourir par le plaive. Le jeune Théodose, touché de compassion pour son beaupère, lui dit à l'oreille : Sauvez-vous, ou bien vous êtes mort. Maurice, s'en étant aperçu, donna des coups de bâton à son fils pour avoir révélé son secret. Germain s'était réfugié dans la grande église. L'empereur envoie pour l'en tirer. Mais le peuple s'ameute dans toute la ville ; il dit des injures à l'empereur et met le feu au palais d'un de ses confidents, le préfet du prétoire. Alors, au milieu de la nuit, Maurice dépose la pourpre impériale, revêt un habit de particulier, court au rivage et se jette dans une barque avec sa femme, ses enfants et ce qu'il peut emporter de trésors. Une tempête le fit échouer à six lieues de Constantinople, près de l'église de saint Autonome, du côté de Nicomédie. De là il envoya son fils Théodose vers le roi des Perses, Chosroès, pour réclamer le même service qu'il lui avait rendu 1.

Cependant Germain sollicita la faveur du peuple pour être fait empereur : n'y ayant pas réussi, il se joignit au parti de Phocas. Arrivé à l'Hebdomon, faubourg de Constantinople où l'on couronnait les empereurs, Phocas envoya un de ses secrétaires, avec un ordre adressé au patriarche, au sénat et au peuple, de se rendre auprès de lui. Le secrétaire assemble toute la ville dans la grande église de Sainte-Sophie, et, du haut de la tribune, il fait la lecture de l'ordre de Phocas. Aussitôt tous obéissent, accourent à l'Hebdomon, et invitent Phocas à se revêtir de la pourpre. Mais Phocas, par une feinte générosité, offrait la couronne à Germain, et Germain, par une modestie aussi sincère, la remettait à Phocas. Le peuple mit fin à la contestation en proclamant Phocas empereur; et le patriarche Cyriaque, après lui avoir fait promettre de conserver la foi orthodoxe et la paix de l'Église, lui met la couronne sur la tête dans l'église de Saint-Jean-Baptiste. C'était le 23 novembre 602 2. Jusque-là, comme il n'y avait ni loi ni règle certaine pour l'élection ou la succession des empereurs, l'élection de Phocas par l'armée, le sénat, le peuple et le patriarche, ne présente peut-être pas plus d'irrégulatité que beaucoup d'autres.

Deux jours après, qui était un dimanche, le nouvel empereur entra dans Constantinople comme en triomphe; il marche au palais dans un char attelé de quatre chevaux blancs, au milieu des acclamations du peuple, parmi lequel il répand une pluie d'or et d'argent. Le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theophyl., 1. 8, c. 9. - <sup>2</sup> Ibid., 1. 8, c. 10. Theophan, p. 193.

cinquième jour depuis son arrivée, il couronna sa femme Léontie, et la déclara Auguste. Mais les deux factions des Bleus et les Verts se disputèrent la place qu'elles voulaient occuper à cette fête pour honorer la nouvelle impératrice. L'empereur envoya un officier pour les mettre d'accord. Dans la chaleur de la dispute, le chef des Bleus dit à l'officier : Retirez-vous, connaissez mieux l'état des choses; Maurice n'est pas mort. Cette parole fut un arrêt de mort pour l'infortuné Maurice. Phocas ordonna aussitôt de l'amener à Chalcédoine et de l'y faire mourir avec sa famille. Traîné au bord du rivage, d'où il apercevait les tours de son palais, Maurice vit donc trancher la tête à ses cinq fils, Tibère, Pierre, Paul, Justin, Justinien; il répétait à chaque coup ces paroles du psaume : Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont équitables. Enfin il eut lui-même la tête tranchée. On dit que la nourrice du plus jeune de ses fils, voulant le sauveret lui substituer le sien, Maurice l'empêcha et découvrit son fils aux meurtriers. Il mourut ainsi le 27 novembre 602, âgé de soixantetrois ans, après en avoir régné vingt et quelques mois 4.

On fit mourir avec lui son frère, et plusieurs autres personnes considérables. On jeta les corps dans la mer; mais les têtes furent portées à Constantinople et exposées dans une place près de la ville. Théodose, fils aîné de Maurice, fut aussi pris quelque temps après et mis à mort. L'Église honore, entre les saintes, Sopatra, fille de Maurice; et sa sœur Damiène se retira à Jérusalem, où elle fut abbesse, et passa saintement sa vie avec une de ses nièces.

L'image de l'empereur Phocas et celle de l'impératrice Léontie furent apportées à Rome le 25 avril 603. Le clergé et le sénat leur firent des acclamations ordinaires, et saint Grégoire les fit mettre dans l'oratoire de Saint-Césaire, au palais. Au mois de juin suivant, il écrivit à l'empereur Phocas en ces termes :

Gloire à Dieu, dans les hauteurs, à lui qui, comme il est écrit, change les temps et transfère les royaumes, et qui a fait voir à tous ce qu'il dit par son prophète : Que le Très-Haut domine sur l'empire des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est dans l'incompréhensible dispensation du Tout-Puissant que les vicissitudes de la vie mortelle ont leur cause. Quand il faut punir les péchés du grand nombre, il en suscite un dont la dureté les accable ; c'est ce que nous avons longtemps éprouvé dans notre affliction. D'autres fois, quand il veut consoler les cœurs abattus de la multitude, il en élève un autre dont la miséricorde les remplit de joie ; c'est ce que nous espérons de votre piété. Que les cieux se réjouissent et que la

à 604 d terre t tout le votre d relève rende t Que de plus, s plus de par la sa liber empere des escl Mais no votre co Saint vo afin qu' après u

C'est chrétien remplac

Quelo

ayant éd nome de ma rantre Équ'il n'é pour de qu'il lui Lombar delà de tie, l'exidre la primarche, pas de l'écolor de la de l'écolor de la primarche, pas de l'écolor de la primarche, pas de l'écolor de la primarche, pas de l'écolor de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theophyl., I. 8, c. 16 et 11.

¹ Quiese causarum gm!tiæ vio sine timor metur jàm tium et re imperatore nedictiono

a femme Léontie, el lleus et les Verts se à cette fête pour ya un officier pour e, le chef des Bleus l'état des choses; de mort pour l'inener à Chalcédoine ord du rivage, d'où onc trancher la tête nien ; il répétait à juste, Seigneur, et ne la tête tranchée. oulant le sauver et ouvrit son fils aux Agé de soixante ois 1.

autres personnes is les têtes furent ce près de la ville. Elque temps après Sopatra, fille de alem, où elle fut nièces.

pératrice Léontie et le sénat leur ire les fit mettre de juin suivant,

nme il est écrit, a fait voir à tous omine sur l'em-C'est dans l'inles vicissitudes ir les péchés du ccable; c'est ce iction. D'autres multitude, il en ie; c'est ce que nissent et que la

terre tressaille, et que les actes de votre bonté rendent l'allégresse à tout le pruple de la république, jusqu'ici profondément affligé! Que votre dor sination abatte l'orgueil des ennemis. Que votre miséricorde relève les cœurs brisés de vos sujets. Que la force d'en haut vous rende terrible aux premiers, et la piété débonnaire aux seconds. Que de votre temps la république soit tranquille, et qu'on ne voie plus, sous le nom d'affaires, le brigandage de la paix. Qu'il n'y ait plus de testaments suggérés par l'artifice, ni de donations extorquées par la violence. Que chacun jouisse paisiblement de son bien et de sa liberté. Car il y a cette différence entre les rois des nations et les empereurs de la république, que les rois des nations commandent à des esclaves, et les empereurs de la république à des hommes libres 1. Mais nous dirons ceci mieux en priant. Que Dieu, par sa grâce, dirige votre cœur dans toutes ses pensées et ses œuvres, et que son Esprit-Saint vous porte à tout ce qui est de la justice et de la clémence, afin qu'après vous être illustré par là sur la terre, vous parveniez après un long règne au royaume du ciel 2.

C'est ainsi que le chef de l'Église universelle, le chef de l'univers chrétien juge l'empereur qui n'est plus, et admoneste celui qui le remplace.

Quelque temps après, le nouvel empereur de Constantinople lui ayant écrit qu'il s'étonnait de n'avoir point trouvé à la cour impériale de nonce de sa part, saint Grégoire répondit : Ce n'est pas l'effet de ma négligence, mais d'une dure nécessité. Tous les ministres de notre Église fuyaient avec terreur une si rude domination; en sorte qu'il n'était pas possible d'en obliger aucun d'aller à Constantinople pour demeurer dans le palais. Il lui recommande le diacre Boniface, qu'il lui envoie, et lui demande instamment du secours contre les Lombards, qui nous tourmentent, dit-il, depuis trente-cinq ans, au delà de ce qu'on peut exprimer. Il écrivit aussi à l'impératrice Léontie, l'exhortant à imiter sainte Pulchérie et sainte Hélène, et à prendre la protection de l'Église de saint Pierre. Enfin il écrivit au patriarche, pour lui recommander le diacre Boniface; mais il n'oublie pas de l'exhorter à renoncer au titre superbe d'évêque œcuménique 3.

¹ Quiescat felicissimis temporibus vestris universa respublica, prolatà sub causarum imagine præda pacis. Cessent testamentorum insidiæ, donationum gm.tiæ violenter exactæ. Redeat cunctis in rebus propriis secura possessio . ut sine timore habere se gaudeant quæ non sunt eis fraudibus acquisita. Reformetur jàm siegulis sub jugo imperii pii libertas sua. Hoc namque inter reges gentium et reipublicæ imperatores distat, quod reges gentium domini servorum sunt, imperatores verò reipublicæ, domini liberorum. — ² L. 13, epist. 31, edit. Benedictionorum. — ³ L. 13, epist. 38, 39 et 40.

Le chef de l'Eglise voyait encore autre chose à blâmer dans les empereurs de Constantinople, en particulier dans Maurice. Comme l'Église romaine est la maîtresse et la règle de tous les peuples chrétiens, c'est sur sa liberté que s'appuie la leur : son asservissement à une puissance temporelle entraînerait plus ou moins leur servitude. Or, jusqu'à l'invasion de l'Italie par les Goths, on ne voit pas que nul er pereur ent géné l'élection du Pontife romain. Le roi des 0strogoths, Théodoric, après qu'il eut laissé mourir ou fait mourir en prison le pape Jean, fut le premier qui s'arrogea l'élection du Pape. Le clergé de Rome résista longtemps. Toutefois, comme le sujet désigné par le roi en était digne sous tous les rapports, il consentit enfin, pour éviter de plus grands malheurs. Cette usurpation tyrannique du roi goth fut imitée par les empereurs grecs. Devenus maîtres de Rome, il fallut leur permis pour introniser le nouveau pontife. L'avarice se joignant à la tyrannie, cette permission ne se donnait point sans argent. Justinien fit un tarif à cet égard pour les principaux évéchés de l'empire. Voici donc les plaintes que fait le pape saint Grégoire en parlant de la simonie :

« C'est cette hérésie qui tenta de corrompre les éléments de l'Église naissante, et apparut la première des hérésies. Quoique condamnée dès lors, cette exécrable erreur n'en a pas moins reproduit plus tard dans l'Église son germe pestilentiel. C'est surtout dans nos temps qu'elle a mis en œuvre tout le venin de sa malice, et, par la contagion du schisme, troublé la paix de toute l'Église. Elle a soulevé contre l'Église de Dieu, non-seulement la multitude innombrable du peuple, mais encore la puissance royale, si royale on peut l'appeler. Car nulle raison ne permet de compter parmi les rois celui qui détruit l'empire plus qu'il ne le gouverne, et qui sépare de la société du Christ tous ceux qu'il peut associer à sa propre perversité; celui qui, séduit par la passion d'un lucre infame, cherche à emmener captive l'épouse du Christ, et, par une audace téméraire, prétend rendre inutile le mystère de la passion du Seigneur. Cer cette même église que, rachetée de son sang, notre Sauveur a voulu qui fût libre, celui-là, outre-passant les droits de la puissance royale, s'efforce de la rendre esclave. Qu'il vaudrait bien mieux la reconnaître pour sa maîtresse, et, à l'exemple des princes religieux, lui faire hommage de son dévouement, sans élever le faste de la domination contre Dieu, dont il a reçu le donaine de sa puissance! Car c'est lui qui dit : C'est par moi que les rois règnent. Mais, aveuglé par une ambition démesurée, méconnaissant, comme on voit, le bienfait divin, fastueux contre Dieu même, il outre-passe, au mépris de toute crainte religieuse, les bornes qu'ont fixées nos pères, et déchaîne

contre le témérite églises, maîtress spéciales à toi que

La gu Lombard vons. Et qu'au 19 lettres de la naissa baptiser 7º d'avril l'abbé Se quelques priait d'y Saint de

lique ce p

ecrits de

sa malad

1 Hæc est et ante alias nata fuerit, maximè ten maticà infes innumerabil latem, Nulla regat imperi sortio Christ Christi capti rario conten Salvator nos dens facere. smoscere, e bere; nec co cepit potesta calus cupidit lastuosus, ter greditur, et c lam autem si Romanam E usurpet: quo

dicens : Tibi

1.3, part. 2. e

Liv. XLVII. - 36 590 à blâmer dans les Maurice. Comme les peuples chréasservissement à ns leur servitude. n ne voit pas que in. Le roi des 0sou fait mourir en élection du Pape. omme le sujet déports, il consentit surpation tyrangrecs. Devenus niser le nouveau permission ne se et égard pour les laintes que fait le

les éléments de es. Quoique conmoins reproduit surtout dans nos alice, et, par la lise. Elle a souide innombrable de on peut l'api les rois celui ui sépare de la pre perversité; cherche à emdace téméraire, Seigneur. Car auveur a voulu nissance royale, ieux la recons religieux, lui ste de la domipuissance! Car sis, aveuglé par voit, le bienfait mépris de toute es, et déchaîne

contre la vérité catholique la fureur de sa tyrannie. Son extravagante témérité en est venue au point de s'arroger la tête de toutes les eglises, l'Église romaine, et d'usurper une puissance terrestre sur la maltresse des nations : ce qu'a défendu absolument Celui qui l'a spécialement commise au bienheureux apôtre Pierre, disant ; C'est a toi que je donnerai mon Église 1. »

La guerre s'était renouvelée en Italie entre les Romains et les Lombards, qui faisaient cause commune avec les Avares et les Esclavons. Et, au mois de novembre 603, ils avaient fait une trêve jusqu'au 1er d'avril 605. Quelque temps après, le Pape reçut des lettres de la reine Théodelinde, par lesquelles elle lui faisait part de la naissance et du baptême de son fils Adaloalde. Elle l'avait fait baptiser dans l'église de Saint-Jean-de-Modèce, le jour de Paques, 7º d'avril de la même année 603, et lui avait donné pour parrain l'abbé Second, dont elle honorait la piété. Elle envoyait au Pape quelques écrits qu'avait faits cet abbé sur le cinquième concile, et le priait d'y répondre.

Saint Grégoire la félicite d'avoir fait baptiser dans l'Église catholique ce petit prince, destiné à régner sur les Lombards. Quant aux ecrits de Second, il s'excuse d'y répondre sur le moment, à cause de sa maladie. Je suis tellement affligé de la goutte, dit-il, que je ne

<sup>1</sup> Hæc est, inquam, hæresis, quæ ipsa nascentis Ecclesiæ rudimenta tentavit, dante alias hæreses prima apparuit. Cujus erroris vesania licèt ex tunc damnala fuerit, posteà tamen in Ecclesià germine pestifero pullulavit. Nostris verò maximė temporibus mailtiæ suæ virus exercuit, et totius Ecclesiæ pacem achismatică infestatione turbavit. Concitavit enim adversus Ecclesiam Dei, non solum innamerabilem populi multitudinem, verumtamen regiam, si fas est dicere, potesutem, Nulla enim retto sinit, ut inter reges habeatur qui destruit potiùs quam esat imperium, et quotcunquè habere potest perversitatis aum socios, cos à conertio Christi efficit alienos; qui turpissimi lucri cupiduale illectus, sponsam Christi captivam cupit abducere, et passionis Dominicæ sacramentum ausu temeario contendit evacuare. Ecclesiam quippe, quam sui sanguinis pretio redemptam Salvator noster voluit esse liberam, hanc iste, potestatis regise jura transcendens facere, conatur ancillam. Quantò melius foret sibi, dominam saam esse amoscere, eique, religiosorum principum exemplo, devotionis obsequium exhibere ; nec contra Deum fastum extendere dominationis, à que suæ dominium accepit potestatis. Ipse enim est qui ait: Per me reges regnant. Sed immense cascalus cupiditatis caligine, et divino, ut patet, ingratus beneficio, et contra Deum astuosus, terminos ques posuerunt patres nostri, contempto divino timore, transsteditur, et contra catholicam veritatem auæ furore tyrannidis efferatur. In tanam autem suæ temeritatem extendit vesaniæ, ut caput omnium ecclesiarum, Romanam Ecclesiam, sibi vindicet, et in domina gentium terrenæ jus potestatis surpet: quod omninò fieri prohibult, qui hanc beato Petro specialiter commisit, dicens: Tibi dabo Eccleziam meam. Exposit. in 5 psalm. pænit., n. 13, col. 518; t.3, part. 2. edit. Bened.

puis même parler, comme l'ont vu vos ambassadeurs. Ils m'ont trouvé malade en arrivant, et en partant ils m'ont laissé dans un péril extrême. Si Dieu me rend la santé, je répondrai exactement à tout œ que m'a écrit mon bien-aimé fils. En attendant, je vous envoie le concile qui fut tenu du temps de l'empereur Justinien, afin qu'en le lisant il puisse reconnaître la fausseté de tout ce qu'il a oui dire contre le Saint-Siège et contre l'Église catholique. Dieu nous garde de recevoir les sentiments d'aucun hérétique, ou de nous écarter en quoi que ce soit de la lettre de saint Léon et des quatre conciles. J'envoie à notre excellentissime fils, le roi Adaloalde, une croix avec du bois de la sainte croix du Seigneur, et un Évangile dans une bolte de Perse; et à ma fille, sa sœur, trois bagues, que je vous prie de leur donner de votre main, afin que notre charité leur soit plus agréable. Nous vous prions aussi, en vous saluant tous deux avec une affection paternelle, de rendre grâces pour nous à notre excellentissime fils, le roi, votre époux, de la paix qu'il a faite, et de l'exciter à la conserver, comme vous avez coutume de faire; afin que, parmi le grand nombre de bonnes œuvres que vous faites, vous soyez encore réconpensée devant Dieu d'avoir sauvé un peuple innocent, qui pouvait périr en cas d'hostilité. Cette lettre, que l'on croit du mois de janvier 604, fut une des dernières du saint pape Grégoire. Car il mourut deux mois après 1.

Son ami, saint Léandre, archevêque de Séville et apôtre des Visigoths, était mort dès le 27 février 596. Le roi Reccarède l'avait suivi l'an 601, la quinzième année de son règne. Pour finir saintement sa vie, après un règne paisible et glorieux, il fit sa confession publique en esprit de pénitence. C'est ainsi qu'en parle saint Isidore, qui venait de succéder à saint Léandre, son frère, dans le siège de Séville. Le roi Reccarède eut pour successeur son frère Liuba, qui, bien que jeune, promettait beaucoup par son beau naturel. Mais il ne régna que deux ans, et Vitéric s'étant révolté, le dépouilla du royaume, lui coupa la main droite et le fit mourir à l'âge de vingt-deux ans 3.

Un autre ami et disciple de saint Grégoire, saint Augustin, apôtre des Anglais, mourut le 26 mai 605. Craignant pour son église naissante de Cantorbéry, si elle demeurait un moment sans pasteuril s'était donné un successeur avant sa mort. Ce fut Laurent, un des premiers compagnons de son expédition apostolique. Son corps fut déposé à l'écart jusqu'à l'entière construction de l'église de Saint-Pierre et de Saint-Paul, que le roi saint Éthelbert faisait bâtir hors

des mu
vêques.
son ton
premier
bienheu
l'opérat
culte de
de son u
règne d

Le pa ciel sor d'infirm quatrièr Pierre t sieurs f Saint-Pa dor .. tion dans la l saint Le ceinture croit avo fait peine et sa mèi la main ( avec une long, d'u De l'autr depuis l' arrêtée s d'un bla des reste Elle éten le signe c vert. Dan de la ma de la lon diocre, le deux peti sionomie

lui de so

<sup>1</sup> L. 13, epist. 12. - 1 Isid., Chron.

<sup>1</sup> Bed., i

[Liv. XLVII. - De 580 ers. Ils m'ont trouvé é dans un péril exxactement à tout ce , je vous envoie le inien, afin qu'en le u'il a oui dire contre nous garde de reous écarter en quoi e conciles. J'envoie croix avec du bois dans une botte de e vous prie de leur soit plus agréable. avec une affection excellentissime fils, l'exciter à la conue, parmi le grand yez encore récomocent, qui pouvait t du mois de jan-

et apôtre des Visi-Reccarède l'avait règne. Pour finir ieux, il fit sa coni qu'en parle saint son frère, dans le ccesseur son frère par son beau natant révolté, le défit mourir à l'âge

goire. Car il mou-

Augustin, apôtre pour son église nent sans pasteur, t Laurent, un des ue. Son corps fut l'église de Saintfaisait bâtir hors des murs de la ville pour servir de sépulture aux rois et aux archevêques. Il fut enterré dans la galerie du septentrion, et on mit sur son tombeau l'épitaphe suivante : Ici repose le seigneur Augustin, premier archevêque de Doroverne, qui, ayant été envoyé par le bienheureux Grégoire, Pontife de Rome, et soutenu de Dieu par l'opération des miracles, convertit le roi Éthelbert et son peuple, du culte des idoles à la foi du Christ, et, ayant achevé en paix les jours de son ministère, décéda le septième des calendes de juin, sous le règne du même roi <sup>1</sup>.

Le pape saint Grégoire lui-même avait, de deux mois, précédé au ciel son ami saint Augustin ; car il mourut, consumé de travaux et d'infirmités, le 12 mars de la même année 604, vers la soixantequatrième année de son âge, et après avoir occupé le Siége de saint Pierre treize ans six mois et dix jours. Avant sa mort, il donna plusieurs fonds de terre pour entretenir le luminaire dans l'église de Saint-Paul ; et on lit encore, sur un marbre de cette église, l'acte de dor tion, qui est daté du 25 janvier 604. Saint Grégoir fut inhumé dans la basilique de Saint-Pierre, devant une salle où étaient enterrés saint Léon et quelques autres Papes. On conserva son pallium, sa ceinture et le reliquaire qu'il portait au cou; ce reliquaire, que l'on croit avoir été la croix pectorale, était d'argent et fort mince. Il s'était fait peindre dans le monastère de Saint-André, avec son père Gordien et samère Silvie. On voyait d'un côté saint Pierre assis, qui tenait par la main Gordien debout, revêtu d'une chasuble couleur de châtaigne. avec une dalmatique par-dessous. Il était de grande taille, le visage long, d'une physionomie grave, la barbe médiocre, les cheveux épais. De l'autre côté était Silvie assise; un voile blanc la couvrait, prenant depuis l'épaule droite et enveloppant le côté gauche, où la main était arrêtée sous le manteau; par-dessous, elle portait une grande tunique d'un blanc moins vif. Elle avait le visage rond, et, dans sa vieillesse, des restes d'une grande beauté. Sur sa tête était une mitre de femme. Elle étendait deux doigts de la main droite, comme pour faire sur elle le signe de la croix, et, de 'a main gauche, elle tenait un psautier ouvert. Dans un autre endroit du monastère, saint Grégoire était peint de la main du même maître. Il était de belle taille; son visage tenait de la longueur du père et de la rondeur de la mère, la barbe était médiocre, les cheveux assez noirs et frisés; chauve sur le devant, avec deux petits toupets; la couronne grande. Il avait un beau front, la physionomie noble et douce, les mains belles; son habit était, comme ce lui de son père, une chasuble couleur de châtaigne sur une dalma

<sup>1</sup> Bed., i. 2, c. 8.

tique; mais il portait de plus le pallium entortillé simplement autour des épaules et pendant sur le côté. De la main gauche il tenait l'Évangile, et de la droite il faisait le signe de la croix. Saint Grégoire s'était ainsi fait peindre dans son monastère, pour retenir les moines dans la ferveur de l'observance par la vue de son image. On voyait encore ces peintures au neuvième siècle, lorsque Jean, diacre, biographe de saint Grégoire, en fit la description exacte. Il témoigne aussi que l'on avait coutume de peindre le Saint-Esprit, en forme de colombe, sur la tête de saint Grégoire écrivant 1.

Plus occupé à faire des choses que des phrases, à ranger à l'ordre les évêques et les églises, les rois et les peuples, que des mots et des syllabes, le pape saint Grégoire le Grand négligeait un peu les règles grammaticales, du moins dans ses commentaires sur l'Écriture, jugeant indigne, disait-il, d'astreindre les oracles du Ciel aux règles du grammairien Donat. A cela près, sa manière d'écrire, surtout dans ses lettres, est naturelle, solide et pleine à la fois d'énergie, de tact et de sentiments nobles. Ces lettres peuvent être regardées comme un code pratique de gouvernement chrétien et sacerdotal.

Les Grecs et les Latins célèbrent avec une égale vénération la mémoire de ce grand Pape, dont les reliques se conservent dans l'église du Vatican. En Angleterre, le concile de Clif, tenu en 747, ordonna à tous les monastères du pays de fêter le jour auquel l'Église honore saint Grégoire. La fête devint d'obligation pour tout le royaume, en vertu d'une ordonnance portée, en 1222, par le concile d'Oxford, et cette ordonnance a été observée jusqu'à la prétendue réforme. Puisse la nation anglaise revenir tout entière à la foi et au culte de son apôtre!

FIN DU TOME NEUVIÈME.

~~~

LIV DR L'AN 5

Autorité
de sais
l'Irlane
gouffre
l'Arabi
Afrique
Légie
son exe
noit : s
de Just

Le Sie la tradit glise... Mort et tinople. lettre au gation de l'opposit évêques Conduthée de

du Pape adresse. thée au l Obstac scythes. seurs d'A Voyag Son livre

un écrit en Sarda son mon nois. So péchés. I lettres à de l'Inco ponse au Répon l'évêque Fauste. (

Maxime Traité Rappel

<sup>1</sup> Vit. S. Greg. auct. Joan., dlac., t. 4. edit. Bened.

LVII. — De 590 à 604.1 simplement autour

che il tenait l'Évan-Saint Grégoire s'é. retenir les moines image. On voyait Jean, diacre, bioe. Il témoigne aussi forme de colombe.

à ranger à l'ordre ue des mots et des t un peu les règles sur l'Écriture, ju-Ciel aux règles du rire, surtout dans 'énergie, de tact et ardées comme un al.

vénération la mérvent dans l'église en 747, ordonna à el l'Église honore it le royaume, en ncile d'Oxford, et e réforme. Puisse au culte de son

# TABLE ET SOMMAIRES

ANNOUNT TO THE TOTAL THE T

DU NEUVIÈME VOLUME.

#### LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME.

DE L'AN 519 A L'AN 536 DE L'ÈRE CHRÉTIEN NE

Autorité du Pape en Orient.... Grand nombre latorité du Pape en Oriont... Grand nombre de saints dans la Grande-Bretagne et dans l'Irlande... Une foule d'illustres Arabes confrect la mort pour Jésus-Christ dans l'Arabie Heureuse... L'Egliss respire en Afrique... Ouvrages et martyre de Boëce. ... Législation de Justinien, qui l'énerve par son exemple et ses variations... Saint-Benoit: sa législation plus parfaite que colle de Justinien.

Le Siége de Rome proclamé par toute la tradition comme le fondement de l'É-

Mort du patriarche Jean de Constantinople. Election du prêtre Épiphane. Sa lettre au Pape et réponse de celui-ci. Légation du patriarche à Rome. Promotion de Paul au siége d'Antioche, malgré l'opposition des moines scythes. Exil des

évêques hérétiques......3-7 Conduite indigne de l'évêque Dorothée de Thessalonique envers les légats du Pape. Instructions qu'Hormisda leur adresse. Lettre mensongère de Doro-

scythes. Leur lettre aux évêques confes-

Son livre De la foi orthodoxe. Il réfute un écrit du roi Trasamond. Son retour en Sardaigne. Manière dont il gouverne son monastère. Sa lettre aux Carthaginois. Son Traité de la Rémission des péchés. Ses trois livres à Monime. Ses lettres à diverses personnes. Son Traité de l'Incarnation et de la Grace, en réponse aux moines scythes.... 10-14

Réponse du Pape aux questions de l'évêque Possessor sur les écrits de Fauste. Opposition virulente du moine Maxime à la lettre du Pape... 14 et 15 Traité de saint Fulgence sur la grace.

Rappel des exilés par le roi Hildéric.

Institutions de saint Fulgence. Son humilité aux conciles de Junque et de Suffète. Concile de Carthage.... 15-18 Conciles à Arles, à Lérida et à Va-

lence.. Les saints David, Dubrice, Théliau, Cadoc, Iltut, Gildas et plusieurs autres saints de la Grande-Bretagne, d'Irlande 

Partage du royaume des Francs entre les fils de Clovis. Ils défont Sigismond.

Meurtre de ce prince et d'une partie de sa famille par Clodomir. Défaite et mort 

Baptême et couronnement du roi des Lazes à Constantinople. Mécontente-ment de Cabad. Maintien de la paix par la franchise de Justin. Fuite du roi des lbériens à Constantinople pour se sous-traire à l'intolérance de Cabad. . 36-38 Victoire de l'Éthiopien Élisbaan sur le

Juif Dimion, et sa conversion.... 38 Horribles représailles des Juiss ara-

.. 38 et 39 chrétiens. . Invasion nouvelle et exploits d'Élis-

baan. Sa retraite dans un monastère.

Législation du roi chrétien des Arabes, Abraham. Conversion de cinquante-cinq mille Juifs, ses sujets, par le zèle du saint

sa littérature, un siècle avant Mahomet.

L'évêque Siméon de Beth-Arsam en Perse.

Saint Jacques de Sarug, évêque de Batné en Mésopotamie..... 50-52 Isaac, évêque de Ninive. Saint Isaac le Grand, d'Édesse. Josué le Stylite. L'auteur de la chronique d'Édesse. Saint

Porse et exil de ceux de l'empire. et 54 Fureur de Théodoric. Fermeté du pape Jean. Honneurs qu'il reçoit à Contantinople..... Mort de Boëce. Son éloge. Ses ouvrages. Honneurs rendus à sa tombe. Mort de Symmaque et du pape Jean. Miracle opéré aux funérailles de celui-ci. Terreurs et mort de Théodoric. Avénement d'Athalaric au trône d'Italie, et d'Amalaric à celui d'Espagne et de la Gaule méridionale..... Tremblements de terre, inondations et incendie dans l'empire. Destruction d'Antioche. Douleur de Justin. Ses soins pour la reconstruction de la ville. Election d'Ephrem..... 62-64 Mort de Justin..... 64 Avénement de Justinien. Son portrait..... ...... 64 et 65 Conversion des Hérules, des Tzanes et de Gordas, roi des Huns. Enrôlement de plusieurs Persea, de distinction dans les armées impériales..... Travaux et législation de Justinien. Principes logiquement religieux de cette législation. Impossibilité de la permanence de l'esclavage et du divorce sous le règne du catholicisme..... Loi dégradante publiée par Justinien pour l'amour de sa femme Théodora. Sévérité de ce prince à l'égard des crimes dans l'empire..... 71 et 72 Justinien est sauvé de la fureur du traite. Il est nourri par le moine Ro-main. Un prêtre est envoyé pour lui annoncer la fête de Pâques. Comment résiste à une tentation de la chair. Sa popularité. Des moines le demandent pour abbé, ll'échappe miraculeusement à la mort qu'ils veulent lui donner. Il bâtit un monastère. Il fait marcher sur l'eau un de ses disciples. Punition d'un pretre, son envieux. Benoît s'étabilt sur le mont Cassin, et y fonde un monastère malgré l'opposition du démon. 75-79 Sa règle. Son but. Éloge de la vie monastique. Hommages rendus à la règle de saint Benoît par, plusieurs grands Rapports intimes de la vie religieuse avec le bonheur. Raisons du vœu de pauvreté. La législation criminelle et les punitions monastiques..... 91-93 Saint Equice. Dieu le délivre des tentations de la chair. Sa manière de vivre.

Ses prédications. Son entrevue avec Ju-Usurpation de Théodoric dans l'élec-tion de Félix IV. Election de Boniface II, 53 Schisme et mort de Dioscore. 95 et 96 Concile à Rome contre les envahissements du siége de Constantinople. Concile d'Orange contre le semi-pélagianisme. Lettre de saint Césaire au Pape, et réponse de celui-ci... 99-102 Conciles de Vaison et de Tolède. Les séminaires. Lettre de Montan aux fidèles Saint Fulgence. Ses livres contre Fabien, contre Fastidiosus, De la Foi, de la Trinité. Sa lettre au comte Régin. Sa maladie. Sa mort. Ses funérailles. Election de Félicien..... 105-107 Le diacre Ferrand..... 107 et 108 Denys le Petit. Sa science et ses vertus. Ses ouvrages..... 108-110 Cassiodore. Son heureuse influence sur Athalaric..... Mort de Boniface. Élection de Jean I!. Décret contre les simoniaques. 110 et Cassiodore, préfet du prétoire. Sa lettre au Pape et aux évêques.. 114-118 Ambassade de Justinien au Pape. Nouvelles discussions en Orient sur la maternité divine de la Vierge. Lettre du Pape à Cassiodore à ce sujet. 113 et 114 Zèle intempéré de Justinien. Révolte des Samaritains. Ambassade de saint Sabas à Constantinople. Sa mort. 114-117 Incertitude dans l'histoire des évêques d'Alexandrie. Divisions des eutychiens. Conférence entre les évêques catholiques et les évêques eutychiens.... Saint Remi. Son testament. Il convertit un évêque arien. Il perd la vue. Ses disciples. Sa mort..... 120-123 Expédition de Childebert en Espagne. Saint Eusice ..... 123 et 124 Paganisme dans les mœurs des rois germains. Expédition de Thierry en Thuringe et en Auvergne, et de Childebert et de Clotaire en Bourgogne. 124 et 125 Aventures du petit-fils de saint Grégoire de Langres. 125-J27 Saint Quintien. 127 et 128 Saint Gal. Sa retraite. Sa promotion l'épiscopat..... Usurpation des rois dans la nomination des évêques. Saint Nicet. 130 et 131 Mort de Thierry. Son caractère. Avénement de Théodebert. Son caractère.

Opposition de saint Nicet aux désordres

tants de Verdun...... 132 et 133

Bienfaisance du roi envers les habi-

Mort de Meurtre d traite et saint Clou Concile aucs Inju inout. Le hert.... Saint M rité. Son Apostol

saint Éleu Mort de dus à son Sainte ! sur la lég saints dan Dépositi Mort du

pet. Ses le

tinien....

Lettre 8 ue au Pa Rélisaire. de Bélisal Etabliss que. Conc Pape aux Loi de l d'Afrique. Election Constantir Trouble quète de sesse du r nien, et sa

Voyage Ses mirac d'Anthime

Nonvelle pereur. Le évéques. H par ceux o ses funérai

LIVRI

DE L'AN 536

Levieux me dent, avec de Totila; moines, en Causindore Grees, par et de brow sa régémés me irrom

Accompl saint Jean

Mauvaise

on entrevue avec Juéodorie dans l'élecction de Boniface II. Dioscore. 95 et 96 contre les envahisde Constantinople. contre le semi-pélasaint Césaire au elui-ci... 99-102 n et de Tolède. Les Montan aux fidèles es livres contre Fasus, De la Foi, de au comte Régin. Ses funérailles. ... 105-107 · · · · · 107 et 108 science et ses ver-108-110 eureuse influence lection de Jean II. oniaques. 110 et lu prétoire. Sa letréques.. 114-118 stinien au Pape. s en Orient sur la Vierge. Lettre du sujet. 113 et (14 lustinien. Révolte assade de saint Sa-Sa mort. 114-117 stoire des évêques is des eutychiens. évèques catholiitychiens.... 117-120 stament. Il con-1. Il perd la vue. 120-123 ebert en Espagne. 123 et 124 mœurs des rois Thierry en Thuet de Childebert gne. 124 et 125 ls de saint Gré-125-127 127 et 128 . Sa promotion 128-130 ans la nomina-t Nicet. 130 et 131 caractère. Avé-Son caractère. t aux désordres 181 et 182 avers les habi-

.. 132 et 133

Mort de Clodomir. Luxure de Clotaire. Meurtre des enfants de Clodomir. Retraite et mort de sainte Clotilde et de ques Injuriosus et Léon. Concile de Clermout. Lettre des évêques à Théode-..... 135-139 Saint Médard. Sa naissance. Sa charité. Son élection..... 139 Apostolat, miracles et doctrine de saint Éleuthère de Tournay. 139 et 140 Mort de saint Médard. Honneurs rendus à son tombeau...... 140 et 141 Sainte Radegonde. Ses vertus. Doutes sur la légitimité de sa retraite. Autres saints dans les Gaules..... 141-143 Déposition de Contuméliosus... 143 et 144 Mort du pape Jean. Election d'Agapet. Ses lettres à saint Césaire et à Jus-.... 144-146 Lettre synodale des évêques d'Afrique au Pape. Conquête de l'Afrique par Bélisaire. Prise de Gélimer. Triomphe de Bélisaire..... Établissement de Justinien en Afrique. Concile à Carthage. Réponse du Pape aux lettres des évêques. 149-152 Loi de Justinien en faveur des églises d'Afrique. Les Novelles..... Élection de l'hérétique Anthime à quete de la Sicile par Bélisaire. Bassesse du roi Théodat vis-à-vis de Justinien, et sa tyrannie envers saint Agapet. 153-155 Voyage de celui-ci à Constantinople.

d'Anthime. Élection de Mennas......
155 et 156
Nouvelles professions de foi de l'empereur. Lettre encyclique du Pape aux evèques. Requétes qui lui sont adressées par ceux d'Orient. Sa mort. Gloire de

Ses miracles. Sa fermeté et déposition

### 

DE L'AN 536 A L'AN 574 DE L'RE CHRÉTIENNE.

Le vieux monde n'écroule tout-à-fait en Occident, avec fa vicille Rome, sous les coups de Tettin; le monde nouveau n'y forme et n'y prepage par l'Église remaine et les moines, entre nutres par le consul romain Cassindore. L'un d'oux. — Justaines et les Gress, par leur manie incerable d'innover et de breviller, entravent l'Occident dans sa régimération, et préparent l'Orient à une irremédiable décadence.

Accomplissement de la prophétie de saint Jean sur la dévastation de Rome. 161 et 162 Mauvaise foi de Théodat, Prise et sac de Naples par Bélisaire. Proclamation de Vitigès. Suite de la guerre et malheurs de l'Italie. Prise de Vitigès. Election et mort d'Ildibad et d'Eraric. Proclamation de Totila......... 162 et 163 Abolition du consulat............................... 163 et 164

Abolition du consulat.... 163 et 164
Ravages des Grees en Italie. Entrevue de Totila avec saint Benoît. Humanité de ce roi barbare..... 164 et 165
Reprise de Rome par les Goths.
Abandon et dépérissement de cette ville.

nation d'Anthime....... 189-191
Intrigues de Vigile et de Théodora
contre le pape Sylvère... 191 et 192
Caractère d'Antonine, femme de Bé-

lisaire. Exil de Sylvère. Election de Vigile. Sa rétractation. Ses lettres à l'empereur et à Mennas. Fausseté ou incertitude de plusieurs lettres qui lui sont attribuées. 192-197

Convocation d'un concile. Mauvaise foi des Grecs. Fermeté du Pape et violences exercées sur sa personne. Sa sentence contre Théodore et Mennas. Mauvaise foi et brutalité de Justinien.

Lettre du clergé d'Italie aux ambassadeurs austrasiens à Constanti-

| nople                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Triomphe du Pape. Lettre de mission des évêques. Fourberie de tinien.                                                                              | -209              |
| Pape. Lettre de                                                                                                                                    | -1108             |
| mission des évéques Fourborie de                                                                                                                   | 1                 |
| tinien                                                                                                                                             | Jus-              |
| Concile A C 209                                                                                                                                    | -211              |
| Constantinople. Etat d                                                                                                                             | e la              |
| question. Refus du Pane d'assista                                                                                                                  | 2011              |
| concile da lape dassiste                                                                                                                           | all               |
| Concilenta 211                                                                                                                                     | 213               |
| Concile                                                                                                                                            |                   |
| Etman                                                                                                                                              | 949               |
|                                                                                                                                                    |                   |
| tinien . come que lui auresse J                                                                                                                    | us-               |
| 217 et                                                                                                                                             | 218               |
| Lecture, dans le concile des lots                                                                                                                  | POO               |
| confidentielles du Dana à l'amage                                                                                                                  | 108               |
| Edit sophistique de al empere                                                                                                                      | ur.               |
| tinien                                                                                                                                             | Vi- I             |
| Une remarque de Fleury. 220 et Sentence imposée                                                                                                    | 90                |
| Une remarque de Fleury 990 et                                                                                                                      | 104               |
| Sentence imposée au annual                                                                                                                         | 21                |
| Sentence imposée au concile.                                                                                                                       |                   |
| Protestation 291 at 9                                                                                                                              | 29                |
| Protestation et exil du Pape. Supp                                                                                                                 | 11                |
| que du clergé romain à l'empereur, p<br>l'entremise de Narsès, Betour de Vici                                                                      | 11-               |
| l'entremise de Nores de l'empereur, p                                                                                                              | ar                |
| Son inc.                                                                                                                                           | 101.              |
| l'entremise de Narsès. Retour de Vigi<br>Son jugement définitif sur les trois ch<br>pitres                                                         | 9                 |
| pitres                                                                                                                                             | 00                |
| Remarques sur cotto will                                                                                                                           | 20                |
| nane Vigila delle piece. Mort                                                                                                                      | iu                |
| Flort 18116                                                                                                                                        | 27                |
| Election de Pélage, Répression d                                                                                                                   | 00                |
| recalcitrants à la décision du                                                                                                                     | es                |
| gile. Lettree de Délession du pape y                                                                                                               | 1-                |
| Belaye a ce sujet                                                                                                                                  |                   |
| récalcitrants à la décision du pape v<br>gile. Lettres de Pélage à ce sujet<br>Prérogatives accordées à Pérsage                                    | 22                |
| Prérogatives accordées à l'évêque Saudus d'Arles                                                                                                   | 33   1<br>a -   8 |
| Dandus d'Arlos                                                                                                                                     | a-   8            |
| paudus d'Arles. 233 et 23                                                                                                                          | 14 t              |
| of Childeho entre Childeho                                                                                                                         |                   |
| Partage de la France entre Childebe<br>et Clotaire. Expédition de Childebert e<br>Espagne                                                          | n s               |
| Espagne                                                                                                                                            | 11 8              |
| Concile d'Onland 234-23                                                                                                                            | 6   M             |
| denny Colleans. Leonce de Bor                                                                                                                      | -                 |
| Caux. Saint Firmin d'lizes Doseis                                                                                                                  |                   |
| Arator, Saint Innocent do Mana                                                                                                                     | 8 p               |
| Espagne                                                                                                                                            | .                 |
| Cinquième concile d'Orléans. Sain<br>gricole de Châlons. Ses miracles<br>aint Lubin de Chartres                                                    | 9   S             |
| crische concile d'Orléans, Sain                                                                                                                    | t E               |
| gricole de Chalons. Ses miresles                                                                                                                   | 1                 |
| aint Lubin de Chartres. 239-24                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                    |                   |
| lon de saliarac de Paris. Elec-                                                                                                                    | .                 |
| and de saint Germain. Dangers any                                                                                                                  |                   |
| Déposition de Saffarac de Paris. Élec-<br>lon de saint Germain. Dangers aux-<br>uels il échappe dans son enfance. Son<br>rdination. Ses prophétics |                   |
|                                                                                                                                                    |                   |
| a charité Doneties. Ses miracles.                                                                                                                  | M                 |
| a charité. Donations que lui fait le roi<br>hildebert. Charité du duc Chrodin                                                                      | no                |
| midenert. Charité du duc Chrodin                                                                                                                   | -                 |
| - ' 010 OH 010                                                                                                                                     | 1 -               |
| Rupture et réconcilient 242-246                                                                                                                    | Jo                |
| Rupture et réconciliation entre Clo-<br>ire et son fils Chramne. Concile à<br>aris                                                                 |                   |
| and et son lils Chramne, Concile à                                                                                                                 | So                |
| SITIS 946 ot 042                                                                                                                                   | 1 00              |
| Saint Eunhrone Son dlood 240 Et 24/                                                                                                                |                   |
| Saint Euphrone. Son élection au siège<br>Tours. Orgueil du prêtre Caton                                                                            |                   |
| orguen du prêtre Caton.                                                                                                                            | Sio               |
| 247-240                                                                                                                                            |                   |
| Predication des saints Camaca 441-249                                                                                                              | ris               |
| gloire Meen Prior Samson, Malo,                                                                                                                    | Bu                |
| Brotogne, Brieuc, Paul et Gildas.                                                                                                                  | Din               |
| Dictaglie                                                                                                                                          |                   |
| Fondation et dédience de 14-251                                                                                                                    |                   |
| int-Germain-dee De leglise de                                                                                                                      | 62 22             |
| Childen and Childen and Paris, Mort                                                                                                                | ďu                |
|                                                                                                                                                    | Ma                |
| Cindepert. Clotaire, sen' roi dos                                                                                                                  | Ma                |
| ancs. Sa constitution en fa                                                                                                                        | Mai               |
| Prédication des saints Samson, Malo, agloire, Méen, Brieuc, Paul et Gildas, Bretagne                                                               | Mai<br>S<br>cuti  |
| ancs. Sa constitution en fa de la igion                                                                                                            | Mai<br>S<br>cuti  |
| IRIUN GO 14                                                                                                                                        | Mai               |

253 et 254

Saint Germain détourne Clotaire de ses

ti

q

01

C

Pa

de

Ma

en

Sai

de

Fre

rel

desseins sur sainte Radegonde. Mort de ce prince. Partage de la France entre ses fils...... ..... 254 et 255 Mort du pape Pélage. Il a pour succosseur Jean III.... 255

Disgrace passagère et mort de Bélisaire. L'édit de Justinien. Ses violences contre le patriarche saint Eutychius. Fermeté des évêques. Mort de l'empe-

Avénement de Justin. Adoucissements qu'il apporte aux souffrances du peuple et de l'Eglise. Sa perversion et sa tyran-nie ultérieures. Il tombe en démence.

Acte de vigueur du gouverneur de Constantinople. Adoption de Tibère. 259

### LIVRE QUARANTE-SIXIÈME.

DR L'AN 574 A L'AN 590 DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.

Commoncements de saint Grégoire le Grand. — Conversion des Visigoths d'Espaças. — État de la religion parmi les Francs de Gaules, où fleurit saint Grégoire de Tozre.

Saint Grégoire. Sa naissance. Ses rapides progrès dans les sciences. Honneurs auxquels il est élevé. Sa retraite. Ses austérités. Son zèle pour l'observation de la discipline. Sa mission en Angleterre et son rappel. Sa légation à Constantinople. Délivrance miraculeuse de Maximien et de ses moines. 261-264

Portrait de Tibère. Complot de l'impératrice Sophie contre lui. 264-266 Jean le Scolastique. Ses ouvrages. Sa mort. Retour triomphal de saint Eutychius.

266 et 267 Erreurs dont saint Grégoire le désabuse. Sa mort... 267 et 268 Abandon de l'Italie à elle-même.

268 et 269 Guerre avec les Perses. Election de Maurice. Mort de Tibère. Portrait du nouvel empereur..... 269 et 270 Commentaire de saint Grégoire sur

Saint Léandre. Sa famille. Sa retraite. Son élection au siège de Séville. 270

et 271 État politique de l'Espagne. Conversion des Suèves, à l'occasion de la guérison miraculeuse du fils de leur roi, et par le ministère de saint Martin de bume..

Conciles à Lugo et à Brague. Forme d'une vie honnête, adressée par saint Martin de Dume au roi Miron. 273-277

Succession des rois visigoths. Persécution de Galsuinde contre Ingonde. Conversion d'Herménigilde. Persécution de Lévigilde contre les catholiques à cette occasion. Il arme contre son fils. Légitimité de la résistance de celui-ci. 277-279

Impo arien. . Abar captivi Exil

Exil Conv gilde.. Avér sion et de quel Conc ses déc relle d d'actio

dans les Scanda gues de

Sage Bruneh Galsuir élévatio Expé contre Germai mation Son ma de celu geances Assas Nouvell

l'occasi. Maria Désolati par le ce de Chil prince . Frédé telle de

nistratio L'ave Altero voyés de tram fai Concile Ses faut le main Guerre Gontr Frédégo

qu'elle e bert. Qu fille Rigo textat et franc. Po véque Le Propos

Union d Explicati te Radegonde. Mort de ge de la France entre Pélage. Il a pour suc-255 gère et mort de Béliustinien. Jes violences che saint Eutychius, jues. Mort de l'empeustin. Adoucissements souffrances du peuple perversion et sa tyranl tombe en démence. 257-259

r du gouverneur de doption de Tibère. 259

#### ANTE-SIXIÈME.

O DE L'ERE CHRÉTIENNE.

aint Grégoire le Grand, Visigothe d'Espagne, ... parmi les Francs des sint Grégoire de Tours,

a naissance. Ses rales sciences. Honst élevé. Sa retraite. zèle pour l'observa-. Sa mission en Anel. Sa légation à Conince miraculeuse de moines. 261-264 . Complot de l'imcontre lui. 264-266 ue. Ses ouvrages. riomphal de saint 266 et 267 t Grégoire le désa-267 et 268 alie à elle-même. 268 et 269 Perses. Election de

'ibère. Portrait du 269 et 270 saint Grégoire sur amille. Sa retraite. de Séville. 270 et 271 Espagne. Converccasion de la gué-

fils de leur roi, et saint Martin de à Brague. Forme dressée par saint Miron. 273-277 visigoths. Persétre Ingonde. Con-

e. Persécution de atholiques à cette re son fils, Légiticelui-ci. 277-279

Imposture et confusion d'un évêque 279 et 280 Abandor et fuite d'Herménigilde. Sa captivité. Son martyre.... 280 et 281 Exil et ouvrages de saint Léandre.

Exil et règle de Jean de Biclar. Conversion secrète et mort de Lévi-284 et 285

Avénement de Reccarède. Sa conversion et celle des Visigoths. Révolte et exil

de quelques ariens...... 285 et 286 Concile de Tolède. Confirmation de ses décrets par le roi. Constitution naturelle d'une nation chrétienne. Discours d'action de grâces de saint Léandre. 286-292

Turpitudes de Charibert. Sa brutalité dans les affaires ecclésiastiques. Sa mort. Scandales à la cour de Gontram. Intrigues de Frédégonde à celle de Chilpéric.

Sagesse de Sigebert. Son mariage avec Brunehaut, et celui de Chilpéric avec Galsuinde. Meurtre de cette princesse et

élévation de Frédégonde.. 295 et 296 Expédition de Sigebert ét de Gontram contre Chilpéric. Intervention de saint Germain. Assassinat de Sigebert. Proclamation de Childebert. Exil de Brunehaut. Son mariage avec Mérovée. Fuite et mort de celui-ci. Tyrannie de Chilpéric. Ven-

geances du ciel sur sa famille. 296-299 Assassinat de Clovis et d'Andovère. Nouvelles horreurs de Frédégonde à l'occasion de la mort de son troisième

Mariage de Rigonde avec Lévigilde. Désolation dans Paris. Ravages exercés par le cortége de la princesse. Assassinat de Chilpéric. Odieux caractère de ce 300-303

Frédégonde et Clotaire II sous la tu-telle de Gontram. Bienfaits de l'administration de celui-ci... 303 et 304 304 et 305

L'aventurier Gundevald. Altercation entre Gontram et les envoyés de Childebert. Donation que Gontram fait à ce prince de son royaume. Concile de Mâcon. Affabilité de Gontram. Ses fautes. Son manque d'énergie pour le maintien de la discipline militaire. Guerre contre les Visigoths.. 305-311

Gontram échappe aux émissaires de Frédégonde. Supplice de deux assassins qu'elle envole pour poignarder Childe-bert. Querelles de Frédégonde avec sa fille Rigonthe. Meurtre de l'évêque Prétextat et empoisonnement d'un seigneur franc. Poursuite de cette affaire par l'é-

Propositions de paix de Reccarède.
Union de Childebert et de Gontram.
Explications entre les deux rois.

Peste à Marseille et à Lyon. Belle conduite de Gontram..... Fermeté d'une vierge chrétienne. 316 et 317

Reconnaissance de Clotaire comme fils de Chilpéric. Son baptême. Mort et éloge de Gontram...... 317 et 318 Utilité des asiles à cette époque. 318

Conciles assemblés par Gontram. Ses fondations.... .... 819-824 Vie édifiante de la reine Ingonde. Piété

de sa fille Adelberge ou Berthe. Saint Vénération de sainte Radegonde pour

les reliques des saints. Ses efforts pour le maintien de la paix. Ses mortifications. Sa lettre circulaire aux évêques. Sa mort. Ses funérailles.... 325-328

Élection de l'abbesse Leubovère. Mécontentement, scandales et condamnation de quelques religieuses nobles.

Famille de saint Grégoire de Tours. Ses études. Sa guérison miraculeuse. Son ordination. Son pèlerinage au tombeau de saint Martin. Sa guérison et celle d'Armentarius. Son élection à Tours. Il guérit de nouveau d'une maladie par la puissance de saint Martin.

Sa fermeté contre Chiipéric. Punition du duc Roccolin ...... 333 et 334 Mort et funérailles de saint Germain.

Fermeté de Grégoire dans l'affaire de Prétextat. Excommunication et fuite de son calomniateur Leudaste... 335-339

Conversion d'Agilane...... 339 Endurcissement de Prisque. 339-341 Ouvrages de saint Grégoire. Jugement sur son histoire des Francs.. 341-343 La littérature populaire chez les païens

et chez les chrétiens..... 343 et 344 Croyance du temps sur l'assomption de la Vierge...... 344 Histoire de l'enfant juif miraculeuse-

ment conservé dans la fournaise. 344 et 345

De la prétendue crédulité de Grégoire. Œuvres de Marius et de Rhotérius.

Fortunat. Ses études. Son pèlerinage à Tours. Son séjour près de sainte Radegonde. Ses ouvrages..... 346-348

Saint Salvius. Sa retraite. Ses mortifications. Sa guérison miraculeuse. Sa vision. Son élection au siége d'Albi. Sa

sainteté et sa charité..... 348-351 Brigandage des évêques Sagittaire et Salonius. Leur emprisonnement. Leur Aventure de Macliau.....

Saint Félix de Nantes. Il convertit une

TABLE ET SOMMAIRES colonie de Saxons. Ses autres travaux. 353 et 354 Le reclus Sénoch. Sa retraite. Ses mortifications. Ses miracles. Sa mort. 354 et 355 Saint Cibar. Sa charité. Il délivre mis raculeusement un pendu.... 355 et Saint Irièz. Sa retraite. Ses miracles et sa charité. Sa mort. Son testament. 356 et 357 Saint Valfroi. Sa retraite. Ses austérités. Conversions qu'il opère. Son obéissance. Miracle opéré par la puissance de saint Martin.... 357-359 Saint Hospice. Ses prédictions. Ses iracles. Sa mort...... 359-361 miracles. Sa mort..... Le Pape appelle les Francs et les Grecs au secours de Rome. Saint Aunaire. Les Francs en Italie..... 361-363 Lettres du Pape aux évêques schisma-tiques d'Istrie. Résultat de ces lettres. Concile à Constantinople, relative-ment à l'affaire de l'éveque Grégoire d'Antioche. Prétentions de Jean le Jeûneur. Leur condamnation par le Pape. Nouvelles calamités en Italie. Mort du

## pape Pélage..... 367 et 368 LIVRE QUARANTE-SEPTIÈME.

DE L'AN 590 A L'AN 604 DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.

Pontificat du pape saint Grégoire le Grand, l'apôtre et le civilisateur de la nation au-giaine.

Élection de saint Grégoire, malgré son opposition. Son exhortation au peuple romain attaqué de la peste.. 369 et 370 Sa profession de foi. Sa lettre synodale. Ses plaintes sur son élévation. 370-373 Sa charité..... 379-381 Les patrimoines de saint Pierre et leurs défenseurs..... 381-383 Concile à Séville. Réponses de saint Grégoire aux lettres de saint Léan-

dre, de Licinius et du roi Reccarède. Ses lettres relatives à l'église d'Afrique. Son zèle pour la répression des donatistes et l'affermissement de cette 388-393 Sa lettre à l'impératrice pour le soulagement de la Sardaigne et de la Corse.

393 et 394 Caractère de Maurice comme particulier et comme empereur.. 394 et 395 Autres démarches du Pape relative-ment à la Sardaigne. L'évêque Janvier. Lettres que saint Grégoire lui adresse.

395-399

Sollicitude du même Pape pour la prse..... 399 et 400 Corse..... Ses lettres relatives à la Sicile. 400-

Tableau que fait saint Grégoire des malheurs de l'Italie..... 404 Saint Grégoire, évêque d'Agrigente.

404-407 Élection du roi des Lombards, Autharis. Invasion des Francs. Election d'Agilulfe. Paix avec les Francs. 407

Précautions de saint Grégoire pourla sûreté des villes d'Italie, Domaine de l'Église de Rome sur plusieurs de ces 

Souffrances des peuples... 410 et 411 Election de Constantius à Milan. Dislogues de saint Grégoire.... 411-414 Son zèle pour la paix. Sa justification dans l'affaire de Malchus. Sa lettre à

Maurice contre les calomnies de Romanus. Vexations des Grecs.... 414-418 Grégoire excommunie un de ses détracteurs à Ravenne.....

Continuation de la guerre. Paix entre les deux nations..... 418 et 419 Zèle de Grégoire pour le salut de l'I-419 et 420

Son opposition aux prétentions de Jean de Ravenne, et leçons qu'il lu donne. Ses conseils à son successur Marinien.... Ses soins pour l'église de Naples.

Pour celle de Milan. Ses lettres aux évêques schismatiques, à Théodelinde et à Constantius, sur l'affaire des trois chapitres. Ses avis à celui-ci. . 429-432 425-429 Continuation du schisme en Istrie. Démarches de Grégoire pour la réunion.

Ses lettres relatives à l'église de Dalmatie. Sa fermeté à l'égard de Maxime de Salone... Affaires des églises d'Illyrie, de Thèbes,

de Corinthe, de Corfou..... Sa vigilance sur l'église de Constantinople et contre les prétentions de Jean le Jeuneur. Mort et ouvrages de celui-ci.

Election de Cyriaque et réponse du Pape à sa lettre synodale et son opposition à ses prétentions..... 453-455 Principe, modèle, moyen et but de l'Église catholique et de son unité. 456

Correspondance amicale de saint Grégoire avec saint Euloge d'Alexandrie.

Ses relations avec les autres patriar-ches. Grégoire d'Antioche, qui dispense en matière de serment..... 458-460 Révolutions en Perse. Rétablissement de Chosroès par le secours de l'empire.

Ses don Conv rasins. Saint

Conv d'Antio Saint manière ques. S. Théo piété. S retraite. Ses pèle cles. Se

> diction mort de Lettre ordonna Ses le connes Conc Sacra

> > Son z

d'Ancyr

perstitio Lettre et aux é Const de saint nehaut Mort Thierry gonde. 1 Missie terre. S Sa pron qu'il op loge à Laurent Lettre Lyon, de Mars

de celu

ême Pape pour la s à la Sicife. 400-404 saint Grégoire des veque d'Agrigente. 404-407 es Lombards, Au-Francs. Élection c les Francs. 407 nt Grégoire pour la Italie. Domaine de r plusieurs de ces lfe contre Rome. les... 410 et 411 tius à Milan. Diaire.... 411-414 ix. Sa justification chus. Sa lettre à lomnies de Romaecs.... 414-418 nie un de ses déguerre. Paix entre 418 et 419 ur le salut de l'Ix prétentions de 419 et 420 leçons qu'il lui son successour 420-425 glise de Naples. 425-429 . Ses lettres aux à Théodelinde affaire des trois ui-ci.. 429-432 hisme en Istrie. pour la réunion. 432-435 à l'église de Dalgard de Maxime 435-443 llyrie, de Thèbes, ise de Constantentions de Jean rages de celui-ci. 448-453 et réponse du le et son opposioyen et but de son unité. 456 ale de saint Grée d'Alexandrie. 456-458

autres patriar-ne, qui dispense 458-460 Rétablissement irs de l'empire.

Ses donations à saint Sergius. 460-463 Conversion de Naaman, chef des Sar-........... Saint Golindouche..... 463 Conversions opérées par Grégoire d'Antioche... 463 et 464 manière de vivre. Ses ouvrages ascétiques. Sa mort..... Théodore Sicéote. Sa naissance. Sa piété. Sa visite à saint Glycérius. Sa retraite. Ses austérités. Son ordination. Ses pèlerinages à Jérusalem. Ses miracles. Ses disciples. Son élection au siège d'Ancyre. Il quitte l'épiscopat. Sa pré-diction à Maurice. Sa révélation sur la mort de ce prince...... 466-471 Lettre de Grégoire relativement à une ordonnance de l'empereur... 471-474 Ses lettres de piété à diverses perconciles à Rome...... 474 et 475 Conciles à Rome..... 475 et 476 Sacramentaire du pape Grégoire. 476-478 Son zèle pour la répression de la su-478 et 479 Lettres du Pape à saint Virgile d'Arles et aux évêques des Gaules.. 479 et 480 Constitution du roi Childebert. Lettre de saint Grégoire à ce prince et à Bru-480 et 481 Mission de saint Augustin en Angleterre. Sa réception par le roi Ethelbert. Sa promotion à l'épiscopat. Conversions qu'il opère. Lettre du Pape à saint Euloge à cette occasion. Mission du prêtre Lettres du Pape à saint Éthérius de Lyon, saint Didier de Vienne, Sérénus de Marseille, saint Arige de Gap. Amitié de celui-ci avec saint Grégoire, et sa

525 mort.... 487 - 490 Saint Licinius d'Angers. Son entrée dans l'état ecclésiastique. Sa promotion à l'épiscopat. Ses vertus. Son élévation à la dignité de maire du palais. Sa mort. Lettres du Pape à Brunehaut, à Ethelbert, à saint Augustin..... 492-497 Mission de Meilitus. Lettre que le Pape lui adresse. Son ordination et celle de saint Juste..... 497 et 498 Conférence entre saint Augustin et les évêques bretons. Miracle qu'il y opère. Entetement des Bretons.... Démarches du Pape pour la convocation d'un concile dans les Gaules. 500-502 Saint Colomban. Sa naissance. Ses études. Ses prédications en France. Son établissement dans lesVosges. Sa règle. Son Pénitentiel. Son erreur sur la célébration de la Pâque..... Confirmation par le Pape des établissements de Brunchaut. Authenticité, sens et convenance de ce document. Les Avares..... 507 et 508 Indifférence de Maurice pour les avis du Pape. Son avarice et exemple. 508-510 Mécontentement des peuples. Proclamation de Phocas. Fuite de Maurice. Sa mort et celle de sa famille.... 510-512 Lettre de saint Grégoire à Phocas 512 et 513 Légation de Boniface à Constanti-

nople..... Plaintes du Pape contre les empereurs, retativement à la simonie. . 514 et 515 Sa réponse à Théodelinde. 515 et 516

Mort de saint Léandre, de Reccarède, de saint Augustin de Cantorbéry et du pape saint Grégoire. Son portrait. Ses ouvrages..... 516-518

FIN DE LA TABLE DU NEUVIÈME VOLUME.

